

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

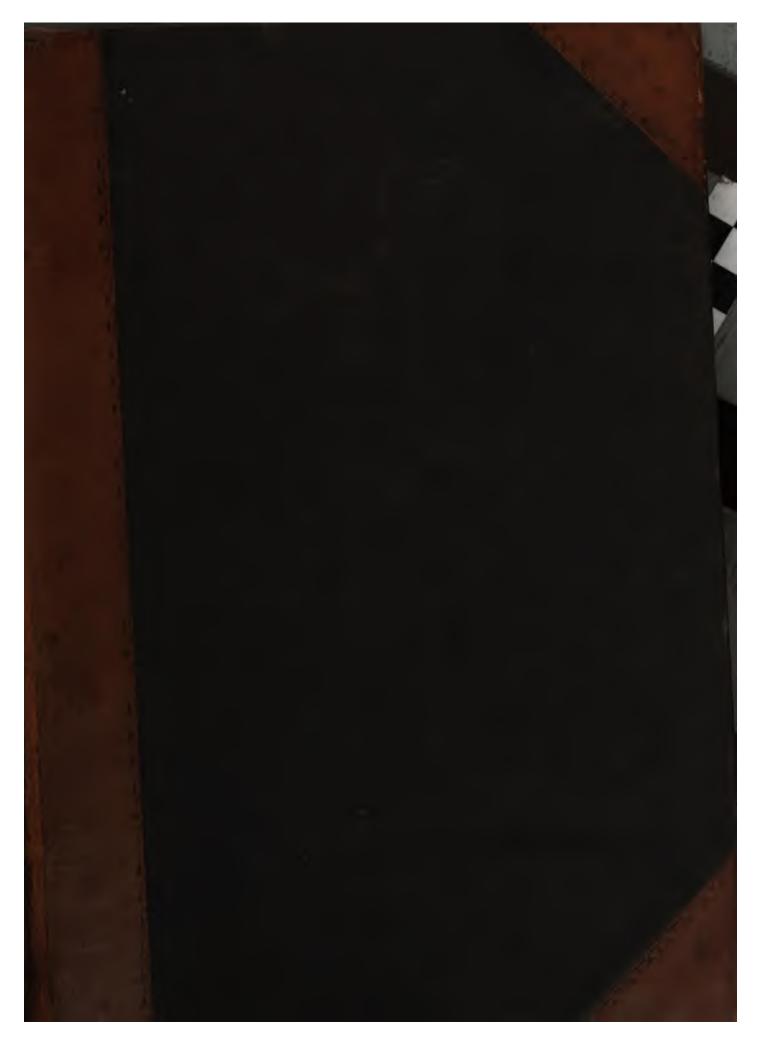

## LAW

# Internet 50 Russia Modera

24412 d, 1<sup>2</sup>
- K 7, 20

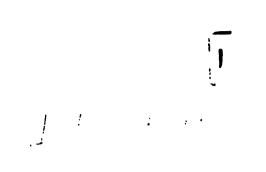

## RECUEIL

DES

## ÉS ET CONVENTIONS,

CONCLUS PAR

### LA RUSSIE AVEC LES PUISSANCES ETRANGÈRES.

PUBLIÉ

RDRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

PAE

#### F. de Martens,

NOTE THE FOR MANAGEMENT AND EXPLAINED BY THE PROPERTY.



Tome VI.

TRAITES AVEC L'ALLEMAGNE.

**1762** — **1808**.

•-.•; • ...

#### ST. PETERSBOURG.

Imprimerie du Mini têre des Venes de con magnetir note Templeo. Portaile soj 1883.





### СОБРАНІЕ

## ТРАКТАТОВЪ И КОНВЕНЦІЙ,

**ЗАКЛЮЧЕННЫХЪ** 

россією съ иностранными державами.



## Intornat 50 Ruxus Maria

(24412 d, 1º

= K, 7, 20



|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

déric le Grand et sous le règne de ses successeurs immédiats présentent un caractère tout-à-fait exceptionnel. Les introductions historiques sub № 231 et suiv. reproduisent des faits très instructifs qui caractérisent cette époque.

Lorsque les guerres des coalitions européennes vinrent à éclater contre le gouvernement révolutionnaire France, et quand la Prusse, après la conclusion du traité de Bâle en 1795, refusa énergiquement de renouveler les hostilités, la Cour de St. Pétersbourg fut infatigable à rechercher les moyens propres de forcer la main à la Prusse pour la faire sortir de sa neutralité. Toutefois l'Empereur Alexandre I, malgré son amitié intime pour le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, fut longtemps sans succès dans ses efforts pour faire abandonner à la Prusse la situation passive qu'elle avait adoptée. Les introductions sub N:N: 238, 242, 245 et 247—contiennent un grand nombre de faits inconnus jusqu'à présent concernant le traité d'alliance de 1800 (№ 238), et tout particulièrement la convention d'alliance secrète, conclue à Potsdam en 1805 (№ 245).

Enfin lorsque ce fut le tour de la Prusse d'être vaincue par Napoléon I, et que la convention d'alliance conclue à Bartenstein en 1806 (№ 249) ne réussit pas à provoquer une nouvelle coalition contre la France, les relations personnelles de l'Empereur Alexandre I et du roi Frédéric-Guillaume III prirent un caractère tout particulier (Nº 250), ce dernier ayant alors placé tout son espoir dans le gouvernement russe, en présence des menaces que lui faisait l'Empereur des Français.

de la Prusse après la mort de Fré-|короля Фридриха Великаго и во время царствованія его непосредственныхъ преемниковъ. Историческія введенія подъ № 231 и след. приводять относящеся кь этому времени факты, которые въ высшей степени характеристичны и поучительны.

> Когда же начались войны европейскихъ коалицій противъ французскаго революціоннаго правительства и Пруссія, послів заключенія въ 1795 году Базельскаго трактата, никакъ не желала возобновить войны, С.-Петербургскій дворъ неутомимо изобрѣталъ средства, которыя могли бы заставить Пруссію отказаться оть нейтралитета. Императоръ Александръ I, не смотря на твсную личную дружбу съ королемъ прусскимъ Фридрихомъ Вильгельмомъ III, весьма долго не въ состоянін быль вывести Пруссію изъ принятаго ею пассивнаго положенія. Во введеніяхъ подъ №№ 238, 242, 245 и 247 приводится множество неизвъстныхъ до сихъ поръ фактовъ касательнаго союзнаго трактата 1800 года (№ 138) и въ особенности секретной союзной конвенціи, заключенной Потедамѣ, въ 1805 году (№ 245).

> Наконецъ, когда наступила очередь Пруссіи быть разбитою Наполеономъ І и Бартепштейнская союзная конвенція 1806 года (№ 249) не вызвала въ жизнь новой коалиціи противъ Франціи, личныя сношенія между Императоромъ Александромъ I и Фридрихомъ Вильгельмомъ III принимаютъ совершенно особенный характеръ (№ 250) и на русское правительство возлагаеть король прусскій всю свою надежду въ виду угрозъ императора французовъ.

|  |   | · |
|--|---|---|
|  |   | · |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|   |  | ٠ |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |

### INDEX.

#### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGES.                                                                                                                                                               | CTPAH.                                                                                                                                                    |
| <b>№</b> 218.                                                                                                                                                        | <b>№</b> 218.                                                                                                                                             |
| 1764, 31 mars (11 avril). Traité d'alliance<br>e StPètersbourg, conclu avec la Prusse.<br>Col. des lois № 12119)                                                     | 1764 г., марта 31-го (апрёля 11-го). С. Петербургскій союзный договорь, заключенный съ Пруссіей. (П. С. З. № 12119) 1                                     |
| <b>№</b> 219.                                                                                                                                                        | № 219.                                                                                                                                                    |
| 1764, 31 mars (11 avril). Convention serète concernant l'élection d'un Piaste au rône de Pologne, signée à St. Pétersbourg.       1         X 218                    | ВЪ СПетербургѣ                                                                                                                                            |
| <b>№</b> 220.                                                                                                                                                        | <b>№ 220</b> .                                                                                                                                            |
| 1764, 11 (22) juillet. Déclaration signée<br>à StPétersbourg entre les Cours de St. Pé-<br>tersbourg et de Berlin concernant les droits<br>des dissidents en Pologne | 1764 г., іюля 11-го (22-го). Декларація между дворами СПетербургскимъ и Берлинскимъ относительно правъ диссидентовъ въ Польшъ, подписанная въ СПетербургъ |
| <b>№</b> 221.                                                                                                                                                        | <b>№</b> 221.                                                                                                                                             |
| 1767, 12 (23) avril. Convention secrète concernant les dissidents, conclue à Moscou entre la Russie et la Prusse                                                     | 1767 г., апреля 12-го (23-го). Севретная конвенція относительно диссидентовъ, за-<br>ключенная въ Москвъ между Россіей и<br>Пруссіей                      |

| 1786, 12 '22', seasobre. I resist of alliances and is Prince conceils a St. Petersboury  Article secret I Seasot I Seaso | Article worst II                                                                   | n. 48         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Article serve II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Article worst I                                                                    |               |
| Aptractic secret II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Article worst II                                                                   |               |
| Article servet III 60 Article servet IV 61 Article servet V 7 62 Article servet V 1 63 Article servet relative an premier partage de la Pologne 64 Article servet relative an partage de la Pologne 65 Article servet relative an partage de la Pologne 65 Article servet e plan secret 77 Article servet de plan secret 77 Article servet de plan secret 77 Article servet de plan secret 77 Article servet e plan secret 77 Article servet de plan secret 77 Article servet plan secret 77 Artic | Article worst III                                                                  | 25            |
| Article worst V. 61 Aptroxys expertive V. 62 Aptroxys expertive V. 63 Aptroxys expertive V. 64 Aptroxys expertive V. 63 Aptroxys expertive V. 63 Aptroxys expertive V. 63 Aptroxys expertive V. 64 Aptroxys expertive V. 63 Aptroxys expertive V. 64 A | Article word IV 61 Aprilly is competent IV                                         |               |
| Article series VI. 62 Aptreyrs cerpetries VI. 63 Article series VI. 64  X 223  1772. 4 (15) parties. Convention series relative at least trooper annilizates. 64  X 224. 1772. 4 (15) parties. Convention relative at least trooper annilizates. 64  X 225. 1772. 2 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 65  X 225. 1772. 2 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 65  X 225. 1772. 2 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 65  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 65  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 65  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 65  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 227. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 228. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 228. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne. 67  X 226. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne 67  X 227. 1772. 3 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne 67  X 226. 1772. 1 juillet (5 aokt). Convention series relative an partage de la Pologne 67  X 22 |                                                                                    |               |
| Article segret VI. 63 Article segret VI. 64 Article segret VI. 65 Article segret VII. 65 Article vice vice VIII. 65 Article segret VIII. 65 Article vice VI | Arthur word V 62 Appreyed completely V                                             |               |
| A APTERTIES COMPARIENT SOLD APTERIES COMPARIENT CONTRIBUTION OF STREET PRINCIPLE AS 11772. 4 (15) parties. Convention secrete relative as pressure partage de la Pologne.  1772. 4 (15) parties. Convention relative a femine secrete relative as partage de la Pologne.  1772. 25 juillet (5 aoûtt). Convention secrete relative as partage de la Pologne.  1772. 4 (15) parties. Convention secrete relative as partage de la Pologne.  1772. 5 juillet (5 aoûtt). Convention secrete relative as partage de la Pologne.  1773. 7. ausanna 4-ro (15). Convention secrete relative as partage de la Pologne.  1774. 225.  1772. 6 juillet (6 aoûtt). Convention secrete relative as partage de la Pologne.  1775. 7. juillet (6 aoûtt). Convention secrete relative as partage de la Pologne.  1776. 226.  1777. 1777. juillet 25-ro (abrycra 5-ro). Cerperman seconoraries mensonoraries and seconoraries de la Pologne.  1777. 20 mars (1 avril). Traité d'alliance avec la Prusse concernant la Pologne.  1777. 20 mars (1 avril). Traité d'alliance avec la Prusse concernant les affaires de la Pologne.  1777. 20 mars (1 avril). Traité d'alliance avec la Prusse concernant les affaires de la Pologne.  1778. 228.  1777. 2 (13) avril. Acte conclu avec la Prusse concernant les affaires de la Pologne.  1779. 18 mai. Acte de garantie par la Russile du traité et de la convention conclu le même jour à Teschen entre l'Autriche, la Prusse de les autres puissances germaniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |               |
| 1772. 4 (15) parvier. Convention were terestive an premier partage de la Pologne.   1772. 4 (15) parvier. Convention relative at l'entretem des troupes multipaires.   1772. 4 (15) parvier. Convention relative at l'entretem des troupes multipaires.   1772. 4 (15) parvier. Convention relative at l'entretem des troupes multipaires.   1772. 25   puillet (5 août). Convention secrete relative au partage de la Pologne.   1772. 25   puillet (5 août). Convention secrete relative au partage de la Pologne.   1772. 1772.   1772.   1773.   1774.   1774.   1774.   1775.   1775.   1776.   1776.   1776.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   1777.   17777.   17777.   17777.   17777.   17777.   17777.   17777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.   177777.      |                                                                                    |               |
| 1772. 4 (15) равтіят. Солтенцію метёце гейзбіле за ртенног рагіаде de la Pologne.  2 224.  1772. 4 (15) равтіят. Солтенцію тейзбіте а Гемленцію дольня больня больна в особенно секретвая статыя 77 № 224 81 № 225 85 № 226 № 226 № 226 № 226 № 226 № 226 № 227 № 227.  1777. 20 mars (1 avril). Traité d'alliance avec la Prusse concernant les affaires de la convention secrète du 31 mars 1764 8228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 227 № 101 № 225 № 227 № 101 № 225 № 227 № 101 № 225 № 227 № 101 № 225 № 227 № 101 № 225 № 227 № 101 № 225 № 227 № 105 № 227 № 106 № 227 № 106 № 227 № 106 № 227 № 106 № 227 № 107 № 228 № 227 № 106 № 227 № 106 № 227 № 106 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 227 № 106 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 227 № 106 № 228 № 228 № 227 № 106 № 228 № 228 № 227 № 106 № 228 № 228 № 227 № 106 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 228 № 2   | After white                                                                        | 94            |
| ** 224.  1772, 4 (15) parvier. Convention relative a feature when troupes smilliaires.  ** 224.  1772, 4 (15) parvier. Convention relative a feature when troupes smilliaires.  ** 225.  1772, 25 juillet (5 204t). Convention secrete relative an partage de la Pologne.  ** 225.  1772, 25 juillet (5 204t). Convention secrete relative an partage de la Pologne.  ** 226.  1773, 19 (30) janvier. Déclaration du Roi de Prusse concernant la Pologne.  ** 227.  1777, 20 mars (1 avril). Traité d'alliance avec la Prusse concernant les alliances précédentes et la convention secrete du 31 mars 1764.  ** 228.  1777, 2 (13) avril. Acte conclu avec la Prusse concernant les affaires de la Pologne.  ** 228.  1777, 2 (13) avril. Acte de garantie par la Russile du traité et de la convention conclu le même jour à Teschen entre l'Autriche, la Prusse et les autres puissances germaniques.  44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X 223. X 223.                                                                      |               |
| Rolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1772, 4 (15) pairies. Convention vertice 1772 s. annapa 4-ro (15-ro). Cemper       | BAI           |
| № 224.  1772, 4 (15) parvier. Convention relative at least troupes auxiliaires.  172 № 225.  1772, ½ juillet (5 204t). Convention secrete relative au partage de la Pologne.  № 225.  1772, ½ juillet (5 204t). Convention secrete relative au partage de la Pologne.  № 226.  1773 г., аввара 4-го (15). Сомбана конвенція отвосятельно содержанія всябогательно содержанія всябогательно содержанія всябогательно разд Liallousma 65 № 225.  1774 № 225.  1775 г., аввара 4-го (15). Сомбана конвенція отвосятельно содержанія всябогательно ба колом правили в самбанія прави вособенно секретная конвенція отвосятельно разд Liallousma 65 № 226.  1773 г., аввара 4-го (15). Сомбана конвенція отвосятельно самбанія всябогательно самбанія всябогательн   | relative au premuer partage de la Pologne. 64 nouvemmin относительно перваго разд  | ţ11           |
| 1772, 4 (15) pasvier. Convention relative a l'entretien des troupes antilizires.  1772 r., annapa 4-ro (15). Convent non service relative au partage de la Pologne.  1772 r., india 25-ro (antycra 5-ro). Cerpertente relative au partage de la Pologne.  177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oolbuu                                                                             | 64            |
| ** Service of the troupes anniliaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>№ 224</b> . <b>№</b> 224.                                                       |               |
| ** 225.**  1772, % juillet (5 août). Convention secrete relative an partage de la Pologne. % 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1772, 4 (15) parvier. Convention relative 1772 r., annapa 4-ro (15). Comman r      | :OH-          |
| ** 225.  1772, 25 juillet (5 2041). Convention secrete relative an partage de la Pologne.  *** 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |               |
| 1772, 25 juillet (5 août). Convention secrete relative an partage de la Pologne.  № 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |               |
| ### Prusse concernant les affaires de la Pologne    Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant les affaires de la Pologne   Prusse concernant l  | X 225. X 225.                                                                      |               |
| ### Prusse concernant les affaires de la Pologne    No. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1772, Z. juillet (5 20sts). Convention se-                                         | pet-          |
| Article séparé et plus secret. 77  *** 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | <b>LEE</b> 65 |
| № 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                                                                                 | 71            |
| № 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Article мерше et plus secret 77 Отдъльная и особенно севретная ста                 | TM 77         |
| X 226.  1773, 19 (30) janvier. Déclaration du Roi de Prusse concernant la Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | № 24 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | 81            |
| 1773, 19 (30) janvier. Déclaration du Roi de Prusse concernant la Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>№ 225</b>                                                                       | 85            |
| No. 227.  1777, 2) mars (1 avril). Traité d'alliance avec la l'russe confirmant les alliances précédentes et la convention secrète du 31 mars 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>№ 226</b> .                                                                     |               |
| Me Prusse concernant la Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1773. 19 (30) janvier. Déclaration du Roi 1773 r., ahbana 19-ro (30-ro). Iekland   | mia           |
| № 227.  1777, 2) mars (1 avril). Traité d'alliance avec la l'russe confirmant les alliances précédentes et la convention secrète du 31 mars 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |               |
| avec la l'russe confirmant les alliances pré- cédentes et la convention secrète du 31 mars 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |               |
| avec la l'russe confirmant les alliances pré- cédentes et la convention secrète du 31 mars 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1777. 2) mars (1 avril). Traité d'alliance 1777 r., wanta 20-ro (aurés a 1-ro). Co | m3-           |
| cédentes et la convention secrète du 31 mars 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |               |
| Mars 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |               |
| № 228.  1777, 2 (13) avril. Acte conclu avec la Prusse concernant les affaires de la Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |               |
| 1777, 2 (13) avril. Acte conclu avec la Prusse concernant les affaires de la Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |               |
| Prusse concernant les affaires de la Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |               |
| M. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prusse concernant les affaires de la Po-                                           |               |
| M. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                                                                                | . 101         |
| 1779, 13 mai. Acte de garantie par la Russie du traité et de la convention conclu le même jour à Teschen entre l'Autriche, la Prusse et les autres puissances germaniques.  1779 г., мая 13-го. Актъ гарантій Россіей трактата и конвенцій, заключенныхъ того же числа въ Тешенъ, между Австріей, Пруссіей и другими германскими государствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 117           |
| Russie du traité et de la convention conclu le même jour à Teschen entre l'Autriche, la l'russe et les autres puissances germaniques.  трактата и конвенцін, заключенныхъ того же числа въ Тешенъ, между Австріей, Пруссіей и другими германскими государствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |               |
| le même jour à Teschen entre l'Autriche,<br>la l'russe et les autres puissances germa-<br>niques.  же числа въ Тешенъ, между Австріей,<br>Пруссіей и другими германскими государ-<br>ствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |               |
| la l'russe et les autres puissances germa-<br>niques. Пруссіей н другими германскими государ-<br>ствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |               |
| niques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <u></u>       |
| ( 6.0 b. or or or or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | ,             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 11, 22 00, p. 01 01 01 0111.). [ (Om. T. 11, 22 00, CTP. 01 11 CARA              | • 1•          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |               |

| № 229.                                                                                                                                                                                    | GES.                            | № 229.                                                                                                                                                                                                                                             | PAH.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1781, 8 (19) mai. Acte de protection de la liberté de commerce et de navigation des Neutres, conclu entre la Russie et la Prusse. (Col. des lois Ne 15155)                                | 107                             | 1781 г., мая 8-го (19-го). Актъ для охраненія свободы торговли и мореплаванія нейтральныхъ народовъ, заключенный между Россіей и Пруссіей. (П. С. 3.                                                                                               |                            |
| Article secret                                                                                                                                                                            | 116<br>117                      | **                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <b>%</b> 230.                                                                                                                                                                             |                                 | № 230.                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 1785, 20 mars. Acte de garantie donné par<br>la Russie à la convention, conclue à Var-<br>sovie, entre la Prusse et la ville de Dan-<br>zig, le 22 février 1785                           | 119                             | 1785 г., марта 20-го. Актъ гарантіи Рос-<br>сіи на договоръ, заключенный между Прус-<br>сіей и городомъ Данцигомъ въ Варшавъ<br>22 февраля 1785 года                                                                                               | 119                        |
| <b>№</b> 231.                                                                                                                                                                             |                                 | <b>N</b> 231.                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 1792, 27 juillet (7 août). Traité d'alliance, conclu à St. Pétersbourg, avec la Prusse. (Col. des lois & 17069)                                                                           | 132<br>154<br>155<br>157<br>158 | 1792 г., іюля 27-го (августа 7-го). Союзный трактать съ Пруссіей, заключенный въ СПетербургъ. (П. С. З. № 17069) Отдъльная и секретная статья II Отдъльная и секретная статья III Отдъльная и секретная статья III Отдъльная и секретная статья IV | 15 <b>4</b><br>15 <b>5</b> |
| <b>№</b> 232.                                                                                                                                                                             |                                 | N 232.                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 1793, 12 (23) janvier. Convention entre la Russie et la Prusse concernant le partage de la Pologne                                                                                        | 159                             | 1793 г., явваря 11-го (23-го). Конвенція между Россіей и Пруссіей относительно новаго разділа Польши                                                                                                                                               | 159                        |
| № 233.                                                                                                                                                                                    |                                 | <b>№ 233</b> .                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 1795, 13 (24) octobre. Convention, conclue entre la Russie et la Prusse, concernant le nouveau partage de la Pologne Le texte de cette convention est publié dans le tome II, p. 266—271. | 163                             | 1795 г., октября 13-го (24-го). Конвенція, заключенная между Россіей и Пруссіей, относительно новаго разділа Польши Тексть этой конвенціи отпечатань вытоміз ІІ, стр. 266—2/1.                                                                     | 163                        |
| N 234.                                                                                                                                                                                    |                                 | № 234.                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 1796, 21 juin (2 juillet). Acte de démarcation relatif à la Pologne                                                                                                                       | 171                             | 1796 г., іюня 21-го (іюля 2-го). Демаркаціонный акть относительно Польши                                                                                                                                                                           | 171                        |
| <b>N</b> 235.                                                                                                                                                                             |                                 | <b>№</b> 235.                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 1796, 2 (13) août. Acte détaillé de démarcation relatif aux possessions polonaises.                                                                                                       | 171                             | 1796 г., августа 2-го (13-го). Подробный демаркаціонный акть отпосительно польских владіній                                                                                                                                                        | 171                        |
| № 234                                                                                                                                                                                     | 1 <b>75</b><br>181              | № 234                                                                                                                                                                                                                                              | 175<br>181                 |

| .¥ 236. PAGES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | PAH.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1797, 15 (28) janvier. Convention conclue à St. Pétershourg relative au partage définitif de la Pologne                                                                                                            | 1797 г., января 15-го (26-го). СПетер-<br>бургская конвенція относительно оконча-<br>тельнаго разділа Польши                                                | 244                             |
| № 237.                                                                                                                                                                                                             | <b>№</b> 237.                                                                                                                                               |                                 |
| 1799, 20 septembre (1 octobre). Traité d'alliance entre la Russie et la Bavière, signé a Gatchina                                                                                                                  | 1799 г., сентября 20-го (октября 1-го).<br>Гатчинскій союзный трактать между Рос-<br>сіей и Баваріей                                                        | 245                             |
| <b>№</b> 238.                                                                                                                                                                                                      | <b>№</b> 238.                                                                                                                                               |                                 |
| 1800, 16 (28) juillet. Traité d'alliance avec la l'russe. (Col. des lois № 19485) 250 Article I séparé et secret 273 Article III séparé et secret 275 Article séparé 275 Article séparé 275                        | Отдъльная и секретная статья I Отдъльная и секретная статья II Отдъльная и секретная статья III                                                             | 250<br>277<br>278<br>279<br>279 |
| <b>№</b> 239.                                                                                                                                                                                                      | № 239.                                                                                                                                                      |                                 |
| 1800, 20 août (1 septembre). Convention conclue avec la Saxe au sujet de l'abolition du droit de détraction. (Col. des lois No. 19520)                                                                             | 1800 г., августа 20-го (сентября 1-го). Конвенція съ Саксоніей относительно отмѣны права взиманія пошлинъ съ наслѣдственныхъ имуществъ. (П. С. З. № 19520). | <b>28</b> 0                     |
| <b>№ 24</b> 0.                                                                                                                                                                                                     | <b>№</b> 240.                                                                                                                                               |                                 |
| 1800, 6 (18) décembre. Traité avec la<br>Prusse concernant la protection du com-<br>merce des Neutres. (Col. des lois & 19676) . 284                                                                               | 1800 г., декабря 6-го (18-го). Трактать съ Пруссіей относительно охраненія нейтральной торгован. (П. С. З. № 19676) .                                       | 284                             |
| № 241.                                                                                                                                                                                                             | № 241.                                                                                                                                                      |                                 |
| 1802, 80 décembre (1803, 11 janvier). Convention relative à la navigation sur le Memel et à la démarcation de ce fleuve, conclue à Vilna entre la Russie et la Prusse. 295 Voir le traité du 14 (26) décembre 1802 |                                                                                                                                                             | 295                             |
| ayant trait à la nouvelle délimitation des<br>États de l'Allemagne dans le tome II,<br>page 373 et suiv.                                                                                                           | относительно новаго разграниченія германських в государствъ въ том В ІІ, стр. 373 и слъд.                                                                   |                                 |
| <b>№ 242</b> .                                                                                                                                                                                                     | <b>№</b> 242.                                                                                                                                               |                                 |
| 1804, 13 (25) février. Convention relative à l'extradition des transfuges, conclue à Berlin, entre la Russic et la Prusse. (Col. des lois M 21151)                                                                 | 1804 г., февраля 13-го (25-го). Конвен-<br>пін о выдачть бъглыхъ, заключенная въ<br>Верлинт, между Россіей и Пруссіей. (П.                                  | 308                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № 243. PAGES.                                                                                                                                                                                                                                    | Nº 243. CTPAR.                                                                                                                                     |
| 1664, 12 (24) mai. Déclaration de Berlin, relativement à la guerre contre la France. 337                                                                                                                                                         | 1804 г., мая 12-го (24-го). Берлинская декларація относительно войны противъ Франціп                                                               |
| <b>№</b> 244.                                                                                                                                                                                                                                    | № 244.                                                                                                                                             |
| 1805, 13 (25) octobré. Convention militaire, conclue avec le duché de Mecklembourg-Schwerin pour le passage des troupes russes                                                                                                                   | 1805 г., октября 13-го (25-го). Военная конвенція, заключенная съ Мекленбургъ- ППверинскимъ герцогствомъ, относительно прохода русскихъ войскъ 345 |
| <b>№ 24</b> 5.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>№</b> 245.                                                                                                                                      |
| 1805, 22 octobre (3 novembre). Convention d'alliance de Potsdam, conclue entre la Russie, la Prusse et l'Autriche 350 Le texte de la convention de Potsdam, ainsi que celui de toutes ses annexes est imprimé dans le tome II, page 476 et suiv. | 1805 г., октября 22-го (ноября 3-го). Потсдамская союзная конвенціи между Россіей, Пруссіей и Австріей                                             |
| <b>№</b> 246.                                                                                                                                                                                                                                    | <b>№ 246</b> .                                                                                                                                     |
| 1806, 1 juillet. Déclaration d'alliance secrète, signée à Charlottenbourg par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III 367                                                                                                                        | 1806 г., іюля 1-го. Секретная союзная декларація, подписанная королемъ Фридрихомъ Вильгельмомъ III въ Шарлоттен-бургъ                              |
| <b>№</b> 247.                                                                                                                                                                                                                                    | № 247.                                                                                                                                             |
| 1806, 12 (24) juillet. Contre-déclaration         russe, signée à Kamenni-ostrow par l'Empereur Alexandre I                                                                                                                                      | 1806 г., іюля 12-го (24-го). Русская контръ-декларація, подписанная Императоромъ Александромъ І на Камевномъ острову                               |
| <b>№ 248.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | № 248.                                                                                                                                             |
| 1806, 16 (28) octobre. Convention militaire de Grodno, conclue avec la Prusse 389                                                                                                                                                                | 1806 г., октября 16-го (28-го). Гродненская военная конвенція, заключенная съ Пруссіей                                                             |
| <b>№ 249</b> .                                                                                                                                                                                                                                   | № 249.                                                                                                                                             |
| 1807, 14 (26) avril. Convention d'alliance entre la Russie et la Prusse conclue à Bartenstein                                                                                                                                                    | 1807 г., апръля 14-го (26-го). Союзная конвенція между Россіей и Пруссіей, за-ключенная въ Бартенштейнъ 405                                        |
| <b>№ 2</b> 50.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>№</b> 250.                                                                                                                                      |
| 1808, 20 septembre (2 octobre). Convention de liquidation, conclue à St. Pétersbourg entre la Russie et la Prusse 418                                                                                                                            | 1808 г., сентября 20-го (октября 2-го). Ликвидаціонная конненція, заключенная въ СПетербургь, между Россіей и Пруссіей                             |

| ₹                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 27.1 . small                                                                                                                                                                                                                                       | X 251                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1000, 4 1/4, service Consential machine<br>1000, 4 take good servicestina ser sens<br>1000, 4 take good servicestina ser sens<br>1000, 4 take good servicestina                                                                                      | 1000 г. посембря 1-то 21-то. Боличений<br>поличения поличе междуниуми т бы-<br>мога, поличения съ Сансинай 433                                                                                                                                                                            |
| A BRAZAS                                                                                                                                                                                                                                             | Hypercurents.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ж</b> 1.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>X</b> 1.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1775, 14 (%), initial. Acta de esseine des estembers d'Edestiones et de l'elementation fine par 2 A l'el (reseau l'inc. Paul a la legan cadotte de la maisen de llebateir lindtory dans la personne du l'inc. l'eléctic Angusta, erhique de l'aborte | 1773 г., імля 14-го 25-го. Акть объ<br>уступий Е.И.В. Великичь Кахіонь Пав-<br>мять Петропичень споих правь на граф-<br>стиа Ольденбургеное и Дельненгорстское<br>изадией линіи герпогенаго дона Галитейна-<br>Готторискому, нь лиці герпога и епискона<br>Либенскаго Фридрика Ануста 445 |
| M 2.                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>¥</b> 2.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1777, 26 juin (7 juillet). Acte concernant ima prétentiene de la ligne cadette de la mulare de Holstein-Grétorp, conclu au nom da M. A. I. la Grand Duc Héritier de Russia, au qualité de Duc de Schleswig-Holstein. 451                             | 1777 г., іюня 26-го (іюля 7-го). Акть относительно притяжаній імладшей линін Голитейнь-Готторпскаго дома, заключенный оть именя Е. И. В. Великаго Князя Цесаревича, въ качестві герцога Шлезвигь-Голитинскаго 451                                                                         |
| <b>N</b> 3.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>№</b> 3.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1700, (N (20) juillet. Traité, conclu à Mu-<br>nich, entre N. M. l'Empereur Paul I, en                                                                                                                                                               | 1799 г., іюдя 18-го (29-го). Мюнхенскій трактать, заключенный Инцераторомъ                                                                                                                                                                                                                |

Павломъ I, въ качествъ гроссъ-мейстера

Мальтійского ордена, съ курфирстомъ

qualité de Grand-Mattre de l'ordre de

Malte et N. A. N. Electorale Bavaro-Pa-

#### **№** 218.

1764, 31 mars (11 avril). Traité d'alliance de St. Pétersbourg, conclu avec la Prusse (Col. des lois Nº 12119).

#### № 219.

1764, 31 mars (11 avril). Convention secrète concernant l'élection d'un piaste au trône de Pologne, signée à St. Pétersbourg.

L'avènement de l'Impératrice Catherine II au trône impérial de Russie dut fortement confondre le roi de Prusse Frédéric le Grand. Cet évènement par trop imprévu dérangea complètement tous ses plans d'avenir. La mort de l'Impératrice Elisabeth Petrowna et l'avènement de l'Empereur Pierre III au trône de Russie avaient sauvé le héros de la guerre de Sept ans d'une ruine inévitable. Pierre III avait non seulement conclu un traité de paix (t. V. N. 217) avec le monarque prussien qu'il adorait; il consentait même à accepter les conditions d'alliance, imposées au chancelier de Russie par l'envoyé prussien baron de Goltz (t. V, supplément & 3) qui à la Cour de Russie s'attribuait un rôle tout à fait incompatible avec l'honneur et la dignité de la nation russe.

L'Impératrice Catherine Aléxelewna renversa cet état de choses. Le traité d'alliance quoique prêt ne fut point ratifié et l'Impératrice changea aussitôt la direction que l'Empereur Pierre III donnait à la politique russe. Elle se croyait obligée de consacrer avant tout ses soins à l'établissement de l'ordre à l'intérieur et au dévé-

#### **№** 218.

1764, марта 31-го (априя 11-го). С.-Петербургскій союзный договоръ, заключенный съ Пруссіею. (П. С. **З. №** 12119).

#### **No.** 219.

1764, марта 31-го (априля 11-го). Секретная конвенція относительно избранія на польскій престоль піяста, подписанная въ С.-Петербургв.

Восшествіе на Россійскій Императорскій престолъ Императрицы Екатеривы II должно было чрезвычайно сильно озадачить прусскаго короля Фридриха В. Оно было слишкомъ для него неожиданно и совершенно разстроило всъ его планы на счетъ будущаго. Смерть Императрицы Елисаветы Петровны и вступленіе Императора Петра III на русскій престоль спасли героя Семильтней войны отъ неминуемой гибели. Петръ III не только заключиль съ обожаемымъ имъ прусскимъ королемъ мирный травтать (т. V, № 217), но согласился также подписать условія союза, предписанныя русскому канциеру прусскимъ посланникомъ барономъ Гольцемъ (т. V, приложение № 8), который присвоиль себв при русскомъ дворв роль совершенно несогласную съ честью и достоинствомъ русскаго народа.

Водареніе Императрицы Екатерины Алексіевны совершенно измінило положеніе вещей. Готовый союзный трактать остався не ратификованнымъ и Императрица изменила направленіє русской политики, данное ей Петромъ III. Она считала себя обязанною посвятить прежде всего всв свои заботы водворенію порядка loppement de la prospérité de son peuple. Il ne внутри страны и развитію благосостоянія своPrusse à la guerre contre l'Autriche et la France. La Russie selon la conviction de l'Impératrice n'avait qu'un but à poursuivre: le rétablissement en Europe de la paix générale, si nécessaire à tous les peuples européens.

D'accord avec ce but, Catherine commanda aussitôt au comte Tchernychew de séparer son armée des troupes prussiennes et de la ramener en Russie par le chemin le plus court. Sachant que le roi de Prusse serait prêt à s'opposer de toutes ses forces à cette décision, elle signifia au commandant en chef des troupes russes, prince Saltykow, en cas de résistance du roi, de se réunir aux armées autrichiennes. En outre, le 11 juillet 1762 une déclaration ministérielle fut remise au baron de Goltz; elle annoncait: 1) que S. M. l'Impératrice voulait entretenir et entretiendrait effectivement la paix, pourvu qu'il ne lui soit pas donné de la part du roi de Prusse, de motif de la rompre, et notamment en retenant par force le corps d'armée du comte de Tchernychew ou une partie de ce corps; 2) que dans l'espérance qu'on laissera retourner le dit corps en Russie, il allait être expédié des ordres au feldmaréchal Saltykow afin de rétablir toutes les choses sur le pied où elles étaient auparavant".

On ne peut nier que le roi de Prusse montra si graves de St. Pétersbourg. Le prince N. W. Repnine rapporte qu'au moment où il lui annonçait l'avénement au trône de Catherine II, le regard du roi était fort troublé et le fut pendant toute la conversation, Frédéric II temoigna une vive inquiétude au sujet de la future politique russe; il voulait même exiger de Repnine l'assurance écrite que la Russie maintiendrait des rapports amicaux avec la Prusse. Mais Repnine se refusa à donner une pareille assurance n'étant pas accrédité à cet eflet. (Dépêches du prince Repnine du 12 et 17 juillet 1772).

D'ailleurs le roi de Prusse ne tarda pas de se convaincre que si l'Impératrice ne consentait pas à prendre part à la guerre de 7 ans et s'était décidée à rappeler les troupes alliées russes, elle ne voulait pas davantage passer aux ennemis. Sans aucun doute Frédéric II redoutait sérieusement que Catherine II ne renouvelat l'alliance conclue naguère entre Elisabeth Pé-

put donc être question de la participation de la | его народа. Поэтому не могло быть и речи объ участін Россін на ряду съ Пруссією въ войнъ противъ Австріи и Франціи. Россія, по убъжденію Императрицы должна была преследовать только одну цель: возстановление въ Европф всеобщаго мира, въ которомъ такъ нуждались всъ европейскіе народы.

Согласно съ этою целью поступила Екатерина II. Она предписала графу Чернышеву немедленно отдълиться съ своею арміею отъ прусскихъ войскъ и возвратиться въ Россію кратчайшимъ путемъ. Зная, что король прусскій всьми силами готовъ быль препятствовать исполненію этого решенія, Императрица предписала главновомандующему русскими войсками князю Салтыкову соединнъся съ австрійскими арміями въ случав оказываемаго королемъ сопротивленія. Кром'є того 11-го іюля 1762 года барону Гольцу была вручена министерская декларація слідующаго содержанія: во-первыхъ, "Императрица желаеть сохранить и сохранить дъйствительнымъ образомъ миръ, если только король прусскій не дасть ей повода его нарушить, въ особенности всябдствіе насильственнаго удержанія всей армін или части армін графа Чернышева, и во вторыхъ, въ надеждъ, что свободно пропустять означенную армію въ Россію, генераль-фельдиаршалу Салтыкову дано будеть приказаніе совершенно возстановить прежнее положение вещей".

Нельзя отрицать, что вороль пруссвій обнаbeaucoup de sang-froid en recevant ces nouvelles ружныть весьма много хладнокровія, когда подучить эти чрезвычайно важныя извёстія изъ С.-Пегербурга. Князь Н. В. Репнивъ доносиль изъ Бердина, что когда онъ объявиль королю о воцаренін Екатерины II, то взглядъ его "весьма быль смутень" во время всего разговора. Сверхъ того, Фридрихъ II обнаружилъ большое "безиовойство" насчеть будущей русской политики и даже потребоваль отъ Репнина письменнаго удостовъренія въ томъ, что Россія сохранить дружескія съ Пруссіей сношенія. Но Репиннъ отказался дать подобное удостовъреніе, не будучи на то уполномоченъ. (Делеши кн. Репнива 12-го и 17-го іюля 1762 г.).

Впрочемъ, весьма скоро убъдился прусскій король, что если Императрица не согласна участвовать въ Семилетней войне и решилась отозвать русскія союзныя войска, то, съ другой стороны, она не менве не желаеть перейти на сторону его враговъ. Нътъ сомнънія, что Фридрихъ II серьезно опасался того, чтобъ Екатерина II не возобновила союза, заключенtrowna et Marie-Thérèse (V. t. I, № 17). Sous наго Елисаветою Петровною съ Маріею Тереtrouvèrent être sans fondement. L'Impératrice était fermement décidée à ne prendre aucune pert à la sanglante guerre de 7 ans, ni dans le parti de la Prusse ni dans celui de l'Autriche. Cette terrible guerre démontra avec éclat le géassura à la Prusse une place d'honneur au sein des Etats européens. D'autre part l'Autriche par les défaites qu'elle essuya prouva que ses forces vitales diminuaient sensiblement et dut renoncer au rôle de première puissance en Allemagne. Dans de pareilles circonstances les intérêts de la Russie ne pouvaient exiger d'alliance exclusive avec l'Autriche. Au contraire s'il était nécessaire de choisir entre l'Autriche et la Prusse, la raison exigeait qu'on s'alliât à cette dernière et non à la première de ces monarchies, qui pouvait plutôt contrecarrer qu'aider la réalisation des vues nationales de la politique russe.

Et en effet l'Impératrice Catherine II se décida à conclure un traité d'alliance défensive avec Frédéric II afin de consolider d'une manière stable les rapports d'amitié qui dès le XVI siècle s'étaient établis entre la Russie et les états du roi de Prusse. Il se peut aussi que les rapports personnels des souverains et la protection accordée naguère par Frédéric II à la jeune princesse de Zerbst, dont il avait arrangé le mariage avec l'héritier du trône de Russie, aient contribué à resserrer les liens qui réunirent la Russie et la Prusse pendant le règne de l'Impératrice Catherine II.

Mais avant ce rapprochement définitif entre les deux puissances en 1764, bien des fois les rapports diplomatiques entre elles avaient touché à des questions, au sujet desquelles il a'v avait ni conformité d'opinions ni unité d'intérêts. Il fallait donc préalablement préparer la voie à une entente complète. La demande que fesait l'Impératrice du retour dans leur patrie des sujets russes qui pour la plupart se trouvaient forcement retenus dans les rangs de l'armée prussienne déplaisait fort à Frédéric II. Néanmoins la légitimité de cette demande ne pouvait être contestée. Le prince Repnine dans m rapport dit: ,que 500 sujets russes au plus, sont au service prussien" et "que la glorieuse affaire de la pacification de l'Europe, commencée par l'Impératrice, exige bien quelques égards

ce rapport les craintes du roi de Prusse se | зіею (см. т. I, № 17). Въ этомъ огношенін опасенія короля прусскаго оказались совершенно излишними. Императрица твердо решилась не принимать никакого участія въ кровопролитной Семильтней войнь, ни на сторовь Пруссіи, ни на сторонъ Австріи. Эта ужасная война обнаnie militaire dn grand monarque prussien, et ружила въ полномъ блескъ военный геній великаго прусскаго короля и утвердила за Пруссіей почетное м'ясто въ сред'в европейскихъ государствъ. Съ другой же стороны Австрія доказала понесенными ею пораженіями, что ея жизненныя силы явно уменьшаются и что она должна отказаться отъ своей прежней первенствующей роли въ Германін. При такихъ обстоятельствахъ интересы Россіи не могли требовать исключительнаго союза съ Австріею. Напротивъ, если необходимо было сдълать выборъ между Австрією и Пруссією, то благоразуміє требовало соединенія съ последнею державою, а не съ первою, которая больше могла противодъйствовать, чъмъ способствовать осуществленію національных присі русской политики.

> И действительно, Императрица Екатерина II решниась вступить въ близкій оборонительный союзъ съ Фридрихомъ II и закрипить прочнымъ образомъ установившіяся уже съ XVI столітія дружескія отношенія между Россіею и владівніями прусскаго короля. Можеть быть такому тесному сближению между Россию и Пруссию въ царствованіе Еватерины II сольйствовали также личныя отношенія и покровительство, оказанное Фридрихомъ II молодой цербской принцессь, бракъ которой съ наследникомъ русскаго императорсваго престола устроился при непосредственномъ участій и содъйствіи короля прусскаго.

Но прежде окончательного сближения съ Берлинскимъ дворомъ въ 1764 году, дипломатическія съ нимъ сношенія неоднократно касались вопросовъ, относительно которыхъ не было между Россіею и Пруссіею ни одинаковаго пониманія, ни единства интересовъ. Необходимо было первоначально расчистить путь для полнаго соглашенія. Такъ Фридриху II весьма не нравилось требование Императрицы относительно увольненія изъ прусской службы руссвихъ подданныхъ, которые большею частью васильственно удерживались въ рядахъ прусской арміи. Это требованіе сильно не нравилось королю прусскому, но законность его онъ отридать не могъ. Князь Репнинъ доноситъ, что не болъе 500 русскихъ подданныхъ находится въ пруссвой службь и что "славное д вло" envers les Cours, afin qu'elles n'y mettent aucun | умиретворенія Европы, начатое Императрицею,

du prince Repnine non dénuées de fondements et pour quelque temps la demande du retour des sujets russes fut laissée dans l'oubli.

Quant à l'armée du comte Tchernychew, le roi fit remarquer au prince Repnine, que quand même l'Impératrice ne désirerait pas s'unir à ses ennemis, ceux-ci après le rappel des troupes russes ne manqueraient pas de s'entêter davantage et ne concluraient pas la paix. A cela l'ambassadeur répondit: les armées russes seront toujours à même de retourner sur le champ de bataille pour faire lever les obstacles insensés qui s'opposeraient à la tranquillité du monde. Mais le roi objecta à l'ambassadeur que sorti de la guerre, il n'est pas agréable d'y rentrer, et qu'en attendant les troupes pourraient être trouvées nécessaires dans leur patrie. "A cela je lui représenta", continue le prince Repnine, que la Russie, il semble, n'a aucune raison de se mettre sur ses gardes et qu'en tous cas, les troupes de Votre Majesté Impériale étaient suffisantes à cette fin pour la défense de ses intérêts". A la fin, le prince parlant de la fermeté d'esprit et de l'énergie avec laquelle Frédéric II poursuivait la guerre s'écrie: "Je ne puis assez m'étonner que le roi pendant une guerre aussi lourde montre si peu de désir pour la paix". (V. rapport du prince Repnine du 21 août (1 sept.) 1762).

Dans bien d'autres cas encore, l'ambassadeur de Russic out à s'étonner non seulement de la formeté d'esprit, mais encore de l'audace du grand roi de Prusse. Entr'autre, l'Impératrice commanda au prince d'éxiger que le roi fit sortir ses troupes de Saxe, déclarant au roi qu'elle verrait dans cet accomplissement de son désir une prouve particulière d'amitié. Mais Frédéric répondit catégoriquement que la Saxe pendant la durée de cette guerre ne pouvait être considérée comme noutre, qu'il n'avait pas le désir d'en retirer ses troupes, et qu'il ne pouvait absolument pas y consentir. Quand une seconde fois Repnine réitéra cette demande au sujet de la Saxe, le roi déclara qu'il consentirait à retirer de là son armée pourvu que l'Impératrice s'engageat à obtenir de la France l'abandon des duchés de Clèves, de Gueldre ainsi que des possessions rhénancs de la Prusse, et du comté de Glatz. Une condition pareille n'était pas ассер- Клевское и Гельдровое и всв прусскія владъ-

obstacle". L'Impératrice trouva les observations | "требуеть н'вкоторыхъ въ дворамъ уваженіевъ, дабы тому не воспрецитствовали". Императрица находила замъчание князя Репнина не лишеннымъ основанія и требованіе о возвращенін русскихъ подданныхъ изъ Пруссів на время было забыто.

> Относительно возвращенія въ Россію армін графа Чернышева король заметиль князю Репнину, что если Императрица и не желаеть соединиться съ его врагами, всетаки последніе, послів отзыва русскаго корпуса, болве заупрямятся и мира не заключать. На это посланнивъ возразилъ, что русскія войска всегда могуть возвратиться на поле сраженія для сокращенія безразсудныхъ препятствіевъ къ спокойствію света". Но король заметиль посланвику, что "вышедъ изъ войны, непріятно опять въ нее вступить, а межъ темъ могуть быть войска въ отечествъ нужны". "На это я ему донесъ", продолжаетъ внязь Репнинъ, "что Россія не имветь кажется причины чего предостерегаться, а котя оное и было, то войска Вашего Императорскаго Величества довольно для того многочисленны". Наконецъ князь, указавъ на бодрость духа и твердость Фридриха II продолжать войну, не можеть не восиликнуть: "Довольно надивится не могу какимъ образомъ при столь тягостной и истощенной войнъ, король такъ мало желанія къ миру показываетъ". (Донесеніе внязя Репина отъ 21-го августа (1-го сентября) 1762 г.).

Но еще въ многихъ другихъ случаяхъ русскому посланнику приходилось удивляться не только бодрости духа, но также сивлости и уму великаго прусскаго короля. Императрица, между прочимъ, приказала внязю Репнину требовать отъ короля прусскаго, чтобъ онъ вывель свои войска изъ Саксоніи, объявляя ему, что она усмотритъ въ исполнения этого ся желанія особенное довазательство дружбы. Но Фридрихъ II категорически ответнаъ русскому посланнику, что Саксонія не можеть быть признана нейтральною въ продолжающейся войнъ и что опъ войскъ своихъ вывести желанія не имъеть и согласиться на это нивакъ не можетъ. Когла же Репнинъ въ другой разъ приставалъ въ королю съ требованіемъ относительно Саксонін, король объявиль, что онъ согласень вывести свои войска изъ Саксонін, если Императрица убъдить Францію оставить герцогства table et le prince Repnine acriva à la persuasion нід на Рейнь, а Австрію графство Глацкос.

que non seulement "le roi ne désirait pas la paix, i mais même tâchait de l'éviter".

Cette décision de ne pas conclure la paix autrement qu'aux conditions posées par lui-même et de ne faire à la Russie aucune concession incompatible avec les intérêts de la Prusse resta visible pendant toute la durée des pourparlers au sujet de la plus importante des questions proposée par l'Impératrice Catherine II dans ses lettres particulières à Frédéric, comme dans les instructions données par elle à son représentant près la Cour de Berlin. Elle conseillait instamment au roi de conclure la paix avec l'Autriche. Bien-plus, elle offrait sa médiation, étant convaincue que la "paix était indispensable, au bien de tous les peuples et à celui de toute la société". Dans sa lettre du 11 novembre 1762, l'Impératrice déclare au roi que son système politique était basé sur trois principes: la justice, l'intérêt de son empire et l'amour de la vérité. "En conséquence de ces trois principes, dit elle, lors de mon avènement au trône, une des premières chose que je fis, fut de confirmer la paix et la bonne intelligence entre nos Etats". Mais le roi, à ce qu'elle voyait, ne se prêtait nullement au rétablissement de la paix.

Mais tant que la paix n'était pas faite, dit l'Impératrice, il ne saurait être question d'une entente complète entre elle et le roi de Prusse. Elle en pouvait croire à ce qu'on disait de lui qu'il persistait a ne vouloir que le carnage, la ruine de son pays et le malheur de tant de millions d'hommes". Elle ne voulait pas désespérer du roi, et ayant elle-même par amour de la paix sacrifié des intérêts positifs que lui offrait la guerre, elle espérait qui le roi ne désirait pas un désaccord entre eux, et répétait que tant que le roi n'aurait pas conelu la paix, une entente complète était impossible entre la Russie et la Prusse.

Les instructions de l'Impératrice au prince Repnine ne furent pas moins catégoriques: elle lui écrit le 9 juillet 1762. "Nous étant vouée à travailler à la prospérité de nos fidèles sujets comme à celle de toute l'humanité, nous voulons encore entreprendre la tâche de représenter à toutes les nations belligérantes, combien il est urgent de faire cesser les flots d'un sang innocent et de rétablir la tranquillité générale". Plus tard l'Impératrice annonça au prince Re-

Но такое условіе было невыполнимо со стороны Россіи. Вообще князь Репнинъ пришелъ къ тому убъжденію, что "король не токмо чтобъ миру искать, но напротивъ еще и всколько убъгать старается".

Тавую решимость не заключать мира иначе какъ на условіяхъ имъ поставленныхъ и не дълать Россіи няванихъ уступокъ, несогласныхъ съ интересами Пруссіи, обнаруживаль также король въ продолжени переговоровъ по самому важному вопросу, поставленному Императрицею. Екатерина II, какъ въ собственноручныхъ письмахъ въ Фридриху II, тавъ и въ инструкціяхъ своему представителю при Берлинскомъ дворъ, настоятельнъйшимъ образомъ совътовала королю заключить миръ съ Австріею. Мало того, она даже предложила свое посредничество, будучи убъждена, что миръ необходимъ для блага всъхъ народовъ и "всего общества". Въ письмѣ отъ 17-го ноября 1762 года Императрида заявляеть королю, что ея политическая система основана на трехъ принципахъ: на правосудія, пользі своей имперіи и любви къ истинъ. "Вслъдствіе этихъ трехъ правиль, однимь изъ первыхъ монхъ дель съ восшествія на престоль было утвердить миръ п упрочить единомысліе, установившееся между нашими государствами". Между твиъ она видить, что король нисколько не обнаруживаеть желанія возстановить миръ.

Но пока миръ не заключевъ, говоритъ Императрица, не можетъ быть и рѣчи о полномъ согласія между нею и королемь прусскимъ. Она не можеть повършть тому, что говорять о немъ будто онъ желаетъ только "свчи, раззоренія своей собственной страны и несчастья столькихъ милліоновъ людей". Но она этому не върить; она сама пожертвовала дъйствительными выгодами войны изъ любен къ миру и надъется, что король не желаеть поддерживать разладъ между ними. Пока не будетъ заключенъ королемъ миръ, не можетъ быть рачи о полномъ согласін между Россіей и Пруссіей.

Не менфе категорически были инструкцім Императрицы внязю Репнину. "Мы, опредъляя себя въ тому", писала Императрица 9-го іюля 1762 года, "чтобъ поспъшествовать благосостоянію вірныхъ нашихъ подданныхъ, да и всего человъчества, котимъ еще воспріять на себя бремя представить всемь воюющимъ державамъ, сколь нужно прекратить пролитіе невинвой крови и возстановить общую тишину". Затыть въ августы князю Репнину сообщается, Prine que l'Autriche consentait à la conclusion что Австрія согласна на заключеніе мира, если

de la paix, pourvu qu'on la basait sur le principe | Въ основание его будетъ положено состояние \_aboutisse à une heureuse fin".

Le roi seul désirant la guerre l'Impératrice conclut: que son désir et ses efforts étant tout à тому Инцератрица заключаеть: "какъ напроfait contraires, elle ne pouvait voir de sang-froid тивь того желаніе наше и стараніе совсьяв les desseins belliqueux du roi de Prusse, et que ньое есть, чтобъ скорымъ окончанісмъ войны pour rétablir en Allemagne l'équilibre des forces установить въ Германіи столь нужное для инsi nécessaire aux intérêts de son Empire, "elle тересовъ Имперін нашей равенство силь и споdésirait aider l'impératrice-reine (Marie Thérèse) собствовать императрицъ-воролевъ (Маріи-Теà conserver tout ce qu'elle avait réellement conquis". Catherine reconnait qu'il y a communauté d'intérêts entre la Prusse et la Russie, mais elle ne peut consentir à la ruine de Marie Thérèse. Elle commande à Repnine d'apprendre à connaître les véritables intentions du roi, et si elles se trouvaient être irréconciliables, de faire croire à un rapprochement entre la Russie et l'Autriche. Pour le cas ou le roi serait tué dans un combat, Repnine avait une procuration pour présenter au successeur au trône de Prusse une proposition formelle de paix. (Dépêche au prince Repnine du 19 septembre 1762).

A toutes ces propositions et menaces Frédéric II n'avait qu'une réponse: "Ce n'est pas de moi, mais de Marie Thérèse que dépend la paix". Jusqu'ici, écrivait le roi à l'Impératrice le 22 décembre 1762, "le nombre de mes ennemis ne m'a pas mis à portée de faire la paix, et tandis que ces ennemis annoncaient sans déguisement qu'ils voulaient exterminer jusqu'au nom prussien, je n'aurais pu consentir à la paix que par une lâcheté affreuse ou par une imbécilité entière... Que Votre Majesté Impériale me permette de lui demander qui aime mieux la paix, d'un Autrichien qui veut faire des conquêtes, ou d'un Prussien qui ne demande que ce qui lui appartient". Le roi déclare qu'il désire sincèrement la paix et qu'il est prêt à demander la médiation de l'Impératrice pour en obtenir une honorable et conforme à la dignité de la monarchie prussienne.

Telle fut la réponse du roi de Prusse; on aurait pu en conclure que Frédéric aurait été très content de la médiation de l'Impératrice et prêt à signer la paix à des conditions qu'elle reconnaîtrait avantageuses et honorables; mais de fait le roi était pénétré de sentiments tout différents. Il trouvait impossible, après les sacrifices sans nombre supportés par la nation prussienne pendant la guerre de Sept ans, de signer une paix

de l'état uti possidentis. L'Impératrice serait uti possidentis. Императрица была бы рада, contente que cette négociation passant par nous если "сія негодіація чрезъ нашъ каналъ идучи" приведеть къ благополучному концу.

Однако король одинъ желаетъ войны, и порезін) въ удержанін того, что уже ею дъйствительно завоевано", то она не можеть относиться равнодушно къ воинственнымъ замысламъ прусскаго короля. Екатерина II признаеть, что есть "сходные интересы" между Россіей и Пруссіею, но она не можеть допустить уничтожение Марии Терезии. Репиннъ толжень быль узнать истинныя намеренія короля и если онъ окажется непримиримымъ, то подавать видь, что Россія сблизится съ Австрією. На тоть же случай, что короля убыють въ сраженін Репинь получиль полномочіе формально предложить наследнику прусскаго престола завлючить миръ. (Депеша князю Репнину отъ 19-го сентября 1762 г.).

На всв эти представленія и угрозы Фридрихъ II имълъ только одинъ отвътъ: отъ Маріи Терезін зависить миръ, а не отъ него. "До сихъ поръ", отвътиль король Императрицъ въ письмъ отъ 22-го декабря 1762 года, "число монхъ враговъ не заставило меня заключить мирь, и въ то время, какъ эти враги открыто ная жак аткородить истребить даже ния Пруссін, я не могь согласиться на миръ иначе, вакъ по страшной трусости или по совершенной глупости... Да позволить мић Ваше Императорское Величество спросить у Васъ: кто лучше желаеть мира — Австріець-ли, желающій одерживать побъды, или Пруссакъ, требующій только того, что принадлежало ему?" Король объявляетъ, что онъ искренно желаетъ мира и готовъ просить посредничество Императрицы для заключенія мира почетнаго и согласнаго съ достоинствомъ прусской монархіи.

Таковъ отвѣтъ прусскаго короля. На основанін его можно было думать, что онъ очень радъ посредничеству Императрицы и готовъбылъ заключить миръ на условіяхъ, которыя она признаетъ выгодными и почетными. Но на самомъ дълъ Фридрихъ II былъ проникнутъ совершенно другими чувствами и совершенно иначе относился къ русскому посредничеству. Опъ считаль невозможнымъ, после всехъ безчисленныхъ

européens. En tous cas Frédéric II voulait absolument rentrer en possession des provinces qui lui avaient appartenu avant la guerre. Quant à la médiation russe, le grand roi était persuadé, qu'elle ne servirait que d'empêchement à la réalisation du but qu'il s'était proposé. Par conséquent, écarter cette médiation, et terminer la guerre par la voie de pourparlers directs avec l'Autriche, tel fut le dessein de la politique prussienne. Dès que le prince Repnine entamait la conversation au sojet de la nécessité de conclure la paix, le roi l'interrompait aussitôt en donnant à entendre que cette conversation lui était désagréable. C'est peine perdue, écrivait Repnine le 6 (17) octobre 1762: "de vouloir persuader le roi, autrement que par la force des armes, ou par la proposition d'une paix avantageuse. Dans toutes les négociations relatives à cette affaire, il n'y a que des refus désagréables à attendre".

Néanmoins, Catherine II ne ccessait pas ses instantes propositions de paix. De là on le comprend, l'irritation de Frédéric II qu'entretenaient d'autres raisons encore. L'Impératrice exigeait des indemnités en faveur de la maison de ses parents de Zerbst, dont les états avaient été ruinés par les troupes prussiennes, "non par une raison de guerre", mais uniquement à cause de la faiblesse du prince de Zerbst. En outre le Cabinet de St. Pétersbourg accusait le roi de vouloir conclure avec la Porte une alliance contre la Russie. Enfin la protection que Catherine voulait étendre sur les possessions de la Saxe irritait le roi, qui n'hésita pas à accuser d'un complot contre l'Impératrice l'électeur de Saxe et le roi de Pologne. Catherine traita cet avertissement de calomnie. Le 9 janvier 1763 elle écrivait au prince Repnine: "Cette accusation du roi contre la Cour de Varsovie de tremper dans un complot contre nous, n'a pas le moindre fondement. Nous supposons que cela peut être inventé par les Prussiens, non seulement pour nous faire soupconner le roi de Pologne, mais pour nous brouiller avec lui, -ce que ce roi de Prusse verrait de très bon oeil".

Ayant en vue les propositions réitérées de l'Impératrice, et sachant qu'elle avait le pouvoir | Императрицы и зная, что она въ состояніи

qui le privât des avantages et de la place d'hon- | жертвъ,принесенныхъ во время Семилътней войaeur conquise par lui-même au sein des peuples ны прусскимъ народомъ, подписать миръ нисколько не вознаграждающій народъ и лишаю. щій его завоеваннаго имъ самимъ почетнаго мъста въ средъ европейскихъ народовъ. Во всякомъ случав Фридрихъ II хотвлъ себв возвратить владенія, бывшія подъ его властью передъ войною. Относительно же русскаго посредничества великій прусскій король быль убъждень, что оно только можетъ служить препятствіемъ для достиженія имъ поставленной себѣ цѣли. Поэтому устранить это посредничество и покончить войну путемъ непосредственныхъ переговоровъ съ Австріею-такова была задача прусской политики. Когда князь Репнинъ начиналъ съ королемъ разговоръ о необходимости заключить миръ, король немедленно его прекращалъ, давая явно понять насколько такой разговоръ ему непріятенъ. Это "потерянный трудъ", пишетъ Репнинъ 6 го (17-го) октября 1762 года, "уговорить короля иначе какъ силою оружія, или саблать миръ авантажнымъ. Почему во вськъ сего дъла негоціаціяхъ, кромъ непріятныхъ отказовъ ничего ожидать не можно".

> Между тъмъ Екатерина П не прекращала своихъ настоятельныхъ предложеній заключить миръ. Отсюда понятно будетъ раздражение Фридриха II, которое поддерживалось еще другими причинами. Императрица требовала вознагражденія въ пользу родительскаго Цербскаго дома. земли котораго подвергнуты были прусскими войсками раззоренію "не по воинскому резону", но потому, что слишкомъ безсиленъ былъ князь цербскій. Далье С.-Пстербургскій кабинеть обвиниль короля въ желанін заключить союзь съ Портою противъ Россіи. Наконецъ, заступничество Екатерины II за саксонскія земли сильно раздражило короля, который не затруднядся выставить противъ саксонскаго курфирета и польскаго короля обвинение въ заговоръ противъ Императрицы. Такое обвинение Екатерина II признала явною клеветою. "Ни малъйшаго не имветь основанія", пишеть она князю Репнину 9-го января 1763 года, "обвиненіе королемъ Варшавскаго двора въ участін въ заговоръ противъ Императрицы. Мы догадываемся не выдумано ли сіе съпрусской стороны нарочно. дабы насъ такою конфиденціею не токмо въ сумнъніе привесть, но и совстыть поссорить съ Варшавскимъ дворомъ, чего, конечно, король прусскій по своимъ дальновиднымъ замысламъ охотно желаетъ".

Имъя въ виду настоятельныя предложенія

de mettre à exécution sa menace de s'allier avec | привести въ исполнение свою угрозу соединиться l'Autriche contre lui, Frédéric II, ayant résolu de prévenir cette alliance de la Russie et de l'Autriche, dut mener ses pourparlers de paix de la manière la plus secrète et la plus hâtive afin que son traité de paix fût pour Catherine une surprise et un fait accompli. Le roi y réussit complètement. Il accepta avec des protestations de reconnaissance la médiation de l'Impératrice ct au commencement de l'année 1763 le ministre de Prusse Finkenstein communiqua au prince Repnine, sous le sceau du plus grand secret, que la Cour de Vienne, par l'intermédiaire de la Cour de Saxe, avait fait au roi des propositions de paix. Il est remarquable, qu'avant que nefut venue de Berlin la demande formelle de la médiation de la Russie, Finkenstein put déclarer au prince Repnine, à la plus grande surprise de ce dernier, que la Cour de Vienne acceptait toutes les propositions de paix. Par une lettre du 15 février 1763 le roi de Prusse mande à l'Impératrice que ce même jour, il vient de signer le dit traité de paix, à Hubertsburg. Finkenstein demanda à Repnine s'il avait les pouvoirs pour signer le traité. L'ambassadeur répondit: sans doute non, car il n'y a pas eu le temps de recevoir les lettres de créance de St. Pétersbourg.

Il y eut une circonstance caractéristique. Le roi de Prusse annoncant à l'Impératrice la conclusion de la paix ajouta, qu'il avait projeté d'insérer dans le traité une clause mentionnant la participation de la Russie au traité de paix, mais que le plénipotentiaire autrichien n'avait point voulu accepter cette clause et refusait de la signer. C'est à l'Impératrice, dit le roi, qu'il appartient de juger des causes qui ont pu faire agir ainsi l'ambassadeur d'Autriche. La participation de la Russie au traité de Hubertsburg n'eut donc pas lieu, car la Prusse comme l'Autriche ne le désiraient pas sérieusement.

L'Impératrice après la paix de Hubertsburg ne trouva pas impossible de se rapprocher du roi de Prusse et de juger de concert avec lui toutes les affaires européennes. A partir de 1763 l'échange d'idées entre l'Impératrice et le roi devient de plus en plus fréquent et intime. Par le moyen d'une correspondance personnelle ils réglaient les affaires les plus importantes, soutenaient entre eux l'entente et l'unité d'action. Le ministre de Prusse, comte Solms, nommé à St. Pétersbourg en novembre 1762, devint persona gratissima

съ Австріею противъ него, Фридрихъ II долженъ былъ предупредить союзъ Россін съ Австрією заключеніемъ мира. Но желая устранить носредничество Императрицы, онъ долженъ быль вести мирные переговоры самымъ секретнымъ и посившнымъ образомъ, чтобъ мирный трактать быль для Екатерины II сюрпризомъ и совершившимся фактомъ. Этого король прусскій достигь вполнѣ. Онъ приняль съ благодарностью посредничество Россіи в въ самомъ началь 1763 года прусскій министръ Финкенштейнъ сообщиль князю Репнину, подъ величайшимъ секретомъ, о томъ, что Вънскій дворъ чрезъ посредство Саксонскаго двора слълалъ королю предложение о заключении мира. И замѣчательно, что еще раньше, чѣмъ поступпла отъ Берлинскаго двора оффиціальная просьба о посредничеств Россін, Финкенштейвъ могъ объявить князю Репнину, что къ крайнему его удивленію Вінскій дворъ принимаеть всі условія мира. Письмомъ отъ 15-го февраля 1763 года король прусскій изв'єстиль Императрицу о томъ, что въ этотъ самый день подписанъ въ Губертсбургь мирный договорь. Финкенштейнъ спросиль Репнива: имфеть ли онъ полномочіе подписать трактать? Посланникъ ответиль: разумфется нфтъ, потому что не имфаъ времени получить полномочіе изъ С.-Петербурга.

Характеристично следующее обстоятельство: извъщая Императрицу о заключеніи мира, король прусскій прибавляеть, что онъ проектироваль статью, въ которой упоминается объ участін Россін въ мирномъ трактать. Но австрійскій уполноченный никакъ не хотыть допустить этой статьи и отказался ее подписать. Сама Императрица, говорить король, можеть судить о причинахъ, побудившихъ представителя Австрін действовать такимъ образомъ. Приступление Россіи въ Губертсбургском у трактату не состоялось, потому что ни Пруссія, ни Австрія серьозно этого не желали.

Послѣ завлюченія Губертсбургскаго мира Инператрица Екатерина II находила возможнымъ сблизиться съ королемъ прусскимъ и, въ союзъ съ нимъ, ръшать всъ европейскія дъла. Начиная съ 1763 года обмёнъ мыслей между Императридею и королемъ становится все болже частымъ и нетимнымъ. Посредствомъ личной переписки рашались все главнайшія дала и поддерживались согласіе и единство действія. Вновь назначенный въ ноябръ 1772 года въ С. - Петербургъ прусскій посланникъ графъ à la Cour de Russie et sut conserver pendant Сольмсъ сдълался persona gratissima при рус-

bien des années la confiance et la faveur de l'Im-! pératrice. Quant au successeur du prince N. W. Repnine, le prince W. S. Dolgorouky, il ne prit que peu part dans les pourparlers diplomatiques, leur centre de gravité ne se trouvant pas à Berlin, mais à St. Pétersbourg.

La première affaire, qui servit de base à l'alliance durable entre la Russie et la Prusse, fut celle de Pologne. I'Impératrice ordonna au prince Dolgorouky de demander une audience particulière au roi pour lui demander ce qu'il pensait sur un remplacement éventuel du roi de Pologne dont la fin prochaine était probable. Le roi répondit qu'il était prêt à s'unir à l'Impératrice, en cas de mort du roi de Pologne, si elle lui promettait de ne pas laisser monter sur le trône de Pologue un prince de la maison d'Antriche. Il pensait que le mieux vaudrait de faire monter sur le trône de Pologne un Polonais, un Piast". Dans sa lettre du 15 février 1763 Frédéric II consent à agir en commun avec l'Impératrice.

Catherine acquiesça à la condition posée par le roi de Prusse et déclara qu'elle ne consentirait pas à l'élection d'un prince autrichien comme roi de Pologne, pourvu que Frédéric II à son tour s'engageât à ne pas soutenir la candidature de quelque prince français. Elle s'engagea également à ne soutenir que la candidature d'un Polonais de naissance. De cette manière, quand en octobre arriva la mort du roi Auguste III, la Russie et la Prusse se trouvèrent d'accord sur la succession au trône vacant de Pologne.

Il est évident que cette union des deux puissances du Nord devait inquiéter les autres Cabinets européens, surtout ceux de Vienne et de Versailles. Les bruits les plus divers commencèrent à circuler en Europe sur les positions respectives de la Prusse et de la Russie; l'1mpératrice trouva nécessaire de les démentir. Dans la circulaire du 11 novembre 1763 aux représentants de la Russie auprès des Cours étrangères il est dit entr'autres: "Il court le bruit que S. M. le roi de Prusse et nous sommes intentionnés d'enlever à la république de Pologne quelques provinces afin de les partager entre nous. Ces bruits ne méritent aucune attention, il est connu du monde entier combien l'Impé-

скомъ дворъ и умълъ укръпить за собою на многіе годы довъріе и расположеніе Императрицы. Преемникъ же внязя Н. В. Репнина при Берлинскомъ дворъ князь В. С. Долгоруковъ мало принималь участія въ дипломатическихъ переговорахъ, благодаря тому, что центръ ихъ тяжести находился не въ Берлинъ, но въ С.-Пеrepovort.

Первымъ деломъ, служившимъ основанию прочнаго союза между Россією и Пруссією было дъло Польское. Императрица предписала князю Долгорукову испросить особенную аудіенцію у короля и поставить ему вопросъ: какъ онъ думаеть о замъщени польскаго престола послъ смерти царствующаго короля, скорая кончипа котораго весьма вфроятпа. Король отвъчаль, что онъ готовъ соединиться съ Императрицею на случай смерти польскаго короля, если только она ему объщаеть не допустить на польскій престолъ принца австрійскаго дома. Онъ подагаль поставить на польскій престоль Поляка или Піяста. Письмомъ отъ 15-го февраля 1763 года Фридрихъ II изъявилъ полное свое согласіе дійствовать сообща съ Императрицею.

Екатерина II съ готовностью подписала условіе, поставленное королемъ прусскимъ и объвила, что она не допустить на польскій престолъ принца австрійскаго, если Фридрихъ II обяжется не поддерживать кандидатуры какого вибудь французскаго принца. Точно также согласилась она исключительно поддерживать кандидатуру прирожденнаго Поляка. Такимъ образомъ, когда въ овтябрћ 1763 года наступила смерть короля Августа III, Россія и Пруссія были между собою согласны относительно замъщенія открывшагося польскаго престола.

Понятно, что это согласіе между объими съверными державами должно было сильно безпокоить другіе европейскіе кабинеты и, въ особенности, Вънскій и Версальскій. Насчеть намфреній Россіи и Пруссіи стали распространяться по Европъ самые разнообразные слухи, опровергнуть которые Екатерина II считала врайне необходимымъ. Въ циркуляръ отъ 11-го ноября 1763 года въ представителямъ Россіи при иностранныхъ дворахъ было, между прочинъ, скавано савдующее: "Ходятъ слухи якобы им намфрены съ Е. В. Королемъ Прусскимъ отнять отъ республики польской некоторыя провинціи и оныя между собою раздівлить". Эти слухи уже потому не заслуживають ratrice désire l'amitié de toutes les puissances вниманія, что свъть знасть какъ Императрида et désire le rétablissement de la paix. Nous желаеть дружбы со всёми державами и стаn'avons jamais eu l'intention et n'avons nul be- растся о возстановлении мира. "Нам'трения же empire, qui sans cela par son étendue forme une partie considérable du globe terrestre".

"Il ne s'agit pour nous et le roi de Prusse", est-il dit dans une instruction au prince Dolgorouky, "que d'agir en commun en vue de la tranquillité et de l'établissement d'un roi de Pologne agréable aux deux Cabinets".

Pourtant ce ne fut pas pour rien que Frédéric s'engagea à agir en commun avec Catherine dans l'affaire polonaise et d'autres encore. La coopération promise dut lui assurer l'aide de la Russie dans ses luttes futures contre ses nombreux ennemis. De plus le roi de Prusse sut raffermir les liens qui unissaient la Prusse à la Russie, si bien, qu'une étroite alliance entre celle-ci et l'Autriche devenait impossible. Le roi lui-même dans sa correspondance avec l'Impératrice et son ministre, lors des explications qu'il eut avec l'envoyé de Russie justement au commencement des délibérations sur la Pologne, déclara, que la Prusse était prête à soutenir la candidature russe en Pologne pourvu que l'Impératrice consentît à signer un traité d'alliance avec le roi de Prusse. Au commencement de février 1763, Frédéric II dit au prince Dolgorouky, "J'ai quelqu'idée de conclure avec Votre Majesté Impériale un traité, tel que pour longtemps il assure la tranquillité de l'Europe". En avril le roi revient de nouveau à l'idée qu'il poursuit et dit au prince Dolgorouky: "Un traité (d'alliance) pareil ne saurait être désagréable à Sa Majesté Impériale, car rien autant que lui ne peut favoriser la paix universelle à laquelle Sa Majesté est si fortement disposée. Malgré que la Cour de Vienne ait en ce moment conclu un traité de paix, il est à supposer que dès qu'elle aura mis ordre à ses affaires intérieures d'un traité entre lui et Sa Majesté Impériale". Le roi désirait un peu effrayer l'Impératrice en lui communiquant que les Cours de Versailles et de Stockholm (les plus hostiles en ce temps là à la Russie) lui avaient proposé de conclure des traités d'alliance, mais qu'il ne leur avait encore donné que des réponses évasives, voulant préalablement connaître la décision de l'Impératrice" (Rapport du 3 (14) avril 1763).

soin de chercher à étendre les limites de notre нашего никогда не было, да и нътъ въ томъ нужды, чтобъ стараться о расширеніи границъ Имперін нашей. Она и безъ того пространствомъ своимъ составляеть нарочитую часть всего земнаго круга".

> "Дело состоять только въ томъ", сказано было въ особенной инструкціи князю Долгорукову, "чтобъ намъ и Е. В. Королю Прусскому, положа за правило сохраненіемъ тишины и возстановленіемъ пріятнаго на объ стороны короля (польскаго), поступать между собою съ откровенностію и дійствовать въ Польшів чрезъ обоюдныхъ министровъ единогласно".

Однако не даромъ согласился Фридрихъ II дъйствовать согласно съ Екатериною въ польскомъ и въ другихъ дълахъ. Объщанное имъ содъйствіе должно было обезпечить за нимъ помощь Россін на будущее время въ борьов съ своими многочисленными врагами. Этого мало: король прусскій ловко воспользовался польскими делами для того, чтобъ крепкими узами связать Россію съ Пруссіею и сділать невозможнымъ тесный союзъ между Россіею и Австрією. Самъ король, въ личной перепискъ съ Императрицею, и его министръ, въ объясненіяхъ съ русскимъ посланникомъ, въ самомъ началъ переговоровъ о Польшъ, объявляли, что Пруссія готова поддерживать русскую кандидатуру въ Польшъ, если только Императрица согласится подписать союзный съ королемъ прусскимъ трактать. Фридрихь II сказаль въ началь февраля 1763 года князю Долгорукову, что онъ "нъкоторую мысль имъетъ съ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ заключить такой союзъ, чтобь отъ того могло быть на долгое время спокойство во всей Европъ". Въ апрълъ мъсяцъ король опять возвращается къ преследующей его мысли и говорить князю Долгорукову слъдующее: "Такой (союзный) трактать не можеть быть противенъ Ея И. Величеству для того, что зная склонность, которую она имфеть къ миру и покою челов вческому, ничего къ тому столь поспешествовать не можеть какъ такой elle voudra recommencer la guerre; се qu'elle союзъ. Хотя Вънскій дворъ нынъ заключиль craindrait de faire si elle apprenait l'existence мирный трактать, однакожь уповательно, что какъ скоро свои дела внутреннія поправить, то всегда вступить въ новую войну; чего не осмълится сдълать когда узнаетъ союзъ состоящій между Ея И. Величествомъ и имъ". Король же желая испугать Императрицу, объявиль ей, что Версальскій и Стокгольмскій дворы (наиболъе враждебные въ то время Россіи) предложили ему заключить союзные трактаты, но онъ далъ уклончивый отвътъ, желая сперва

L'Impératrice accueillit avec empressement la au sujet de la réalisation du traité d'alliance. Le roi proposait un projet sur la base duquel les deux parties contractantes se garantissaient mutuellement leurs possessions et se promettaient le secours de leurs armées en cas d'agression. L'Impératrice Catherine n'opposa aucune difficulté sérieuse à l'accomplissement de ce traité d'alliance et bientôt un accord complet s'établit entre les plénipotentiaires des deux Etats contractants.

Si le roi de Prusse profita de l'affaire polonaise pour s'assurer une alliance avec la Russie, l'Impératrice, à son tour, profita de cette alliance pour attacher la Prusse aux intérêts de la Russie par rapport à la Pologne. L'Impératrice proposa au roi de signer une convention secrète et séparée concernant la Pologne, qui devait servir à prévenir tout malentendu entre les deux Etats et donner plus d'unité positive à leur action commune. Frédéric II ne put refuser de signer cet acte.

De cette manière dans la même journée, le 31 mars (11 avril) 1764, furent signés à St. Pétersbourg, le traité d'alliance défensive avec la Prusse (X 218) et la convention secrète concernant la Pologne (№ 219). A l'acte № 218 appartient la déclaration du 14 avril, signée par le comte de Solms et se rapportant à une faute, faite par le copiste du traité.

#### **№** 218.

#### Au Nom de la très Sainte Trinité.

Sa Majesté L'Impératrice de toutes Prusse, ayant mûrement considéré, que rien n'est plus conforme à leur intérêt et avantage communs, ni plus propre pour

знать решеніе Императрицы. (Донесеніе оть 3-го (14-го) апръля 1763 г.).

Императрица относилась весьма сочувственно proposition prussienne et des pourparlers com- въ прусскому предложению в въ С.-Петербургъ mencèrent à St. Pétersbourg avec le comte de Solms начались съ графомъ Сольмсомъ переговоры о завлючение союзнаго травтата. Король предложиль такой проекть, на основание котораго объ договаривающіяся стороны гарантируютъ другь другу свои владенія и обещають овазывать помощь войсками въ случав нападенія на одну изъ нихъ. Императрица Екатерина II не сдылала никакихъ существенныхъ затрудненій для завлюченія этого союзнаго трактата и скоро установилось полное соглашение между уполномоченными объихъ договаривающихся державъ.

> Но если король прусскій воспользовался польскимъ деломъ для того, чтобъ добиться союза съ Россією, то, съ другой стороны, Императрица воспользовалась этимъ союзомъ для закрѣпленія Пруссін въ интересамъ Россін въ отношения Польши: Императрица предложила подписать особенную севретную конвенцію относительно Польши, которая должна была предупредять недоразуманія между объими державами и придать ихъ совокупной политикъ больше единства и положительности. Фридрихъ II не могъ отказаться подписать этотъ arts.

> Такимъ образомъ въ одинъ и тотъ же день 31-го марта (11-го апръля) 1764 года были подписаны въ С.-Петербурга трактатъ оборонительного союза съ Пруссіей (№ 218) и секретная конвенція относительно Польши (№ 219). Къ акту № 218 принадлежить декларація 14-го апрыля, подписанная графомъ Сольисомъ относительно сделанной переписчикомъ трактата ошибки.

#### № 218.

#### Во имя Пресвятыя Тронцы.

Ея Императорское Величество Всеles Russies et Sa Majesté le Roi de россійская и Его Величество Король Прусской, принявь въ зрълое разсужденіе, что ничего ивтъ сходственнее съ общею ихъ пользою ни удобнѣе для assurer la durée de la paix, qui a été прочности, столь счастливо въ Европъ si heureusement rétablie en Europe, que возстановленнаго мира, какъ учинить de resserrer les noeuds de l'amitié et de тъсную дружбу и доброе согласіе, коla bonne intelligence, qui a toujours торое какъ напредь сего между обоими régné ci-devant et qui subsiste à pré- дворами за всегда было, такъ и пынъ sent si heureusement entre les deux Cours, | столь благополучно пребываеть, и утверet de la confirmer par un traité d'alliance défensive, qui n'aît pour but que la sûreté de leurs Etats et Possessions respectives, se sont proposés de porter à sa perfection un ouvrage si salutaire, et ont choisi et nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir

S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, le sieur Nikita de Panin, Gouverneur de Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand Duc, son conseiller privé actuel, sénateur et chevalier de ses Ordres, et le prince Alexandre de Galitzin, son vice-chancelier, conseiller privé, chambellan actuel et chevalier des ordres de St. Alexandre Nevsky et de l'Aigle blanc de Pologne.

et S. Majesté le Roi de Prusse, le sieur Victor Frédéric comte de Solms, son chambellan actuel, conseiller privé de légation, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour de S. M. Impériale.

Les quels ministres plénipotentiaires après s'être communiqués et avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenûs des articles suivants.

#### ARTICLE I.

S. M. Impériale de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse s'engagent pour eux et pour leurs héritiers et successeurs par le présent Traité d'Amitié et d'Alliance défensive, à se conduire l'une envers l'autre, comme il convient à de véritables alliés et sincères amis, en avançant les intérêts l'un de l'autre comme leurs propres et en détournant autant que faire se pourra, tout ce qui pourra y préjudicier.

дить оное союзнымъ оборонительнымъ трактатомъ, содержаніе воего клонилось бы только къ безопасности обоюдныхъ областей и владеній, вознамерились совершить столь полезное дёло, а къ сему избрали и назначили своихъ полномочныхъ, а именно:

Ея И. В. Всероссійская, оберъ-гофъмейстера при Е. И. Высочествъ Государъ Великомъ Князъ, Дъйств. своего Тайнаго Сов'ятника, сенатора и кавалера ея орденовъ, Никиту Панина и своего вице-канцлера, Тайнаго Советника, Действительнаго Камергера и кавалера орденовъ Св. Александра Невскаго и польскаго Бълаго Орла, Князя Александра Голипына:

а Е. В. Король Прусской, своего Дъйствительнаго Камергера, Тайнаго Советника посольства, чрезвычайнаго и полномочного министра при Дворъ Ея Императорскаго Величества Графа Виктора Фридерика Солмса;

Кои полномочные министры по сообщеніи другь другу и размінь данныхъ имъ въ доброй и надлежащей формъ полныхъ мочей согласились о нижеслъдующихъ артикулахъ:

#### Артикулъ I.

Ея И. В. Всероссійская и Е. В. Король Прусской обязуются симъ трактатомъ дружбы и оборонительнаго союза за себя, своихъ наслъдниковъ и преемниковъ поступать другъ съ другомъ такъ, какъ то надлежитъ прямымъ союзникамъ и искреннимъ пріятелямъ, способствуя взаимнымъ ихъ интересамъ такъ какъ своимъ собственнымъ, и скольво возможно отвращая все, что было-бъ онымъ предосудительно.

#### ARTICLE II.

Les hautes parties contractantes, posant pour première règle et base du système politique de cette alliance, d'affermir solidement pour le bien du genre humain la tranquillité générale, se réservent en conséquence, d'un côté la liberté de conclure même à l'avenir d'autres Traités avec les Puissances, qui loin de porter par leur union quelque préjudice et empêchement à l'objet principal de celui-ci, y pourront donner encore plus de force et d'efficace, et s'obligent, de l'autre côté, de ne point prendre des engagements contraires au présent Traité, voulant plus tôt d'un commun accord y inviter et admettre d'autres Cours, qui auront les mêmes sentimens, et de ne rien ni directement faire, ni indirectement de quelque manière que ce soit, qui puisse leur être préjudiciable et contraire à cet engagement mutuel, mais de l'empêcher au contraire de tout leur pouvoir, et pour donner plus de force à cette alliance, elles s'engagent à garantir réciproquement et se garantissent en effet de la manière la plus forte, et sans exception, l'une à l'autre tous leurs Etats, principautés, comtés, seigneuries, provinces, tererritois et villes, qu'elles possèdent actuellement en Europe, lors de la conclusion de ce Traité, et à se maintenir et défendre avec toutes leurs forces contre qui que ce soit, dans la paisible et entière possession de leurs susdits Etats.

#### ARTICLE III.

En conséquence de la garantie stipu-

#### Артикуль II.

Высокія содоговаривающіяся стороны, полагая первымъ правиломъ и основаніемъ политической системы сего союза то, чтобъ для блаженства человъческаго рода прочно утвердить всеобщую тишину предоставляють себв, съ одной стороны, свободность заключать впредь другіе трактаты съ теми Державами, кои соединеніемъ своимъ не токмо не причинять главному сего трактата предмету. какого либо предосужденія и препятствія, но могуть еще придать оному большую силу, съ другой же стороны, обязуются не вступать въ противныя сему трактату соглашенія, будучи паче намфрены обще приглашать въ оному другіе въ равныхъ съ ними мивніяхъ находящіеся Дворы, и ничего ни прямымъ ни постороннимъ, ниже инымъ какимъ образомъ не дълать, чтобы могло имъ быть предосудительно и противно сему общему обязательству, но оное всею ихъ возможностію отвращать, а дабы придать вящую силу союзу, то обязуются они взаимно другь другу гарантировать, и действительно гарантирують сильнейшимъ образомъ и безъ изъятія всь ихъ области, княжества, графства, гершавства, провинціи, земли и города; коими они нынѣ при заключеніи сего трактата въ Европ'я владівють, и сохранять и оборонять себя всёми ихъ силами противу всякаго, кто бы таковъ ни быль, въ спокойномъ ихъ и совершенномъ помянутыми ихъ областями владеніи.

#### Артикулъ III.

Вследствіе ностановленной во втоlée dans le second article, et au cas qu'il ромъ артикул'ь гарантіи и въ случав l'un ou l'autre des hauts Contractants торая нибудь изъ высокихъ содоговари-Puissance et en quelque manière que ce soit, dans la possession de ses Etats et mutuellement d'employer avant toutes es, объщають они другь другу и обяchoses leurs bons offices aussitôt qu'ils зуются употребить напередъ полюбовhostilité et pour procurer à la partie оть нихъ востребуется для отвращенія lésée toute la satisfaction, qui lui sera due, et s'il arrivoit que ces bons offices ne fussent pas suffisants pour effectuer une prompte réparation, ils promettent de se donner trois mois après la prémière requisition les secours suivants: le Roi de Prusse, 10,000 hommes d'infanterie et 2,000 hommes de cavallerie.

ARTICLE IV.

tems et en outre de continuer et main-leue продолжать и содержать вышепоtenir les susdits secours \*) jusqu'à la ces- | мянутое вспоможение \*) до совершеннаго sation entière des hostilités: s'il arrivait пресъченія непріятельствь, естьли же cependant que les secours stipulés \*\*) ne между твить случится, что постановленfussent pas suffisants pour repousser ная помочь \*\*) не была бъ достаточна къ et faire cesser les attaques de l'ennemi, отвращенію и пресъщенію непріятельet éteindre entièrement le feu de la скихъ нападеній и къ совершенному guerre, elles se reservent dans cette потушению военнаго пламени, то при extrémité, conformément à leur première сей крайности предоставляють они себь

arrivat (ce qu'à Dieu ne plaise), que когда бъ (отъ чего Боже сохрани), коfût attaqué ou troublé par quelque autre законихся сторонь какою либо иною державою была атакована или обезпокоена, какимъ бы то образомъ ни было, provinces, ils promettent et s'engagent во владъніи областями и провинціями en seront requis, pour détourner toute ныя средства. какъ скоро только то всякаго непріятельскаго д'вйства и для составленія обиженной сторон'в надлежащаго ей удовольствія, а естын случится, что сін полюбовныя средства не будуть достаточны къ полученію скораго поправленія, то объщають они savoir S. M. L'Impératrice de toutes три мъсяца спустя послъ перваго треles Russies, 10,000 hommes d'infanterie бованія, подать другь другу сл'єдующую et 2,000 hommes de cavallerie et S. M. помочь, а именно: Ея II. В. Всероссійская 10,000 человъкъ пъхоты и 2,000 человъкъ конници, такъ же и Е. В. Король Прусской 10,000 человых пвхоты и 2,000 человътъ конницы.

#### Артикуль IV.

Leurs Majestés promettent en même Причемъ Пхъ Величества объщаютъ

<sup>\*)</sup> Dans l'exemplaire de ce traité avec la прибавлено: "или людьми или деньгами". ratification prussienne il est ajouté: "soit en hommes, soit en argent".

<sup>\*1)</sup> Dans la ratification prussienne il est | людьин". ajouté: "en hommes".

<sup>\*)</sup> Въ экземпляръ съ прусской ратификаціей

<sup>\*\*)</sup> Въ прусской ратификаціи прибавлено:

intention, de se servir des voies les plus | сходственно съ первымъ ихъ нам'вреpropres pour le rétablissement et l'affermissement de la tranquillité, de se concerter sur les movens d'augmenter les шины, соглашаться о способахъ для susdits secours et d'employer, si cela est inévitable, toutes leurs forces à leur и употреблять, есть ли то неминуемо, défense mutuelle afin de finir d'autant всв силы въ взаимной ихъ оборонъ, plus promptement les malheurs de la guerre, et d'empêcher qu'elle ne s'étende объдствія и воспрепятствовать, plus loin.

#### ARTICLE V.

Les troupes auxiliaires doivent être pourvues de l'artillerie de campagne, des снабдены полевою артилеріею, аммуниmunitions et de tout ce dont elles ont besoin, à proportion de leur nombre; pareillement la Cour requise les payera et les récrutera annuellement. Quant aux rations et portions ordinaires en vivres et en fourages, ainsi qu'aux quartiers, ils leur seront donnés par la Cour requérante, et tout cela sur le pied qu'elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne et dans les quartiers.

#### ARTICLE VI.

Ces mêmes troupes auxiliaires seront sous le commandement immédiat du chef быть безпосредственно въ командъ у de l'armée de la Cour requérante, mais главнаго генерала надъ армією просяau reste ces troupes ne dépendront que щаго Двора; въ протчемъ же будуть des ordres de leur propre général et se- зависить они только отъ повелиний собqui les commandera.

ніемъ, принимать средства удобнайшія къ возстановленію и утвержденію тиумноженія выше повазанной помощи, дабы тъмъ скоръе окончить военныя военное пламя далее не распространилось.

#### Артикуль V.

Воспомогательныя войска имфють быть цією и всімъ потребнымъ, смотря по числу оныхъ; просимой Дворъ будетъ такъ же производить имъ жалованье и ставить рекрутовъ. Что же касается до обыкновенныхъ раціоновъ и порціоновъ, такъ же и ввартиръ, то за все сіе получать они будуть отъ просящаго Двора, на такомъ же основаніи какъ сей Дворъ содержить, или будеть содержать собственныя свои войска во время кампаніи и на квартирахъ.

#### Артикулъ VI.

Сін вспомогательныя войска им'вють ront employées dans toutes les opéra-'ственнаго ихъ генерала и употреблятся tions militaires, selon les usages de la безъ прекословія во всѣ военныя операguerre sans contradiction, à cela près цін но воинскому обыкновенію, токмо que ces opérations seront auparavant сін операціи им'єють быть предвариréglées, et déterminées dans le conseil тельно распоряжаемы и опредълнемы въ de guerre, et en présence du général военномъ совъть и въ присутствии командующаго ими генерала.

#### ARTICLE VII.

L'ordre et l'oeconomie militaire dans l'intérieur de ces troupes dépendront номія, при сихъ войскахъ будуть завиuniquement de leur propre chef et elles ne seront fatiguées et exposées qu'autant que le seront celles de la Cour même qui les aura demandées: mais on sera obligé d'observer dans toutes les occasions une égalité parfaite et exactement proportionnée à leur nombre et à leurs forces dans l'armée où elles serviront. En vertu de quoi ces troupes auxiliaires devront demeurer ensemble autant qu'il sera possible, et ne point être séparées et désunies dans les marches, commandemens, actions, quartiers, et toutes les autres occasions.

#### ARTICLE VIII.

De plus ces troupes auxiliaires auront leurs propres aumoniers et l'exercise entièrement libre de leur religion et ne seront jugées que selon les lois et les articles de guerre de leurs propres Souverains et par le général et les officiers qui les commanderont.

#### ARTICLE IX.

Les trophées et tout le butin, qu'on aux troupes qui l'auront pris.

#### ARTICLE X.

S. M. l'Impératrice et S. M. le Roi de Prusse s'obligent non seulement de ne point conclure de paix ni de trève avec l'ennemi à l'insçû l'un de l'autre, et sans un consentement mutuel, mais другомъ corласія, но и не вступать ни encore de n'entrer dans aucun pourparler въ какіе переговоры, а объщають соà ce sujet sans la connoissance et l'aveu общать другь другу немедленно и върно

#### Артикулъ VII.

Внутренной порядокъ и военная экосить единственно отъ собственнаго ихъ главнокомандующаго и не имвють быть они болъе отягощаемы и опасности подвергаемы, какъ и войска того Двора, которой ихъ востребуеть, но при всёхъ случаяхъ должно будетъ наблюдать въ той армін, гдв они находиться имвють, совершенное и по числу ихъ и силъ пропорціональное равенство въ силу чего вспомогательныя войска имфють быть, сколько возможно въ мъстъ, а не порознь въ походахъ, командировкахъ, акціяхъ, въ квартирахъ, и при всёхъ другихъ случаяхъ.

#### Артикулъ VIII.

Еще жъ сін вспомогательныя войска будуть им вть собственных в своих в священниковъ, и свободное отправленіе службы Божіей по ихъ закону, такъ же судимы будуть командующимъ ихъ гепераломъ и офицерами по законамъ и военнымъ уставамъ собственныхъ своихъ государей.

#### Артикулъ IX.

Получаемые надъ непріятелемъ знаки aura fait sur les ennemis, appartiendront побъды и добыча принадлежать им'ютть темъ войскамъ, которыя то возмутъ.

#### Артикулъ Х.

Ея В. Императрица и Е. В. Король Прусской обязуются не токмо не заключать мира ни перемирія съ непріятелемъ безъ въдома и общаго другъ съ des deux parties contractantes; elles pro- всв чинимыя о томъ кому нибудь изъ mettent au contraire de se communiquer нихъ прямымъ или постороннимъ обраsans délai et fidèlement toutes les onvertures, qu'on pourrait leur faire là-dessus à l'une ou à l'autre directement ou indirectement, de bouche ou par écrit.

#### ARTICLE XI.

Si la partie requise, après avoir donné le secours stipulé dans le 3-me Article постановленной III артикуломъ сего тракde ce traité, était attaquée elle-même de sorte, qu'elle soit forcée de rappeller ses troupes pour sa propre sûreté, elle sera libre de le faire, après en avoir averti deux mois auparavant la partie requérante.

elle-même en guerre dans le tems de la requisition de manière qu'elle soit obligée de garder auprès d'elle pour sa propre sûreté et défense les troupes, qu'elle devrait donner à son allié, en vertu de ce traité, elle aura la liberté de ne point donner le susdit secours pendant tout le temps que cette nécessité durera.

#### ARTICLE XII.

Le commerce tant par mer, que par terre se fera, et sera continué librement путемъ имъетъ производиться и продолet sans aucun empêchement entre les жаема быть свободно и безъ всякаго Etats, provinces et sujets des deux Cours препятствія между областями, провинalliées; et dans les ports, villes et pro- ціями и подданными обоихъ союзныхъ vinces commerçantes de S. M. Impériale, дворовъ; въ портахъ же, торговыхъ гороaussi bien que dans celle de S. M. le Roi дахъ и провинціяхъ какъ Ея И. Велиvaisseaux et les sujets des deux Cours, de rigueur.

зомъ изустныя или нисьменныя предложенія.

#### Артикулъ XI.

Есть ли просимая сторона по дачъ тата помощи будеть сама атакована такъ что принуждена найдется отозвать свои войска для собственной своей безопасности, то свободно ей будеть то учинить, увъдомивъ о томъ просящую сторону за два мѣсяца напередъ: такъ же есть ли Pareillement si la partie requise était просимая сторона находиться будеть сама вь войнь въ то самое время какъ востребуется отъ нея вспоможеніе, такъ что она принуждена была бъ удержать для собственной своей безопасности и обороны, тв войска, кои по силв сего трактата надлежало было отправить къ своему союзнику, то свободно ей будеть не давать такого вспоможенія во все время, пока сія нужда продолжатся будеть.

#### Артикулъ XII.

Торговля какъ моремъ, такъ и сухимъ de Prusse, on ne mettra pas de plus чества, такъ и Е. В. Короля Прусскаго grands droits, charges et impôts sur les не имфеть быть налагаемо на суда и подданныхъ обоихъ дворовъ больше поque sur ceux des autres nations, amies илинъ, нежели какъ то чинится въ разet alliées ni ne les traitera avec plus сужденіи прочихъ дружественныхъ и союзныхъ народовъ, ниже поступаемо съ ними съ большею строгостію.

## ARTICLE XIII.

La durée de ce traité d'alliance sera de huit ans, et avant l'expiration de ce должаться восемь леть, и до прошествія terme, il sera renouvellé selon les cir-сего сроку будеть оной возобновлень, constances du tems d'alors.

#### ARTICLE XIV.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées ici dans l'espace de six semaines ou plutôt, si faire se pourra.

En foi de quoi les Ministres soussignés en ont fait faire deux exemplaires semblables, signés de leurs mains, et y ont apposé les cachets de leurs armes.

Fait à St.-Pétersbourg, ce 31 mars 1764.

(L. S.) N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) Pr. A. Gade Solms. litzin.

#### Article secret I.

Comme il pourrait devenir également onéreux à l'une et à l'autre des deux hautes parties contractantes, si le secours de troupes stipulé dans le traité d'alliance, signé aujourd'hui devait être envoyé dans des provinces trop éloignées, elles sont convenues de faire une exception à cet égard, savoir par rapport aux provinces de S. M. l'Impératrice, limitrophes de la Turquie et de la Crimée, et par rapport aux provinces de Gueldres, Clève, Ostfrise et en général de tous les Etats de S. M. le roi de Prusse, situés au delà du Weser et de convertir en ce cas le secours de troupes en secours annuels d'argent, de manière, qu'au casque чав превратить вспоможение войскъ въ

### Артикулъ XIII.

Сей союзный трактать имветь просмотря по обстоятельствамъ тоглашняго времени.

### Артивулъ XIV.

Сей трактать будеть ратификовань, и ратификаціи разм'внены въ шесть недвль или и прежде, есть ли будеть можно.

Во увъреніе чего пижеподписавшіеся министры велѣли изготовить два равногласные сему экземпляра, кои ими съ приложеніемъ ихъ печатей собственноручно подписаны.

Что учинено въ С.-Петербургв, марта 31-го дня 1764 года.

(М. П.) Никита Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольмсъ. Голицынъ.

## Артикуль секретной І.

Понеже могло бъ быть тягостно какъ той, такъ и другой изъ высокихъ содоговаривающихся сторонъ, есть ли бъ постановленная въ союзномъ трактать, сегодня подписанномъ, помощь войсками, имъла быть посылаема въ весьма отдаленныя провинціи, то согласились они учинить въ томъ изъятіе, а именно: въ разсужденіи провинцій Ея И. Величества, съ Турцією и Крымомъ граничащихъ, и въ разсужденіи провинцій Гельдернской, Клевской, Остфристландстой и генерально всёхъ областей Е. В. Короля Прусскаго, по ту сторону ръки Везера лежащихъ, и въ семъ слуà déclarer la guerre à S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, ou que S. M. le Roi de Prusse fut attaqué dans ses Etats ci-dessus mentionnés, Leurs dites Majestés ne S'assisteront pas en troupes, mais en argent, et pour empêcher que cette stipulation ne puisse donner lieu à quelque discussion dans la suite, Leurs Majestés conviennent de payer pour les dix mille hommes d'infanterie, et les deux mille hommes de cavallerie quatre cent mille roubles par an, de façon que le payement de cent milleroubles se fasse ponctuellement tous les trois mois.

Ce présent article secret aura la même force et vigueur que s'il était inséré такую же силу, какъ бы оной отъ слова mot pour mot dans le traité principal d'alliance défensive signé aujourd'hui, et sera ratifié en même tems.

En foi de quoi, il en a été fait deux exemplaires semblables que nous, les Ministres plénipotentiaires de S. M. l'Impératrice de tontes les Russies et de S. M. Roi de Prusse, autorisés pour cet effet, avons signé et scellé du cachet de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg, ce 31 mars 1764.

(L. S.) V. F. comte (L. S.) N. Panin. de Solms. (L. S.) Pr. A. Galitzin.

# Article secret II.

Il est parfaitement connu aux deux parties contractantes que la forme du gouvernement établie et confirmée par les serments de tous les quatres Etats du Royaume de Suède, est souvent ébranlée dans ses parties les plus essentielles par les différentes altérations qu'une faction dans la nation a fait à l'équilibre мошней націи при разныхъ случаяхъ

des côtés ci-dessus mentionnés, on vient номощь ежегодную деньгами, такъ что есть ли бъ съ вышепомянутыхъ сторонъ объявлена была война Ея И. В. Всероссійской, или бы Е. В. Король Прусской атаковань быль въ вышеозначенныхъ своихъ областяхъ: то Ихъ Величества не будуть уже другь другу помогать войсками, но деньгами; и дабы сіе постановленіе не полало впредь повода къ какимъ либо сборамъ. Ихъ Величества соглашаются платить за 10,000 человъвъ пъхоты и 2,000 человъкъ конницы, по 400,000 рублей на годъ, такъ что бъ чрезъ каждые 3 мфсяца плачено было по 100,000 рублей.

> Сей секретной артикуль будеть имъть до слова внесень быль въ главной союзной оборонительной трактать сего дня подписанный и имъетъ быть ратификованъ въ одно время съ трактатомъ.

> Во увъреніе сего написаны два равногласные экземпляры, кои нами полномочными Ея И. В. Всероссійской и Е. В. Короля Прусскаго министрами подписаны и печатью гербовъ нашихъ утверждены.

Учинено въ С.-Петербургв, 31-го дня 1764 года.

(M. П.) Нивита Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольм съ. Голицынъ.

# Артикулг секретной II.

Объимъ содоговаривающимся сторонамъ совершенно извъстно, что форма правленія установленная и подтвержденная присягою всёхъ четырехъ чиновъ королевства Шведскаго, часто бываетъ въ существительнъйшихъ ея частяхъ поволебаема учиненнымъ факціею таdu pouvoir partagé entre le Roi, le Sé- предосужденіемъ равновъсію dite faction a été formée et entretenue par certaines puissances étrangères et s'est acquis au moven de leur appui une grande supériorité dans les affaires de sa patrie, en travaillant principalement et sans cesse suivant leur convenance mutuelle à tenir ses concitoyens dans une agitation continuelle et à les animer à se mêler dans tous les troubles du dehors, ainsi que cela prouve expérience de plusieures années, et se mettant fort peu en peine de véritables intérêts de la Suède qui lui rendent le repos si nécessaire;

S. M. l'Impératrice et S. M. le Roi pour prévenir les fâcheuses suites qui pourraient en résulter, s'accordent et s'engagent par cet article secret à donner des à présent à leurs Ministres résidens à Stockholm des instructions suffisantes pour qu'agissant en confidence et dans les mêmes principes entre eux, ils travaillent de concert à affaiblir ce parti turbulent par des movens convenables, qui pourront être mieux choisis sur les lieux mêmes, qu'à appuver et à assister ceux parmi les Suédois qui connaissant eux-mêmes la pésanteur de leur joug, osent encore y resister, et songer à remettre les affaires dans leur ordre naturel, à fin que du moins l'équilibre puisse être maintenu entre eux et les autres.

Si toutes fois la coopération de ces Ministres ne suffisait pas pour atteindre le but désiré, alors eû égard aux circonstances et particulièrement dans le cas où l'on aurait à craindre un renversement tôtal de la forme du gouvernement de la Suède, Leurs Majestés se reser-верженія формы шведскаго правленія,

власти. nat, et les susdits Etats; et comme la разделенной между Королемъ, Сенатомъ и помянутыми чинами: а какъ оная факція составлена и содержится нівкоторыми посторонними державами, способомъ полкрупленія коихъ пріобрула она себу великую поверхность въ дёлахъ отечества ея стараясь главнъйше и безпрестанно ради общей ихъ пользы, содержать сограждань своихъ во всегдашнемъ воднованіи, и поощрять ихъ къ вмѣшиванію себя во всякія внёшнія сметенія, такъ какъ то извёстно опытомъ многихъ лётъ, весьма мало заботясь объ истинныхъ Швеціи интересахъ, ради которыхъ спокойство для нея столь много нужно.

> Ея В. Императрица и Е. В. Король, для отвращенія могущихъ отъ того произойти худыхъ слъдствій, соглашаются и обязуются симъ секретнымъ артикуломъ дать съ нынъшняго времени, министрамъ ихъ въ Стокгольмъ пребывающимъ достаточныя наставленія, дабы они поступая между собою въ откровенности и по тъмъ-же самимъ правиламъ старались обще какъ объ ослабленіи сей безпокойной партіи приличными къ тому способами, кои удобиње можно найти будучи на мъстъ, такъ и о подкрвпленіи и вспоможеніи твмъ изъ Шведовъ, кои зная сами бремя ига ихъ осмъливаются еще тому противится, и помышлять о приведеніи д'влъ вънатуральной порядокъ, дабы равновъсіе поменьшей мъръ сохранено было между ими и прочими.

> Есть ли же содъйствование сихъ министровъ недостаточно было-бъ къ достиженію желаемаго нам'вренія то смотря тогда по обстоятельствамъ, а особливо въ такомъ случав, когда-бъ должно было опасатся совершеннаго опро

vent la liberté de se concerter plus par- Ихъ Величества предоставляють себъ ticuliè rement sur les moyens de détourner un évènement si dangéreux et de maintenir la susdite forme de Gouvernement en son entier, à fin de conserver par là la tranquillité générale et principalement celle du Nord.

Ce présent article etc. En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, ce 31 mars 1764.

(L. S.) N. Panin. de Solms. (L. S.) Pr. A. Galitzin.

## Article secret III.

S. M. le Roi de Prusse pour donner à S. M. Impériale une marque de sa sincère amitié, non seulement garantit de la manière la plus solemnelle, en vertu de cet article secret, les Etats que Son Altesse Impériale le Grand Duc de toutes les Russies possède actuellement en Allemagne en qualité de Duc de Holstein, mais promet encore d'employer de son côté dans les négociations qui pourraient se faire à l'avenir avec la Cour de Danemarc au sujet des différens qui subsistent par rapport au Duché de Slesvic, tous ses bons offices possibles à la dite Cour pour procurer à Son Altesse Impériale une entière satisfaction sur ses justes prétentions.

Ce présent article etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, ce 31 mars 1764.

(L. S.) N. Panin. (L. S.) Pr. A. Gade Solms. litzin.

свободность особливо соглашатся о способахъ въ отвращению столь опаснаго происшествія, и късоблюденію въцълости помянутой формы правленія, дабы темъ сохранить сповойство всеобщее, а особливо въ Сѣверѣ.

Сей артикулъ и т. д.

Во увъреніе чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургв, марта 31-го дня 1764 года.

(L. S.) V. F. cointe (М. П.) Нивита Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольмсъ. Голипынъ.

# Артикулг секретной Ш.

Е. В. Король Прусской для поданія Ея И. Величеству знака искренней своей къ ней дружбы не токмо гарантируетъ торжественнвишимъ образомъ, въ силу сего секретнаго артикула тв земли, коими нынъ владъетъ въ нъмецкой землъ Е. И. В. Великой Князь Всероссійской Герцогъ Голштинской, но еще и объщаеть употребить съ своей стороны при будущихъ впредь съ Датскимъ дворомъ негоціяціяхъ, по причинъ пребывающихъ Герцогства Шлезвигскаго касающихся распрей, всевозможныя при помянутомъ дворъ добрыя офиціи, для доставленія Е. И. Высочеству совершеннаго по его справедливымъ требованіямъ удовлетворенія.

Сей артикуль и т. д.

Во увърение чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургъ, 31-го дня 1764 года.

(L. S.) V. F. comte (М. П.) Накита Панинъ. (M. II) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольмеъ. Голицинъ.

## Article secret IV.

Comme il est de l'intérêt de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, et de S. M. le Roi de Prusse, d'employer tous leurs soins et efforts pour que la République de Pologne soit maintenue dans son droit de libre élection, et qu'il ne soit loisible et permis à personne de rendre le dit Royaume héréditaire dans sa famille ou de s'y rendre absolu, S. M. le Roi de Prusse, ont promis et se sont engagés mutuellement et de la manière la plus forte par cet article secret, non seulement à ne point permettre que qui que ce soit entreprenne de dépouiller la République de Pologne de son droit de libre élection, de rendre ce Royaume héréditaire ou de s'y rendre absolu, dans tous les cas ou cela pourrait arriver, mais encore à prévenir et à anéantir par tous les moyens et voyes possibles et d'un commun accord les vues et desseins qui pourraient tendre à ce but, aussitôt qu'on les aura descouverts, et à avoir même en cas de besoin recours à la force des armes pour garantir la République du renversement de sa constitution et de ses loix fondamentales.

Ce présent article secret aura la même force et vigueur, que s'il était inséré такую же силу, какъ бы оной отъ слова mot pour mot dans le Traité principal d'alliance défensive signé aujourd'hui et sera ratifié en même tems.

En foi de quoi etc. Fait à St. Pétersbourg, le 31 mars 1764.

(L. S.) V. F. comte (L. S.) N. Panin. (L. S.) Pr. A. Gade Solms. litzin.

# Артикуль секретной IV.

Понеже интересъ Ея И. В. Всероссійской, и Е. В. Короля Прусскаго требуеть, чтобы употреблять всё ихъ старанія, дабы Республика Польская оставлена была при ея правъ вольнаго избранія, и чтобъ никому дозволено не было учинить сіе или сдівлаться въ ономъ Самодержавнымъ; то Ея Величество Императрица и Е. В. Король Прусской симъ секретнымъ артикуломъ взаимно сильнъйшимъ образомъ обязались, не только не дозволять, чтобъ кто-либо предпріяль лишить республику ея права вольнаго избранія, и учинить себ'в въ оной самодержавнымъ, при какомъ бы то случать ни было, но всевозможными способами и съ общаго согласія предупреждать и уничтожать всё клониться къ тому могущіе виды и нам'вренія, какъ скоро только о томъ сведано булеть, да употреблять въ случав нужды силу оружія для охраненія республики отъ опроверженія конституціи и фунламентальныхъ законовъ ея.

Сей артикуль секретной будеть имыть по слова внесенъ быль въ главной союзной оборонительной трактать и т. д.

Во увърнеје чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургъ, 31-го дня 1764 года.

(М. II.) Никита Панинъ. (М. II.) Гр. В. Ф. (M. II.) Кн. Александръ Сольмсъ. Голицынъ.

# Article séparé.

S. M. l'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse voyant avec beaucoup de chagrin la dure oppression, où se trouvent les personnes attachées aux mêmes religions de Leurs Majestés, tant dans le Royaume de Pologne que dans le Grand Duché de Lithuanie, sont convenues et s'engagent à protéger de la manière la plus avantageuse les susdites personnes, savoir tous les habitants de la Pologne et de la Liqui professent les religions grecque, réformée et luthérienne, et qui v sont connus sous le nom de Dissidens. et à faire tous leurs efforts pour déterminer par des représentations fortes et amiables le Roi et la République de Pologne à restituer à ces personnes les droits, privilèges, libertés et prérogatives qu'elles y ont acquis, et qui leur ont été accordées par le passé, tant dans leurs affaires écclésiastiques que civiles, mais lesquelles ensuite ont été pour la pluspart restreintes ou injustement enlévées.

Mais s'il n'était pas possible d'y parvenir tout de suite à l'heure qu'il est, les deux parties contractantes se contenteront d'effectuer qu'en attendant des tems et des conjonctures plus favorables, les susdites personnes soient au moins mises à l'abri des injustices et de l'oppression où elles gémissent à présent.

Ce présent article séparé etc. En foi de quoi etc. Fait à St. Pétersbourg, le 30 mars 1764.

(L. S.) V F. comte (L. S.) N. Panin. (L. S.) Pr. A. Gade Solms. litzin.

CE TRAITÉ D'ALLIANCE FUT BATIFIÉ à St. PÉTERS-BOURGLE 6 (17) AVBIL 1764; à BERLIN LE 13 AVRIL 1764. BE DEPARHE 13-10 AUPEAU 1764 POLA.

# Артикуль сепаратной.

Ея В. И. Всероссійская и Е. В. Король Прусской, видя со многимъ сожалениемъ притъснение, чинимое единовърцамъ ихъ кавъ въ Королевствъ Польскомъ, такъ и въ великомъ Княжествъ Литовскомъ, согласились и обязуются выгодивищимъ образомъ защищать помянутыхъ людей, а именно: всёхъ живущихъ въ Польшё и Литвъ, кои исповъдуютъ законы, греческой, реформатской и лютерской, и кои извъстны подъ именемъ диссидентовъ; всевозможно стараться сильными и дружественными представленіями склонить Короля и республику Польскую -винанди симъ людямъ привиле гій, вольностей и преимуществь, пріобретенныхъ ими тамо, и дозволенныхъ имъ напредъ сего по деламъ, какъ духовнымъ, такъ и гражданскимъ, кои однако потомъ большею частію сокращены, или неправедно отняты.

Но есть-ли бъ нынъ всворъ того достигнуть не возможно было, то объ содоговаривающіяся стороны довольствоваться будуть темъ, чтобъ въ ожиданіи удобивищихъ временъ и обстоятельствъ, вышепоказанные люди но меньшей мфрф приведены были въ безопасность отъ претерпъваемыхъ ими нынъ несправедливостей и притесненія.

Сей сепаратный артикуль и т. д. Во увърение сего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургв, марта 31-го дня 1764 года.

(М. П.) Никита Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. Сольмсъ. (М. П.) Кн. Александръ Голицынъ.

Ратификованъ въ С.-Петербургъ 6-го апръля,

### Déclaration.

Après que l'alliance, qui a été négociée jusqu'à préseut entre S. M. le Roi о которомъ до настоящаго времени шли de Prusse, et S. M. l'Impératrice de toutes les Russies a été heureusement terminée et conclue, et les ratifications en devant être échangées aujourd'hui entre les ministres plénipotentiaires des deux Cours, autorisés pour cet effet:

on s'est appercu à la confrontation des exemplaires des dites ratifications, que dans celle donnée de la part de S. M. le Roi de Prusse, sur le traité de l'alliance défensive meme, son article IV-me, il se trouve inséré d'abord au commencement les mots: • soit en hommes, soit en argent > et quelques lignes plus bas, ceux: «en hommes»; comme ces mots, mis dans la connexion, où ils sont avec ce qui précède, et ce qui suit, ne se rapportent à rien et qu'il est clair, qu'ils y sont entrés par inadvertance et par la faute du copiste de la chancellerie de Berlin, que cependant cette erreur d'écriture ne diminue en rien le sens véritable des engagemens pris par cette alliance, ni en diminue les obligations, que les Souverains contractans se sont proposés de remplir l'un envers l'autre, les susdits ministres plénipotentiaires n'ont pas cru devoir arrêter pour cela la conclusion de cette négociation, et ils ratifications.

Mais pour prévenir d'autant mieux tout mésentendu qui dans la suite pourrait avoir lieu sur la différence, qui se trouve entre les deux exemplaires de la ratification du traité d'alliance défensive ратификаціяхъ союзнаго оборонительet de son article IV-me moi, soussigné наго трактата и его IV статьи, я ни-

# Лекларація.

Послѣ того, какъ заключение союза, переговоры между Е. В. Королемъ Прусскимъ и Е. В. Императрицею Всероссійскою, счастливымъ образомъ окончилось и совершилось и ратификаціи онаго должны были быть обменены сего числа уполномоченными Министрами между обоихъ Дворовъ:

при сличеніи экземпляровь упомянутыхъ ратификацій замічено было, что въ экземплярѣ данномъ со стороны Е. В. Короля Прусскаго въ самомъ союзномъ оборонительномъ трактатъ, въ стать IV, сначала помъщены слова «или людьми, или же деньгами», а ньсколько строкъ ниже «людьми», какъ сіи слова поставленныя въ связи съ темъ. что за ними следуеть, не относятся ни къ чему и такъ какъ ясно видно, что они сюда вошли по недосмотру и по ошибий переписчика въ Берлинской Канцелярін, что между тімь эта ошибка въ написаніи не уменьшаеть нисколько истиннаго значенія принятыхъ этимъ союзомъ обязательствъ, ни уменьшаетъ обязанностей, которыя договаривающіеся Государи предполагають исполнить по отношенію другь въ другу, вышеупомянутые полномочные Министры не сочли за нужное остановить изъ за этого заключение переговоровъ и приступили въ ont passé à l'échange effectif des dites дъйствительному обмъну сказанныхъ ратификацій.

> Но для лучшаго предупрежденія всякаго недоразуменія, которое впоследствіи могло бы встр'втиться по поводу различія между двумя экземплярами въ

ministre plénipotentiaire de S. M. le жеподписавшійся уполномоченный Ми-Roi de Prusse auprès de S. M. l'Impé- нистръ Е. В. Короля Прусскаго при ratrice de toutes les Russies, je déclare E. B. Императрицѣ Всероссійской симъ par la présente, que ces mots de soit объявляю, что слова «или людьми или en hommes, soit en argent, et ceux de деньгами» и слова «людьми» вошли en hommes, n'y sont entrés que par сюда только по недосмотру переписчика mégarde du copiste de la chancellerie въ Берлинской Канцеларіи и что разde Berlin, et que la différence, qui se личіе, проистекающее изъ сего между trouve par là, entre l'exemplaire fait экземпляромъ, написаннымъ въ Берлинъ à Berlin et celui fait à St. Péters- и экземпляромъ, сдъланнымъ въ С.-Пеbourg, ne pourra être d'aucune consé- тербургв, не можеть им'вть никакихъ quence, ni être citée par qui que ce послъдствій и не можеть быть привоsoit, pour diminuer la force, ou la valeur du susdit traité, ni d'aucun de ses и значенія сказаннаго трактата или articles.

Fait à St. Pétersbourg, le 14 d'avril 1764.

V. F. comte de Solms.

# No 219.

Le trône de Pologne se trouvant actuellement vacant, et S. M. L'Impératrice de toutes les Russies, aussi bien que S. M. le Roi de Prusse persuadés, combien il est de leurs intérêts communs d'empêcher, qu'une suite des Rois de Pologne trop prolongée dans une même famille, n'altère et ne renverse à la fin la Constitution et les loix fondamentales de cet Etat, et d'autant plus fortement engagés à s'interposer pour que le choix d'un nouveau Roi puisse tomber sur un candidat de la même nation, que ces considérations s'accordent exactement avec les sentimens et les désirs des nationnaux les plus accredités, et les plus attachés à leur patrie, sont convenus en conséquence de l'article secret IV du Traité d'alliance signé aujourdhui, d'a-

димо въмъ либо для уменьшенія силы которой либо изъ его статей.

Въ С.-Петербургъ, 14-го апръля 1764.

Графъ Сольисъ.

# No 219.

Понеже престоль Польскаго Королевства находится теперь празденъ, Ея же И. В. Всероссійская, и Е. В. Король Прусской увърены, что общій ихъ интересъ требуеть до того не допускать, что бъ весьма продолжительное изъ одной только фамиліи государствованіе Королей Польскихъ, не нарушило, и наконецъ не опровергло конституціи и фундаментальныхъ законовъ сего королевства и тъмъ еще больне обязаны стараться, чтобъ новымъ королемъ избранъ былъ кандидатъ изъ польской націн, кои въ уваженій точно сходственном ъ со мнвніемъ и желаніемъ знатнвипимъ и отечеству своему преданнъйшихъ поляковъ; того ради согласились они четвертымъ секретнымъ артикуломъ подписаннаго сего дня союзнаго трактата, gir en tout de concert à cet effet, et дъйствовать по сему дълу во всемъ едиdans cette vue, ont conclu et arrêté нодушно, и въ семъ намъреніи постаles articles suivans d'une convention secrète.

T.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies, et S. M. le Roi de Prusse employeront dès à présent unanimement, et dans un parfait concert les moyens les plus convenables et les plus sûrs pour effectuer, que l'election du Roi de Pologne se fasse librement, et en faveur d'un Piaste également agréé par les deux Parties contractantes, et la plus saine partie de la Nation.

II.

Comme S. M. L'Impératrice a déjà pris d'avance certains arrangemens avec la plus saine partie de la Nation sur le choix d'une personne pour candidat de la Couronne, S. M. le Roi de Prusse promet d'y adhérer, et d'y coopérer avec toute la bonne foi et cordialité imaginables, et de la manière la plus propre pour en assurer le succès.

III.

Conséquemment S. M. le Roi enverra au plutôt possible un ministre accrédité en Pologne, et le chargera expréssement de se concerter en tout ce qui regarde cette affaire avec les Ministres de S. M. Impériale, de sorte que toutes leurs négociations, leurs démarches, et leur conduite soyent en tout sens uniformes, et puissent prouver à la République un parfait accord dans les mesures des deux Cours.

новили и заключили нижеслъдующіе секретной конвенціи артикулы.

### Артикулъ I.

Ея И. В. Всероссійская, и Е. В. Король Прусской съ самаго нынъшняго времени употреблять будуть единодушно и съ совершеннаго согласія удобнѣйшіе н надеживище способы къ тому, чтобъ избраніе Короля Польскаго учинено было вольное и въ пользу желаемаго объими содоговаривающимися сторонами и благоразумнъйшей частью націи Піаста.

### Артикулъ II.

Какъ Ея И. Величество уже напередъ приняла н'икоторыя съ здравитею частію націи распоряженія, о избраніи въ кандидаты Польской Короны: то Е. В. Король Прусской объщаеть въ томъ быть согласнымъ, и содъйствовать со всевозможною доброю в рою и искренностію, такъ же и наиудобивинимъ образомъ для учиненія усп'вха въ томъ надежнфишимъ.

### Артикулъ III.

Следственно Е. В. Король отправить, какъ скоро возможно, акредитованнаго Министра въ Польшу, и именно велить ему соглашаться во всемъ, что до сего дъла васается, съ Министрами Ея И. Величества, дабы такимъ образомъ всф ихъ негоціаціи и поступки были во всемъ сходны, и могли доказать республикъ совершенное согласіе въ мърахъ обоихъ Дворовъ.

# IV.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies ayant déjà fait approcher des frontières de la Pologne un corps de ses troupes pour être prêt à tout évènement, S. M. le Roi de Prusse fera faire aux siennes un pareil mouvement dans les provinces limitrophes du susdit Royaume.

### V.

Les deux Hautes Parties contractantes conforméront toutes leurs démarches à la plus exacte justice, et au maintien de la paix et du repos dans la République. Mais comme on a quelque sujet d'appréhender que des puissances, dont les intérêts différaient des leurs, et les rivaux des chefs de leurs amis dans cet Etat, n'employent tous leurs efforts pour contrequarrer l'élection désirée et qu'on doit s'attendre, qu'au même tems, qu'elle se fera, ils formeront une confédération pour élire un second Roi:

S. M. L'Impératrice, et S. M. le Roi de Prusse pour aller au devant du mal, et pour empêcher les sinistres effets de ces manoeuvres, sont convenus par cet article d'ordonner dès à présent à leurs Ministres auprès de la République, qu'aussitôt que l'élection sera faite en faveur du candidat, dont on est convenu, ils ayent à le réconnaitre solemnellement au nom de leurs maîtres respectifs, et à faire en même tems en commun une déclaration formelle et concertée préalablement avec les amis des deux Cours, qui portera en substance:

"Que s'il se trouvait des personnes

#### Артикулъ IV.

Ея И. Величество уже повельла корпусу войскъ своихъ подвинутся къ польскимъ границамъ, дабы на всякой случай быть въ готовности, чего ради и Е. В. Король Прусской равномърно прикажеть войскамъ своимъ учинить такое же движеніе въ граничащихъ съ онымъ королевствомъ провинціяхъ своихъ.

#### Артикулъ V.

Объ высокодоговаривающіяся стороны всѣ свои поступки располагать будуть по точнъйшей справедливости, и ради сохраненія мира и спокойствія въ республикѣ; но какъ не безъ причины опасаться надлежить, что-бъ державы, коихъ интересъ различенъ былъ-бы отъ ихъ интересъ различенъ былъ-бы отъ ихъ интересу, и соперники начальникамъ ихъ пріятелей въ семъ королевствѣ, не употребили всѣхъ своихъ силъ къ воспрепятствованію желаемаго избранія, и что ожидать должно, что въ самое то время, какъ иное воспослѣдуетъ, произведутъ они конфедерацію для избранія новаго Короля:

То Ея И. Величество и Е. В. Король Прусской для отвращенія сего зла и производимых отъ такого предпріятія б'ёдственных сл'ёдствій, согласились симъ артикуломъ съ нынфішняго еще времени повел'ёть своимъ при республик' Министрамъ, что-бъ они какъ скоро избраніе въ пользу желаннаго кандидата учинится, именемъ ихъ Государей торжественно его признали, и при томъ обще формальною декларацією, съ пріятелями обоихъ Дворовъ предварительно соглашенною, учинили въ такой сил'є:

"что есть-ли изъ націи найдутся та-

la tranquillité de la liépublique, et former rumany en permitants. a mommerts une underlegatum contre leur Roi légi- confectepanito upotres aus Romas sa-Пиненичи Ми. В. М. L'Impératrice et конно избраннаго, то Ев П. Беличество S. M. In 14th de l'ensse, les regardant n E. B. Kopolis Hoversei museuman commune começois de la patrie et pertur- une sa neudiarezen encent oresectat. Il lintuire du repos public, ferons entrer bosnythtelen hapogharo chopiacras, noіннів прицем ен Pologue pour exercer вілять войскамъ своимъ войти въ Поль-BRID HUCHI menagement toutes les ri- my H noctynath ERES CE HENE CAMBRE. queurs de la guerre dans leurs personnes такъ и съ инфиненть ихъ со всякою воet leurs biens".

## VI.

MAL ASTIMA

morni la Nation qui conseent troubler nie mons. Don centralisea-su marchitere. енною строгостію бель жальйшей пошати".

### APPREED TO VI.

Toutefoin ni la nundite déclaration ne Ecra-na numery ne negationnis ne unoproduinalt pan non effet, et que la con- exercis malberaliste rédectes. E conladeration, preitar par des vues et des penegunie muiguennemes occionnemen unintereta particuliara, vint à me réaliser. Enne e merequecker careres résiders boc-N. M. Importals prend our elle d'étant- mecatagers: vo Es II. Benevectes conthe will need thinkilly their no nationance. Where he colledign them . every-in normanio In that the in almanthe par see sender Graces the camens between theme takens fineton, of n'helige the in part de S. M. memay-resour one comme carrier e In Hall mainte completation intime et vi- ets E. B. Repare estate nevero ne the-Montonial fint the abunitations et des ferens spont connentre e causante es titime titikim fik has trimpes our les from- vous considernosanie nerominisme a an-ESCHERAL BY TANKETHEE BURGET CHARTY

и и причина при причина в случние и причина IANIAK KKIIK AKHARCHE quelque puissance cere merivasa sasas inée necreponna Meddickets he marcher des troupes pour lepasses ormpassers esse soliese les moiand the similarity less consideres, pour troubler sphenesis conferences are uponerl'Afration un dethebrer le Roi déjà éla crais asseptation une para ausseptenis м рекладан por les deux Cours alliées, съ престола Бороля тасе избранивато и A M he Rui de Prusse s'engage pareil- признаннаго обоими совъемия Івонами: fement at duos la meilleure forme d'y to E. B. Kopous Il precised parmontano holk entrer un corps de ringt mille i exemenament objectors observere nedummes de ses propres troupes, lequel itris copuver coberneuments canaire modern supplied and the les troupes de S. M. BS 20,000 venustrs correspond, brit-Applicable agira en faveur de la bonne nurs es Hollimy, novopou nopuves nyлания де за маниете, qui sera jugée la пво съ войсками Ел II. Величества MARKETE BY BOLLET OFMAND BOOMEN IF IN ж наиспливаний призвань от јеть.

#### VII.

Supposé encore, que pour cette même à fournir à S. M. Impériale un corps traité d'alliance signé aujourd'hui, lequel corps elle pourra employer, comme bon lui semblera pour sa défense et sûreté: S. M. L'Impératrice s'engageant réciproquement et sur le même pied de donner un pareil nombre de troupes à S. M. le Roi dont il pourra disposer avec la même liberté au cas, que pour la susdite raison il soit également attaqué sur les frontières ou dans ses Etats.

### VIII.

Si cependant contre les désirs sincères de deux Parties contractantes, et les mesures les plus justes, qu'elles ont concertées au moyen de cette convention, elles se trouvaient engagées dans une guerre ouverte, elles se reservent de règler plus spécialement leurs intérêts communs conformément aux circonstances.

Cette convention secrète aura la même force, que si elle était insérée mot pour mot dans le traité d'alliance défensive aujourd'hui, et sera ratifié en même tems.

En foi de quoi, etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 31 mars 1764.

(L. S.) N. Panin. (L. S.) Pr. A. Gade Solms litzin.

#### Артикулъ VII.

Положимъ еще, что ради той же саraison le théâtre de la guerre fut trans- мой причины театръ войны перенесенъ porté sur les frontières, ou dans les быль бы на границы или въ области Etats de S. M. L'Impératrice, en ce cas Ея И. Величества, въ которомъ случав S. M. le Roi de Prusse s'engage de plus E. B. Король Прусской еще обязуется. дать Ея И. Величеству корпусь въ de vingt mille hommes sur le pied du 20,000 человъкъ состоящій, на основаніи союзнаго трактата сего дня полписаннаго, которой корпусъ можеть она для своей обороны и безъ опасности употреблять такъ какъ оное заблагоразсудить; взаимнымъ образомъ и на такомъ же основаніи, и Ея И. Величество обязуется дать Е. В. Королю такое же число войска, которое онъ съ равномърною же свободностію употреблять можеть въ случав, когда бъради выше иринаст от в н и иничистительной причины и на его границы или области нападеніе учинено было.

#### Артикулъ VIII.

Есть-ли междутьмъ противъ искренняго объихъ содоговаривающихся сторонъ желанія, и не смотря на принятыя ими способомъ сей конвенціи точнъйшія мъры, находиться будуть они въ явной войнъ, то предоставляють себь, учинить тогда особливыя распоряженія объ общихъ своихъ интересахъ смотря по обстоятельствамъ.

Сія секретная конвенція будеть им'ять такую же силу, какъ бы оная внесена была отъ слова до слова въ союзной оборонительной трактать сего дня подписанной, имфеть быть ратификована въ одно съ трактатомъ время.

Во увъреніе чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургъ, марта 31-го дня 1764 года.

(L. S.) V. F. cointe (М. II.) Никита Панинъ. (М. II.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольмсъ. Голицынъ.

# Article séparé.

# Артикиль сенаратной.

Comme il a été stipulé par l'article sixième de la convention secrète, signée ной конвенціи сего дня подписанной aujourd'hui, que si quelque puissance постановлено, что есть ли какая либо étrangère faisait marcher des troupes, посторонняя Держава отправить войbler l'élection, ou pour déthrôner le Roi для препятствованія избранію, или ради qu'alors S. M. le Roi de Prusse ferait избраннаго и признаннаго обоими Двоentrer de son côté en Pologne un corps de vingt mille hommes de ses propres troupes. pour agir conjointement avec celle de S. M. Impériale en faveur de la bonne cause; les deux Hautes Parties contractantes, pour éclaircir d'autant mieux cette stipulation, et en écarter tout sens ambigu, ou équivoque, sont convenues par le présent article séparé de restreindre la marche et l'entrée des susdits vingt mille hommes en Pologne, au seul cas de l'arrivée effective d'un corps de troupes étrangères dans les Etats, et sur le territoire de la République, de manière que les démonstrations et les mouvemens militaires, que S. M. le Roi de Prusse s'est engagé par l'article quatrième de la Convention secrète à faire sur les frontières, n'auront pour but, que de marquer publiquement le concert, qui règne entre les deux Cours, et ne se changeront en réalité, que dans le cas susallégué de l'entrée réelle d'un corps de troupes étrangères en Pologne.

Ce présent article séparé aura la même force que s'il était inséré mot pour mot такую же силу, какъ бы оной внесенъ dans la convention secrète, signée aujourd'hui, et sera ratifié en même temps.

Понеже артикуломъ шестымъ секретpour soutenir les confédérés, pour trou- ска, для подкръпленія конфедератовь, déjà élu et reconnu par les deux Cours; низверженія съ престола Короля уже рами: тогда Е. В. Король Прусской велить корпусу изъ 20,000 человъкъ собственныхъ своихъ войскъ состоящему вступить съ своей стороны въ Польшу, для действованія купно съ войсками Ея II. Величества въ пользу общаго добраго дѣла: то для лучшаго объясненія сего постановленія, и для удаленія оть онаго всякаго двоякаго смысла, объ содоговаривающіяся стороны высокія симъ сепаратнымъ артикуломъ согласились сократить походъ и вступленіе вышепомянутыхъ 20,000 человъкъ въ Польшу, на единственной случай дъйствительнаго прихода корпуса чужихъ войскъ вь области и землю республики, такъ что овазательства и движенія военныя, кои Е. В. Король Прусской артикуломъ четвертымъ секретной конвенціи обязался чинить на границахъ ни къ чему иному клониться не будутъ, какъ токмо къ явному показанію пребывающаго между обоими Дворами согласія, и инако въ самомъ дълъ не перемъ. нятся какъ только въ вышеозначенномъ случа в дъйствительнаго вступленія ворпуса чужихъ войскъ въ Польшу.

> Сей сепаратной артикуль будеть имъть быль отъ слова до слова въ секретную конвенцію сего для подписанную, и

En foi de quoi etc. Fait à St. Pétersbourg, le 31 mars 1764.

(L. S.) V. F. comte (L. S.) N. Panin. (L. S.) Pr. A. Gade Solms. litzin.

# Article séparé et plus secret.

Comme il est dit dans l'article second de la convention secrète faite ce jourd'hui, que S. M. L'Impératrice de toutes les Russies avait déjà pris d'avance certains arrangemens avec la partie de la nation la plus considérée sur le choix d'une personne pour candidat de la couronne de Pologne, et que S. M. le Roi de Prusse promet d'v adhérer et d'v coopérer avec toute la bonne foi et cordialité imaginable, et de la manière la plus propre pour en assurer le succès; ainsi pour ne laisser aucun doute dans le concert des Hautes Parties contractantes. elles ont jugé à propos d'insérer dans cet article séparé de la convention le nom du candidat, qui est le Comte Stanislas Poniatowsky, Stolnik de Lithuanie, en faveur de qui S. M. Impériale a pris les susdits arrangemens.

Les deux Parties contractantes reconnaissant en lui toutes les qualités les plus propres pour s'assurer du repos et de l'amitié de la République de Pologne, s'engagent encore plus particulièrement, et de la meilleure foi par ce présent article, de réunir de la manière la plus forte leurs bons offices et efforts pour lui procurer l'unanimité possible de suffrages et le placer sur le thrône de голосовъ, и для возведенія его на пре-Pologne.

имъетъ быть ратификованъ въ одно съ конвенціею время.

Во увъреніе чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургъ, марта 31-го дня 1764 гола.

(М. П.) Никита Панинъ. (М. II.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольмсъ. Голицынъ.

# Артикулг сепаратной секретныйшій.

Понеже во второмъ артикулъ секретной конвенціи сего дня постаповленной. упомянуто, что Ея И. В. Всероссійская уже напередъ приняла нъкоторыя съ знативищею частію націи распоряженія. о избраніи въ кандидатство Польской короны и что Е. В. Король Прусской объщаеть въ томъ быть согласнымъ, и содъйствовать со всевозможною доброю върою и искренностію, такъ же и наиудобнъйшимъ образомъ для учиненія успъха въ томъ надежнъйшимъ: то высокія содоговаривающіяся стороны, дабы не оставить никакого сомнёнія въ ихъ соглашеніи, запотребно разсудили внесть въ сей сепаратной артикулъ конвенціи имя кандидата, который есть графъ Понятовской, стольникъ Литовской, въ пользу коего Ея И. Величество приняла вышепомянутыя распоряженія.

Какъ объ высокія содоговаривающіяся стороны признають въ немъ всв качества удобивишія для учиненія спокойства и дружбы республики Польской надежными: то симъ артикуломъ обязуется еще особливо и съ лучшею върою совокупить сильнъйшимъ образомъ добрыя свои офиціи и старанія, для доставленія ему возможнівнішаго соединенія столь Польскаго Королевства.

cret aura la même force que s'il était куль будеть имъть такую же силу, какъ inséré mot pour mot dans la convention бы оной внесенъ быль отъ слова до secrète, signée aujourd'hui, et sera га слова въ секретную конвенцію сего дня tifiée en même temps.

En foi de quoi etc. Fait àSt. Pétersbourg, le 31 mars 1764.

(L. S.) N. Panin. (L. S.) Pr. A. Gade Solms. litzin.

RATIFIER & REELIN LE 13 AVEIL 1764.

#### Déclaration.

Lon noundgnés Ministres plénipotentinipon do S. M. Impériale de toutes россійской полномочные министры при les Itumies, en faisant aujourd'hui l'é- размънъ сего числа развършкацін на подchange de la Convention secrète concer-писанную ими съ полномочнымъ Е. папt l'élection présente d'un Roi Piaste Прусскаго Величества министромъ граan Pologne, signée par eux et le Mi-фомъ Сольмсомъ секретную конвенцію nistro plénipotentiaire de S. M. le Roi de на настоящій случай избранія въ Поль-Prusse, comte de Solms, déclarent de la шт вороля Піяста, объявляють съ стоpart et au nom de L'Impératrice, leur роны и именемъ Пмператрицы ихъ Все-Souveraine, que pour prouver à S. M. милостивъйшей Государыни, что Ея Ве-Prussienne, avec combien d'empressement личество для повазанія Его Прусскому S. M. Impériale cherchera à saisir toutes Величеству сколько она готова пользоles occassions, où il dépendera d'elle ваться всеми оть нея зависящими слуde faciliter l'exécution des engagemens чаями, чтобы въ утвержденіе дружбы mutuels afin de resserrer de plus son своей съ нимъ способствовать исполнеamitié avec S. M. Prussienne, elle con- нію взаимных робязательствъ; соизволяеть sent que ses plénipotentiaires donnent дабы полномоченные Ея учинили Берl'assurance à la Cour de Berlin, comme линскому Двору обнадеживаніе, которое ils la donnent par cette présente décla- они сею деклараціею и дають, что когда ration, que si les affaires de Pologne польскія дёла принятіемъ въ нихъ отъ sont portées à ce point de troubles et постороннихъ державъ д'вйствительнаго de confusion par les Puissances étran- участія силою оружія приведены будуть gères, qui pourront y prendre part et en до такого зам'вшательства и нестроенія, venir à la voie des armes, que le cas что опредъленной конвенціею случай énoncé dans la Convention de faire вступленія въ Польшу войскъ Е. В. marcher en Pologne, les troupes de S. Прусскаго настоять или приближаться

полинсанную, и имфетъ быть ратификованъ въ одно съ конвенціею время.

Во увъреніе чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургв, марта 31-го дня 1764 года.

(1., S.) V. F. comte (М. П.) Никита Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольмсь. Голинияъ.

Рагионкована на Берлина 31-го апради 1764 г.

# Лекларація.

Нижеподписавинием Ея И. В. Все-

M. Prussienne existat actuellement, оц | будеть; въ которыхъ обстоятельствахъ ne fût pas éloigné, celles de Sa Majesté Impériale y étant déjà rendues en vertu de cette même Convention, alors Sa Majesté Impériale, pour faciliter cette marche, ne manquera pas de donner ordre au général, qui commandera ses troupes d'employer tous les efforts possibles et de porter les chefs du parti commun des bien intentionnés, à ce que les troupes de S. M. Prussienne puissent trouver sur leur route les vivres et fourages nécessaires: que le dit général sera chargé de plus de donner toute sorte d'assistance aux commissaires de guerre de S. M. le Roi de Prusse qui seront envoyés devant: qu'enfin dans le cas de la dernière nécessité et lorsque dans les magasins de Russie il s'en trouvera plus qu'il n'en faudra pour l'entretien des troupes Russiennes, S. M. Impériale ne refusera pas certainement d'en faire fournir autant qu'il se pourra à celles de S. M. Prussienne.

En foi de quoi etc.

A St. Pétersbourg, ce 14 avril 1764.

N. Panin. Prince A. Galitzin.

# № 220.

1764, 11 (22) juillet. Déclaration signée à St. Pétersbourg entre les Cours de St. Pétersbourg et de Berlin concernant les droits des dissidens en Pologne.

"J'ai ratifié avec joie aujourd'hui l'alliance que le ministre de Votre Majesté vient de conclure avec les miens", écrivait Catherine II au roi de Prusse le 6 avril 1764. "Et je n'ai раз воролю прусскому 6-го апръля 1764 года, "но

по конвенціи же войска Ея И. Величества тамъ уже находиться будутъ; то для большаго сему походу посившествованія Ея И. Величество не оставить своему тогда командующему генералу повельть все возможное употреблять стараніе, да и шефовъ общей благонамівренной партіи, къ тому приводить, дабы войска Его Прусскаго Величества могли находить по дорогь провіанть и фуражъ, что сверхъ того еще помянутому генералу поручено быть имбеть делать всякое вспоможение присылаемымъ напередъ Его Прусскаго Величества военнымъ комиссарамъ и что на последокъ вь случав крайней нужды и есть ли что излишнее отъ содержанія здішнихъ войскъ въ россійскихъ магазинахъ оставаться будеть, Ея И. Величество и изъ оныхъ возможную ссуду королевскимъ прусскимъ подавать конечно не отречется.

Во увърение чего и т. д. апрфля Въ С.-Петербургъ, 14-го 1764 года.

(М. П.) Н. Панинъ.

(М. П.) Князь А. Голицынъ.

# № 220.

1764, іюля 11-го (22-го). Декларація между дворами С.-Петербургскимъ и Берлинскимъ относительно правъ диссидентовъ въ Польшъ, подписанная въ С.-Петербургв.

"Я съ радостію ратификовала сегодня союзъ, заключенный министромъ Вашего Величества съ моими министрами", писала Екатерина II à Votre Majesté les assurances de la sincérité торивъ Вашему Величеству увъреній въ искренde mon amitié et de mes intentions. J'espère вости своей дружбы и своихъ намъреній. Наque Votre Majesté en sera de plus en plus convaincue par les effets".

Plus grande encore fut la joie du roi de Prusse qui voyait dans le traité d'alliance de mars la meilleure garantie de la conservation de la paix. Le 12 mai 1764 Frédéric écrivait à l'Impératrice: "Jai reçu avec une satisfaction infinie le traité qu'il a plu à Votre Majesté Impériale de ratifier. Je regarde cette époque heureuse comme la base et le fondement de l'étroite union qui existera, s'il plaît à Dieu, à mais entre les deux nations. Pour moi, Madame, je cultiverai cette heureuse union avec tout le soin dont je suis capable, en tâchant de prévenir les désirs de Votre Majesté Impériale en tout ce qui dépendra de moi".

La satisfaction du roi sans aucun doute était sincère. Il savait la Prusse épuisée par plusieurs années de guerre; son peuple aspirait à la paix et au repos, pour guérir les plaies qui lui avaient été portées. C'est dans l'aveu que fait le roi de Prusse de la légimité de ce désir et dans la ferme décision qu'il apporte à le réaliser que git son mérite incontestable. "De tous les pays", écrit-il à l'Impératrice avant la conclusion du traité d'alliance, le 5 novembre 1763, "où la guerre s'est portée, le mien a le plus souffert; il faut, Madame. du temps et de la tranquillité pour le rétablir et de plus, mon âge m'avertit que je toucherai dans peu aux bornes de ma vie: ce n'est pas sur la fin de ma carrière que je dois m'occuper ou m'engager dans de vastes projets; ces tems sont passés; je désire descendre au tombeau sans troubles et sans guerre, pour laisser à mes successeurs un pays heureux et une situation assurée: je désire à cette fin de former des alliances qui puissent consolider ce système".

Par ces paroles Frédéric caractérise tout son système politique qui explique la grande portée du traité de mars. Cet acte est resté jusqu'à la fin du règne du grand monarque prussien la pierre angulaire de toute sa politique; il devient la base des bons rapports qui depuis si longtemps unissent la Russie et la Prusse.

L'effet du traité se montre avant tout dans la

voulu en laisser partir la nouvelle sans réltérer | не хотыа отправить извыстие о немъ, не повдъюсь, что Ваше Величество будеть более и болье убъждаться въ томъ дъйствіями..."

> Еще больше была радость короля прусскаго, который видьль въ мартовскомъ союзномъ договоръ лучшій залогь для сохраненія мира. "Я получиль съ безвонечнымъ удовольствіемъ договоръ", писалъ Фридрихъ II Императрицъ 12-го мая 1764 года, "который Вашему Императорскому Величеству угодно было ратификовать. Я смотрю на эту счастливую эпоху, какъ на основание и фундаменть теснаго союза, который навсегда будеть существовать, есля тою угодно Богу, между двумя націями. Что же касается до меня, Государыня, то я буду поддерживать этотъ счастливый союзъ со всемъ усердіемъ, на какое и способенъ, стараясь упреждать желанія Вашего Инператорскаго Величества во всемъ, что будетъ отъ меня зависъть".

> Нътъ сомнънія, что эта радость короля была совершенно искренна. Онъ зналъ, что Пруссія была совершенно истощена многольтнею войною и что народъ его жаждаль мира и сповойствія для залечиванія наносенных вему равъ. Въ признаніи законности этого желанія и въ твердомъ решеніи посвятить осуществленію его всь постраніе соти своей жизни-ва этома состоить великая и несомивния заслуга короля прусскаго. "Изъ всъхъ странъ", писалъ онъ Императрицъ, до завлюченія союза, 5-го ноября 1763 года, "куда проникла война, моя страна пострадала наиболће; необходимо время и спокойствіе для возстановленія ея; сверхъ того мов лъта предвъщаютъ мнъ, что я приближаюсь къ предълу своей жизни, и не въ концъ своего земнаго пути я долженъ заниматься или задавагься обширными замыслами: эти времена уже миновали: я желаю сойти въ могилу безъ смуть и войны, чтобы оставить своимъ преемникамъ счастливую страну и упроченное положение. Съ этою палью я желаю заключить союзы".

> Въ этихъ словахъ характеризована саминъ Фридрихомъ В. вся его политическая система и ею объясняется огромное значеніе мартовскаго союзнаго трактата. Этоть акть останся до кончины великаго прусскаго короля краеугольнымъ камнемъ всей его политиви и на немъ основываются въ продолженін долгаго времени всв отношенія между Россією и Пруссією.

Дъйствіе союзнаго трактата обнаружилось, question polonaise. L'Impératrice Catherine II et прежде всего, на польскомъ вопросв. ИмпераFrédéric le Grand non seulement s'accordaient à faire élire Stanislas Poniatovsky roi de Pologne, mais encore avaient-ils la même opinion sur bien des questions vitales concernant l'organisation intérieure de la Pologne. A ces questions se rapportait celle de la position des sujets orthodoxes ou luthériens du roi de Pologne, qui continuellement avaient à subir des persécutions de la part des fanatiques catholiques polonais. Le sort des dissidens servait depuis longtemps de prétexte fondé pour l'intervention dans les affaires intérieures de la Pologne pour la Russie comme pour la Prusse.

Catherine II et Frédéric le Grand ayant placé leur candidat sur le trône de Pologne et par là acquis une voix décisive dans les affaires de le République, le sort des dissidens devint tout naturellement l'objet de pourparlers diplomatiques. Le résultat immédiat de ces pourparlers fut la déclaration suivante signée pour la Russie par le comte de Panine et par le comte de Solms pour la Prusse. Le but de cette déclaration est d'établir l'action commune des puissances alliées pour le rétablissement des droits et privilèges des dissidens.

Les obligations qu'imposent également à Sa Majesté L'Impératrice de toutes les Russies et à Sa Majesté le Roi de Prusse, les traités qui subsistent entre Leurs Majestés et la République de Pologne, aussi bien que l'intérêt le plus respectable qui les unit avec les sujets de la République qui professent les mêmes religions de Leurs Majestés et республики исповедующими одинаковыя qui y sont connus sous le nom de dissidens, ne leur permettent pas de re- тамъ изв'встны подъ именемъ диссиденgarder avec indifférence l'état opprimé товъ, не позволяють имъ безучастно où se trouve une partie si considérable смотреть на притесненное положение. de la nation, pour être attachée à des въ которое поставлена столь значительcroyances publiquement adoptées et suivies par plusieurs grandes puissances, къ върованіямъ публично принятымъ и Etats et nations de l'Europe et auto- испов'ядуемымъ многими великими дер-

тонца Екатерина II и Фридрихъ В. не только были согласны въ томъ, что въ короли польскіе можеть быть избрань только Станиславь Понятовскій, но они равнымъ образомъ были одного мивнія по другимъ существеннымъ вопросамъ, касательно внутренняго устройства Рич Посполитой. Къ такимъ вопросамъ относилось, между прочимъ, положение православныхъ и лютеранскихъ подданныхъ польскаго короля, которые подвергались постояннымъ притесненіямъ со стороны фанатизированныхъ Поляковъ — католиковъ. Сульба лиссилентовъ служила издавна основательнымъ предлогомъ для вившательства во внутреннія діла Річи Посполитой какъ для Россін, такъ и для Пруссін.

Совершенно понятно, что съ того момента, когда Екатерина II и Фридрихъ В. решились посадить на польскій престоль своего кандидата и имъть ръшающій голось во всехъ делахъ Польши, судьба диссидентовъ немелленно должна была сделаться предметомъ дипломатическихъмежду ними переговоровъ. Ближайщимъ результатомъ этихъ переговоровъ является нижеследующая декларація, подписанная графомъ Н. И. Панинымъ, со стороны Россів, и графомъ Сольмсомъ, со стороны Пруссін. Цель этой деклараціи заключалась въ томъ, чтобъ утвердить единогласное действіе объихъ союзныхъ державъ для возстановленія правъ и привиллегій диссидентовъ.

Обязательства налагаемыя одинаковымъ образомъ на Ея Величество Императрицу Всероссійскую и Его Величество Короля Прусскаго трактатами, заключенными между Ихъ Величествами и Польскою республикою, а равнымъ образомъ достоважный интересъ, который соединяеть ихъ съ подданными съ Ихъ Величествами религіи, которые ная часть націи, за присоединеніе свое risées par les lois fondamentales de la République même, et étant traitée comme des sectateurs obscurs et sans aveu et non seulement dépouillée depuis quelque tems et surtout sous les dernier règne, par des constitutions surprises et des voies illégales et violentes au préjudice de différents droits, libertés et prérogatives, dont les dits dissidents jouissaient, en vertu des lois fondamentales d'un Etat libre qui assurent à tous ceux qui le composent une parfaite égalité, mais extrêmement génée dans ce qui regarde le culte et l'exercice public de leur religion.

Les deux Cours sont convenues d'instruire et de charger leurs Ministres residants en Pologne de faire des représentations convenables et d'insister de la manière la plus forte, tant auprès de la République pendant l'interrègne, qu'auprès du nouveau Roi, après son élection, à ce que les susdits dissidens, tant nobles que de moindre condition, soient écoutés et rétablis conformément aux lois et aux constitutions générales et fondamentales de la République dans la pleine possession de tous les droits, libertés et prérogatives, dont ils ont joui notoirement par le passé, et nommément de ceux qui concernent, en quelque facon que se soit, le libre exercice de leurs religions, lesquels leur appartiennent incontestablement, en qualité d'indigènes et de citoyens libres, fidèles et irréprochables de la République, et qui par surabondance leur ont été confirmés réltérativement par plusieurs rois et constitutions des plus authentiques:

жавами, государствами и народами Европы и утвержденнымъ основными законами самой республики и считаемая за темныхъ и не дозволенныхъ сектаторовъ и съ некотораго времени, въ особенности же въ последнее парствованіе, не только лишенных обманчивыми постановленіями, путями незаконными и приносящими ущербъ различнымъ правамъ, вольностямъ и преимуществамъ, которыми упомянутые диссиденты пользовались въ силу основныхъ законовъ свободнаго государства, обезпечивающихъ за всёми входящими въ его составъ совершенное равенство, но и чрезвычайно стёсненныхъ во всемъ, что относится до культа и нубличнаго исповъданія ихъ религіи.

Оба Двора пришли къ соглашенію сообщить и поручить своимъ министрамъ-резидентамъ въ Польше сделать надлежащія представленія и настанвать сильнъйшимъ образомъ, какъ у республики во время междуцарствія, такъ и у новаго короля послъ его избранія, на томъ, чтобы вышеупомянутые диссиденты, какъ благородные такъ и низсословій, были выслушаны и возстановлены, сообразно законамъ и общимъ основнымъ постановленіямъ республики въ полномъ встми правами, вольностями и преимуществами, которыми они гласно пользовались въ прошедшее время, а именно вь томъ, что касается, въ какомъ бы то ни было отношеніи, свободнаго исповъданія ихъ религіи, каковыя права имъ неоспоримо принадлежатъ въ качествъ уроженцевъ и свободныхъ гражданъ, върныхъ и безукоризненныхъ въ отношеніи республики и которыя съ избыткомъ были повторительно утверж-

Et comme il n'y a point de doute que les autres Puissances qui professent чтобы другія державы, въ которыхъ les mêmes religions ne prennent un vif intérêt à un concert si salutaire et avantageux à toute la chrétienté, les Cours susmentionnées ne manqueront pas de leur en faire part et de les inviter à v accéder.

En foi de quoi deux exemplaires semblables ont été signés par les Ministres de part et d'autre, scellés par les achets de leurs armes et échangés à St. Pétersbourg, ce 11 juillet 1764.

(L. S.) N. Panin. (L. S.) B. A. Galitzin. comte de Solms.

# No 221.

1767, 12 (23) avril. Convention secrète concernant les dissidens, conclue à Moscou entre la Russie et la Prusse.

Durant trois ans, après la conclusion du traité d'alliance de 1764, les rapports entre les Cabinets de St.-Pétersbourg et de Berlin restèrent pleins d'amitié. La correspondance entre l'Impératrice et le roi de Prusse acquiert l'importance d'un moyen d'échange constant d'idées sur toutes les grandes affaires internationales. Frédéric II donne cours à tous les moyens, pour conserver à force de flatteries et d'amabilités sans fin, les bonnes dispositions de l'Impératrice et l'alliance de la Russie. Rien ne lui coûtait pour cela. De son côté Catherine II envoyait de temps en temps à son ami et allié" des melons d'eau, du raisin et d'autres fruits d'Astrachan, et se montrait très contente, ,de les voir obtenir l'approbation du roi«.

и имекодол иминрикева имин ве имаяд самыми достовърными постановленіями.

Такъ вакъ нетъ сомнения въ томъ. исповъдуются тъ же религіи, не приняли бы живого интереса въ такомъ спасительномъ и выгодномъ для всего христіанства соглашенія, вышечномянутые Дворы не преминуть сообщить имъ о немъ и пригласить ихъ присоединиться къ сему.

Во увъреніе чего два одинавовыхъ экземпляра были подписаны министрами той и другой стороны съ приложеніемъ печатей ихъ гербовъ и обмінены въ С.-Петербургъ, сего 11 іюля 1764 г. (L. S.) Victor Fredéric (М. II.) Н. Панинъ. (М. П.) Графъ Викторъ (М.П.) Б. А. Голицинъ. Фридрихъ Сольисъ.

# No 221.

1767, апръля 12-го (23-го). Секретная конвенція относительно диссидентовъ, заключенная въ Москвѣ между Pocciem и Пруссіею.

Въ продолжении трехъ лётъ, истекция послё заключенія союзнаго трактата 1764 года, отношенія между С.-Петербургскимъ и Берлинскимъ кабинетами остаются весьма дружественными. Переписка между Императрицею и королемъ прусскимъ пріобрѣтаетъ значеніе средства для постояннаго обывна мыслей по всемь важнейшимъ международнымъ деламъ. Фридрихъ II пускаеть въ ходъ все свои средства, чтобъ чрезмърною лестью и нескончаемыми любезностями упрочить за собою расположение Императрицы и союзъ Россін. Ни эта лесть, ни эти любезности ничего ему не стоили. Съ своей стороны, Екатерина II отъ времени до времени отправляла къ своему "союзнику и другу" въ подарокъ астраханскіе арбузы, виноградъ и другіе фрукты и высказывала чрезвычайную радость, что они "совершенную Короля апробацію заслуживають".

Cette bonne entente entre l'Impératrice et le гой était surtout évidente dans la question po- прусскимъ обнаруживалось съ особенною рельlonaise. Après l'élection de Stanislas Poniatovsky au trône de Pologne, l'Impératrice Catherine se crovait obligée de lui témoigner sa protection particulière. Elle reconnaissait la difficulté de sa position et constamment défendait ses intérêts auprès du roi de Prusse. C'est ainsi que Catherine II aplanit une contestation qui s'était élevée entre les rois de Prusse et de Pologne par rapport à l'établissement d'une douane à Marienwerder. (Comparez la lettre de l'Impératrice du 4 mai 1765). La Prusse céda à l'Impératrice et remplit son désir dans ce cas comme dans plusieurs autres. Quand en 1765 le gouvernement russe prétendait que le ministre prussien à Constantinople Rexin intriguait contre la Russie et excitait les Turcs contre elle, Fréderic II rappella Rexin et nomma un autre ambassadeur à Constantinople. Néanmoins on ne peut dire que le désir de complaire à l'Impératrice ait jamais fait oublier au roi l'intérêt de son peuple; chaque fois que cet intérêt l'exigeait le roi le soutenait soit ouvertement, soit sous main contre les vues de la politique russe.

Entre autres, le gouvernement prussien se montrait très peu disposé au repatriement de soldats de nationalité russe servant sous ses drapeaux. En outre non seulement le gouvernement prussien se refusait à publier en Prusse le manifeste de l'Impératrice invitant les étrangers. sous les conditions les plus avantageuses, à venir s'établir en Russie, mais encore les autorités prussiennes étaient elles invitées à s'opposer à l'émigration de sujets prussiens dans l'Empire voisin. (Rapport du prince Dolgorouky du 14 (25) octobre 1764). Egalement, sans prendre en considération l'avertissement de l'envoyé russe Frédéric II s'occupa lui-même d'un projet d'alliance à conclure avec l'Empire Ottoman.

Il y a plus: une divergence d'opinion sensible existait entre les Cabinets de St. Pétersbourg et de Berlin sur le sens de l'alliance, confirmée par le traité de mars 1764. Tandis que le comte Panin voyait dans "l'accord des puissances du Nord, qui devait unir la Russie, la Prusse. l'Angleterre, le Danemarck, la Suède et la

Согласіе между Императрицею и королемъ ефностью на польскомъ вопросъ. Послъ избравія Станислава Понятовскаго на престоль польскій. Императрица Екатерина ІІ считала себя обязанною оказывать ему особенное свое покровительство. Она сознавала затруднительность его положенія и постоянно защищала его интересы предъ прусскимъ королемъ. Такъ Екатерина II уладила споръ между королемъ польскимъ и Фридрихомъ В., возникшій по поводу учрежденія таможин въ Маріенвердеръ. (Срав. письмо Императрицы отъ 4-го мая 1765 года). Король прусскій уступнав Императриць и исполниль ея желаніе, въ этомъ случав подобно тому какъ и въ другихъ случаяхъ. Когда русское правительство доказывало ему, въ 1765 году, что прусскій посланникь въ Константинополь Рексинь интригуеть противъ Россіи и возбуждаетъ Турокъ противъ нея, Фридрихъ П отозвалъ Рексина изъ Константинополя и назначиль туда другое лицо. Впрочемъ, нельзя не сказать, что при всей угодливости и уступчивости король прусскій всетаки никогда не забываль пользу своего собственнаго народа и. если послъдняя того требовала, онъ противодъйствоваль, открыто или подъ рукою, видамъ русской политики.

Между прочимъ прусское правительство всіми средствами откладывало исполненіе требованія Россіи о возвращеній на родину русских подданныхъ, находящихся подъ прусскими знаменами. Кром'в того, опо не только не солвяствовало распространенію въ Пруссін русскаго манифеста объ иностранцахъ, приглашаемыхъ на чрезвычайно выгодныхъ условіяхъ переселиться въ Россію, но прусскія власти получили изъ Берлина приказание ни въ какомъ случаъ не пропускать чрезъ границу прусскихъ подданныхъ, желающихъ переселиться. (Донесеніе князя Долгорукова отъ 14-го (25-го) октября 1764 года). Точно также, несмотря на предостереженія со стороны русскаго посланника. самъ Фридрихъ II занялся составленіемъ проекта союзнаго трактата съ Оттоманскою Имперіею.

Этого мало: существенное разногласіе существовало между русскимъ дворомъ и Берлинскимъ кабинетомъ въ самомъ пониманіи того союза, который быль утверждень мартовскимь трактатомъ 1764 года. Между темъ какъ графъ Н. И. Панинъ усматриваль въ "стверномъ аккорть", долженствующемъ соединить Россію, Pologne, la meilleure garantie de la paix et le Пруссію, Англію, Данію, Швецію и Польшу, but le plus élevé de la politique d'alliance russo- самую лучную гарантію мира и высшую цізль prussienne, le roi Frédéric II trouvait, qu'il était difficile d'être allié de l'Angleterre et qu'en Suède les intérêts de la Russie et ceux de la Prusse ne pouvaient s'accorder. De plus le roi de Prusse n'entendait pas que l'alliance du Nord pat l'empêcher de vivre en bonne harmonie avec n'importe quel pays de l'Europe méridionale. En général la politique doctrinaire du comte Pauine ne soutenait pas la critique de l'esprit pratique et profond du monarque prussien.

Cette contradiction dans la compréhension du système politique européen apparait fortement accentuée dans les rapports très intéresans du conseiller privé actuel M. de Saldern arrivé à Berlin en mai 1766 avec la mission expresse de conclure l'alliance du Nord. Autant les dépêches du prince Dolgorouky étaient peu intéressantes autant celles de Saldern sont curieuses et pleines d'intérêt.

Avant d'exposer le contenu des rapports de M. de Saldern, il est indispensable de dire quelques mots sur les dépêches du prince Wladimir Dolgorouky. Ce diplomate remplaça en 1763 le prince Repnine à la Cour de Berlin. Il resta de longues années à ce poste adressant sans cesse à l'Impératrice, au Collège des affaires étrangères et au vice-chancelier, des rapports, des dépêches et des lettres privées, qui n'apprennent rien sur les pourparlers et les relations entre la Russie et la Prusse. Elles contiennent exclusivement les nouvelles les moins importantes, concernant les naissances des princes et princesses et les fêtes de la Cour. Ce fait s'explique par plusieurs raisons. Premièrement le prince Dolgorouky ne pouvait jouir d'une grande considération auprès de l'Impératrice. Bientôt après sa nomination, il recut d'elle une forte réprimande pour avoir communiqué au ministre d'Angleterre à Berlin, non seulement le traité d'alliance de 1764, mais encore le contenu de la convention secrète concernant la Pologne. (V. Rescrit Impérial à Dolgorouky du 8 juin 1764). En suite la correspondance personnelle entre l'Impératrice et le roi de Prusse, rendait en partie inutiles tous pourparlers avec le ministère prussien et le roi à Berlin. En outre, l'Impératrice aimait passionné-

русско-прусской союзной политики, король Фридрихъ II находилъ, что съ Англіею трудно жить въ союзъ и въ Швеціи интересы Россіи и Пруссін не во всемъ солидарны. Мало того: прусскій король не виділь никакой надобности въ томъ, чтобъ съверный союзъ быль противоположенъ южно-европейскому, т. е. чтобъ въ числъ южно-европейскихъ державъ не было такой, съ которой онь желаль бы жить въ союзв и дружбв. Вообще такое доктринерство въ политикъ, которой придерживался графъ Н. И. Панинъ, совершенно не выдерживало критики предъ практическимъ и глубокимъ умомъ прусскаго короля.

Эта противоположность въ пониманіи основъ европейской политической системы весьма рельефно выступаетъ въ чрезвычайно интересныхъ понесеніяхъ Лействительнаго Тайнаго Советника Сальдерна, прибывшаго въ мав 1766 года въ Бердинъ съ спеціальнымъ порученіемъ окончательно устроить "съверный союзъ". Насколько безсолержательны и мало интересны донесенія внязя Долгорувова, настолько полны животрепещущаго интереса и любопытны депеши Сальдерна.

Прежде чемъ изложить содержание донесеній Сальдерна, необходимо сказать нівсколько словъ о денешахъ князя В. С. Долгорукова вообще. Князь Долгорувовъ заняль въ 1763 году мъсто князя Решнина при Берлинскомъ дворъ. Онъ оставался на этомъ постѣ много лѣтъ и постоянно писалъ донесенія на Высочайшее имя, денеши и частныя письма въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ и на имя Вице-Канцлера. Но изъ нихъ ничего нельзя узнать о переговорахъ и сношеніяхъ между Россією и Пруссіей. Въ нихъ содержатся исключительно мало интересныя извъстія о рожденін принцевь, принцессь и о разныхъ придворныхъ торжествахъ. Объясняется это обстоятельство различными причинами. Во-первыхъ, самъ князь Долгоруковъ не могъ пользоваться особеннымъ уважениемъ Императрицы. Весьма скоро после своего назначенія онъ получиль отъ Императрицы сильный выговоръ за то, что сообщилъ англійскому министру при Бердинскомъ дворъ не только союзный трактатъ 1764 года, но также содержаніе секретной конвенціи относительно Польши. (Высочайшій рескрипть Долгорукову отъ 8-го іюня 1764 г.). Затъмъ, личная переписка Императрицы съ королемъ прусскимъ делала отчасти излишними переговоры съ прусскими министраment les négociations et intrigues diplomatiques им и королемъ въ Берлинъ. Кромъ того Имиеet préférait concentrer en ses propres mains, autant que possible, la direction des affaires politiques. Le comte de Solms, ministre de Prusse près d'Elle, avait su mériter les bonnes grâces de l'Impératrice, et comme il possédait la confiance complète de son souverain, il pouvait traiter avec Catherine II elle-même et signer tous les actes internationaux. Dans de pareilles circonstances il ne restait guère au prince Dolgorouky qu'à remplir ses dépêches de plaintes sur sa position pécuniaire et de demandes d'argent, soit sous forme de prêt ou de récompense. Après cela on ne peut que s'étonner de la longanimité de l'Impératrice, qui conservait ce prince, criblé de dettes, au poste de ministre de Russie auprès de la Cour de Berlin.

Retournons maintenant aux dépêches de M. de Saldern, qui dans les circonstances qui viennent d'être mentionnées acquièrent une importance particulière. M. de Saldern de Varsovie s'était rendu à Berlin porteur d'une lettre de l'Impératrice au roi de Prusse en date du 12 avril 1766, dans laquelle il était dit que Saldern était chargé d'une mission auprès de la Cour de Copenhague où il se rendait "en qualité de ministre de la tutelle du duché de Holstein". A Berlin, il devait s'arrêter et témoigner au roi les sentimens que ce dernier savait l'Impératrice portait à tous les moyens propres à consolider l'alliance entre la Russie et la Prusse.

"Entre ces moyens différents", écrit l'Impératrice Catherine II dans la lettre susmentionnée, "celui que je regarde comme le plus important, est qu'en réunissant tout le Nord dans un système indépendant des puissances étrangères, l'intégrité de la monarchie prussienne puisse être regardée autant utile et nécessaire au repos de cette partie de l'Europe dans les alliances, que formidable aux étrangers... La Pologne, le Danemarc et la Suède sont en bon chemin: la Cour de Saxe n'est pas sans doute à rejeter...."

Dans la première audience accordée à M. de Saldern, le roi de Prusse entama la conversation Сальдернъ, король прусскій прежде всего сталь par les affaires de Pologne. La Pologne, dit-il, распространяться о польскихъ дълахъ. Польша, doit être laissée absolument dans la même posi- говориль онь, должна быть оставлена соверtion dans laquelle elle se trouve en ce moment: шенно въ томъ самомъ положении, въ которомъ chaque changement dans sa constitution doit находится въ настоящее время; всякая пере-

ратрида страстно любила дипломатическіе переговоры и интриги и находила болъе удобнымъ сосредоточить въ своихъ рукахъ, насколько возможно, непосредственное управление ими. Графъ Сольисъ, прусскій посланникъ при ед дворъ, умълъ войти въ милость Императрицы и, пользуясь полнымъ довфріемъ своего короля. вести переговоры съ самою Императрицею и подписывать всв международные акты. При таобстоятельствахъ князю Долгорукову кихъ оставалось въ депешахъ много места для изложенія правительству своего затруднительнаго денежнаго положенія и просьбъ о выдачь ему, въ долгъ или въ видв награды, значительныхъ ленежныхъ суммъ. Такими просьбами о вылачъ ему денегь наполвены многія депеши и письма князя. Остается только удивляться тому, что Императрица оставляла задолжавшаго вняза въ Берлинв и не уничтожила пость русскаго посланника при Прусскомъ дворъ.

Обратимся теперь къ донесеніямъ Сальдерна, которыя при только что изложенныхъ обстоятельствахъ получають совершенно особенное значеніе. Сальдериъ отправился въ Берлинъ изъ Варшавы съ письмомъ Императрины въ королю прусскому отъ 12-го апръля 1766 года, въ которомъ было сказано, что на Сальдерна возложено поручение при Копенгагенскомъ дворѣ, куда онъ отправляется "въ качествъ минястра опеки надъ герцогствомъ голштинскимъ". Въ Берлинв онъ долженъ былъ остановиться в изложить королю известныя ему чувства Инператрицы относительно всёхъ средствъ, которыя могутъ сврвинть союзъ между Россіею в Пруссіею.

"Между этими различными средствами", пишеть въ упомянутомъ письмѣ Екатерина II, "то, которое я почитаю самымъ важнымъ состоить въ томъ, что, соединивъ весь съверъ въ систему независимости отъ иноземныхъ дер жавъ, пелость прусской монархін можеть почитаться столько же полезною и необходимою для спокойствія этой части Европы съ ея союзами, сколько страшною для державъ иноземныхъ". "Польша, Данія и Швеція", продолжаетъ Императрица, "находятся на хорошемъ пути, не должно, конечно, отвергать и двора Саксонскаго..."

На первой аудіенцін, которой быль удостоень

répondre au roi, écrit M. de Saldern, quand s'adressant à moi il me dit: "à propos, Monsieur, pense-t-on encore chez vous d'accorder aux Polonais d'abolir leur liberum veto?"-J'avoue à Votre Excellence que le feu me monta au visage et je lui repondis sur le champ: "Sire, on n'y a jamais pensé!"—Comment! jamais pensé? dit le roi".— Après ces paroles M. de Saldern se calma et dit au roi, qu'il pouvait l'assurer sur son honneur que "ni l'Impératrice ni son ministère n'avaient jamais pensé sérieusement à accorder aux Polonais l'abolition de ce fameux mot". Frédéric le Grand se tranquillisa au sujet de la l'ologne après cette solennelle assurance du plénipotentiaire russe.

Après cela commenca l'échange d'idèes au sujet du système politique de l'Europe en général. Le roi trouvait que la Russie et la Prusse alliées entre elles, n'avaient plus besoin de personne, ni rien à craindre de qui que ce soit. Saldern avait une autre opinion et soutenait que la Russie et la Prusse devaient encore chercher l'alliance d'autres puissances pour fonder "le vrai système du Nord", que devait les sauvegarder contre l'Autriche et la France. Mais le roi aussitôt interrompit M. de Saldern par ces paroles. "Je vous l'ai dit, Monsieur, nous n'avons rien à craindre de cette union (de la France et de l'Autriche) qui vous parait si formidable, puisque ce sont des gueux qui n'ont pas d'argent". Saldern, tout de même, continua à prouver que l'Impératrice souhaitait "un système du Nord" composé, d'une part, "de puissances actives". d'un autre, de "puissances passives", et dont le ныхъ" державъ. Цъль же этой системы состоbut serait d'assurer la paix générale et l'intégrité de la monarchie prussienne. Frédéric le Grand ne put comprendre le sens de ce "système du cela est bien et bon, mais que voulez vous dire avec vos puissances actives et passives?" Le diplomate russe répondit que quand aux "puissances actives", telles étaient la Russie, la Prusse et l'Angleterre.

"Ah, Monsieur", répondit aussitôt le roi avec ironie, "la Grande Bretagne! comptez la, je vous prie, à l'heure qu'il est, pour rien. Son roi est l'homme du monde le plus faible qui change ses ministres comme il change ses chemises". M. de Saldern, ne répliquant rien, continua à désigner les puissances passives auxquelles il

lui être fatal dans l'avenir. "J'étais sur le point de | м'вна въ устройств'в ез должна быть пагубна въ будущемъ. "Я хотвяъ", доносить Сальдернъ, отвъчать королю, какъ онъ обратился ко мев и сказаль: "А propos, что еще думають у васъ дозволить Полявамъ отивнить liberum veto?" - "Я сознаюсь Вашему Превосходительству, что у меня жаръ бросился въ лицо и я ему отвътилъ немедленно: "Ваше Величество, никогда объ этомъ и помину не было!"--"Какъ же, никогда и не думали?" сказаль король. --Послѣ этихъ словъ вороля Сальпернъ успокоился и сказаль воролю, что онь можеть его увърить, какъ человъкъ честный, что "ни Императрица, ни ея министры нивогда не думали серьозно объ отмене для Поляковъ этого знаменитаго слова". Фридрихъ В. усповонися насчеть Польши после этого торжественнаго уверенія русскаго уполномоченнаго.

Всявль затемь начался обмень мыслей на счеть общей политической системы Европы. Король полагаль, что если Россія и Пруссія въ союзъ, то имъ больше ничего не нужно и некого имъ бояться. Сальдернъ быль другого мнівнія и доказываль, что Россія и Пруссія еще нуждаются въ союзв другихъ державъ, чтобъ основать "настоящій сіверный союзъ", который долженъ обезопасить ихъ насчеть Австрін и Францін. Но вороль немедленно прерваль Сальдерна словами: "Я уже вамъ сказаль, что намъ нечего бояться этого союза (Францін съ Австріей), воторый вамъ кажется столь страшнымъ, такъ какъ онв нещія, не имвющія ленегь". Но Сальдернъ всетави продолжалъ доказывать, что Императрица желаеть эту "свверную систему", состоящую, съ одной стороны, изъ "активныхъ", съ другой, изъ "пассивитъ въ обезнечени всеобщаго мира и охраненін прусской монархін. Фридрихъ В. все же не могъ понять смысла этой "свверной системы" Nord et répliqua avec vivacité à Saldern: "Tont и петерпыливо возразиль Сальдерну: "Все это очень хорошо; но скажите, что значить "активная" и "пассивная держава?" Русскій дипломать ответиль, что такими активными державами являются: Россія, Пруссія и Англія.

"Ахъ", возразилъ подсмънваясь король, "считайте Великобританію вь насгоящее время за ничто. Король англійскій человікь чрезвычайно слабый, который мёняеть своихъ министровъ, какъ свои сорочки". Но Сальдериъ, ничего не возражая, продолжаль исчислять "пассивныя" державы, къ которымъ онъ отнесъ: Швецію, ajouta la Suède, le Danemark, la Hesse, le Braun- Данію, Гессенъ, Брауншвейгъ и Савсонію. Укаschweig et la Saxe. La désignation de la Saxe, comme future alliée de la Prusse, impatienta le roi de Prusse. "La Saxe, s'écria-t-il, dans son étroite union avec l'Autriche et toute la maison de Bourbon? Est-il possible d'avoir cette idée"?

Cette conversation avec le roi de Prusse ne mena à aucun résultat positif.

A la seconde audience qui dura trois heures, le roi et le plénipotentiaire russe passèrent en revue toutes les puissances soit actives, soit passives, mais ils ne purent s'accorder sur aucune d'elles. Commençant par l'Autriche le roi déclara qu'il ne la craignait nullement à cause de la complète désorganisation de ses finances et celle de son ordre intérieur. Mais M. de Saldern objecta que la Cour de Vienne n'oublierait jamais la Silésie, et qu'elle n'attendait qu'une circonstance favorable pour reprendre cette province. "Que sera-ce alors?" demanda Saldern. "Alors comme alors", répondit avec vivacité le héros de la guerre de Sept ans. Ils penseront deux fois avant de l'entreprendre". M. de Saldern continua à soutenir la possibilité d'une nouvelle tentative de la part de l'Autriche et démontra qu'il n'existait qu'un seul moyen de forcer la Cour de Vienne à maintenir la paix. savoir le système du Nord. Mais le roi ne voulut pas comprendre la grande idée du système du Nord et répondit: "Tout cela est trop compliqué pour moi. Je n'ai besoin, je vous l'ai dit déjà, que de l'alliance de la Russie, et je n'en veux pas d'autre".

Le confident du comte Panine ne put admettre qu'il suffisait de la seule alliance entre la Russie et la Prusse; il continua à soutenir que l'Autriche, la France et l'Espagne formeraient entre elles le système des puissances méridionales, auquel pourraient même se joindre quelques Etats allemands. Dès que M. de Saldern eut fait mention de ce danger provenant des Etats secondaires d'Allemagne, le roi se mit à rire et s'écria: "Point d'argent, point d'Allemand!"

Naturellement, la conversation se porta de nouveau sur la Pologne, par rapport à laquelle le roi de Prusse n'exprima qu'un seul désir s'avoir celui que l'ordre intérieur de ce pays ne fût soumis à aucun changement, tout changement devant être nuisible.

Tel est le contenu des deux dépêches de M. de Saldern du 9 (20) et du 18 (29) mai 1766.

ваніе на Саксонію, какъ на будущую союзнецу Пруссін, вывело короля прусскаго изъ терпънія: "Саксонію!" восвликнуль онь, "воторая находится въ тесномъ союзе съ Австріей и всемъ Бурбонскимъ домомъ? Возможно ли имъть такую мысль?"

Этотъ разговоръ съ королемъ прусскимъ не привель ни къ какому положительному результату.

На второй аудіевцін, прододжавшейся З часа. король и русскій уполномоченный перебирали вст европейскія державы и нивакъ не могли согласиться какую считать "активною" и какую отвести въ разрядъ "пассивныхъ" державъ. Начали съ Австріи. Король объявиль, что онъ нисколько не бонтся этой державы, въ виду полнаго разстройства ея финансовъ и всего внутренняго порядка. Но Сальдернъ возразнаъ, что Вънскій дворъ никогда не забудеть Силевін и ждеть случая возвратить себѣ эту область. "Тогда что будеть?" спросиль Сальдернь.— "Тогда, какъ тогда!" отвътнаъ съ живостью герой Семильтней войны, "они два раза подумаютъ раньше, чемъ начать". Сальдернъ всетаки настаиваль на возможности новой попытки со стороны Австрін и доказываль, что есть одно средство заставить Візнскій дворъ сохранить миръ-съверная система. Но король не хотъль понять великой идеи съверной системы и отвътиль: "Все это для меня слишкомъ сложно. Я только нуждаюсь въ союзъ съ Россіей. Это я вамъ уже говорилъ. Другихъ союзовъ я не желаю".

Довъренное лицо графа Панина не могло согласиться, что достаточно одного союза между Пруссіей и Россіей. Онъ продолжаль доказывать, что Австрія, Франція и Италія составять систему южныхъ державъ. Къ нимъ присоединятся даже некоторыя германскія державы. Когда Сальдернъ упомянуль объ этой опасности со стороны второстепенныхъ германскихъ государей, король разсивялся и воскликнуль: "нътъ денегъ, нътъ нъмца!".

Понятно, что разговоръ еще разъ коснулся также Польши, относительно которой король прусскій выразнять только одно желаніе, а именно, чтобъ внутренніе порядки этой страны не полвергались ни мальйшему измъненію. Всякое измънение было бы вредно.

Таково содержаніе обоихъ донесеній Сальдерна отъ 9-го (20-го) и 18-го (29-го) мая 1766 года. La relation détaillée de l'échange d'idées qui Изъподробно изложеннаго обмѣна мыслей между aut lieu entre le roi de Prusse et le représentant de l'Impératrice doit convaincre, que Frédéric le Grand appréciait hautement l'alliance de la Russie et qu'il trouvait, que tant que la Russie et la Prusse resferaient alliées et amies. elles n'avaient rien à craindre des autres puisances: quant à la doctrine du système du Nord, elle n'était pas accessible à son esprit sain et pratique.

La portée réelle du traité d'alliance de 1764 continua à se faire jour avec une force particulière dans les affaires de Pologne. Une convention secrète concernant les dissidents, conclue en avril 1767, explique d'une manière détaillée la déclaration de 1764 (Nº 220).

# Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse. svant toujours eu à coeur le maintien de la constitution, de la liberté et des privilèges de la république de Pologne et le tous les membres qui la composent, et s'étant en particulier proposées cette fin salutaire par le IV des articles secrets du traité d'alliance, conclu à St. Pétersbourg le 31 de mars de l'année 1764, ainsi que par la convention secrète arrêtée entre elles le même jour:

Leurs dites Majestés, par une suite de ces mêmes principes et à l'exemple de leurs glorieux prédécesseurs, s'étant encore engagées par un article séparé du traité susmentionné, et par une déclaration postérieure du 11-me juillet 1764, à maintenir et à rétablir les dissidens Grecs et Protestans, dans le libre exercice de leur religion, droits et immunités; et les troubles qui viennent de s'élever à leur occasion en Pologne par les constitutions préjudiciables des deux dernières diètes, ayant déjà fait prendre ин; и такъ какъ смуты, возникшія по ихъ

королемъ прусскимъ и представителемъ Императрицы нельзя не убъдиться, что Фридрихъ В. весьма высоко паннять союзъ съ Россіей и находиль, что если Россія в Пруссія въ союзъ и дружбъ, то имъ нечего бояться другихъ державъ. Доктрина же о "съверной системъ" была недоступна его практическому и трезвому уму.

Практическое значеніе союзнаго трактата 1764 году продолжало обнаруживаться съ особенною силою въ польскихъ дълахъ. Заключенная въ апръл 1767 года секретная конвенція относительно диссидентовъ подробно развиваеть мысли декларацін 1764 года (№ 220).

# Во имя пресвятой и нераздёльной Тронцы.

Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій всегда озабочиваясь сердечно о сохраненіи конституціи, свободы и привиллегій польской республики и всёхъ членовъ, въ ея составъ входящихъ, и, въ частности, поставивъ для себя эту спасительную цъль IV-ю изъ секретных статей союзнаго трактата, заключеннаго въ С.-Петербургъ 31 марта 1764 года, равно какъ и секретною конвенціею, постановленною между ними въ тотъ же день:

вышеупомянутыя Величества впоследствіе сихъ самыхъ принциповъ и по примъру ихъ славныхъ предшественниковъ, принявъ еще на себя обязанность отдёльною статьею вышеприведеннаго трактата и последующею декларацією отъ 11 іюля 1764 г. поддержать и возстановить диссидентовъ, греческой и протестантской въры, въ свободномъ исповъдании ихъ религи, въ пользованіи ихъ правами и преимуществаà S. M. L'Impératrice de toutes les поводу въ Польш'я, всл'ядствіе предосуmain armée, et paraissant d'un autre нихъ сеймовъ, побудили уже Е. В. Имquelques puissances Catholiques;

Leurs Majestés, en conséquence de l'union étroite et du parfait concert qui règne entre Elles, et pour satisfaire aux engagemens qu'Elles ont contractés, et aux garanties dont Elles se trouvent chargées par différens traités, ont jugé nécessaire de convenir dès à présent et à tout événement, des mesures à prendre le cas existant, à fin de s'opposer de la manière la plus efficace aux entreprises que les dites puissances pourraient former au préjudice des vues également justes et salutaires que Leurs dites Majestés se proposent en faveur des dissidens et pour la pacification de la Pologne.

Pour cet effet Leurs Majestés ont savoir:

S. M. L'Impératrice de toutes les Newsky et de celui de l'aigle blanc de Невскаго и польскаго Бълаго орла. Pologne,

et S. M. le Roi de Prusse le sieur

Russies la résolution de les soutenir à интельных постановленій двухъ посл'яcôté exciter l'attention et la jalousie de ператрицу Всероссійскую принять р'яшеніе о поддержкѣ ихъ вооруженною рувою и съ другой стороны, повидимому, возбуждають вниманіе и соревнованіе нъкоторыхъ ватолическихъ державъ;

> Ихъ Величества, вследствіе теснаго союза и совершеннаго согласія, царствующаго между ними, и для исполненія завлюченных ими обязательствь, а также гарантій, принятыхъ на себя различными трактатами, признали необходимымъ въ настоящее время на всякій случай придти въ соглашенію относительно мфръ, которыя имфютъ быть приняты въ данномъ случав, даби санымъ дъйствительнымъ образомъ воспротивиться предпріятіямъ, которыя упомянутыми державами могли бы быть оказаны во вреду равномфрно справедливыхъ и спасительныхъ цвлей, предимытункмопуэшын ахи положенныхъ Величествами въ пользу диссидентовъ и для умиротворенія Польши.

Для этой цёли Ихъ Величества избраchoisi et nommé Leurs plénipotentiaires, ли и назначили своихъ уполномоченныхъ, а именно:

Е. В. Императрица Всероссійская Russies le sieur Nikita Panin, gouver- Никиту Панина, воспитателя своего дроneur de son très cher fils le Grand Duc, жайшаго сына Великаго Князя, своего son conseiller privé actuel, senateur et Двиств. Тайнаго Сов., Сенатора и Каchevalier de ses ordres, et le prince валера своихъ орденовъ, и Князя Алек-Alexandre Galitzin, vice-chancelier, con-сандра Голицина, Вице-Канцлера, Дѣйseiller privé actuel, chambellan actuel ствит. Тайнаго Сов., Действ. Камергера et chevalier de l'ordre de St. Alexandre и Кавалера орденовь Св. Александра

Е. В. Король Прусскій Виктора Фри-Victor Frédéric comte de Solms, son дриха графа Сольмса своего Действ. chambellan actuel, conseiller privé de Каммергера, Тайнаго совътника посольlégation, chevalier de l'ordre de St. ства, Кавалера ордена Св. Александра Alexandre Newsky, envoyé extraordi- | Невскаго, чрезвычайнаго посланника и naire et ministre plénipotentiaire à la полномочнаго министра при Лвор'я Е. И. Cour de S. M. Impériale, lesquels mi- Величества, каковые полномочные миnistres plénipotentiaires après s'être com- нистры, по сообщении и обмънъ ихъ muniqué et avoir échangé leur plein pou- полномочій, найденныхъ въ надлежащей voirs trouvés en bonne et due forme, ont форм's, заключили и постановили сл'вconclu et arrêté les articles suivants d'une дующія статьи секретной конвенціи. convention secrète.

## ARTICLE I.

Comme S. M. L'Impératrice de toutes les Russies s'est chargée de soutenir elle россійская принимаеть на себя одну seule la confédération des dissidens de поддержку конфедераціи диссидентовъ Pologne par un corps de troupes qu'elle y fera entrer pour cet effet; S. M. le Roi de Prusse pour ne pas donner de l'ombrage aux puissances catholiques, et en particulier à S. M. l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême, qui par son voisinage est le plus à portée de se mêler des affaires de Pologne, et pour éloigner autant qu'il est en son pouvoir tout ce qui pourrait allumer le feu de la guere en Europe, se bornera relativement à ce premier objet à la simple déclaration concertée entre les deux Cours en faveur des dissidens, que son ministre résident à Varsovie a déjà eu l'ordre de remettre conjointement avec l'Ambassadeur de S. M. Impériale, et d'appuyer de représentations fortes et amiables, pour engager le Roi et la république de Pologne à leur rendre la justice qui leur est due.

## ARTICLE II.

Mais si non obstant ces ménagemens, L'Impératrice Reine voulait prendre fait et cause en faveur du partie catholique de Pologne, comme différens толической партіи въ Польшь, вакъ того

### Статья 1.

Такъ какъ Е. В. Императрица Всевъ Польше ворпусомъ войскъ, который она туда введетъ съ этою цёлью, то Е. В. Король Прусскій, чтобы не подать сомнънія державамъ католическимъ и въ частности Е. В. Императрицѣ Королевъ Венгріи и Богеміи, которая вслъдствіе своего сосъдства, ближе всего склонна къ вмѣшательству въ дѣла Польши и, чтобы устранить на сколько это отъ него зависить все, что можеть возжечь пламя войны въ Европф, ограничится въ отношеніи сего перваго обстоятельства простою деплараціею, принятою между двумя Дворами въ пользу диссидентовъ, которую его министрърезиденть въ Варшавъ уже получалъ приказаніе передать сововупно съ посланникомъ Е. В. Императрицы и подкрѣпить сильными и дружескими представленіями къ побужденію короля и и республики польской воздать имъ лолжную справелливость.

## Статья II.

Но если бы, не взирая на сіи предосторожности. Е. В. Императрица-Королева пожелала принять сторону каindices semblent donner lieu de l'appré- различные признаки допускають опа-

hender, et que ses troupes commençassent effectivement à exercer des hostilités contre celles de S. M. L'Impératrice de toutes les Russies en Pologne; S. M. le Roi de Prusse, en vertu de l'amitié étroite qui l'unit à sa dite Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, et pour remplir ses engagemens dans toute l'étendue dont ils sont susceptibles, promet et s'engage formellement, lorsqu'il sera requis par S. M. L'Impératrice de toutes les Russies, dans le cas des dites hostilités commises contre les troupes russiennes, et non autrement, de se déclarer ouvertement et d'agir alors avec toutes ses forces et par une puissante diversion dans les Etats de l'Impératrice Reine, pour obliger cette princesse à se désister de son entreprise, et pour applanir par là toutes les difficultés qui pourraient s'opposer aux vues salutaires des hauts alliés par rapport à la pacification de la Pologne.

### ARTICLE III.

Mais comme cette guerre onéreuse que S. M. le Roi de Prusse serait obligée de soutenir en haine de ses engagemens avec S. M. L'Impératrice de toutes les Russies, lui attirerait le fort des armes de la maison d'Autriche et de ses alliés: S. M. L'Impératrice de toutes les Russies promet aussi de son côté de l'assister non seulement en conformité de l'article III et IV du traité d'alliance, avec un corps auxiliaire de ses troupes, proportionné au cas et aux circonstances, et même avec toutes ses forces s'il en est besoin, et de lui garantir et assurer la possession de tous ses Etats; mais,

саться и что ея войска могли бы начать дъйствительно непріявненныя дъйствія противъ войскъ Е. В. Императрицы Всероссійской въ Польш'я, Е. В. Король Прусскій, въ силу тесной дружбы, соединяющей его съ Е. В. Императрицею Всероссійскою и для выполненія своихъ обязательствъ во всемъ пространствъ ихъ значенія, объщаеть и обязуется формально, при требованіи Е. В. Императрицы Всероссійской, въ случав упомянутыхъ непріязненныхъ действій, соденныхъ противъ россійскихъ войскъ, но не иначе, открыто объявить и дъйствовать тогда всёми своими силами и значительною диверсіею во владініяхъ Императрицы-Королевы въ отказу сей владътельницы отъ своего предпріятія и къ устраненію этимъ всёхъ затрудненій, которыя могли бы противустоять спасительнымъ видамъ высокихъ союзниковъ по отношенію къ умиротворенію Польши.

### Статья ІІІ.

Но вакъ сія тяжкая война, которую Е. В. Король Прусскій обязанъ былъ бы поддерживать въ силу своихъ обязательствъ съ Е. В. Императрицею Всероссійскою, могла бы навлечь на него тяжесть оружія австрійскаго дома и его союзниковъ, Е. В. Императрица Всероссійская об'вщаеть также съ своей стороны помогать ему, не только согласно со статьями III и IV союзнаго трактата, вспомогательнымъ корпусомъ своихъ войскъ, соразмѣрнымъ случаю и обстоятельствамъ, и даже всеми своими силами, если въ этомъ будетъ нужда, и гарантировать и обезпечить за нимъ elle s'engage de plus, de la manière la сохранение всъхъ его владъний, но она plus forte et la plus solemnelle, à pro- обявуется сверхъ того самымъ твержимъ curer à S. M. le Roi de Prusse, lors и торжественнымъ образомъ доставить de la conclusion de la paix, un dédommagement convenable pour les frais immenses de cette guerre, sur lequel les deux hautes parties contractantes pourront se concerter en temps et lieu.

### ARTICLE IV.

Et comme dans une union aussi étroite des intérêts des deux hautes parties contractantes, il n'est pas possible de laisser sans une considération particulière, les garanties mutuelles de guerre, vis-à-vis des autres voisins de leurs possessions respectives, stipulées dans le traité d'alliance; c'est pourquoi non seulement toutes ces garanties sont renouvellées solemnellement de part et d'autre par le présent article; mais encore il est particulièrement convenu que, si, dans le temps et l'occasion des présentes affaires de Pologne, l'autre des deux parties contractantes était inquiétée par tel de ses voisins, contre lequel le secours se trouve spécifié en argent dans le traité susmentionné, le dit secours de troupes, selon que les deux parties, de bonne foi et d'un commun accord, le jugeront plus à propos pour éteindre plus promptement cette flamme d'une nouvelle guerre: principalement s'il arrivait que la Porte Ottomane pût être excitée à faire quelques diversions avec ses troupes en Pologne, à fin d'y causer plus d'embarras hautes parties contractantes et qu'elle déclarât la guerre à S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, de manière que Sa dite Majesté se trouvât forcée par là de faire une puissante diversion avec la partie la plus considérable de ses forces dans les Etats même de la Turquie.

Е. В. Королю Прусскому, по заключеніи мира приличное вознагражденіе за громадныя издержки этой войны, о чемъ объ высовія договаривающіяся стороны могутъ согласиться своевременно.

## Статья IV.

А какъ при столь тесномъ единеніи интересовъ объихъ договаривающихся сторонъ невозможно оставить безъ особенныхъ соображеній обоюдныхъ гарантій въ войнъ, по отношению въ другимъ сосъдямъ ихъ обоюдныхъ владеній, определенныхъ въ союзномъ трактатъ; вслъдствіе чего всь эти гарантіи нетолько возобновляются торжественно съ той или другой стороны, но еще въ особенности признано, что если въ будущемъ по поводу нынфшнихъ дълъ Польши, та или другая изъ договаривающихся сторонъ была тревожена тёмъ изъ своихъ соседей, помощь противъ котораго определена въ вышеупомянутомъ трактатв въ деньгахъ, сказанная помощь можеть быть обращена въ номощь войсками, смотря потому, если объ стороны по доброму и общему соглапенію, признають это болье умьстнымь для погашенія съ большею быстротою этого пламени новой войны; главнымъ образомъ если бы случилось, что Оттоманская Порта могла быть побуждена сдълать нъкоторыя диверсіи своими войсками въ Польшъ, дабы причинить болъе затрудненій діламь общимь оббимь высокимъ договаривающимся сторонамъ и если бы она объявила Е. В. Императрицъ Всероссійской войну, такъ что Ея Величество находя себя чрезъ то вы нужденною сдёлать сильную диверсію съ весьма значительною частію своихъ силъ во владеніяхъ самой Турціи.

# ARTICLE V.

Quoique Leurs Majestés soyent déjà convenues par l'article X de leur traité лись въ стать В X ихъ союзнаго тракd'alliance, de ne point conclure de paix тата не завлючать съ непріятелемъ ни ni de trève avec l'ennemi, à l'insu l'un мира, ни перемирія одинъ безъ в'ядома de l'autre, et sans un consentement mu-другого и безъ взаимнаго соглашенія tuel, et de n'entrer dans aucun pour- и не входить по этому предмету ни въ parler à ce sujet sans la connaissance какіе переговоры безъ свъдънія и соet l'aveu des deux parties contractantes глашенія объихъ elles ont cependant jugé à propos de сторонъ, они признали, однакожъ, своеrenouveller cette clause en son entier временнымъ возобновить эту статью въ et sans la moindre restriction, dans le ея прости и безъ малъйшихъ ограниcas, où la guerre qui fait l'objet de la ченій на случай, если бы война слуprésente convention vint malheureuse- жащая предметомъ настоящей конвенment à l'allumer.

### ARTICLE VI.

Cette convention sera ratifiée et les ratifications échangées ici dans l'espace и ратификаціи обм'янены зд'ясь въ проde six semaines ou plus tôt si faire se должение шести недъль или ранъе, если pourra.

En foi de quoi etc.

Fait à Moscou, le 23 avril de l'année 1767.

(L. S.) N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) B. A. Galitzin. de Solms.

# № 222.

1769, 12 (23) octobre. Traité d'alliance avec la Prusse conclu à St. Pétersbourg.

Lorsqu'en 1769 la guerre devint imminente entre la Russie et la Porte Ottomane, le Cabinet de Berlin témoigna quelques appréhensions sur le maintien de ses relations d'alliance avec la Russie. Il craignait que l'Impératrice voulant battre les Turcs et leur enlever la presqu'île de Crimée, ne se réunit à l'Autriche dont le con-

## Статья V.

Хотя Ихъ Величества уже согласидоговаривающихся ціи къ несчастію возгорѣлась бы.

## Статья VI.

Сія конвенція будеть ратификована будетъ возможно.

Во увъреніе чего и т. д.

Завлючено въ Москвъ, 23-го апръля 1767 гола.

(M. П.) H. Панипъ. (М. П.) Графъ В. Ф. (M. II.) Б. А. Голицынъ. Сольмсъ.

# **N** 222.

1769, 12-го (23-го) октября. Союзный трактать съ Пруссіей, заключенный въ С.-Петербургв.

Когда въ 1767 году война между Россіей н Оттоманскою Имперіей оказалась неменуемою, Берлинскій дворъ обнаруживаль нікоторое опасеніе за сохраненіе союзныхъ отношеній въ Россін. Онъ опасался того, что Императрица, изъ желанія разбить Турокъ и отиять отъ нихъ Крымскій Полуостровъ, не соединится съ Авcours avait pour elle une immense importance стріей, союзная помощь которой въ войнъ съ dans toute guerre avec la Turquie. La diplo- | Турціей иміла очевидно огромную важность. matie prussienne fit tous les efforts possibles pour démontrer l'utilité de la coopération de la Presse et conserver intact son traité d'alliance de 1764.

Le comte Solms examina en détails cette question dans une notice remise à l'Impératrice et la résolut naturellement dans un sens avantageux pour la Prusse. "La Prusse, dit-il, fournit les subsides stipulés dans les traités. La Prusse doit contenir la Maison d'Autriche et l'Empereur, de se mêler des troubles de la Pologne, ce qui est débarrasser la Russie d'un ennemi qui peut mettre 160 mille hommes en campagne". La Prusse et le Danemarck peuvent retenir la Suède et l'empêcher de se jeter entièrement dans les bras de la France. En outre, elle peut rendre à la Russie des services inappréciables à Constantinople, comme médiatrice en cas d'ouverture des négociations de paix. Enfin, dit le comte Solms en terminant, "la Russie ne peut raisonnablement confier en même temps ses intérets à la Prusse et à l'Angleterre. Le choix entre ces deux puissances est indispensable".

Ces considérations avaient pour but de démontrer l'utilité et la nécessité pour la Russie d'une alliance avec la Prusse. Mais il est juste de reconnaître que le Cabinet de Berlin s'efforca de prouver en même temps par des faits la valeur de son amitié. Il remplit vis-à-vis de la Russie, durant la guerre de cette puissance avec l'Empire Ottoman, les obligations de subsides en argent que lui imposait son alliance, et appuya énergiquement la politique russe en Pologne. En outre la diplomatie prussienne agit de concert avec la politique russe à Stockholm, contre les intrigues de la France.

Mais d'un autre côté, nous avons vu quel haute valeur le vieux roi de Prusse attachait à son alliance avec la Russie; il la considérait comme la meilleure garantie de la paix et le meilleur moyen d'empêcher l'Autriche d'entreprendre une nouvelle guerre. C'est pourquoi déià à la fin de l'année 1768, Frédéric II souleva la question du renouvellement du traité d'alliance défensive conclu en 1764. "Vous êtes une alliée trop précieuse, Madame", écrivait-il à l'Impératrice le 15 décembre 1768, "pour qu'on pensât à vous quitter. Bien loin d'avoir de pareilles idées, je désirerais plutôt qu'Elle voulut consentir à prolonger de dix années cette alliance qui tire vers sa fin; l'on pourrait même y ajouter quelque petit article qui intéresse beaucoup cette Maison" (l'Autriche).

Прусская дипломатія сділала всевозможныя усилія, чтобъ доказать большую важность пруссвой союзной помощи и сохранить неприкосновеннымъ союзный трактатъ 1764 года.

Графъ Сольмсъ, въ поданной Императринъ запискъ, подробно разсматриваль этотъ вопросъ и, разумъется, разръшилъ его въ смыслъ, выгодномъ для Пруссін. "Пруссія", доказываль графъ, "обязана уплачивать Россіи назначенную въ травтатв субсидію. Пруссія должна удерживать Австрію и цесаря вившиваться въ польскія замішательства, т. е. освободить Россію отъ врага, который можеть выставить въ поле 160 тысячъ человѣкъ". Пруссія и Данія могуть удерживать Швецію, совершенно броситься въ объятія Франціи. Лалье, она можетъ оказывать Россін неоцінным услуги въ Константинополь въ роль посредницы, въ случав начатія переговоровь о миръ. Наконець, заключиль графь Сольмсъ, Россія не можеть разумнымъ образомъ въ одно и то же время довърять свои интересы и Пруссіи, и Англіи: выборъ также между этими державами совершенно необходимъ.

Всв эти соображенія имели целью доказать необходимость и пользу для Россін союза ея съ Пруссіей. Но справедливость требуетъ признать, что Берлинскій кабинеть старался также на дёлё доказать пользу своей дружбы. Онъ оказываль Россін, во время войны съ Оттоманской Имперіей, союзную помощь деньгами и энергически поддерживалъ русскую политику въ Польшъ. Равнымъ образомъ прусская дипломатія действовала въ Стокгольм' противъ французскихъ интригъ сообща съ русскою политикою.

Но, съ другой стороны, мы видели какъвысоко ценилъ старый прусскій король свой союзъ съ Россіею: онъ видълъ въ немъ лучшую гарантію мира и наиболье цы в сообразное средство для удержанія Австрін отъ новой войны. Вотъ почему Фридрихъ II уже въ концъ 1768 года возбудилъ вопросъ о возобновления заключеннаго въ 1764 году трактата оборонительнаго союза. "Вы слишкомъ дорогая союзница, государыня", писалъ онъ Императрицѣ 15-го декабря 1768 года, "чтобы думать повинуть васъ; витсто того, чтобы нить подобныя мысли, я скорве желаль бы, чтобы вы согласились продлить еще на десять льть этогь союзь, который приближается къ концу; туда можно было бы даже прибавить какую нибудь не большую статью, весьма важную для этого (Австрійскаго) дома".

Le roi de Prusse tenait à tel point à l'alliance avec la Russie que quatre ans avant l'échéance obligatoire du traité en vigueur, il en poursuivait le renouvellement. Dans le courant de l'année 1769, il insista à plusieurs reprises sur la prompte solution des négociations entamées à St. Pétersbourg, déclarant franchement à l'Impératrice "qu'il considérait cette heureuse union comme la partie la plus précieuse de l'héritage qu'il puisse léguer à ses successeurs".

L'Impératrice ne pouvait pas méconnaître les services réels que lui avait rendus son allié. Aussi accepta-t-elle immédiatement ses propositions pour la prolongation du traité de 1764, en écrivant dans une lettre du 11 mars 1769: "non seulement mon intention est de rendre notre union indissoluble, mais je souhaite encore qu'elle paraisse telle aux yeux de toute l'Europe".

Les négociations diplomatiques concernant le nouveau traité d'alliance se poursuivirent à St. Pétersbourg entre le comte N. J. Panine et le prince Galitzin d'un côté, et le comte Solms de l'autre. Le plénipotentiaire prussien présenta un projet de traité qu'il avait reçu de Berlin et qui, dans les points essentiels se trouvait conforme à l'acte de 1764. Seulement, le roi de Prusse voulait conclure le nouveau traité, non pour huit années, mais pour 10 ans. Le nouveau traité ne devait entrer en vigueur qu'à partir du 31 mars 1772. Les articles secrets n'avaient subit aucun changement important. On avait seulement ajouté une confirmation de la convention secrète du 23 avril 1767 et un nouvel article par lequel la Russie garantissait à la Maison de Prusse la succession des territoires de Bayreuth et d'Anspach. (Dépêche du roi au comte Solms du 21 janvier 1769).

Les plénipotentiaires russes remirent au comte Solms quelques mois plus tard, leur contre-projet renfermant certaines modifications aux propositions prussiennes. Entre autres, l'Impératrice ne voulait pas consentir à la rédaction du troisième article secret, qui obligeait le roi de Prusse, si le casus foederis venait à échéoir à l'égard de la Suède, à faire une diversion sur la Poméranie Suédoise. Catherine II fit à ce sujet l'observation autographe suivante: "Ne vaudrait-il pas mieux ne point nommer la Poméranie Suédoise, parceque l'acquisition de celle-ci donnerait au roi de Prusse des ports aussi bons Baltique?"

Король прусскій до такой степени дорожиль союзомъ съ Россіей, что за четыре года до истеченія срока обязательной силы трактата уже добивался его возобновленія. Въ продолжсніе 1769 года король неоднократно насганваеть на скоръйшемъ окончаніи начатыхъ въ С.-Петербургѣ переговоровъ, отвровенно заявляя Императрицъ, что онъ считаеть этогъ "счастинвый союзь за самую драгоценную часть паследства, которую онъ можеть оставить своныъ преемникамъ".

Императрица Екатерина II не могла не признать существенныхъ союзныхъ услугъ, оказываемыхъ ей прусскимъ королемъ. Поэтому ова тотчасъ приняда предложение его о возобновленін обязательной силы трактата 1764 года. заявляя въ письмъ отъ 11-го марта 1769 года. что "мое намърение не только сдълать нашъ союзъ неразрывнымъ, но я желаю еще, чтобы онъ казался таковымъ въ глазахъ всей Европы".

Дипломатическіе переговоры относительно новаго союзнаго договора велись въ С.-Петербургв между графомъ Н. Н. Панпнымъ и княземъ Голицынымъ, съ одной стороны, и графомъ Сольмсомъ, съ другой. Прусскій уполномоченный представиль полученный имъ изъ Берлина проектъ новаго трактата, который въ существенныхъ пунктахъ быль согласенъ съ актомъ 1764 года. Только король прусскій желаль заключить новый трактать не на 8, но на 10 лать. Срокъ теченія новаго трактата должень быль начаться не ранве 31-го марта 1772 года. Секретныя статьи не подверглись существенному измѣненію. Прибавлены только подтвержденіе секретной конвенціи отъ 23 го апрыл 1767 года и новая статья, которою Россія гарантирусть Прусскому дому наслідство въ Барейтскихъ и Анспахскихъ земляхъ. (Денеша короля къ графу Сольмсу отъ 21-го января 1769 года).

Гусскіе уполномоченные вручили графу Сольису, по истечении и вскольких в м всяцевъ, свой контръ-проектъ, заключавшій въ себѣ нъкоторыя изміненія прусских предложеній. Между прочимъ Императрица не хотфла согласиться съ редакціей 3-й секретной статьи, обязывающей прусскаго короля, въ случав наступленія casus foederis въ отношенів Швеців, сділать диверсію на Шведскую Померанію. Екатерина II собственноручно сделала следующее замъчаніе: "Не лучше ли было бы не называть Шведскую Померанію, такъ какъ пріобрътеніе этой области дало бы прусскому королю такіе que Danzig et par conséquent une flotte dans la ; хорошіе порты какъ Данцигь н, следовательно, флоть на Балтійскомъ моръ".

Mais le comte Panine réussit à convaincre l'Impératrice qu'il n'y avait aucun inconvénient à mentionner la Poméranie Suédoise dans ce troisième article secret qui demeura intact.

En général, une parfaite entente s'établit très promptement entre les plénipotentiaires et le ными объихъ договаривающихся державъ со-12 octobre, le nouveau traité fut signé à St. Pétersbourg. Toutefois l'Impératrice ne consentit à accepter son entrée en vigueur à la date du 31 mars 1772, que pour un terme de 8 années.

# Au Nom de la très Sainte Trinité.

- M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse. avant conclu entre elles le 31 de mars de l'année 1764 un traité d'alliance défensive pour huit ans, et étant convenues dès lors dans son 13-me article, que cette alliance serait renouvellée avant l'expiration du terme; Leurs dites Majestés, désirant mutuellement de rendre cette union durable et de resserrer et consolider de plus en plus, pour la sûreté de Leurs Etats et pour le bien de leurs peuples, et ayant jugé, qu'il était de l'intérêt commun de travailler de bonne heure au renouvellement et à la prolongation du susdit traité d'alliance défensive, ont choisi et nommé, à cette тата, избрали и назначили къ тому своfin leurs plénipotentiaires, savoir:
- S. M. L'Impératrice de toutes les Russies, le sieur Nikita comte de Panin, оберъ-гофмейстера Е. И. В. Государя Це-Gouverneur de Son Altesse Impériale саревича и Великаго Князя, своего Дъй-Monseigneur le Grand-Duc de Russie, ствит. Тайнаго Совътника, Сенатора и conseiller privé actuel de S. M. Impé-¦кавалера Ея орденовъ, графа Никиту riale, senateur et chevalier des ordres, Панина и своего Вице-Канцлера, Дъйet le prince Alexandre de Galitzin, son ствит. Тайнаго Совътника, Дъйствит. vice-chancelier, conseiller privé actuel, Каммергера и кавалера орденовъ Св. chambellan actuel et chevalier des or- Александра Невскаго и Польскаго Бъdres de St. Alexandre Newsky et de лаго Орла Князя Александра Голицына; l'aigle blanc de Pologne:
  - Et S. M le Roi de Prusse, le sieur

По графу Панину удалось убедить Императрицу въ томъ, что нетъ никакой опасности назвать въ 3-й секретной статьф Шведскую Померанію, и она осталась неизмѣненною.

Вообще полное согласіе между уполномоченстоялось весьма скоро, и 12-го октября быль подписанть въ С.-Петербургъ новый союзный травтать. Только Императрица согласилась признать его обязательную силу, начиная съ 31-го марта 1772 года, не болбе какъ на 8 лбтъ.

## Во имя Пресвятой Тронцы.

Ея Величество Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій заключа между собою въ 31 день марта 1764 года трактать оборонительнаго союза на восемь лътъ, и согласясь уже тогда въ 13 артикуль онаго, чтобъ сей союзъ возобновленъ былъ прежде истеченія срока; въ следствіе того помянутыя Ихъ Величества взаимно желая сдёлать оный прочнымъ, распространить и утвердить вяще для безопасности ихъ владеній и для блага ихъ подданныхъ, а притомъ разсудя за сходственно съ общею ихъ пользою заранве приложить стараніе о возобновленіи и продолженіи помянутаго союзнаго и оборонительнаго тракихъ полномочныхъ, а именно:

Ея В. Императрица Всероссійская

а Е. В. Король Прусскій своего Тай-

pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due щей форм' в найденных в полных в мочей, forme, sont convenus des articles sui- согласились о нижеслівдующихь артиvants:

### ARTICLE I.

S. M. L'Impératrice de toutes les tout ce qui pourra y préjudicier.

## ARTICLE II.

Les hautes parties contractantes posant pour première règle et base du système полагая первымъ правиломъ и основаpolitique de cette alliance d'affermir solidement pour le bien du genre humain, la tranquillité générale, se reservent en conséquence d'un côté, liberté de conclure même à l'avenir d'autres traités avec les Puissances, qui, loin de porter par leur union quelque préjudice et empêchement à l'objet principal de celui-ci, y pourront donner encore plus de force et d'efficace, et s'obligent de l'autre côté сужденія и препятствія, но могуть еще de ne point prendre d'engagements con- придать оному большую силу, съ друtraires au présent traité, voulant plutôt гой же стороны обязуются не приниd'un commun accord y inviter et ad- мать на себя противныхъ сему трактату

Victor Frédéric comte de Solms, con- hafo Contyhnka Hocollictra, Ithictbut. seiller privé de légation, chambellan Kanneprepa, презвычайнаго Посланника actuel et envoyé extraordinaire et mi- и полномочнаго Министра при Лворъ nistre plénipotentiaire à la Cour de S. Ея Н. Величества и кавалера ордена Св. M. Impériale, chevalier de l'ordre de Александра Невскаго, графа Виктора Alexandre Newsky: lesquels mi- фондерика Сольмса: кои полномочные plénipotentiaires. après s'être Министры по сообщеній другь другу и communiqués et avoir échangé leurs въ разивнъ ихъ въ доброй и надлежакалахь:

#### Артикуль I.

Ея В. Императрица Всероссійская н Russies et S. M. le Roi de Prusse, s'en- E. B. Король Прусскій обязуются симъ gagent pour eux et pour leurs héritiers трактатомъ дружбы и оборонительнаго et successeurs, par le présent traité d'a- союза за себя, своихъ наследниковъ и mitié et d'alliance défensive, à se con-преемниковъ поступать другь съ друduire l'un envers l'autre, comme il con- гомъ табъ бабъ то надзежить прямымъ vient à de véritables Alliés et sincères союзникамъ и искреннимъ пріятелямъ, amis, en avançant les intérêts l'un de способствуя взаимнымъ ихъ интересамъ l'autre, comme leurs propres, et en dé- такъ какъ своимъ собственнымъ и скольtournant autant que faire se pourra, ко возможно отвращая все что было бъ онымъ предосудительно.

### Артикулъ II.

Высокія содоговаривающіяся стороны ніемъ политической системы сего союза то, чтобъ для блаженства человъческаго рода, прочно утвердить всеобщую тишину, предоставляють себъ съ одной стороны свободность заключать впредь другіе трактаты съ теми державами, кои соединениемъ своимъ не причинять главному сего тата предмету какого либо предоmettre d'autres Cours, qui auront les обязательствъ, будучи паче нам'врены

mêmes sentiments, et de ne rien faire ni обще приглашать и допущать въ оному directement, ni indirectement, de quelque другіе въ равныхъ съ ними мивніяхъ manière que ce soit, qui puisse leur être préjudiciable et contraire à cet engagement mutuel, mais de l'empêcher au contraire de tout leur pouvoir.

Et pour donner plus de force à cette alliance, elles s'engagent à garantir réciproquement et se garantissent en effet, de la manière la plus forte et sans exception l'une à l'autre, tous leurs Etats, principautés, comtés, seigneuries, provinces, territoires et villes, qu'elles possèdent actuellement en Europe, lors de la conclusion de ce traité, et à se maintenir et défendre avec toutes leurs forces, contre qui que ce soit, dans la paisible et entière possession de leurs susdits Etats.

#### ARTICLE III.

En conséquence de la garantie stipulée dans le second article, et au cas qu'il arrivat (ce qu'à Dieu ne plaise) que l'un ou l'autre des hauts contractans, fut attaqué ou troublé par quelque autre puissance et en quelque manière que ce soit dans la possession de ses Etats et provinces, ils promettent et s'engagent mutuellement, d'employer avant toutes choses leurs bons offices, aussitôt qu'ils en seront requis, pour détourner toute hostilité et pour procurer à la partie lésée, toute la satisfaction, qui lui sera que, et s'il arrivait que ces bons offices ne fussent pas suffisants, pour effectuer une prompte réparation, ils promettent de se donner trois mois après la requisition les secours suivants, savoir: S. M. правленія, то объщають они, три м'в-

находящіеся дворы, и ничего ни прямымъ, ни постороннимъ, ниже инымъ какимъ образомъ не дёлать, чтобы могло имъ быть предосудительно и противно сему взаимному обязательству, но оное всею ихъ возможностію отвращать.

А дабы придать вящую силу сему союзу, то обязуются они взаимно другъ другу гарантировать и действительно гарантирують сильнейшимъ образомъ и безъ изъятія одна другой всв ихъ области, княжества, графства, гершафства, провинціи, земли и города, коими они нынъ при заключении сего трактата въ Европе владеють, и сохранять и оборонять себя всёми ихъ силами противу всякаго, кто бы таковъ ни былъ въ спокойномъ ихъ и совершенномъ помянутыми ихъ областями владеніи.

#### Артикулъ III.

Въ следствие постановленной во второмъ артикулъ гарантіи и въ случаъ когда бъ (отъ чего Боже сохрани) которая нибудь изъ высокихъ содоговаривающихся сторонъ какою либо иною державою была атакована или обезпокоена какимъ бы то образомъ ни было во владеніи областями и провинціями ея, объщають они другь другу и обязуются употребить напередъ полюбовныя средства, какъ скоро только то отъ нихъ востребуется, для отвращенія всякаго непріятельскаго д'яйства и для доставленія обиженной сторон'в надлежащаго ей удовольствія, а если случится, что сін полюбовныя средства не будутъ достаточны къ полученію скораго по-L'Impératrice de toutes les Russies, dix сяца спустя посл'в перваго требованія, mille hommes d'infanterie et deux mille подать другъ другу следующую помочь et deux mille hommes de cavallerie.

hommes de cavallerie; et S. M. le Roi a именно: Е. В. Императрица Всеросde Prusse dix mille hommes d'infanterie сійская, 10,000 чел. п'ехоты и 2,000 человъкъ конницы, такъ же и Е. В. Король Прусскій 10,000 челов'ять п'ьхоты и 2,000 чел. конницы.

## ARTICLE IV.

Leurs Majestés promettent en même tems et en outre de continuer et de чества объщають продолжать и содерmaintenir les susdits secours, jusqu'à la жать вышеупомянутое вспоможение до cessation entière des hostilités: s'il arri-тсовершеннаго пресъченія непріятельствь, vait cependant, que les secours stipulés если же между тымь случится, что поne fussent pas suffisants, pour repousser становленная помощь не была бъ доet faire cesser les attaques de l'ennemi статочна къ отвращенію и пресъченію et éteindre entièrement le feu de la guerre, elles se reservent dans cette extrêmité conformément à leur première intention то при сей крайности предоставляють de se servir des voies les plus propres они себъ сходственно съ первымъ ихъ pour l'établissement et l'affermissement намфреніемъ, принимать средства удобde la tranquillité, de se concerter sur нъйшія къ возстановленію и утверждеles moyens d'augmenter les susdits se-нію тишины, соглашаться о способахь cours et d'employer, si cela est inévi- для умноженія вышепоказанной помощи, table, toutes leurs forces, à leur défense употреблять, если то неминуемо, всъ mutuelle, afin de finir d'autant plus силы къ взаимной ихъ оборонъ; дабы promptement les malheurs de la guerre твмъ скоръе окончить военныя бъдствія et d'empêcher, qu'elle ne s'étende plus и воспрепятствовать чтобъ оныя далъе loin.

# ARTICLE V.

Les troupes auxiliaires doivent être pourvues de l'artillerie de campagne des munitions et de tout ce dont elles ницією и всъмъ потребнымъ смотря по ont besoin à proportion de leur nombre. Числу оныхъ. Просимый дворъ будеть Pareillement la Cour requise les payera также производить имъ жалованье и ct les recrutera annuellement. Quant рекрутовать повсягодно; что же касаетaux rations et portions ordinaires en ся до обыкновенныхъ раціоновъ и порvivres et en fourages, ainsi qu'aux quar- ; ціоновь, събстными припасами и фураtiers, ils leur seront donnés par la Cour жемъ, также и квартиръ, то все сіе requérante et tout cela sur le pied, получать они будуть отъ просящаго

# Артикулъ IV.

При семъ и сверхъ того Ихъ Велинепріятельскихъ нападеній и къ совершенному потушенію военнаго пламени. не распространялись.

## Артикулъ V.

Вспомогательныя войска имфють быть снабдены полевою артиллеріею, аммуqu'elle entretient ou entretiendra ses pro- двора на такомъ же основании, кавъ pres troupes, en campagne et dans les сей дворъ содержить или будеть содерquartiers.

# ARTICLE VI.

Ces mêmes troupes auxiliaires seront sous le commandement immédiat du chef быть безпосредственно въ командѣ главde l'armée de la Cour requérante, mais au reste ces troupes ne dépendront que des ordres de leur propre général et они только отъ повельній собственнаго seront employées dans toutes les opérations militaires, selon les règles de la guerre sans contradiction, à cela près que ces opérations seront auparavant réglées et déterminées dans le conseil de guerre et en présence du général, qui les commande.

## ARTICLE VII.

L'ordre et l'économie militaire dans l'intérieur de ces troupes, dépendront uniquement de leur propre chef et elles ne seront fatiguées et exposées, qu'autant que le seront celles de la Cour même qui les aura demandées. Mais on sera obligé d'observer dans toutes les occasions une égalité parfaite et exactement proportionnée à leur nombre et à leurs forces dans l'armée, où elles serviront. En vertu de quoi ces troupes auxiliaires devront demeurer ensemble, autant qu'il sera possible, et ne point être séparées ni désunies dans les marches, commandemens, actions, quartiers et toutes les autres occasions.

# ARTICLE VIII.

De plus ces troupes auxiliaires auront leurs propres aumoniers et l'exercice en- будуть имъть собственныхъ своихъ свяtièrement libre de leurs religion, et ne пренниковъ и совершенно свободное отseront jugées, que selon les lois et les правление службы Божией по ихъ за-

жать собственныя свои войска во время кампанін и на квартирахъ.

## Артикулъ VI.

Сін вспомогательныя войска имфють наго генерала надъ армією просящаго двора; въ прочемъ же будуть завистть ихъ генерала и употребляться безъ прекословія во всѣ военныя операціи по воинскимъ правиламъ, токмо сін операцін имбють быть предварительно распоряжаемы и определяемы въ военномъ совътъ и въ присутствін командующаго ими генерала.

## Артикулъ VII.

Внутренній порядокъ и военная экономія при сихъ войскахъ будуть зависъть единственио отъ собственнаго ихъ главнокомандующаго, и не имъютъ быть они болъе отягощаемы и опасности подвергаемы, какъ и войска того двора, который ихъ востребуеть: но при всъхъ случаяхъ должно будетъ наблюдать въ той армін, гдё они находиться имфють, совершенное и по числу ихъ и силъ пропорціональное равенство; въ сплу чего сін вспомогательныя войска им'ьють быть сколько возможно вмёсть, а не порознь въ походахъ, командировкахъ, акціяхъ, въ квартирахъ и при вевхъ другихъ случаяхъ.

# Артикулъ VIII.

Еще жъ сіи вспомогательныя войска articles de guerre de leurs propres sou- кону, такъ же судимы будутъ команverains et par le général et les officiers, | дующимъ ихъ генераломъ и офицерами qui les commanderont.

## ARTICLE IX.

Les trophées et tout le butin, qu'on aura fait sur les ennemis appartiendront aux troupes, qui l'auront prises.

## ARTICLE X.

S. M. L'Impératrice et S. M. le Roi de Prusse s'obligent non seulement de ne point conclure de paix, ni de trêve avec l'ennemi à l'inscu l'un de l'autre et sans un consentement mutuel, mais encore de n'entrer dans aucun pourparler à ce sujet sans la connaissance et l'aveu des deux Parties contractantes. Elles promettent au contraire, de se communiquer sans délai et fidèlement toutes les ouvertures, qu'on pourrait leur faire là-dessus à l'une ou à l'autre, directement ou indirectement, de bouche ou par écrit.

# ARTICLE XI.

Si la partie requise, après avoir donné le secours stipulé dans le troisième article de ce traité, était attaquée ellemême, de sorte qu'elle fut forcée de rappeler ses troupes pour sa propre sûreté, elle sera libre de la faire après en avoir averti deux mois auparavant la partie requérante. Pareillement si la partie requise était elle-même en guerre dans le tems de la requisition, de manière qu'elle fût obligée de garder auprès d'elle pour sa propre sûreté et défense les troupes qu'elle devait donner à son allié en vertu de ce traité: elle aura la liberté de ne pas donner le susdit secours pendant tout le tems, que cette nécessité durera.

по законамъ и военнымъ уставамъ собственныхъ своихъ государей.

#### Артикулъ IX.

Получаемые надъ непріятелемъ знави победы и добыча принадлежать имеють твмъ войскамъ, которыя то возьмутъ.

# Артикулъ Х.

Е. В. Императрица и Е. В. Король Прусскій обязуются не токмо не заключать мира ни перемирія съ непріятелемъ безъ въдома и общаго другъ съ другомъ согласія, но и не вступать ни въ какіе переговоры безъ въдома и согласія объихъ договаривающихся сторонъ, и объщають напротивь сообщать немедленно и другъ другу всв чинимые о томъ кому нибудь изъ нихъ прямымъ или постороннимъ образомъ изустные или письменные отзыви.

#### Артикулъ XI.

Если просимая сторона по дачъ постановленной 3-мъ артикуломъ сего трактата помощи, будеть сама атакована такъ, что принуждена найдется отозвать свои войска для собственной своей безопасности, то свободно ей будеть то учинить, уведомивь о томъ просящую сторону за два мъсяца напередъ; также если просимая сторона находиться будеть въ войнъ въ то время, какъ востребуется отъ нея вспоможенія, такъ что она принуждена бъ была удержать для собственной своей безопасности и обороны тв войска, кои по силв сего трактата надлежало бы отправить къ своему союзнику, то свободно ей будеть

## ARTICLE XII.

Le commerce tant par mer que par terre se fera et sera continué librement et sans aucun empêchement entre les Etats, provinces et sujets des deux Cours alliées et dans les ports, villes et provinces commercantes de S. M. Impériale, aussi bien que dans celles de S. M. le Roi de Prusse, on ne mettra pas de plus grands droits charges et impôts sur les vaisseaux et sujets des deux Cours, que sur ceux des autres Nations, amies et alliées, ni ne les traitera avec plus de rigueur.

# ARTICLE XIII.

Le présent traité d'alliance aura sa force et valeur des à présent et durera huit ans à compter du 31 mars de l'année 1772 c'est-à-dire du jour de l'expiration du traité d'alliance signé le 31 mars de l'année 1764 et renouvellé ici Et avant l'expiration de ce terme, il sera renouvellé selon les circonstances d'alors.

# ARTICLE XIV.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées ici, dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se Dourra.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 12 d'octobre 1769.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (М. П.) Графъ Н. Панинъ. (М. П.) Графъ В. (L. S.) Prince A. Galitzin.

не давать такого вспоможенія во все время пока сія нужда продолжаться будеть.

## Артикулъ XII.

Торговля какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ имфетъ производиться и продолжаема быть свободно и безъ всяваго препятствія между областями, провинціями и подданными обоихъ союзныхъ дворовъ, въ портахъ же, торговыхъ городахъ и провинціяхъ какъ Ея И. Величества, такъ и Е. В. Короля Прусскаго, не имфетъ быть налагаемо на суда и подданныхъ обоихъ дворовъ больше пошлинъ, тягостей и податей, нежели какъ то чинится въ разсужденіи прочихъ дружественныхъ и союзныхъ народовъ ниже поступаемо съ ними съ большею строгостію.

# Артикулъ XIII.

Сей настоящій союзный трактать будеть имъть силу и дъйствіе свое отъ нынь, а продолжаться восемь льть, считая отъ 31 марта 1772 года, то есть съ дня истеченія союзнаго въ 31 день марта 1764 года подписаннаго и чрезъ сіе возобновленнаго трактата, а до прошествія сего срока будеть оный возобновленъ смотря по обстоятельствамъ тогдашняго времени.

## Артикулъ XIV.

Сей трактать будеть ратификовань и ратификаціи разм'внены зд'всь во время шести недъль или прежде, если будетъ можно.

Во увърение чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургв, октября 12-го дня 1769 года.

de Solms. (М. II.) Кн. А. Голицынъ. Ф. Сольмсъ.

## Article serret I.

Comme il nomerait devenir également capreux à l'une et à l'autre des deux rou, rars e approu une successes cono-Hautes Parties contractantes, si le secours говаривающихся сторонь, еслибь поde troppes, stipulé dans le traité d'al- становжиная въ сокономъ трактать сеliance signé anjourd'hui, devait être en- годня подписанновъ помощь войсками, voré dans des provinces trop éloignées, инфла бить посилаена въ весьна отдаelles vant convenues de faire une excep- ленныя провинцін, то согласились они tion à cet égard, savoir: par rapport aux учинять въ томъ изъятія, а ниенно: въ provinces de S. M. L'Impératrice limitro- разсужденія провинцій Ел Величества plus de la Turquie et de la Crimée, et par съ Турціею и Крымомъ граничащих rapport aux provinces de Gueldres. Clève. и въ разсуждении провинцій Гельдери-Ostfriese, et en général tous les Etats ской, Клевской, Ость-Фрисландской и de S. M. le Roi de Prusse, situés au delà du тенерально вскую областей Е. В. Коcours de troupes, en secours annuels Везера лежащихъ, и въ семъ случав d'argent de manière qu'au cas, que des превратить вспоможение войскъ въ поcótés ci-dessus mentionnés on vint à déclarer la guerre à S. M. L'Impératrice de еслибъ съ вышепомянутыхъ сторонъ toutes les Russies, ou que S. M. le Roi de Prusse fût attaqué dans ses Etats, ci-dessus mentionnés:

Leurs dites Majestés ne s'assisteront pas en troupes, mais en argent, et pour empêcher que cette stipulation ne puisse donner lieu à quelque discussion dans la suite, Leurs Majestés conviennent de paver pour les dix mille hommes d'infanterie et deux mille de cavallerie, quatre cent mille Roubles par an, de façon que le payement de cent mille Roubles se fasse ponctuellement tous les trois mois.

Ce présent article secret aura la même force et vigueur etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 12 d'octobre 1769.

(L. S.) Prince A. Galitzin.

# Армикул секретний I.

Понеже могдо бъ быть тягостно какъ Weser, et de convertir en ce cas le se- роля Прусскаго по ту сторону ръки мощь ежегодную деньгами, такъ что объявлена была война Ея В. Императрицѣ Всероссійской, или бы Е. В. Король Прусскій атаковань быль въ вишеозначенныхъ своихъ областяхъ:

> то Ихъ Величества не будуть уже другь другу помогать войсками, леньгами: а лабы сіе постановленіе не подало впредь повода къ какимъ либо спорамъ, Ихъ Величества соглашаются платить за 10,000 человъкъ пъхоты и 2,000 человъкъ конницы, по 400,000 рублей на годъ, такъ чтобъ чрезъ каждые три м'всяца съ точностію плачено было по сту тысячь рублей.

Сей секретный артикуль и проч.

Во увъреніе чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургв, октября 12-го дня 1769 года.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (М. П.) Графъ Н. Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. de Solms. (М. П.) Кн. А. Голицинъ. Сольмсъ

#### Article secret II.

Артикулг секретный II.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, s'étant en- и Е. В. Король Прусскій обязавшись gagées par les conventions secrètes, signées уже секретными конвенціями подписанle 31 mars 1764 et le 23 avril de l'année ными 31 марта 1764 и 23 апръла 1767 à maintenir l'élection du Roi de Po- 1767 годовъ охранить выборъ нынъ logne aujourd'hui regnant, contre ceux qui владвющаго Короля Польскаго противъ voudraient en attaquer la validité, et à тьхь, кто бы захотьль опорочить заs'assister mutuellement contre les Puissances, qui voudraient s'opposer aux vues salutaires des deux Hautes Parties contractantes, relativement aux affaires de Pologne, leurs dites Majestés déclarent par le présent article, qu'elles ne prétendent déroger en aucune façon aux susdites conventions secrètes par le traité d'alliance signé aujourd'hui; qu'au contraire ces deux conventions auront la même force, que si elles avaient été spécialement renouvelées et insérées mot à mot dans le traité aujourd'hui renouvelé.

Et comme les desseins, que la Cour de Saxe parait avoir, relativement aux affaires de Pologne, peuvent se rapporter aux cas énoncés dans les susdites conventions secrètes, les deux Puissances contractantes conviennent dès à présent, que si la dite Cour envoye des troupes en Pologue pour soutenir ses vues, S. M. L'Impératrice de Russie sera en droit de requérir S. M. le Roi de Prusse d'y opposer un corps auxiliaire, ou de faire une diversion dans les Etats même de la Saxe, au cas que les circonstances des affaires vinssent à l'exiger.

Ея В. Императрица Всероссійская конность онаго и взаимно себъ вспомоществовать противъ тъхъ державъ, которыя бы захотёли противиться полезнымъ намфреніямъ объихъ высовихъ договаривающихся сторонъ въ разсужденіи Полькихъдълъ: Ихъ высокопомянутыя Величества объявляють настоящимъ артикуломъ, что они никоимъ образомъ не отступають отъ помянутыхъ секретныхъ конвенцій, подписаннымъ сего дня трактатомъ, но что напротивъ того объ тв конвенціи должны им'вть ту же силу, какъ бы онъ точно возобновлены и отъ слова до слова внесены были въ трактать сего числа возобновленный.

А какъ намъренія, которыя Саксонскій дворъ въ разсужденіи польскихъ дъль по видимому имъеть, могуть относиться къ означеннымъ въ тъхъ секретныхъ конвенціяхъ случаямъ, то объ договаривающіяся державы нын'в же соглашаются, что если помянутый дворъ понілеть его войска въ Польшу для подкръпленія своихъ видовъ, тогда Ея В. Императрица Всероссійская будетъ имъть право требовать отъ Е. В. Короля Прусскаго воспротивиться тому вспомогательнымъ корпусомъ, или же учинить диверсію въ собственныхъ земляхъ Саксоніи, въ случав еслибъ обстоятельства дёль того востребовали.

Ce présent article secret aura la même sorce et vigueur etc.

En soi de ce quoi etc.

Pait à St. Pétersbourg, le 12 d'octobre 1769.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte. (М. П.) Гр. Н. Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (L. S.) Prince A. Galitzin.

Сей артикуль и проч.

Во увъреніе чего и проч.

Учинено въ С.-Петербургъ, октября 12-го дня 1769 года.

de Solms. (М. П.) Кн. А. Голицинъ. Сольмсъ.

## Article secret III.

# Артикуль секретный Ш.

Les deux Hautes Parties contractantes s'étant déjà concertées par un des articles стороны согласились однимъ изъ секрет-Nord.

Si toutefois la coopération de ces ministres ne suffisait pas pour atteindre ствование сихъ Министровъ недостаточle but désiré et que malgré tous les ef- но было къ достиженію желаемаго предforts des deux Parties contractantes, il мета и чтобъ не смотря на всв стараarrivat que l'Empire de Russie fut atta- нія объихъ договаривающихся сторонъ qué par la Suède, ou qu'une faction do- случилось, чтобъ Россійская Имперія minante dans ce Royaume bouleversât была отъ Швецін атакована, или же la forme du gouvernement de 1720, dans чтобъ господствующая въ томъ королевles articles fondamentaux, en accordant ствъ факція испровергла форму Правau Roi le pouvoir illimité, de faire des ленія 1720 года въ фундаментальныхъ

Какъ объ высокія договаривающіяся secrets du traité de l'alliance signé le ныхъ артикуловь союзнаго трактата, 31 mars de l'année 1764 sur la néces- подписаннаго въ 31 день марта 1764 sité de maintenir la forme de Gouver- года, о нуждъ соблюдать подтвержденnement confirmée par le serment des ную присягою четырехъ чиновъ короquatres Etats du Royaume de Suède, et левства Шведскаго форму Правленія и de s'opposer au rétablissement de la Sou- противиться возстановленію самодержавveraineté, S. M. L'Impératrice et S. M. le ной власти, то Ея II. Величество и Е. Roi de Prusse confirment, de la manière la В. Король Прусскій подтверждають plus solennelle, par le présent article tous торжественнъйшимъ образомъ настояles engagements, qu'elles ont contractés щимъ артикуломъ всѣ тогда Ими приalors, et s'engagent à donner de nouveau нятыя обязательства и обязуются дать à leurs ministres résidants à Stokholm, вновь министрамъ ихъ, пребывающимъ les instructions les plus expresses, pour въ Стокгольм', точныйтия наставления, qu'agissant en confidence et d'un com- дабы д'вйствуя въ откровенности и въ mun accord entre eux, ils travaillent de общемъ между собою согласіи, старались concert, à prévenir tout ce qui pourrait они вмъсть все то упреждать что бы alterer la susdite constitution du Royaume могло нарушить вышеномянутую конde Suède et entrainer la nation dans des ституцію королевства Шведскаго и воmesures contraires à la tranquillité du влечь націю въ противныя съверной тишинъ мъры.

Если же бы со всемъ темъ содей-

lois, de déclarer la guerre, de lever les es артикулахъ, дозволяя Королю неimpôts, de convoquer les Etats et de nommer aux charges sans le concours du Senat: Leurs Majestés sont convenues, que l'un et l'autre de ces deux cas, savoir celui d'une agression de la part de la Suède et celui du renversement total de la présente forme du gouvernement. seront regardés comme le casus soederis et S. M. le Roi de Prusse s'engage dans les deux cas susmentionnés, et lorsqu'elle en sera requise par S. M. L'Impératrice. à faire une diversion dans la Poméranie Suédoise, en faisant entrer un corps convenable de ses troupes dans ce Duché.

Ce présent article secret aura la même force et vigueur etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 12 d'octobre

(L. S.) Comte N. Panin. (L.S.) V. F. comte (L. S.) Prince A. Galitzin. de Solms.

# Article secret IV.

Comme il est de l'intérêt de S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et de S. M. le Roi de Prusse, d'employer tous leurs soins et efforts pour que la République de Pologne soit maintenue dans son droit Польская оставлена была при ея правъ de libre élection, et qu'il ne soit loi- вольнаго избранія и чтобъ никому доsible et permis à personne de rendre le зволено не было учинить сіе королевdit Royaume hériditaire dans sa famille, 'ство наследнымъ въ его фамиліи или on de s'y rendre absolu; S. M. Impé- сдълаться въ ономъ самодержавнымъ, riale et S. M. le Roi de Prusse ont pro- то Ея В. Императрица и Е. В. Король mies et se sont engagés mutuellement et Прусскій симъ секретнымъ артикуломъ de la manière la plus forte par cet ar- объщали и взаимно обязались сильнъйticle secret non seulement à ne point шимъ образомъ не токмо не дозволять permettre que qui ce soit entreprenne чтобъ кто либо предпріяль липить рес-

ограниченную власть дёлать законы. объявлять войну, собирать подать, созывать государственные чины и производить въ чины безъ соучастія Сената; въ такомъ случав Ихъ Величества соглашаются что одинъ и другой изъ сихъ обоихъ случаевъ, а именно: начатіе отъ Швеціи войны и совершенное ниспроверженіе настоящей формы Правденія имфють почитаемы быть случаем союза и Е. В. Король Прусскій обязуется въ обоихъ вышеупомянутыхъ случаяхъ, когда ему о томъ отъ Ея Императорскаго Величества требованіе сдівлано будеть, учинить диверсію въ Шведскую Померанію, введеніемъ пристойнаго корпуса войскъ его въ оное княжество.

Сей артикуль и проч.

Во увъреніе чего и проч.

Учинено въ С.-Петербургв, октября 12-го дня 1769 года.

(М. П.) Гр. Н. Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. А. Голицынъ. Сольмсъ.

# Артикуль секретной IV.

Понеже интересъ Ея В. Императрицы Всероссійской и Е. В. Короля Пруссваго требуеть, чтобъ употреблять стараніе, дабы Республика все ихъ

de son droit de libre élection, de rendre сдълать Королевство наслъдственнымъ се Rovaume héreditaire et de s'y rendre и учинить себя въ ономъ самодержавabsolu dans tous les cas, où cela pour- нымъ, при какомъ бы то случать ни rait arriver, mais encore à prévenir et было, но и всевозможными способами в à anéantir par tous les movens et voies possibles et d'un commun accord les vues et desseins, qui pourraient tendre à ce but, aussitôt qu'on les aura découverts, et à avoir même en cas de besoin recours à la force des armes, pour garantir la République du renversement de sa constitution et de ses lois fondamentales.

Ce présent article secret aura la même force et vigueur etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 12 d'octobre 1769.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) Prince A. Galitzin. de Solms

#### Article secret V.

S. M. le Roi de Prusse avant fait en date du 24 juin 1752, une constitution de sa Maison Royale, avec le consentement et sous la signature de tous les Princes de la sérénissime Maison de Brandebourg alors vivants, par laquelle il a été statué, que si les deux lignes de la Maison établies en Franconie et communément appellées de Bareuth et d'Anspach, venaient à s'éteindre faute d'héritiers mâles, qu'alors leurs Etats dévolus à la branche Royale et Electorale de la Maison de Brandebourg, seraient annexés à celle-ci sans pouvoir plus en être démembrés ni donnés à des princes puinés: S. M. L'Impératrice de

de dépouiller la République de Pologne публику ея права вольнаго избранія. съ общаго согласія предупреждать и уничтожать всё клониться къ тому могущіе виды и намфренія, какъ скоро только о томъ сведано будетъ, да и употреблять въ случай нужды силу оружія для охраненія республики отъ опроверженія конституцін и фундаментальныхъ ея законовъ.

Сей артикулъ и проч.

Во увъреніе чего и проч.

Учинено въ С.-Петербургъ, октября 12-го дня 1769 года.

(М. П.) Гр. Н. Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. А. Голицынъ. Сольмсъ.

# Aртикулz секретный V.

Е. В. Король Прусскій, учиня въ 24 день іюня 1752 года конституцію въ его королевскомъ домъ съ согласіемъ и подписаніемъ всёхъ того времени прин-Свътльйшаго Бранденбургскаго дома, которою постановлено, что если бы объимъ линіямъ того дома, имъющимъ владенія свои въ Франконіи, а обыкновенно называемымъ Барейтской и Анспахской, случилось пресфчься по недостатку наслёдниковъ мужескаго пола, тогда ть ихъ владьнія достающіяся Королевской Курфирстской линіи Бранденбургскаго Дома, будуть въ оной присоединены такимъ образомъ, чтобы впредь не могли больше быть отделены toutes les Russies, voulant donner à S. или отданы младшимъ принцамъ; Ея M. le Roi de Prusse une nouvelle marque В. Императрица Всероссійская, желая de son amitié pour elle et de l'intérêt подать Е. В. Королю Прусскому новый

au bien-être de la Maison Royale de няго Ея участія, которое она прини-Prusse, s'engage par cet article de ga- маеть въ великости и благосостояніи rantir le susdit arangement et de coo- Королевскаго Прусскаго Дома, обязуетpérer de tout son pouvoir, pourque ся симъ артивуломъ гарантировать поdans le cas existant la Maison Royale мянутое распоражение и содъйствовать de Prusse et de Brandebourg, puisse tran-всею ея силою, дабы при настояніи quillement posséder et incorporer à ses случая Королевскій Прусскій и Бранautres Etats les pays d'Anspach et de денбургскій Домъ могъ сповойно вла-Bareuth, ou tel autre équivalent avan- дёть и инкорпорировать въ прочимъ tageux, que la dite sérénissime Maison pourraît se procurer par des échanges ou d'autres movens convenables.

Ce présent article secret aura la même force et vigueur etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St.-Pétersbourg, le 12 d'octobre 1769.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) Prince A. Galitzin. de Solms.

#### Article secret VI.

S. M. le Roi de Prusse pour donner à S. M. Impériale une marque de son amitié sincère pour elle, garantit de la manière la plus solennelle en vertu du présent article, les Etats que possède секретнаго артикула, тв земли, коими actuellement en Allemagne S. A. le Grand нын влад веть вы немецкой земл Е. de Holstein.

Ce présent article secret aura la même force et vigueur etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 12 d'octobre 1769.

(L. S.) Pr. A. Galitzin. de Solms.

sincère, qu'elle prend à la grandeur et знакъ Ея къ нему дружбы и искренсвоимъ областямъ Анспахскія и Барейтскія земли, или всякій другой выгодный эквиваленть, который помянутый Свътлъйшій домъ возможеть себъ доставить промѣнами или другими пристойными средствами.

Сей артикулъ и проч.

Во увъреніе чего и проч.

Учинено въ С.-Петербургъ, октября 12-го дня 1769 года.

(М. Ц.) Гр. Н. Панинъ. (М. II.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. А. Голицынъ. Сольмсъ.

## Артикуль секретный VI.

Е. В. Король Прусскій для подавнія Е. И. Величеству знака искренней своей къ Ней дружбы, гарантируетъ торжественнъйшимъ образомъ, въ силу сего Duc de toutes les Russies, comme Duc В. И Великій Князь Всероссійскій, яко Герцогъ Голштинскій.

Сей артикуль и проч.

Во увъреніе чего и проч.

Учинено въ С.-Петербургъ, октября 12-го дня 1769 года.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (М. П.) Гр. Н. Панинт. (М. П.) Гр. В. Ф. · (М. П.) Кн. А. Голицынъ.

# Article séparé.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse avant compati de tous tems à l'oppression, sous laquelle gemissaient les habitans de la Pologne et de la Lithuanie, professant les religions grecque, reformée et luthérienne, qui y sont connus sous le nom des Dissidens; et S. M. le Roi et la République de Pologne se prêtant aux représentations de leurs dites Majestés et de plusieurs autres Puissances protestantes, ayant enfin rétabli par les constitutions de la diète de 1767, les dits Dissidens dans leurs droits, privilèges et libertés, S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse sont convenues et s'engagent à leur continuer leur protection afin qu'ils sovent maintenus dans les droits et privilèges, et qu'il n'y soit porté aucune atteinte.

Ce présent article séparé etc.

En foi de quoi, etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 12 octobre 1769.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) Pr. A. Galitzin. de Solms.

# № 223.

1772, 4 (15) janvier. Convention seorète relative au premier partage de la Pologne.

# № 224.

1772, 4 (15) janvier. Convention relative à l'entretien des troupes auxiliaires.

Артикуль сепаратный.

№ 222...

Ея В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій собользнуя издавна о притеснени, подъ которымъ страдали обыватели Польши и Литвы, исповедающие греческую, реформатскую и лютеранскую вёры, и которые извъстны тамъ подъ именемъ диссидентовъ; а Е. В. Король и республика Польскія, согласуясь на представленія помянутыхъ Ихъ Величествъ и многихъ другихъ протестантскихъ Державъ, возстановя наконецъ тъхъ диссидентовъ въ ихъ права, преимущества и вольности конституціями сейма 1767 года, Ея В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій условились и обязуются продолжать въ нимъ свое повровительство, дабы они были соблюдены при ихъ правахъ и привилегіяхъ, н дабы онымъ никакого предосужденія учинено не было.

Сей артикулъ и проч.

Во увъреніе чего и проч.

Учинено въ С.-Петербургъ, октября 12-го дня 1769 года.

(М. П.) Гр. Н. Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кн. Александръ Сольмсъ. Голицынъ.

# № 223.

1772, января 4-го (15-го). Секретная конвенція относительно перваго разділа Польши.

# № 224.

1772, января 4-го (15-го). Союзная конвенція относительно содержанія вопомогательных войскъ.

# № 225.

1772, 25 juillet (5 août). Convention

Les actes ci-dessous ouvrent une série entière de conventions internationales concernant le partage de la Pologne. Dans le second volume (X 30 et suivants) du présent ouvrage les négociations diplomatiques et les circonstances historiques se rattachant à ce mémorable évènement. ant été exposées en détails. En nous basant sur de nouvelles recherches historiques et sur les négociations diplomatiques avec l'Autriche, nous pous sommes efforcés de démontrer que l'initiative du premier partage de la Pologne appartient incontestablement au roi de Prusse Frédéric II. L'étude des documens conservés dans les grandes archives de Moscou du Ministère des Affaires Etrangères et concernant les relations diplomatiques entre la Russie et la Prusse, ne hissent plus subsister le moindre doute sur l'origine de cette affaire. Nous nous bornerons à pniser dans les archives et à reproduire ici les données qui peuvent compléter ce que nous avons dit dans le second volume, et jeter une vive lumière sur les négociations diplomatiques de cette époque.

Les conditions de paix, proposées par Catherine II à la Porte Ottomane, rencontraient la plus vive opposition de la part de l'Autriche et de la France. La Cour de Vienne ne refusait pas seulement d'admettre l'annexion de la Moldavie et de la Valachie à la Russie, mais encore elle s'opposait même a l'émancipation de ces principautés de la domination turque et à leur indépendance politique. Le prince de Kaunitz prit le rôle chevaleresque de défenseur de l'inviolabilité de l'Empire Ottoman et il réussit à décider Marie-Thérèse à faire la guerre à la Russie, si ces deux provinces étaient enlevées aux Turcs.

Le roi de Prusse désirant prévenir par tous les moyens possibles une guerre entre la Russie et l'Autriche, où il devait se ranger du côté de la première de ces deux puissances, offrit à l'Impératrice Catherine sa médiation pour conclure la paix. Il démontra que l'Autriche ne consentirait jamais de bon gré à la réunion des principantés danubiennes à la Russie et que la guerre était inévitable, si l'Impératrice n'aban-

# № 225.

1772, іюля 25-го (августа 5-го). secrète relative au partage de la Pologne. Секретная конвенція относительно разлела Польши.

> Нижесльдующие акты открывають собою цьлый рядъ международныхъ соглашений, относящихся до раздела Польши. Въ томе II (№ 30 и след.) настоящаго изданія были подробно изложены дипломатическіе переговоры и историческія обстоятельства относительно этого знаменательнаго событія. На основанім пов'ійшихъ историческихъ изследованій и дипломатическихъ переговоровъ съ Австріей, мы старались доказать, что честь почина въ первомъ раздых Рычи Посполитой принадлежить песомивнимых образомы прусскому королю Фридриху II. Изученіе актовь, хранящихся въ Московскомъ Главномъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Делъ и относящихся до дипломатическихъ сношеній между Россіей и Пруссіей, уничтожаєть мальйшее сомньніе относительно такого происхожденія этого дела. Мы ограничимся изложеніемъ только такихъ архивныхъ даниыхъ, которыя могутъ служить дополненісиъ сказаннаго въ томѣ II и бросить болбе яркій світь на происходившіе дипломатическіе переговоры.

> Условія мира предложенныя Екатериново II Оттоманской Имперін, встретили спльнейшео сопротивленіе со стороны Австріи и Франціи. Вѣнскій дворь не только не желаль допустить присоединенія Молдавін и Валахін къ Россін, но онъ даже сопротивлялся освобождению этихъ княжествъ изъ подъ турецкаго владычества и дарованію имъ политической независимости. Киязь Каупицъ приняль роль рыцарскаго защитника неприкосновенности Оттоманской Имперін, нему удалось уговорить Марію Терезію рышиться на войну съ Россіей, въ случат отнятія оть Турокъ двухъ вышеупомянутыхъ провинцій.

Король прусскій, желая всеми средствами предупредить войну между Россісй и Австрісй, вь которой онъ долженъ быль бы стать на сторону первой державы, предложилъ Императрицъ свое посрединчество для заключенія мира. Онъ доказывалъ, что Австрія никогда добровольно не согласится на присоединение въ Россіи Дунайскихъ княжествъ и война съ этою державою неизбъжна, если Императрица

domnait pas ses conditions de paix primitives. останется при своихъ первоначальныхъ услоlogne devenait de plus en plus sérieuse et ré-, въ Польшт все болбе и болбе становится sauvegarder les intérêts des puissances voisines. (Lettre du roi à l'Impératrice du 14 octobre : 1770).

Catherine II comprenait parfaitement les dangers de cette situation et ne désirait nullement prolonger sans utilité la guerre ruineuse entreprise contre la Turquie. Mais en même temps, après les brillantes victoires remportées sur les Turcs par les troupes russes, elle ne pouvait pas admettre que le vaincu imposât au vainqueur les conditions de la paix. Mais, en vue de cette paix désirée, l'Impératrice accepta la proposition de médiation de la Prusse, en déclarant toutefois à son allié qu'elle avait antérieurement accepté les bons offices du Cabinet de St. James pour la conclusion de la paix. Bien plus: l'Impératrice renonça même à l'annexion des principautés du Danube à la Russie.

"Tout ce que demande Sa Majesté Impériale", est-il-dit dans une note remise au comte Solms le 29 octobre 1770, "c'est que le roi veuille bien, pour lui-même et pour la Cour de Vienne, lui venir en aide dans la position embarrassante où elle se trouve. Ecartant les cérémonies et les formalités de la médiation, l'Impératrice se fera un plaisir particulier de profiter des bons offices et du zèle des deux Cours (de Berlin et de Londres), pour se réconcilier avec la Porte et prévenir l'explosion d'une guerre générale".

Le roi de Prusse mit beaucoup d'ardeur à remplir son rôle de médiateur entre la Russie et la Turquie. Le Cabinet de St. Pétersbourg lui communiqua ses prétentions et l'informa de toutes les péripéties des négociations diplomatiques pour la conclusion de la paix. Mais tous les efforts de la Cour de Berlin demeurèrent infructueuses: le Cabinets de Versailles et de Vienne lui opposèrent une resistance énergique à Constantinople. Malgré toutes les concessions de l'Impératrice, la guerre entre l'Autriche et la Russie semblait inévitable.

Dans ces conjonctures, Frédéric II résolut de ct prévenir nune guerre générale". Il comprit : cieй и Австріей и предупредить "генераль-

D'un autre côté, la situation des choses en Po-віяхъ мира. Съ другой стороны положеніе д'яль clamait de mesures communes énergiques pour серьезнымъ и требуеть энергическихъ совокушвыхъ мфронріятій для сохраневія витересовъ состанихъ съ Польшею державъ. (Письмо короля къ Императрицѣ отъ 14-го октября 1770 года).

> Императрица Екатерина II отлично понимала опасность положенія діль и нисколько не желала продолжать безполезнымь образомъ начатую разорительную войну противъ Турців. Но въ то же время после всехъ блестящих побъдъ, одержанныхъ русскими войсками надъ Турками, она не могла допустить, чтобъ вобъжденный предписываль побъдителю услова мира. Но въ интересахъ желаемаго мира Инператрица приняла прусское предложение о тосредвичествъ, объявляя однако своему союзнаку, что еще раньше она приняла предложенныя услуги С. Джемскаго кабинета для заключенія мира. Мало того: Императрица даже отказалась отъ присоединенія Дунайскихъ кважествъ къ Россія.

"Все то, чего просить Ея Императорское Величество", сказано въ запискъ, врученной грефу Сольмсу 29-го октября 1770 года, "состоить въ томъ, чтобъ король благоволилъ дли себя в для Венскаго двора придти на помощь кътому заботливому положенію, въ коемъ она себи находить. Удаляя обряды и формалитеть медіацін, Императрица за особливое почтеть уловольствіе воспользоваться добрыми оффиціями и усердіемъ обоихъ дворовъ (Берлинскаго и Лондонскаго) для примиренія своего съ Порток и для предупрежденія пламени генеральной войны".

Король прусскій събольшимъ усердіемъ принялся за исполненіе своей роли посредника между Россіей и Турціей: ему сообщаль С.-Петербургскій кабинеть о своихъ претензіяхъ п о всехъ перипетіяхъ дипломатическихъ переговоровъ о заключении мира. Но всв старанія Берлинскаго двора оставались тщетными: въ Константинополь ему энергически противодъйствовали Версальскій и Вінскій кабинеты. Несмотря на уступки, сдъланныя Императрицею, всетаки война между Австріей и Россією казалась цеминуемою.

Цри такихъ обстоятельствахъ Фридрихъ В. profiter de l'impuissance politique de la Po- рышился воснользоваться политическимъ безlogne pour établir une entente entre l'Autriche силісмъ Польши для того, чтобы на счеть польet la Russie aux dépens de la nation polonaise скаго народа устроить соглашение между Росparfaitement que pour le prince de Kaunitz, пую войну". Онъ отлично понималь, что для "l'inviolabilité de l'Empire Ottoman" n'existait виязя Кауница "неприкосновенность Оттоманqu'aussi longtemps que l'Autriche n'était pas ской Имперін" существовала до тыхъ поръ, en mesure d'y porter atteinte.

Le voyage du prince Henri à St. Pétersbourg ent une grande influence sur la solution de ce i problème. L'Impératrice elle-même, en apprenant l'intention du prince de faire visite à sa soeur. la reine de Suède. l'invita à être son hôte. Le prince arriva à St. Pétersbourg en automne 1770, et en même temps un échange actif d'idées sur les questions brûlantes de l'époque, s'établit entre lui, d'un côté, et l'Impératrice et le comte Panin, de l'autre. Dans ces entretiens, la question polonaise fut posée en première ligne et la pensée du partage, suggérée par le prince Henri, revêtit une forme ostensible et fut approuvée en principe par Catherine II.

D'après un acte fort curieux intitulé: "Précis des sentimens du comte Panine qu'il a eu l'honneur de faire connaître à S. A. R. Monseigneur le prince Henri de Prusse dans un entretien sur la pacification de la Pologne"\*), on voit que le roi de Prusse devait être invité à se faire médiateur entre la Russie et l'Autriche dans la question polonaise. Selon l'avis du comte Panine, les bases de l'ordre politique intérieur de la Pologne devaient être avant tout précisées dans le but de sauvegarder les droits et les intérêts des puissances voisines. Ainsi, la forme élective pour la nomination au trône de Pologne, n'avait reçu la sanction nécessaire que lors de la dernière diète, et n'avait point été jusqu'alors loi fondamentale de l'Etat".

Cependant, la conservation de cette forme de gouvernement intéressait avant tout la Prusse et la Russie. Plus loin, il était dit: "le liberum veto qu'il importe aussi très essentiellement aux voisins de la République sans exception, de maintenir, n'était qu'un droit introduit par l'usage et n'avait point d'autre titre". "On a donc agi directement pour cet intérêt commun, poursuit le comte Panin, en le faisant reconnaître et statuer dans la nouvelle constitution pour une loi cardinale pour toutes les diètes ordinaires".

Mais on voit encore mieux le rôle joué par le prince Henri dans le partage de la Pologne, d'après une lettre autographe qu'il écrivit au пока Австрія не въ состояніи нарушить ее.

Для разръшенія этой задачи имъло огромное значевіе путешествіе прусскаго принца Генриха въ С.-Петербургъ. Сама Императрица, узпавъ о памъренім принца и сътить свою сестру, королеву шведскую въ Стокгольмъ, пригласила его быть ен гостемъ. Принцъ прі вхаль осенью 1770 года въ С.-Петербургь и между нимъ, съ одной стороны, и Императрицею и графомъ Панинымъ, съ другой, начался обмѣнъ мыслей по всемъживотрепещущимъ вопросамъ тогданняго времени. Въ этихъ беседахъ польскій вопрось быль поставлень на первый плань и мысль о разавлв. предложенная принцемъ Генрихомъ, получила осязательную форму и, въ принципъ, была одобрена Екатериною II.

Изъ одного любонытнаго акта, озаглавленцаго "Précis des sentiments du comte Panin" и содержащаго сущность разговора графа съ принцемъ прусскимъ о замиреніи Польши \*) видно, что прусскій король долженъ быль быть приглашенъ служить въ польскомъ вопросћ посреднякомъ между Россіей и Австріей. По мивнію графа Панина основанія внугренняго государственнаго порядка Польши должны быть. прежде всего, точно выяснены съ целью охранять права и нитересы состанихъ державъ. Такъ избирательная форма замъщенія польскаго престола получила только на последнемъ сейнъ необходимую санкцію и не была до техъ поръ "основнымъ государственнымъ закономъ".

Между тыть въ сохранении этой формы правленія Польши, прежде всего, запитересованы Пруссія и Россія. Далее пресловутый "liberum veto, въ сохранении котораго также весьма заинтересованы всф, безъ исключенія, состан Рачи Посполитой быль только правомъ, основанномъ на обычат и не имълъ нивакого инаго основанія". "Слідовательно", продолжаеть графъ Панинъ, "совершенно согласно съ этою общею пользою поступили, когла заставили признать и утвердить это liberum veto въ новой конституціи основнымъ закономъ для встхъ обыкновенныхъ сеймовъ".

По какую роль игралъ принцъ Генрихъ въ дълъ о раздълении Польши лучше всего можно видъть изъ собственноручнаго письма его гра-

<sup>\*) (</sup>Ibservation. Ce document fut remis au comte de Solms le 20 octobre 1770.

<sup>\*)</sup> Примъчаніе. Этотъ документъ былъ врученъ графу Сольмсу 20-го октября 1770 года.

caractéristique et si importante pour l'histoire Письмо это на столько характеристично и важdes transactions de l'année 1772, que nous но для исторіи автовъ 1772 года, что мы счиcroyons devoir la reproduire à peu près en entier.

"Dans toute cette affaire (de l'arrangement en Pologne), écrit le prince Henri, je n'ai point pensé à mon propre avantage, ni à mon établissement. Lorsqu'il s'agit du bonheur des Etats, il ne faut pas y mêler des intérêts particuliers. Je suis glorieux d'avoir servi une grande Impératrice et d'avoir été utile au roi, et à ma patrie, et cela me flatte d'avantage que si j'avais stipulé quelque domaine pour moi, ce qui peut-être aurait été possible si je l'avais entrepris. Il est vrai que je puis me dire que mon séjour à St. Pétersbourg a été marqué par le commencement des négociations pour la plus grande réunion entre le roi ct la Russie. Je puis aussi me flatter sans prévention - et i'en ai la-dessus l'aveu du roi dans plus de vingt lettres de sa main -d'avoir mis sur le tapis l'affaire qui a donné lieu à la convention. Mais je ne demande pour cela point de recompense, je n'ambitionne que la gloire, et je vous avoue que je me trouverais heureux de la tenir de la main de Sa Majesté l'Impératrice de Russie. Ce qui pourrait se faire si elle daignât, à l'occasion de la prise de possession, m'honorer d'une lettre ostensible pour me témoigner sa satisfaction, qui pût me servir de preuve d'avoir contribué à ce grand ouvrage. Je vous le répète avec franchise que je regarderai une telle lettre de sa part comme le plus grand monument de ma gloire".

Cette lettre remarquable a certainement été portée à la connaissance de l'Impératrice, mais nous ignorons, si le prince Henri a eu lieu d'être satisfait du témoignage de reconnaissance qui lui a été donné pour sa participation au premier partage de la Pologne.

Lorsque les deux puissances furent d'accord sur les bases du partage, le comte Solms présenta au comte Panine, durant l'été de l'année 1771, un projet de convention. En réponse à ce projet, un contre-projet russe fut présenté dans lequel Impératrice insistait encore sur la réunion à la Russie des deux principautés danubiennes. Le Cabinet de Berlin se prononça de nouveau avec la plus grande énergie contre ce désir, en démontrant que la réalisation en était impossible гическимь образомъ, доказывая, что достиже-

comte Solms le 5 (?) avril 1772. Cette lettre est si | фу Сольмсу отъ 5-го (?) aupъля 1772 года. таемъ себя обязанными привести его почти цфликомъ.

"Во всемъ этомъ дёлё (о раздёлё Польши)", пишеть принцъ Генрихь, "я никогда не думаль ни о моей собственной выгодь, ин о моемъ положении. Если дело касается благоденствія государствь, то не следуеть къ иниъ примъщивать интересы частные. Я льшусь славою, что мив удалось услужить великой Императрица и быть полезными королю и моему отечеству и это меня болће льститъ, нежели еслибъ я получилъ для себя какое нибуж имъніс-чего, можеть быть, я могь бы добитьси, еслибъ и того желалъ. Правда, и могу себѣ сказать, что мое пребывание въ С.-Петербургь было ознаменовано началомъ нереговоровъ для навбольшаго сближенія межау королемъ и Россіей. Я могу равнымъ образомъ, безъ самохвальства - и я имъю объ этомъ признаніе короля въ двадцати слишкомъ собственноручныхъ письмахъ-льстить себя, что я началь дело, определенное конвенціей (января 1772 года). Но я не требую за все это никакой награды, я не желаю ничего кромф славы и я признаюсь вамъ, что я быль бы счастливъ волучить ее оть руки Ея Императорскаго Всероссійскаго Величества. Эго я бы получиль еслибъ она меня удостоила, по случаю завладенія (польскихъ провинцій), открытаго письма съ заявленіемъ своего удовольствія, которое могло бы для меня служить доказательствомъ тому, что я участвоваль въ этомъ всликомъ деле. Я вамъ откровенно новторяю, что для меня такое письмо Императрицы было бы лучшимъ намятникомъ моей славы".

Это замвчательное инсьмо навврно было ловедено до сведенія Императрицы, но мы не знаемъ насколько принцъ Генрихъ остался довольнымъ даннымъ ему доказательствомъ признательности за участіе его въ первомъ разліль Польши.

Когда объ державы были согласны на счеть основаній разділа прусскій посланникъ графъ Сольмсъ представиль графу Панину проекть конвенцін лівтомъ 1771 года. На этотъ проекть быль представлень русскій контры - проекть. въ когоромъ Императрица все еще настанвала на присоединеніи обоихь Дунайскихъ княжествъ къ Россіи. Противъ этого желанія Берлинскій дворъ снова возражаль самымь энсрsans une guerre générale. Le roi de Prusse consentait à remplir ses devoirs d'allié en cas de guerre entre l'Autriche et la Russie, et dans une dépêche du roi au comte Solms du 25 septembre 1771, un plan d'opérations des troupes prussiennes contre les possessions autrichiennes fut communiqué au Cabinet russe. Mais en même temps le roi suppliait l'Impératrice de renoncer à l'annexion de la Moldo-Valachie. En outre, le Cabinet prussien jugeait nécessaire que les deux puissances alliées s'entendissent sur un plan général d'opérations militaires contre l'Autriche pour le cas où celle-ci ne s'associérait pas au partage de la Pologne. Enfin, dans le contreprojet russe il n'était pas fait mention du droit de la Prusse à une plus grande indemnité aux dépens de la Pologne, en cas de l'explosion de la guerre. Dans cette éventualité, la ville de Danzig devait devenir ville prussienne. (Mémoire du comte Solms du novembre 1771).

Dans la réponse du Cabinet russe en date du 5 novembre 1771, l'Impératrice renonce enfin formellement à la Moldavie et à la Valachie. Ensuite, elle exprime la supposition que l'occupation des territoires polonais ne doit pas avoir lieu avant que les relations des deux alliés avec l'Autriche et la Turquie ne se soient éclaircies. Quant à la ville de Danzig, l'Impératrice refuse de consentir à son annexion à la Prusse, en se fondant sur ce qu'elle avait garanti l'indépendance de cette ville.

Ces concessions de l'Impératrice réjouirent beaucoup le roi, qui abandonna dès lors entièrement sa proposition de réunir les deux principautés danubiennes à la Pologne, à condition qu'en échange on enlèverait à ce Royaume ses autres provinces. (Dépêche du roi au comte Solms du 3 juillet 1771).

En outre le roi renonça également à la ville de de Danzig par égard pour l'Impératrice; cependant il ne put s'empêcher de rappeler qu'il avait déjà renoncé à Thorn, si on lui lassait Elbing. Dans une dépêche au comte Solms du 21 juillet 1771, le roi dit entr'autres: "J'ai remarqué qu'on parait craindre là où vous êtes, que la possession de la partie de la Vistule qui me reviendra par le partage que j'ai proposé, pourrait nuire au commerce de la ville de Danzig et préjudicier à celui de la Russie". Mais la Russie peut se rassurer entièrement sur ce point; la Prusse n'a aucun intérêt à mettre des obstacles au commerce avec Danzig ou avec la Pologne. Fi-

ніе этой ціли немыслимо безъ общей войны. Прусскій король быль согласень исполнить свои союзныя обязанности въ случав войны между Австріей и Россіей, и въ денешь короля къ графу Сольмсу отъ 25 сентября 1771 года быль уже сообщенъ русскому кабинету планъ нападенія прусскихъ войскъ на австрійскія владі: нія. Но, выбств съ темъ, король снова умоляль Императрицу отказаться оть присоединенія Молдо-Валахін. Сверхъ того, прусскій кабинеть находиль нужнымь, чтобы объ союзныя державы на всякій случай согласились на счеть общаго илана военныхъ дъйствій противъ Австрін на тотъ случай, если эта держава не присоединится къ раздблу Польши. Наконецъ въ русскомъ контръ-проектв не было упомянуто о правъ Пруссін на большее вознагражденіе на счетъ Польши въ случат возникновенія войвы. Въ такомъ случат городъ Данцигъ долженъ сделаться прусскимъ городомъ. (Записка графа Сольмса отъ ноября 1771 года).

Въ отвътъ русскаго кабинета отъ 25-го ноября 1771 года Императрица, наконецъ, формальпо отказывается отъ Молдавів и Валахів. Затвиъ она полагаетъ, что занятіе нольскихъ владеній должно иметь место не раньше, пока не выяснятся отношенія обоихъ союзинковъ къ Австрін и Турціи. Что же касается до города Данцига, то Императрица отказалась дать свое согласіе на присоединеніе къ Пруссін этого города на томъ основанін, что ею была гарантирована независимость его.

Эта уступчивость Императрицы очень обрадовала короля прусскаго, который теперь совершенно оставиль свое прежнее предложение присоединить оба Дунайскія княжества къ Польше, съ темъ, чтобъ взаменъ отнять отъ этого государства другія ен области. (Денеша короля къ графу Сольмсу отъ 3-го іюля 1771 г.).

Кром' того, король отказался, въ угоду Императрицѣ, также огъ города Данцига, хотя опъ не могь не напомнить, что онъ уже отказался отъ города Ториъ, если ему оставятъ Эльбингъ. Въ депешт къ графу Сольмсу отъ 21-го іюля 1771 года король говорить, между прочимъ, следующее: "Я заметилъ, что тамъ, где вы паходитесь, кажется, боятся, что обладаніе мною тою частью ріки Вислы, которая мик приходится на основанін раздівла мною предложеннаго, можеть новредить торговлів города Данцига и напести ущербъ русской торговль". Но Россія можеть совершенно успоконться на этотъ счетъ: Пруссін нѣтъ никакого пиmalement, Frédéric II s'éleva avec une éner- тереса воздвигать преиятствія для торговли съ

trice d'ajourner l'occupation des territoires polo- II возражаль съ особенною энергією противь nais jusqu'à l'éclaircissement des rapports avec намеренія Императрицы отложить занятіе польl'Autriche. Il d'émontra que le prince de Kau- свихъ областей до разъясненія отношеній въ nitz intriguerait de toutes ses forces contre la Австрін. Онъ доказываль, что князь Кауниць realisation de l'entente prusso-russe. Le Cabinet будеть всею силою интриговать противъ осуde Vienne ne pouvait être convaincu que par le mectre en pyccearo corramenia. Brafait accompli, et c'est pourquoi le roi proposait скій кабинеть можно убълить только совершивde signer la convention projetée et d'occuper ensuite immédiatement par des troupes russes et prussiennes, les provinces polonaisses adjugées. (Dépêche prussienne du 8 décembre 1771).

Grâce à l'insistance du Cabinet de Berlin et aux concessions réciproques des deux puissances contractantes, deux conventions secrètes furent signées à St. Pétersbourg le 4 janvier 1772. (N. 223 et 224). En vertu de la première, les deux puissances contractantes s'engagèrent à occuper et à annexer certaines provinces polonaises; en vertu de la seconde, elles fixèrent les conditions relatives à l'entretien des troupes auxiliaires en cas d'attaque contre elles.

Après la signature de la convention de janvier, la Russie et la Prusse furent obligées d'employer tous leurs efforts pour amener l'Autriche à dire son dernier mot dans les affaires de Pologne. Au commencement de 1772, il n'v avait aucun doute que le Cabinet de Vienne était prêt à s'associer au partage de la Pologne et à renoncer à son rôle de défenseur chevaleresque de l'inviolabilité de l'Empire Turc. L'envoyé d'Autriche près la Cour de Berlin Van Swieten déclara en janvier 1772 à Frédéric II que la Cour de Vienne était prêt à prendre une partie de la l'ologne, mais qu'elle préférerait enlever aux Turcs la Serbie avec Belgrad. Frédéric II fut très étonné d'entendre cette proposition de la part du "fidèle allié" de la Turquie. (Dépêche prussienne du 5 février 1772).

Mais le prince de Kaunitz retira très vite cette proposition d'annexer la Serbie à l'Autriche et annonça son adhésion à participer au partage de la Pologne. Des négociations diplomatiques commencèrent avec la Cour de Vienne, négociations durant lesquelles le roi de Prusse eut plus d'une fois l'occasion de témoigner son mécontentement de la "rapacité" de l'Autriche. La Cour de Vienne élevait même des prétentions sur la ville de Cracovie. Le roi de Prusse en appelait constamment et demandait à l'Impératrice de prendre la défense de ses légitimes intérêts. Il démontrait que si les prétentions de законныхъ интересовъ. Онъ доказывалъ, что

gie particulière contre l'intention de l'Impéra- Данцигомъ или Польшею. Наконецъ Фридрихъ шимся фактомъ, и потому, король предложить подписать предложенную конвенцію и затвиъ немедленно приступить къ занятію русскими и прусскими войсками присужденныхъ польскихъ областей. (Прусская денеша отъ 8-го декабря 1771 года).

Благодаря настояніямъ Берлинскаго кабинта и взаимной уступчивости договаривающихся сторонъ 4-го января 1772 года были подписаны въ С.-Петербургъ двъ секретныя конвенціи (№№ 223 и 224). Въ силу первой объ договаривающіяся державы согласились занять и присоединить извъстныя польскія области; на основаній второй онь опредынии условія содержанія вспомогательных войскь, въ случав напаленія на вихъ.

Послъ подписанія январьскихъ конвенцій Россія и Пруссія вынуждены были употребить всь усилія, чтобъ заставить Австрію сказать свое последнее слово о польскомъ деле. Съ начала 1772 года не было некакого сомнъна, что Вінскій дворъ готовъ присоединиться въ разделу Польши и отказаться отъ своей рыцарской защиты неприкосновенности Туренкой Имперін. Австрійскій посланникъ при Берлинскомъ дворъ фанъ-Свитенъ занвилъ въ анварѣ 1772 года Фридриху II, что Вѣнскій дворъ готовъ взять часть Польши, но что онъ предпочель бы отвять отъ Турокъ Сербію съ Бълградомъ. Фридрихъ II былъ крайне удивленъ слышать это предложение со стороны "върнаго союзника" Турцін. (Прусская депеша отъ 5-го февраля 1772 года).

Но весьма своро князь Кауницъ взялъ назадъ свое предложение на счетъ присоединения къ Австріи Сербін и заявиль о своемъ согласін участвовать въ разділів Польши. Начались дипломатические переговоры съ Вънскимъ дворомъ, въ продолжение которыхъ прусский король неоднократно имель случай высказывать свое веудовольствіе на счеть "хищинческаго аппетита" Австрін. Вінскій дворъ претендоваль даже на городъ Кравовъ. Король прусскій постоянно апеллироваль въ С.-Петербургь и просиль Императрицу быть защитницею его l'Autriche étaient prises en considération par la если претензін Австрін будуть уважены Рос-Russie, elle acquérrait 900 mille nouveaux sujets, tandis que la Prusse n'en obtiendrait que 500 mille. Le roi renonca à ses prétentions sur Danzig parcequ'il savait combien l'annexion de cette ville à la Prusse serait désagréable à l'Impératrice. Mais il désirait actuellement obtenir la ville de Thorn, vu l'énorme accroissement dévolu à l'Autriche. Du reste, le roi s'en remettait entièrement à l'amitié de l'Impératrice, qu'il constituait juge entre lui et la Cour de Vienne. (Dépêche du roi au comte Solms du 8 juillet 1772).

Mais comme le temps passait et que les négociations avec la Cour de Vienne menaçaient de finir par une rupture, le roi de Prusse pria hi-même l'Impératrice de faire de nouvelles concessions à l'Autriche, afin de terminer au plus vite l'affaire commencée. L'explosion d'une guerre générale serait le plus grand malheur pour la Prusse et pour la Russie et rejetterait l'Antriche dans les bras de la Cour de Versailles. C'est ce qu'il importait de prévenir par tous les moyens. (Lettre du comte Solms au comte Panine du 10 juin 1772).

L'Impératrice Catherine II accueillit très volontiers l'instante prière du roi de Prusse d'accélérer l'issue du partage, parcequ'elle était déjà décidée à se rapprocher de la Cour de Vienne afin de réaliser ses vues politiques relativement à l'Empire Ottoman.

Telles sont les circonstances qui amenèrent le 25 juillet 1772, la signature à St. Pétersbourg de deux conventions: l'une entre la Russie et l'Autriche. (tome II, & 31) et l'autre entre la Russie et la Prusse. Ces deux actes fixent l'étendue des acquisitions faites par les trois puissances aux dépens de la Pologne.

# **№** 223.

#### Au Nom de la très Sainte Trinité.

Sa Majesté Impériale de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Prusse, E. B. Король Прусскій находясь вы se trouvant dans une union intime de искрепнемъ соглашении отпосительно tous les intérêts de Leurs Monarchies, всёхъ интересовъ ихъ Монархій, счиce crovent obligées de donner l'attention таютъ обязанностію обратить самос серь-

сіей, то она пріобрететь 900,0 ю новыхъ полданныхъ, между темъ какъ Пруссія только 500 тысячъ. Король отказался отъ своихъ претензій на Данцигь, потому что онъ знасть насколько присоединение этого города къ Пруссін было бы непріятно Императрицъ. Но опъ желаль бы получить теперь городь Торив, въ виду огроянаго приращенія получаемаго Австріей. Впрочемъ король вполиф положился на дружбу къ нему Императрицы, которую онъ вызваль быть судьею между имъ и Вънскимъ дворомъ. (Депеша кородя къ графу Сольмсу отъ 8 іюля 1772 года).

Но когда время проходило и переговоры съ Вънскимъ дворомъ угрожали окончиться разрывомъ, король прусскій самъ просиль Императрицу сделать новыя уступки Австрін лишь бы только нокончить скорфе начатое дело. Возникновеніе общеевропейской войны было бы величайшимъ бъдствіемъ для Россіи и Пруссін и опять бросила бы Австрію въ объятія Версальскаго двора. Это следуеть предупредить всеми силами. (Письмо графа Сольмса къ графу Панину отъ 10-го іюня 1772 года).

Императрица Екатерина II весьма охотно выслушивала настоятельныя просьбы прусскаго короля покончить дело раздела уже въ виду того, что опа рфинилась сблизиться съ Вфискимъ дворомъ для лучшаго достиженія своихъ политическихъ цълей насчеть Оттоманской Имперіп.

При такихъ обстоятельствахъ 25-го іюля 1772 года были подписаны въ С.-Истербурга двѣ конвенціи: одна между Россією и Австріею (т. II, № 31), а другая между Россіей и Пруссіей. Оба авта опредвляють размеръ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ тремя державами на счеть Рѣчи Посполитой.

# № 223.

## Во имя Пресвятой Троицы.

Е. В. Императрица Всероссійская и la plus sérieuse et la plus réfléchie aux езное и обдуманное вниманіе какъ на

conjonctures actuelles, tant de la confu-| всеобщія смуты, въ которыя поставлена sion générale, où se trouve la République de Pologne par la division des grands et la perversité des esprits de tous les citoyens, que la guerre où par une suite des affaires de cette même République. Sa Majesté Impériale de toutes les Russies se trouve engagée contre la Porte Ottomane, dans laquelle S. M. le Roi de Prusse prend une part effective conformément aux traités d'alliance qui subsistent entre les deux Cours:

Leurs dites Majestés considérant que tous les moyens employés par Elles pour opérer la pacification de la Pologne, aucun n'a produit son effet:

de Qu'au contraire l'acharnement l'esprit de parti et de faction y acquiert chaque jour de nouvelles forces, et que l'anarchie s'y enracine de telle sorte qu'il est à craindre que la perpétuité des troubles et des divisions n'entraine la décomposition totale de l'Etat.

· Considérant encore que déjà par une suite de ces circonstances, S. M. L'Impératrice Reine a fait entrer un corps de ses troupes en Pologne et a fait occuper les districts, sur lesquels Elle reclame d'anciens droits.

Leurs dites Majestés pésant mûrement les relations immédiates qu'une telle situation d'un Etat voisin a avec les intérêts propres de leurs Monarchies et la sûreté de Leurs frontières; Elles ont jugé nécessaire de se concerter entre elles sur les moyens de mettre à couvert leurs titres, droits et prétentions à la charge de la République de Pologne en réunissant à leurs Etats, certains districts республики Польской, присоединивъ къ

Польская республика разъединеніемъ вельможъ и испорченностію всёхъ гражданъ, такъ и на войну, въ которую вследствіе событій въ этой самой республик Е.В. Императрица Всероссійская видить себя вовлеченною противъ Оттоманской Порты и въ которой Е. В. Король Прусскій принимаеть дійствительное участіе согласно союзнымъ трактатамъ, существующимъ между обоими Дворами.

Ихъ упомянутыя Величества принимая въ соображение, что изъ всёхъ употребленныхъ ими средствъ для умиротворенія Польши ни одно не достигло своей цѣли,

что, напротивь, ожесточеніе тамъ духа партій и крамолы пріобретаеть съ каждымъ днемъ новыя силы и что анархія укореняется тамъ на столько, что нужно опасаться, чтобы продолжительность смутъ и раздоровъ не повлекла бы за собою современное разложение государства.

Принимая еще въ соображение, что впоследствіе сихъ обстоятельствъ E. В. Императрица Королева повелѣла вступить корпусу своихъ войскъ въ Польшу и приказала занять тв округи, на которые она предъявляетъ прежнія права.

Ихъ упомянутыя Величества зрело взвъсивъ тъ непосредственныя отношенія, которыя таковое положеніе сосфдственнаго государства имфетъ къ собственнымъ интересамъ ихъ монархій и къ безопасности ихъ границъ, они признали необходимымъ согласиться между собою относительно средствъ предохранить свои права и требованія на счеть

de ce Royaume, se proposant d'assurer своимъ владеніямъ изв'єстные округи par là d'une part la conservation de Leurs intérêts, et de l'autre, de faire une impression d'autant plus forte sur les esprits désunis des Polonais et de les rapprocher des termes de la pacification de leur patrie par la considération du ressentiment effectif de leurs voisins.

Pour cet effet Leurs dites Majestés ont choisi et nommé leurs Plénipotentiaires. savoir:

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies, le sieur Nikita comte Panin, gouverneur de S. A. I. Monseigneur le Grand Duc de Russie, conseiller privé actuel de Sa Majesté Impériale, senateur, chambellan et chevalier de ses ordres, et le prince Alexandre de Galitzin, son vice-chancelier, conseiller privé actuel, chambellan actuel et chevalier des ordres de St. Alexandre Newsky et de l'Aigle blanc de Pologne.

Et S. M. le Roi de Prusse le sieur Victor Frédéric comte de Solms, conseiller privé de légation, chambellan actuel et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour de Sa Majesté Impériale, chevalier de l'ordre de St. Alexandre Newsky.

Lesquels ministres plénipotentiaires après s'être communiqué et avoir échangé leurs pleinpouvoirs en bonne et due forme ont arrêté et conclu les articles suivants d'une convention secrète.

## ARTICLE I.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse s'enga- E. B. Король Прусскій обязуются саgent de la manière la plus expresse à мымъ положительнымъ образомъ взаимно

сего Королевства, предполагая обезпечить за собою этимъ путемъ, съ одной стороны сохраненіе своихъ интересовъ и, съ другой, произвесть наиболее сильпое впечатление на разъединенный духъ Поляковъ и приблизить къ нимъ окончаніе умиротворенія ихъ отечества въ виду действительнаго чувства озлобленія со стороны ихъ сосвдей.

Съ этою целію Ихъ упомянутыя Величества избрали и назначили своихъ уполномоченныхъ, а именно:

Е. В. Императрица Всероссійская Г. графа Никиту Панина, воспитателя Государя Великаго Князя, Действ. Тайнаго Советника Е. И. Величества, сенатора, каммергера и кавалера своихъ орденовъ и князя Александра Голицына, своего Вице-Канцлера, Дъйств. Тайнаго Советника, Действ. каммергера и кавалера орденовъ Св. Александра Невскаго и польскаго ордена Бълаго Орла.

и Е. В. Король Прусскій І'. Виктора Фридриха графа Сольмса, Тайнаго Совътника Посольства, Дъйствител. каммергера, чрезвычайнаго посланника и полномочнаго Министра при Дворф Е. В. Императрицы, кавалера ордена Св. Александра Невскаго.

Каковые полномочные Министры, по сообщении и обмене ихъ полномочий въ доброй и надлежащей формѣ, постановили и заключили следующія статьи секретной конвенціи.

#### Статья І.

Е. В. Императрица Всероссійская и se seconder mutuellement dans le des- помогать другь другу въ составленномъ

sein qu'Elles ont formé de se prévaloir des ими предположени воспользоваться наcirconstances présentes pour révendiquer les districts de la Pologne, sur lesquels Elles ont d'anciens droits, aussi bien que de se procurer par quelques unes des possessions de la République un équivalent aux droits, prétentions, et demandes qu'Elles ont à sa charge.

Dans cette vue et en conséquence du concert pris pour cet effet, S. M. L'Impératrice de Russie se mettra en possession dans le temps et de la manière convenue par l'article suivant du reste de la Livonie Polonaise, de même que de la partie du palatinat de Polock, qui est en de ca de la Dwina, et pareillement du palatinat de Witepsk, de sorte que la rivière de la Dwina fera la limite naturelle entre les deux Etats jusques près de la frontière particulière du palatinat de Witepsk d'avec celui de Polock et en suivant cette frontière jusqu'a la pointe où les limites des drois palatinats, savoir de Polock, de Witepsk et de Minsk se sont jointes, de laquelle pointe la limite sera prolongée par une ligne droite iusques près de la source de la rivière Drujec vers l'endroit nommé Ordwa, et de là en descendant cette rivière jusqu'a son embouchure dans le Dnièpre, de sorte que tout le palatinat de Mscislawl, tant en deça qu'au délà du Dnièpre et les deux extrêmités du palatinat de Minsk du-dessus et au-dessous de celui de Mscislawl, en deca de la nouvelle limite et du Dnièpre appartiendront à l'Empire de toutes les Russies, et depuis l'embouchure de la rivière Drujec le Dnièpre fera la limite entre les deux Etats, en conservant toute fois à la ville de Kiew et à son district la limite qu'ils ont actuellement de l'autre côté de ce fleuve.

стоящими обстоятельствами, чтобы вытребовать себъ тъ округи Польши, на которые они им'ьють древнія права, а равнымъ образомъ доставить себъ нъкоторыми изъ владеній Республики вознагражденіе за тъ права, претензіи и требованія, которыя они за нею имфють.

Въ этихъ видахъ и впоследствіе соглашенія принятаго по этому поводу, Е. В. Императрица Всероссійская, во время и способомъ условленными въ следующей статье, вступить во владение остальною частію Польской Ливоніи, а также частію Полоцкаго воеводства, находящагося по сю сторону Двины, и равнымъ образомъ воеводствомъ Витебскимъ, такъ что ръка Двина составитъ естественную границу двухъ государствъ до особенной границы между воеводствами Витебскимъ и Полоцкимъ и слъдуя по этой границъ до пункта, гдъ соединяются границы трехъ воеводствъ Полопкаго, Витебскаго и Минскаго, отъ каковаго пункта граница продолжится по прямой линіи до источника ріжи Дружекъ близъ мъстности именуемой Ордва. и оттуда внизъ по этой ръкъ до ея впаденія въ Дивпръ, такъ что все воеводство Мстиславское какъ по сю сторону такъ и по ту сторону Дивпра и объ оконечности Минскаго воеводства по сю сторону новой границы и Дибпра будуть принадлежать Россійской Имперіи, а со впаденія ріки Дружекъ, Дибпръ составитъ границу между двумя государствами, сохраняя во всякомъ случав для города Кіева и его округа границу, которую они въ настоящее время имфють по другой сторонф этой ръки.

également en possession, dans le temps образомъ вступитъ во владъніе, во время et de la manière convenue par l'article и способомъ указанными въ слъдующей suivant, de toute la Pomérélie, la ville стать в всею Помераніею, за исключеde Dantzic avec son territoire exceptés, ніемъ города Данцига съ его территоde même que du district de la Grande рією, а также округомъ Великой Польши Pologne en decà de la Netze, en longeant по сю сторону Нетпе, слъдуя по этой cette rivière depuis la frontière de la р'єк' отъ вновь проложенной границы nouvelle marche jusqu'à la Vistule près de Vordon et Solitz, de sorte que la Netze fasse la frontière des Etats de Sa | Е. В. Короля Прусскаго и такъ что Majesté le Roi de Prusse et que cette эта ръка будетъ принадлежать ему въ rivière lui appartienne en entier.

Et Sa dite Majesté ne voulant pas faire valoir ses autres prétentions sur plusieurs autres districts de la Pologne limitrophes de la Silésie et de la Prusse qu'Elle pourrait réclamer avec justice et se désistant en même tems de toute prétention sur la ville de Dantzic et sur son territoire, prendra en guise d'équivalent le reste de la Prusse Polonaise nommément le Palatinat de Marienbourg, la ville d'Elbing y comprise, avec l'Evêché de Warmie et le palatinat de Culm, sans en rien excepter que la ville de Thorn, laquelle ville sera conservée avec tout sont territoire à la domination de la République de Pologne.

#### ARTICLE II.

Les deux hautes parties contractantes feront entrer respectivement Leurs ны прикажуть вступить своимъ войскамъ troupes en Pologne dès le commencement du printemps prochain: Et comme Elles sont convenues d'occuper dans un même tems les lieux et districts que par la présente convention Elles se proposent de réunir à Leurs Etats, Elles ont ніямъ, они назначили для сего вступлеfixé pour cette prise de possession le mois пія во владеніе Іюнь месяць текущаго de Juin de l'année courante. Elles ne года. До того времени они ничего не

Et S. M. le Roi de Prusse se mettra | A E. B. Король Прусскій равнымъ до Вислы близъ Вордона и Солицы, такъ что Нетце составить границу владеній цвлости.

> Е. В. не желая приводить въ исполненіе другія требованія на многіе другіе округи Польши, пограничные съ Силезіею и Пруссіею, которыя онъ могь по справедливости предъявить и отказываясь въ то же время отъ требованій на городъ Данцигъ съ его территоріею, приметь въ виде вознагражденія остальпую часть Польской Пруссіи, а именно Маріенбургское, включая воеводство сюда городъ Эльбингъ съ епископствомъ Вариавскимъ и воеводство Кульмское, исключивъ изъ него только городъ Торнъ, который со всею его территоріею сохраненъ будетъ во владвніи Польской республики.

# Статья II.

Объ высокія договаривающіяся сторовъ Польшу съ начала будущей весны. И какъ они согласились занять одновременно мъстности и округи, которые настоящею конвенціею они предполагають присоединить къ своимъ владъdéclareront rien jusqu' alors de Leurs объявять изь своихь видовь и своихъ

vues et de Leurs desseins. Mais du mo-тнамфреній. Но съ момента, когда это ment que cette prise de possesion aura вступление во владение будеть иметь lieu, Elles en feront part conjointement мъсто, они объ этомъ сдълають совоà la Cour de Vienne et lui offriront même купно сообщение Вънскому Двору и de faire sa convenance en la faisant entrer dans ce plan de partage, bien entendu cependant, qu'il n'aura pas moins этому плану раздела, полагая однакожъ, son effet dans le cas même où cette Cour contre toute attente ne voudrait pas y donner les mains.

## ARTICLE III.

Les deux hautes parties contractantes promettent aussi solennellement de se garantir réciproquement toutes les possessions cy-dessus spécifiées de manière qu'elles soyent comprises dans la garantie générale de tous Leurs Etats, telle qu'Elle a été stipulée par le traité d'alliance qui subsiste entre les deux Cours.

# ARTICLE IV.

Et comme il sera nécessaire d'en venir à un arrangement définitif avec la République de Pologne au sujet de ces acquisitions, S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse s'engagent aussi à donner à leurs ministres résidants à Warsovie, les instructions les plus précises pour agir en tout d'un commun accord et parfait concert, et pour appuyer les intérêts communs des deux Cours par les représentations les plus convenables et les démarches les plus propres à faire réussir cette négociation à la satisfaction des deux hautes parties contractantes.

## ARTICLE V.

Cette convention sera ratifiée et les

также предоставять ему соблюсти свои удобства, пригласивъ его приступить въ что онъ тъмъ не менъе будетъ примъненъ даже и въ томъ случав, если бы сей Дворъ противъ всякаго ожиданія не пожелаль бы къ сему приступить.

## Статья III.

Объ высокія договаривающіяся стороны также объщають торжественно взаимно гарантировать всв вышеуказанныя владенія такъ, какъ бы они входили въ общую гарантію ветхъ ихъ владеній, также какъ эта гарантія установлена союзнымъ трактатомъ существующимъ между обоими Лворами.

# Статья IV.

Такъ какъ необходимо будетъ придти къ окончательному устройству съ Польскою Республикою по предмету сихъ пріобретеній, то Е. В. Императрида Всероссійская и Е. В. Король Прусскій обязуются такжедать своимъминистрамъ, пребывающимъ въ Варшавѣ, точныя инструкціи для действованія во всемъ по общему соглашенію и совершенному единству и подкрѣплять общіе интересы обоихъ Дворовъ самыми надлежащими представленіями и дійствіями, наиболее способствующими къ выполненію сихъ переговоровь къ удовлетворенію об'вихъ высокихъ договаривающихся сторонъ.

#### Статья V.

Конвенція эта будеть ратификована

six semaines ou plutôt si faire se pou- шести педъль или же и скорве, если vait.

En foi de quoi les Ministres soussignés en ont fait faire deux exemplaires министры приказали сдълать съ оной et v ont apposé le cachet de Leurs armes.

Fait à St. Pétersbourg, le 4 du mois de Janvier 1772.

(L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) Prince A. Galitzin. de Solms.

# Article séparé et plus secret.

S. M. Impériale de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, s'étant expliquées dans l'article II de la convention secrète conclue et signée aujourd'hui, que le plan de partage arrêté entre Elles n'en aura pas moins son effet, dans le cas même où la Cour de Vienne contre toute attente n'y voudrait pas donner les mains; Leurs dites Majestés sont convenues d'arrêter plus spécialement les mesures à prendre par Elles relativement à toutes dispositions possibles où la Cour de Vienne pourra être à l'égard de l'un ou de l'autre des deux alliés:

Leurs dites Majestés ne pouvant donc se dissimuler l'envie avec laquelle cette Cour voit l'alliance et l'intimité des deux Monarchies et le ressentiment que расть на союзъ и тесную дружбу двухъ déjà même Elle en témoigne à la Cour Монархій и пепріязненныя чувства, коde Russie par la partialité avec laquelle торыя онъ уже выразиль Россійскому elle veut s'immiscer dans la pacifica- Двору пристрастіемъ, съ которымъ опъ tion avec la Porte et la réponse peu желаеть вм'внаться въ заключение мира éloignée du ton de menace, qu'elle a съ Портою и отвъть, по тону своему fait faire à un exposé confidentiel, des весьма близкій къ угрозів, который имъ conditions, auxquelles S. M. Impériale данъ былъ по поводу конфиденціальнаго

ratifications échangées dans l'espace de и ратификаціи обм'єнены въ продолженіе окажется возможнымъ.

> Во увъреніе чего нижеподписавшіеся два экземиляра и приложили къ пимъ печати своихъ гербовъ.

> Заключено въ С.-Петербургв, 4-го января 1772 года.

> (М. П.) Никита Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. Сольмсъ. (М. П.) Ки. А. Голицынъ.

# Отдългная и особенно секретная статья.

Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій, выразивь во П стать в секретной конвенціи, заключенной и подписанной сего числа, что планъ раздёла принятый между ними, твмъ не менве будеть приведенъ въ двиствіе даже въ томъ случав, если бы Вънскій Дворъ, противъ всякаго ожиданія, не пожелаль бы къ нему приступить, Ихъ Величества согласились болеве спеціально опреділить мізры, которыя имъ необходимо будетъ принять по отношенію ко встить возможнымъ нам'вреніямъ, которыя Вінскій Дворъ можетъ питать относительно того или другаго изъ двухъ союзниковъ.

Ихъ упомянутыя Величества будучи не въ состоянін скрывать передъ собою зависти, съ которою этотъ Дворъ взиclure la paix.

Considérant en même tems que les dites Majestés s'engagent mutuellement, Императорскому Россійскому l'une vis-à-vis de l'autre, savoir:

Si la Cour de Vienne fait approcher sies.

Mais si au mépris de cette déclaration la Cour de Vienne fait entrer ses Вънскій Дворъ введеть свои войска въ troupes en Pologne ou dans les provin- Польшу или же въ провинціи, завоевавces conquises par les armes de Sa Ma- ныя оружіемъ Е. В. Императрицы, для jesté Impériale pour commettre des hos- содъянія непріязненныхъ дъйствій проtilités contre les troupes de Russie, alors тивъ русскихъ войскъ, въ такомъ случав S. M. le Roi de Prusse s'engage par la E. B. Король Прусскій обязуется наprésente convention secrète, qu'aussitôt стоящею секретною конвенцією, немедaprès que la réquisition lui en sera faite, денно посл'ь требованія ему сд'яланнаго, il enverra au secours de Sa Majesté послать на помощь Е. В. Императрицы

de toutes les Russies consentirait à con- сообщенія объ условіяхъ, при которыхъ Е. П. Величество согласилось бы на заключеніе мира.

Принимая въ то же время въ сообdispositions militaires de cette Cour et раженіе, что военныя распоряженія этого la location de ses troupes correspondent Двора и распоряжение его войскъ очеvisiblement à ce ton et ces démarches видно соответствують сему тону и таqui dévoilent ses sentiments équivoques ковымъ д'ытствіямъ, которыя разоблачаpour la Cour Impériale de Russie, Leurs ють его двусмысленное расположение въ Ихъ Величества взаимно обязываются одинъ по отношенію къ другому, въ с. вдующему:

если Вѣнскій Дворъ сдѣлаетъ распоun corps de ses troupes de la Pologne ou ряжение о приближении отряда своихъ des provinces Turques conquises par les войскъ къ Польшф или къ турецкимъ armes de S. M. Impériale de toutes провинціямъ, завоеваннымъ оружіемъ Е. les Russies, et que les deux alliés aient В. Императрицы Всероссійской и если de justes soupcons qu'un tel mouvement оба союзника получать основательныя a pour objet de commencer des hosti- подозрвнія въ томъ, что такое движеніе lités contre les troupes de S. M. Impé- имбеть цблію начатіе непріязненныхъ riale de toutes les Russies, alors S. М. дъйствій противу войскъ Е. В. Импе-Impériale et S. M. le Roi de Prusse ратрицы Всероссійской, тогда Е. В. déclareront en commun à la Cour de Императрица и Е. В. Король Прусскій Vienne que toute hostilité de sa part объявять совокупно Вѣпскому Двору, contre les troupes de Russie sera re- что всякое непріязненное съ его стоgardeé par S. M. le Roi de Prusse comme роны дъйствіе противъ русскихъ войскъ une agression personellement à lui faite, будеть разсматриваемо Е. В. Королемъ et qu'aussitôt il prendra fait et cause Прусскимъ какъ нападеніе лично на pour S. M. Impériale de toutes les Rus- него сделанное и что онъ тотчасъ же приметь сторону Е. В. Императрици Всероссійской.

Но если не взирая на сію декларацію

hommes de ses troupes en Pologne, pour ловъкъ въ Польшу, каковой отрядъ буetre employées par elle conjointement деть употреблень вы д'явствие Ея Велиaves les troupes qu'elle tiendra également en Pologne au nombre de cinquante mille hommes à repousser toute attaque de ставлено въ Польш'в въ количеств'в la part des Autrichiens dans се Royaume, пятидесяти тысячъ человъкъ, для отраet à faire selon l'exigence du cas une женія въ этомъ государств'в всякаго diversion en Hongrie par le chemin dont нападенія со стороны Австрійцевъ и les deux puissances conviendront, bien для сдъланія, смотря по требованіямъ данentendu cependant que le susdit corps de vingt mille hommes ne pourra pas être путемъ, на который объ державы соemployé hors de la Pologne et de la Hougrie.

Mais dans le cas où ce corps auxiliaire ne serait pas suffisant pour repousser la dite attaque, S. M. le Roi de Prusse s'engage, conformément à la déclaration à faire à la Cour de Vienne selon le dispositif du présent article, de se déclarer ouvertement et d'agir avec toutes ses forces et par une puissante diversion dans les Etats de l'Impératrice-Reine, à condition cependant que le secours en argent que S. M. le Roi de Prusse a fourni jusqu'ici à S. M. Impériale de toutes les Russies cessera entièrement dès que le corps auxiliaire de vingt mille hommes aura joint l'armée Russe et que Sa dite Majesté pourra également faire revenir ce corps de vingt mille hommes, lorsqu'elle se trouvera en guerre ouverte avec les Autrichiens, et que la plus grande partie de leurs forses Etats, à moins que ces auxiliaires les forces autrichiennes.

Impériale un corps de vingt mille корпусъ войска въ двадцать тысячъ чечествомъ совокупно съ войскомъ, которое ею будеть равнымъ образомъ вынаго случая, диверсіи въ Венгрію тімъ гласятся, разумён однакожь, что вышепомянутый корпусъ въ двадцать тысячъ человъкъ не можетъ быть употребленъ въ дъйствіе за предълами Польши и Венгріи.

Въ случав же, если бы этого вспомогательнаго корпуса не было достаточно для отраженія сказаннаго нападенія, Е. В. Король Прусскій обязуется сообразно съ декларацією, которая будетъ сделана Венскому Двору, на основаніи постановленія настоящей статьи, объявить себя отврыто и действовать всёми своими силами могущественною диверсіею во владінія Императрицы Королевы, при условіи, однакожъ, что денежное вспомоществованіе, которое Е. В. Король Прусскій доставляль до сей поры Е. В. Императрицъ Всероссійской совершенно прекратится какъ только вспомогательный корпусь въ двадцать тысячь человъкъ будеть присоединенъ въ россійской армін и что Е.В. равнымъ образомъ можеть отозвать этотъ корнусъ въ двадцать тысячъ человъкъ, ces se tournera contre elle ou contre если онъ будеть находиться въ открытой войнъ съ Австрійцами и если наибольne fussent alors en pleine opération contre шая часть ихъ силъ будетъ обращена противъ него или противъ его владъній, если только эти вспомогательныя

войска не будуть тогда въ полномъ двйствін противь австрійскихь силь.

l'areillement S. M. Impériale de toudiversion en Hongrie.

Et al dans ces entrefaites elle fait sa untle hommes en Hongrie, laquelle di- Penrpise, nochegerbout apuir be nati--Bi ottocaka Ladaolee event etken konstonel izane kohenne ofto norven catr of attention that is expected that the course from the form that de l'anne à une paix juste et raisonable nops. nota éviets neoéxemments nobyчивычения ил ефор, йлями в сир вы помощений на в омень в на Макен Гинскине мини ен дин саражениять в освоименности вира в

Равномфрно Е. В. Императрица Всеим les Russies promet et s'engage, que si россійская объщаеть и утверждаеть, что par une muite des affaires actuelles de если бы вследствие нынешнихъ дель l'ologne ou de Turquie ou en haine de въ Польше или Турціи или же въ возla convention conclue aujourd'hul entre мездіе за заключенную сего числа конles deux allies, la Cour de Vienne attaque венцію между двумя союзниками. В'вн-На Мајевtе le Roi de Prusse dans ses скій Дворъ сділаль нападеніе на Е. В. Etata, dans се сав Sa dite Majesté Короля Прусскаго въ его владеніяхъ, L'Impératrice de toutes les Russies въ такомъ случат Е. В. Императрица enverra d'abord un corps de six mille Beepocciäckaя пошлеть сначала корпусь hommes d'infanterie et de quatre mille въ несть тысячъ человъвъ пъхоты в comques pour joindre l'armée de S. M. четырехъ тысячъ казаковъ, для соедиle Rol de Prusse, et doublera même се пенія съ армією Е. В. Короля Прусскаго necours aussitôt que ses propres affaires и удвоить это вспоможение, какъ только pourront le permettre, promettant en même си собственныя дёла то позволять, объtems de conserver son armée en l'ologne; щая вы то же время сохранить свою dans un état de force capable à tenir армію въ Польш'в въ разм'вр'в силь on respect les confedérés et à prendre способномъ къ поддержание уважения les positions les plus propres à en impo- къ союзникамъ и къ принятію расповет илу Antrichiens, on a favoriser une ложеній, препятствующихъ Австрійнать и благопріятствующихъ диверсіи въ Венгрію.

Если же въ теченіе этихъ событій рых avec les Tures, alors outre le dit она заключить мирь съ Турками, въ чесония de vingt mille hommes, S. M. такомъ случав, сверхъ упомянутой по-Importate de toutes les Russies assistera мощи вы двадцать тысячь человывь. Е. 8 М lo Rol do Prusso do toutes ses В. Императрица Всероссійская будеть forces of nonunciment par la diversion nomorate E. B. Kopono Прусскому всъмв ризферен въсе иле агисе de cinquante свеими силами, а именно диверсіею въ de de demander dans le cus d'une guerre un noissaignance non, normque Enc Hpycand in masses d'America les dons case l'exametres duners es apart speдания регот сопинсками в пределения быть се случай войны со Австрій-नाव कींका आंत्राकावाद्याय रही तथाता है स्थानक देश हाकारणार्वाचार स्थापन कर के कारण का тие сыплемент в чиске, пре такителитор сочит последавления ставней оргаà prendre pour l'entretien du corps auxiliaire qu'elles s'enverront réciproquement.

Le présent article séparé et plus secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans la convention secrète conclue ce même jour entre les deux Cours, et sera ratifié dans le même tems.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 4 du mois de ianvier 1772.

(L. S.) C. N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) Pr. A. Galitzin. de Solms.

RATIFIÉE à St. PÉTERSBOURG, LE 13 FÉVRIER 1772.

# № 224.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, s'étant engagées dans l'article séparé de leur convention secrète, à s'entendre ultérieurement sur l'entretien du corps auxiliaire qu'elles s'enverront réciproquement, leurs ministres plénipotentiaires, savoir:

de la part de S. M. L'Impératrice de l toutes les Russies, le sieur Nikita comte Panin, Gouverneur de S. A. I. Monseigneur le Grand Duc de Russie, con-

ются придти въ дальнъйшему соглашенію между собою конвенцією относительно будущаго порядка по содержанію вспомогательнаго корпуса, который будеть послань съ той или другой стороны.

Настоящая отдъльная и особенно секретная статья будеть имъть ту же силу и значеніе, какъ бы она включена была отъ слова до слова въ секретную конвенцію, заключенную сего числа между двума Дворами и будеть ратификована въ то же время.

Во увърение чего и т. д.

Заключено въ С.-Петербургъ, явваря 4-го дня 1772 года.

(М. П.) Никита Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Кв. А. Голицыяъ.

Рагификована въ С.-Петербургъ 13-го февраля 1772 POJA.

# № 224.

Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Пруссвій обязавъ себя, въ отдельной статье ихъ секретной конвенціи, придти къ дальнъйшему соглашенію относительно содержанія вспомогательнаго ворпуса. который будеть съ той и другой стороны посланъ, назначили своихъ полномочныхъ Минист. ровъ, именно:

со стороны Е. В. Императрицы Всероссійской Господина графа Никиту Панина, воспитателя Е. В. Государя Великаго Князя Россійскаго, Действиmiller privé actuel de S. M. Impériale. тельнаго Тайнаго Е. И. В. Совътschateur, chambellan et chevalier de ses ника, Сенатора, Качергера и каваordres, et le prince Alexandre de Ga- | лера Ев орденовъ и Князя Александра litzin, son vice-chancelier, conseiller privé Голицына, своего Вице-Канцлера, Дъйactuel, chambellan actuel et chevalier des ствительнаго Тайнаго Совътника, Дъйl'Aigle blanc de Pologne;

et de la part de S. M. le Roi de Prusse le sieur Victor Frédéric Comte de Solms, conseiller privé de légation, chambellan actuel et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour de Sa Majesté Impériale, chevalier de l'ordre de St. Alexandre Newsky, sont convenus en vertu de leurs pleinpouvoirs respectifs, des articles suivants.

## ARTICLE I.

Comme il y a de la différence entre la nourriture de soldat allemand et celle du soldat russe, on aura égard à cette différence, et le premier ne pouvant cuire son pain lui-même, S. M. L'Impératrice de Russie s'engage à faire livrer par ses commissaires de guerre, au corps auxiliaire qu'elle recevra de S. M. le Roi de Prusse, la farine nécessaire à raison de deux livres et demie de pain par jour, et quatre livres de viande par semaine pour chaque homme; pour cet effet on prendra toutes les mesures et précautions nécessaires pour que la viande ne manque point aux soldats, mais dans le cas d'une impossibilité absolue de fournir une telle portion de viande en nature, elle le sera en argent, à raison de quatre sols la livre.

S. M. le Roi de Prusse fournira cependant le nombre nécessaire de boulangers pour cuire le pain de son corps для приготовленія клівба своему вспоauxiliaire, et S. M. L'Impératrice de могательному корпусу и Е. В. Импе-Russie aura soin de faire également dé- ратрица Россійская озаботится прика-

ordres de St. Alexandre Newsky et de ствительнаго Камергера и кавалера орденовъ Св. Александра Невскаго в польскаго ордена Бѣлаго Орла;

> и со стороны Е. В. Короля Прусскаго Господина Графа Виктора Фридриха Сольмса, Тайнаго Легаціоннаго Советника, Действительного Камергера и абезвидащно постянника и потномочнаго Министра при Дворъ Е. И. Величества, кавалера ордена Св. Алевсандра Невскаго, которые, въ сил своихъ обоюдныхъ полномочій, согластлись на следующія статьи:

## Статья І.

Такъ кавъ представляется различіе между пищею солдата нъмецкаго и пищею русскаго солдата, то во вниманіе къ этой разницѣ и къ тому, что первый не можеть самъ печь иля себя хлівба, Е. В. Императрица Всероссійская обязуется приказать **LOCTABETS** чрезъ военныхъ коммисаровъ вспомогательному корпусу, который она получить отъ Е. В. Короля Прусскаго, потребную муку въ количествъ двухъ съ половиною фунтовъ хлаба въ день п четырехъ фунтовъ мяса еженедъльно на каждаго человъка, съ этою цълію будуть приняты всё необходимыя мёри и предосторожности въ тому, чтобы въ мясъ не было недостатка у солдать, но въ случав положительной невозможности доставить такое количество мяса въ натуръ, оно будеть выдано деньгами разсчитывая по четыре коптики за фунтъ.

Е. В. Король Прусскій доставить однавожъ необходимое число пекарей,

livrer à ces derniers pour leurs per- зать равнымъ образомъ доставить симъ sonnes, ainsi qu'au train d'artillerie, les последнимъ лично для нихъ, также portions ordinaires, en pain et viande, какъ и для артиллерійскаго обоза, обыsur le même pied qu'il est énoncé ci-кновенные порціоны хлібомъ и мясомъ dessus à l'égard des soldats.

Quant au fourage pour la cavalerie. et tous les autres chevaux appartenant рін и всёхъ прочихъ лошадей приналà се corps auxiliare, S. M. L'Impéra-; лежащихъ сему вспомогательному ворtrice de Russie leur fera livrer les ra- пусу, Е. В. Императрица Россійская metres d'avoine, dix livres de paille, et ные радіоны, въ размітрі трехъ меhuit livres de foin journellement par cheval. D'un autre côté, et le cas échéant que S. M. le Roi de Prusse лошадь въ день. Съ другой стороappelle à son secours le corps auxiliaire de S. M. L'Impératrice de Russie, S. M. ke Roi de Prusse s'engage également, à тельный корпусъ отъ Е. В. Импераlui faire fournir par les commissaires de guerre, la farine nécessaire à raison de deux livres de viande par semaine pour chaque homme; pour cet effet on prendra toutes les mesures et précautions point aux soldats, mais dans le cas d'une impossibilité absolue de fournir une telle portion de viande en nature, elle le sera en argent à raison de quatre sols la livre: pareillement au train d'artillerie les portions ordinaires, en pain et viande, sur le même pied qu'il est énoncé cidessus à l'égard des soldats. Quant au paille, et huit livres de foin journellement par cheval.

по тому же расчету какъ выше изложено относительно солдать.

Что касается до фуража для кавалеordinaires, à raison de trois прикажеть доставить имъ обыкновенцовъ (гарицевъ) овса, десяти фунтовъ соломы и восьми фунтовъ свна на ны и въ случат, если Е. В. Кородь Прусскій призоветь къ себ'в вспомогатрицы Россійской, Е. В. Король Прусскій обязуется равнымъ образомъ, приказать доставить ему чрезъ военныхъ коммисаровъ потребное продовольствіе въ количествъ двухъ фунтовъ мяса въ nécessaires pour que la viande ne manque недълю на каждаго человъка, въ какихъ видахъ првняты будутъ всъ необходимыя мфры предосторожности, чтобы у солдать не было нелостатка въ мясъ, а въ случаъ ръшительной невозможности доставить такое количество мяса въ натуръ, Е. В. доставитъ оное деньгами расчитывая по четыре копъйки за фунть; равнымъ образомъ fourage pour la cavalerie et tous les для артиллерійскаго обоза обыкновенautres chevaux appartenant à ce corps вые порціонные хлѣба и мяса на томъ auxiliaire, S. M. le Roi de Prusse leur же основаніи какъ изложено выше отfera livrer les rations ordinaires à raison | носительно солдать. Что касается до de trois metres d'avoine, dix livres de фуража для кавалеріи и всёхъ прочихъ лошадей принадлежащихъ сему вспомогательному корпусу, Е. В. Король Прусскій прикажеть имъ доставить обывновенные раціоны въ количествъ трехъ мецовъ овса, десяти фунтовъ

соломы и восьми фунтовъ свиа на лошадь ежедневно.

## ARTICLE II.

Le général en chef de l'armée où se trouvera le corps auxiliaire de l'une ou de l'autre des parties contractantes, sera tenu de s'arranger avec le général du corps auxiliaire, de facon qu'il ne survienne aucune division au sujet de leurs répartitions. Il aura soin surtout d'assigner au corps auxiliaire avec toute l'égalité et l'impartialité imaginables les quartiers de cantonnement, ainsi que le terrain nécessaire pour que la cavalerie et les chevaux d'équipages puissent se soutenir en bon état, et rendre des meilleurs services à la puissance à l'armée de laquelle il se trouvera.

# ARTICLE III.

Pour observer une égalité entière dans les détachemens à faire, les deux puissances sont convenues expressément qu'il ne se fera jamais de détachemens mêlés. mais qu'on en prendra successivement de la grande armée et du corps auxiliaire, de facon que le général en chef de l'armée fera deux fois de suite des détachemens tout de troupes de son armée, et que le troisième sera tout вательно отряды изъ войскъ своей армів composé du corps auxiliaire.

## ARTICLE IV.

La présente convention sera ratifiée ici dans l'espace de six semaines ou фикована здъсь въ продолжение шести plutôt si faire se peut.

# Статья ІІ.

Главнокомандующій войсками. которыхъ будеть находиться вспомогательный корпусь той или другой изъ договаривающихся сторонъ, обязанъ будетъ условиться съ генераломъ вспомогательнаго корпуса такимъ образовъ, чтобы не возникало никакихъ несогласій относительно ихъ распредівленія. Въ особенности онъ озаботится назначевспомогательному ворпусу съ полною равномфрностію и совершеннымъ безпристрастіемъ помітшеній, а также мъстности необходимой для того, чтобы кавалерія и экипажные лошан могли бы хорошо содержать себя и деставить лучшія услуги державь, при войскахъ которой они будутъ нахедиться.

# Статья III.

Для соблюденія полной равном врности въ распредѣленіи отрядовъ, объ державы съ точностію постановили, что отнюдь не будетъ составляемо смъщанныхъ отрядовъ, но что будутъ брать ихъ послёдовательно отъ главной армія и вспомогательнаго корпуса, таких образомъ, что главнокомандующій аркіею будеть назначать два раза последои что на третій разъ они будуть составляемы изъ вспомогательнаго ворпуса.

# Статья IV

Настоящая вонвенція будеть ратинедвль или и ранве, если представится · ВОЗМОЖНЫМЪ.

Fait à St. Pétersbourg, le 4 du mois de janvier 1772.

(L. S.) N. Panin. (L. S.) A. Galitzin. Во увърение чего и т. д.

Заключено въ С.-Петербургъ, 4 января 1772 года.

(L. S.) Victor Frédéric (М. II.) Н. Панинъ. (М. П.) Графъ Викторъ comte de Solms. (М.П.) А. Голицынъ. Фридрихъ Сольмсъ.

# No 225.

Au nom de la très sainte Trinité.

# № 225.

L'esprit de faction, les troubles, et la guerre intestine, dont est agité de- которыми въ теченіе уже многихъ лівтъ puis tant d'années le Royaume de Po- волнуется Королевство Польское, и анарlogne, et l'anarchie, qui chaque jour хія, пріобр'втающая тамъ съ каждымъ v acquiert de nouvelles forces, au point днемъ новыя силы, такъ что подрываеть d'y anéantir toute autorité d'un gouver- наконецъ всю власть законнаго правиnement régulier, donnant de justes appré- тельства, hensions de voir arriver la décomposi- опасенія къ тому, что можеть наступить tion totale de l'Etat, troubler les rap-, совершенное распаденіе государства, что ports des intérêts de tous ses voisins, интересы соседей Польши будуть наруalterer la bonne harmonie, qui subsiste шены, нарушено будеть доброе согласіе, entre eux et allumer une guerre générale, comme déjà effectivement de ces дена будеть всеобщая война, какъ уже seuls troubles est provenu celle que S. M. Impériale de toutes les Russies soutient contre la Porte Ottoman.

Et en même tems, les puissances voides prétentions et des droits aussi anciens que légitimes, dont elles n'ont jamais pu avoir raison et qu'elles risquent de perdre sans retour, si elles ne prennent des moyens de les mettre à couvert, et de les faire valoir elles-mêmes, ensemble avec le rétablissement de la tranquillité et du bon ordre dans l'inbi appréciant une existence politique plus conforme aux intérêts de leur voiВо имя пресвятой Тронцы.

Духъ партій, смуты и междоусобій, возбуждаютъ установившееся между ними, и возбужвъ дъйствительности этими смутами и возбуждена война, которую ея Величество Императрица Всероссійская ведетъ съ Оттоманскою Портою.

Въ то же время державы сосъднія съ sines de la République ayant à sa charge Польскою Республикою, имъя по отношенію къ ней требованія и права столь же древнія, какъ и законныя, которыхъ удовлетворенія никогда не могли получить, рискують потерять эти права безвозвратно, если онъ не примутъ мъръ къ ихъ обезопасенію и не приведутъ ихъ сами въ исполненіе, совокупно съ возстановленіемъ спокойствія и порядка térieur de cette République, ainsi qu'en во внутреннихъ дёлахъ Республики, определивь ея политическое устройство, болве согласное съ интересами ея со-

A cette fin S. M. le Roi de Prusse, a choisi et nommé pour son plénipotentiaire, le sieur Victor Frédéric comte de Solms, son Chambellan actuel, Conseiller privé d'ambassade, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour de S. M. Impériale de toutes les Russies, chevalier de l'ordre de St. Alexandre Newsky. Lequel après avoir communiqué son pleinpouvoir au sieur Nikita comte de Panin, gouverneur de S. A. I. Monseigneur le Grand Duc de Russie, Conseiller privé actuel de Sa Majesté Impériale, sénateur, chambellan actuel, et chevalier de ses ordres, et au prince Alexandre de Galitzin, chambellan actuel, et chevalier des ordres de St. Alexandre Newsky, et de l'Aigle blanc de Pologne, également munis des pleinpouvoirs de leur Cour, et après avoir conféré sur cet état de la République de Pologne, et les moyens de mettre à couvert les droits et prétentions de S. M. le Roi de Prusse, a arrêté, conclu, et средствъ къ обезпеченію правъ и треsigné les articles suivans.

## ARTICLE I.

S. M. le Roi de Prusse se mettra en possession dans le tems, et de la manière convenue par l'article suivant de toute la Pomérelie, la ville de Dantzig avec son territoire exceptés; de même que du district de la grande Pologne en deça de la Netze, en longeant cette rivière depuis la frontière de la nouvelle Marche, jusqu'à la Vistule près de Vordon et Solitz de sorte que la Netze fasse la frontière des Etats de S. M. le Roi de Prusse, et que cette rivière lui appartienne en entier, et sa dite Majesté ne ръка принадлежала ему вполнъ. Его

Съ этою целью Е. В. Король Прусскій избралъ и назначилъ своимъ уполноченнымъ графа Вивтора Фридриха Сольмса. своего Льйств. каммергера, Льйств. Легаціоннаго Сов'єтника и посланника и уполномоченнаго министра при Дворв Е. В. Императрицы Всероссійской, кавалера ордена Св. Александра Невскаго. Который сообщиль свои полномочія графу Никитъ Панину, воспитателю Его Императорскаго Высочества Государя Велькаго Князя, действительному тайному совътнику Ея Императорскаго Величества, сенатору, каммергеру и кавалеру Императорскихъ орденовъ, а также князю Александру Голицыну, вице-канцлеру, двиствительному тайному совътнику, каммергеру и кавалеру орденовъ Св. Александра Невскаго и Польскаго Бълаго Орла, уполноченнымъ такимъ же образомъ отъ ихъ Двора. Послъ совъщани относительно увазаннаго положенія Помской Республики, а также относительно бованій Е. В. Короля Прусскаго, постановили, заключили и подписали слѣдующія статьи:

# Статья І.

Его Прусское Королевское Величество вступить во владение въ то время и твиъ способомъ, которые опредвлени въ следующей статье, всею Помераніей, за исключеніемъ города Данцига, съ его областью; равнымъ образомъ областью Великой Польши по ту сторону Нетце, следуя по этой реке начиная съ границы новой Мархіи до Вислы у Вордона и Солица, такимъ образомъ, чтобъ Нетце составляла границу Е. В. Короля Прусскаго и чтобъ эт voulant pas faire valoir ses autres pré- Величество, не желая воспользоваться tentions sur plusieurs autres districts своими другими правами на другія польde la Pologne, limitrophes de la Silésie скія области, пограничныя съ Силезіей et de la Prusse, qu'elle pourrait reclamer и Пруссіей, которых онъ можеть по avec justice, et se désistant en même справедливости требовать, и оставляя въ temps de toute prétention sur la ville de то же время всв претензіи на городъ Dantzig, et sur son territoire, prendra Данцигь и его область, возьметь въ видъ en guise d'équivalent le reste de la Prusse вознагражденія остальную часть Прус-Polonaise, nommément le Palatinat de Marienbourg, la ville d'Elbing y comprise, avec l'Evêché de Warmie, et le Palatinat de Culm, sans en rien excepter que la ville de Thorn, laquelle ville sera censervée avec tout son territoire à la domination de la République de Pologne.

## ARTICLE II.

S. M. le Roi de Prusse fera occuper par des corps de ses troupes, les lieux et districts, que par l'article précédent elle se propese de réunir à ses Etats, et elle fixe pour le terme de cette prise de possessions les premiers jours du mois de septembre (vieux style) de l'année courante, s'engageant à ne rien déclarer jusqu'alors de ses vues et desseins.

## ARTICLE III.

S. M. le Roi de Prusse, pour elle et pour ses descendans, héritiers et successeurs, garantit formellement et de la manière la plus forte à S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, les pays et districts de la Pologne, dont en vertu du concert commun Sa dite Majesté se mettra en possession, lesquels consistent dans le reste de la Livonie Polonaise, de même que dans la partie du Palatinat de Polock, qui est en deça de la

ской Польши, въ особенности воеводство Маріенбургъ, включая городъ Эльбингъ, съ епископствомъ Вармскимъ и воеводство Кульмское, исключая изъ него только городъ Торнъ, который остается со всею областью ноль властью Ръчи Посполитой.

## Статья II.

Е. В. Король Прусскій повелить занять своимъ войскамъ міста и области которыя по предъидущей стать в онъ предполагаеть присоединить къ своимъ владеніямъ, и срокомъ для этого вступленія во владініи онъ назначаеть первыя числа сентября мъсяца стараго стиля текущаго года, объщая до того времени ничего не открывать изъ своихъ видовъ и намъреній.

## Статья III.

Е. В. Король Прусскій за себя, за своихъ потомковъ, наследниковъ и преемниковъ, гарантируетъ формально и самымъ положительнымъ образомъ за Ея Величествомъ Императрицею Всероссійскою тв земли и области Польши, во владение которыми вступить Ея Величество въ силу общаго соглашенія и воторыя состоять изъ остальной части Польской Литвы, а также изъ части Полоцкаго воеводства, находящейся по Dwina et pareillement du Palatinat de сю сторону Двины, и равнымъ обра-Witepsk, de sorte que la rivière de la зомъ изъ воеводства Витебскаго, такъ deux Etats, jusque près de la frontière particulière du Palatinat de Witepsk d'avec celui de Polock, et en suivant Polock, de Witepsk et de Minsk se sont jointes; de laquelle pointe la limite sera prolongée par une ligne droite, jusque près de la source de la rivière Druiec. vers l'endroit nommé Ordwa, et de là en descendant cette rivière jusqu'à son embouchure dans le Dnieper, de sorte que tout le Palatinat de Mscislavl, tant en deça ou au delà du Dnieper, et les deux extrêmités du Palatinat de Minsk, audessus et au-dessous de celui de Mscislavl, en deca de la nouvelle limite et du Dnieper, appartiendront à l'Empire de toutes les Russies, et depuis l'embouchure de la rivière Drujec, le Dnieper fera la limite entre les deux Etats, en conservant toutefois à la ville de Kiew, et à son district, la limite qu'ils on actuellement de l'autre côté de ce fleuve.

# ARTICLE IV.

Comme S. M. Impériale de toutes les Russies, qui soutient depuis plus de Всероссійская, продолжая уже болю trois ans, une guerre particulière contre l'Empire Ottoman pour la seule raison des affaires de Pologne, a communiqué Польскихъ, съ полнымъ довъріемъ соavec pleine confiance à S. M. le Roi общиль E. B. Королю Прусскому оконde Prusse, les conditions définitives aux- чательныя условія, на основаніи котоquelles elle consentirait à faire la paix рыхъ она была бы согласно заключить

Dwina sera la limite naturelle entre les что ръка Двина образуетъ естественную границу между двумя государствами почти до особенной границы межку Витебскимъ и Полоцкимъ воеводствами. cette frontière jusqu'à la pointe, où les и слъдуя по этой границъ до пункта, limites des trois Palatinats, savoir de гд' соединяются три воеводства: Полопкое, Витебское и Минское; отъ этого пункта граница пойдеть по прямой линіи до истока ріжи Дручи при мівстечкі Орша, а оттуда следуя по теченію этой ръки до впаденія ея въ Днъпръ, такъ что все Мстиславльское воеводство, какъ по сю, такъ и по ту сторону Дивира, и объ оконечности Минскаго воеводства выше и ниже Мстиславльскаго воеволства по сю сторону новой границы и Дныпра будуть принадлежать Россійской Имперіи; отъ впаленія же рівн Дручи, Дивпръ составить границу между обоими государствами, сохраняя за городомъ Кіевомъ и его округомъ тв границы, которыя они им'вють въ настоящее время по другому берегу этой рвки.

# Статья IV.

А какъ Ея Величество Императрица трехъ л'втъ особую войну съ Оттоманскою Имперіей единственно изъ-за дълъ avec la Porte, et qu'au moyen de cet миръ съ Портою, и изъяснила, что при nouveau plan, Sa dite Majesté, a bien этихъ новыхъ предначертаніяхъ Ея Веvoulu se prêter, à ne plus exiger ni la личеству угодно было согласиться не conquête, ni même l'indépendance de la требовать ни завоеванія, ни независн Vallachie et Moldavie, et à ne plus insis- мости Валахіи и Молдавіи и потому ter par conséquent sur celle de ses pre- не настаивать болье на тыхъ первонаmières conditions, qui s'opposaient le plus чальныхъ Ея условіяхъ, которыя пряdirectement à l'intérêt immédiat des Etats мымъ образомъ противоръчили непо-Prussiens, S. M. Roi de Prusse, con- средственнымъ интересамъ Прусскихъ formément à ses sentimens d'une amitié владеній. Е. В. Король Прусскій, поsirable des négociations du Congrès, con- содъйствовать въ достижению желаемаго sèquemment aux bons offices auxquels успъха въ переговорахъ на конгрессъ, elle s'est engagée envers les deux par- согласно дружескимъ услугамъ, къ коties belligérantes.

#### ARTICLE V.

Cmme il sera nécessaire d'en venir à un arrangement définitif, avec la Ré- къ окончательному устройству дёла съ publique de Pologne, au sujet des acquisitions communes, ainsi que du rétablis- общихъ пріобр'ьтеній, а равнымъ обраsement du bon ordre et de la paix dans зомъ относительно возстановленія поl'intérieur de la Pologne: S. M. le Roj рядка и тишины въ Польше. Е. В. de Prusse s'engage à donner à son mi- Король Прусскій обязывается дать своnistre résidant à la Cour de Varsovie, ему министру при Варшавскомъ Дворв les instructions les plus précises, pour самыя точныя инструкціи д'яйствовать à la faire rénssir.

## ARTICLE VI.

La présente convention sera ratifiée se peut.

En foi de quoi etc. Fait à St. Pétersbourg, le 25 juillet

(L. S.) Victor Frédéric comte de Solms.

sincère pour Sa Majesté Impériale de буждаемая чувствами искренией дружбы toutes les Russies, promet de continuer къ Ея Величеству Императрин Всеà s'employer sincèrement au succès dé- россійской, объщаеть впредь искренно торымъ она обязалась въ отношеніи объихъ воюющихъ сторонъ.

## Статья V.

Такъ какъ необходимо будетъ придти Польскою Республикою по предмету agir en tout d'un commun accord et во всемъ согласно и единодушно съ parfait concert avec le ministre de S. посланникомъ Ея Величества Импера-M. Impériale de toutes les Russies, à la трицы Всероссійской, находящимся при même Cour, et appuyer cette négocia- томъ же Дворъ, и поддерживать эти tion par les démarches les plus propres переговоры самыми д'яйствительными мърами.

## Статья VI.

Настоящая конвенція будеть ратифиdans six semaines ou plus tôt, si faire кована въ продолжении щести недёль или еще ранве, если представится къ тому возможность.

Во увърение чего и т. д.

Учинено въ С.-Петербургв, 25-го іюля 1772 года.

 $(\mathbf{M}. \Pi.)$ Гр. В. Ф. Сольмсъ.

# № 226.

1773, 19 (30) janvier. Déclaration du Roi de Prusse concernant la Pologne, рація прусскаго Короля относительно

La nouvelle de la conclusion de la convention polonaise de 1772 causa à Berlin la plus sincère 1772 года вызвало въ Верлинъ самую искревsatisfaction. Le roi de Prusse en affirmant нюю радость. Король прусскій, утверждавній dans une lettre à l'Impératrice du 4 janvier 1774: Въ письмъ въ Императрицъ отъ 4-го января "qu'on ne saurait mettre assez de probité et de 1774 года, что "нельзя вложить достаточно чеcordialité entre les liens qui doivent unir les стности и искревности въ узы, долженствуюnations", était persuadé que l'accord concernant шія соединять народы", быль убъждень, что le partage de la Pologne, consoliderait, d'une соглашеніе относительно раздила Польши укріmanière notable, les relations d'amitié entre la нить значительнымь образомь дружескія от-Prusse et la Russie. "En effet", écrivait-il au ношенія между Пруссіей и Россіей. "Въ саcomte Solms le 21 août 1772, "plus j'y pense момъ д'ялъ́н", писалъ онъ графу Сольмсу 21-го et plus j'y trouve des motifs à me réjouir". августа 1772 года, "чемъ боле я объ этомъ Dans une autre dépêche du 24 septembre 1772, gant (o pasgara) gyman, rama forte hanomy a adressée à son représentant près la Cour de въ немъ причинъ радоваться". На другой де-St. Pétersbourg, Frédéric II ajouta de sa propre пешт въ своему представителю при С.-Петерmain ce qui suit:

"Vous direz au comte de Panin qu'il peut jour de l'hommage de la Prusse, je l'assure qu'elle n'a pas obligé un ingrat, puisque j'épiérai roles, mais en effet".

Quant à l'Impératrice Catherine II, elle comprenait également la valeur de l'entente établie au sujet de la Pologne, et assurait au roi de Prusse que: "nos sujets respectifs nous auront éternellement des obligations essentielles".

Mais d'un autre côté, elle prévoyait parfaitement que la conclusion de la convention de дъла, что заключениемъ польскихъ конвенцій и juillet et l'adhésion de l'Autriche à la Prusse et присоединепіемъ Австріи къ Россіи и Пруссія à la Russie, étaient loin de résondre toutes les difficultés et de règler toute la question. Au не улаженъ весь вопросъ. Напротивъ, не только contraire, non seulement des germes de discordes avaient été sémés entre les trois puissances copartageantes, mais encore les trois gouvernements стороны Польши и короля Станислава три rencontraient de la part de la Pologne et du правительства встрътили совершенно неожиroi Stanislas une résistance énergique et innattendue. Malgré l'occupation par les armées des trois на совершившееся тремя союзными арміями, alliés des districts polonais qui leur étaient занятіе присужденныхъ іюльскими актами польadjugés par la convention de juillet, le roi de свяхъ областей, король польскій все-таки от-

# No 226.

1773, января 19-го (30-го). Декла-Польши.

Известіе о заключенія польской конвенцін бургскомъ дворъ, отъ 24-го септября 1772 года, Фридрихъ В. собственноручно приписалъ слъдующія слова:

"Вы скажете графу Панину, что онъ можеть assurer l'Impératrice en mon nom: qu'aujourd'hui, увърить Императрицу отъ моего имени: что сегодня, въ день торжества для Пруссін я увъряю, что она не обязала неблагодарнаго, toutes les occasions pour lui témoigner à elle et но что я буду искать всякаго случая, чтобъ доà la Russie, ma reconnaissance non pas en pa- казать ей и Россіи мою благодарность не тольво въ словахъ, но на деле".

> Что касается Императрицы Екатерины II, то она равнымъ образомъ знала цвну состолвшемуся насчеть Польши соглашенію и ув'вряла короля прусскаго, что "подданные наши будуть въчно имъть къ намъ о томъ существенвыя ододженія».

Но съ другой стороны, она отлично предвидалеко еще не разрешены все затруднения в существовали зародыши раздора между тремя разделяющими державами, но сверхъ того со данно эпергическое сопротивленіе. Не смотря Pologne refusait de reconnaître la légalité de вазывался признать законность этихъ захватовъ

Pologue de l'accord entre les trois Etats voisins.

Toutes les négociations diplomatiques ayant pour but immédiat de rechercher des moyens efficaces pour l'exécution complète du plan du premier partage de la Pologne étaient concentrées à St.-Pétersbourg, L'Impératrice Catherine était constamment appelée par les représentants des Cours d'Autriche et de Prusse, à se faire l'arbitre des prétentions et projets mis en avant tantôt de Vienne, tantôt de Berlin. Si le roi de Prusse s'efforçait constamment de persuader l'Impératrice que l'Autriche était mécontente de la portion de la Pologne qu'elle avait reçue, et montrait un insatiable appetit, d'un autre côté. le prince de Kaunitz produisait sans cesse des preuves du manque de foi et de l'ambition du vieux roi.

Catherine II travaillait par divers moyens à maintenir l'accord entre des deux alliés dans l'affaire de Pologne. Mais avant tout, elle jugeait indispensable de forcer le gouvernement royal de Pologne à se soumettre sans conditions à la décision des trois puissances. C'est pourquoi elle accepta la proposition autrichienne de présenter an roi de Pologne une déclaration énergique séparée, mais identique au nom des trois puissances.

On trouvera plus bas la déclaration du roi de Prusse, qui, comme celle de l'Autriche (tome II, Nº 33), confirme itérativement l'intention du roi d'exécuter de la manière la plus scrupuleuse la convention de juillet et d'en assurer l'exécution de la part de la Pologne.

Les affaires de ce pays et la guerre de Turquie avaient naturellement absorbé l'attention de l'Impératrice. En vue de l'accomplissement de la tâche qu'elle s'était fixée au sujet de la Pologne et de la Turquie, Catherine II avait eu besoin de la coopération du roi de Prusse et elle appréciait hautement les services d'amitié et le concours qu'elle en avait reçu. Mais elle était jalouse de conserver le droit de dire le dernier mot et dans chacune de ces affaires, sa parole était accueillie à Berlin comme à Vienne avec une grande déférence et avait très souvent eu une influence décisive. Tous les fils des négociations diplomatiques aboutissaient à St. Pétersbourg et l'Impératrice les tenait dans ses propres mains. Il suit de là que la participation des rel'époque, dut se borner à prendre ad referendum ad referendum сделанныхъ имъ сообщеній.

ces annexions et le caractère obligatoire pour la ! и обязательность для Ръчи Посполитой соглашенія между тремя соседними государствами.

> Въ С.-Петербургъ сосредоточивались всъ дипломатические переговоры, имавшие непосред-СТВЕННОЮ ПЪЛЬЮ ИЗЫСКИВАТЬ ВЪЙСТВИТЕЛЬНЫЯ средства для полнаго исполненія плана перваго раздела Польши. Императрица Екатерина постоянно призывалась представителями Вънскаго и Берлинскаго дворовъ быть судьею претензій и проектовъ, предъявляемыхъ то изъ Въны, то изъ Берлина. Если король прусскій постоянно увъряль Императрицу, что Австрія недовольна полученною ею частью Польши и что она страдаеть пенасытымъ аппетитомъ, то съ другой стороны, князь Каунипъ неутомимо приводиль доказательства о вероломности и своекорыстій стараго прусскаго короля.

> Еватерина II старалась разными средствами поддерживать согласіе между обонми своими союзниками въ польскомъ дълъ. Но прежде всего она признавала необходимымъ заставить польское королевское правительство безусловно подчиниться рашенію трехъ сосванихъ лержавъ. Поэтому она приняда австрійское предложение о представлении польскому воролю энергической деклараціи, отдільно отъ имени всвхъ трехъ державъ и въ тождественныхъ выраженіяхъ.

> Ниже следуеть декларація прусскаго короля, которая, по подобію австрійской (т. II № 33), вновь подтверждаеть намерене короля самымъ добросовъстнымъ образомъ исполнять постановленія імпьской конвенцін и добиться ея исполненія со стороны Річи Посполнтой.

Дъла Польши и затъмъ турецкая война поглощали естественнымъ образомъ все вниманіе Императрицы. При разръшени поставленныхъ себъ въ отношении Польши и Турции задачъ Екатерина II нуждалась въ содъйствін короля прусскаго и высоко денила оказанныя имъ пружескія услуги и помощь. По право послівлняго слова она ревниво удерживала за собою и въ каждомъ дъл ея голосъ выслушивался въ Бердинъ н въ Въвъ съ полнимъ вниманиемъ и весьма часто решаль окончательно дело. Въ С.-Петербургъ сходились нити всъхъ дипломатическихъ переговоровъ и сама Императрица непосредственно ими руководила. Отсюда слъдуетъ, что активное участіе представителей Россін при Вѣнскомъ и Берлинскомъ дворахъ présentants de la Prusse près des Cours de въ дипломатическихъ переговорахъ гого вре-Vienne et de Berlin dans les pourparlers de мени должно было ограничиться припятіемъ pacité du prince et avait pleine confiance dans ero уму и дипломатическому искусству. son intelligence et son habileté diplomatique.

était bien différente. Son rôle près de la Cour дворъ была весьма жалкая. Изъ С.-Петербурга de Berlin fut très pénible. Il ne recevait aucune онъ не получаль никакихъ сообщеній относиinformation de St. Pétersbourg sur les négociations qui se poursuivaient avec la Prusse et c'est pourquoi-ainsi qu'il l'écrivait à sa Cour-per- двору, въ Берлинъ никто ни король, ни вноsonne à Berlin, ni le roi, ni ses ministres, ni les странные двиломаты съ нивъ уже не говорять diplomates étrangers accrédités près la Cour de больше, такъ какъ онъ инчего не знаетъ. Prusse, ne lui parlait plus, vu qu'il ne savait rien.

Si de temps à autre le prince Dolgorouky elle ne lui en donnait pas l'autorisation.

Il n'est pas douteux que l'Impératrice ne se fiait pas aux capacités diplomatiques de son re-, présentant près la Cour de Berlin, et qu'elle était mécontente de sa conduite. Le prince Dolgorouky fatiguait continuellement l'Impératrice. le comte Panine et le vice-chancelier prince Galitzine, de ses demandes de secours pécuniaires Il était complètement ruiné et perdu de dettes. (Comp. l'introduction du Ne 221). Sa position était si critique que le roi de Prusse dut prescrire au comte Solms de prier l'Impératrice de sauver l'envoyé de Russie à Berlin de ses créanciers.

Il est vrai qu'à cette époque on avait certaines idées particulières sur les convenances diplomatiques au sujet des affaires d'argent. Lorsque Saldern se trouvait à Berlin en 1766, il représenta au roi de Prusse, d'ordre du comte Panine et sans doute à la demande de l'envoyé prussien a St. Pétersbourg, l'indispensable nécessité d'augmenter les émolumens du comte Solms. Saldern rapporte que Frédéric II l'écouta "avec attention\*, promit d'y penser-et voilà tout!

les communications qui leur étaient faites. Du Вироченъ, русскій посланникъ въ Вінті князь reste. l'envoyé de Russie à Vienne le prince Голицынъ играль весьма активную роль въ пе-Galitzine, joua un rôle très actif dans les négo perobopars, и его донесеніа представляють ciations et ses rapports présentent un grand in огронный историческій интересъ. Екатерина II téret historique. Catherine II appréciait la ca- уважала способности видзя и виолить довъряла

Соверженно вное было положение князя La position du prince W. S. Dolgorouky B. C. Jouropyroba. Ero pour upu Sephulcrous тельно происходящихъ съ Пруссіей переговоровъ, и потому, какъ онъ самъ пишеть своему

Если же князь Долгорувій по собственноsoulevait quelque question de sa propre initia- му ночину возбуждаль изръдка какой нибудь tive, il rencontrait ordinairement à St. Péters- вопросъ, то онъ въ С. Петербургь потеривваль bourg un fiasco complet. Ainsi, en 1769, le обывновенно полный фіаско. Такъ въ 1769 году prince demanda à l'Impératrice de l'autoriser киязь просиль Императрицу разръшить ему à entrer en négociations avec le gouvernement вступить съ прусскимъ правительствомъ въ пеprussien au sujet de l'extradition des déserteurs реговоры по заключению конвенців о выдачь et des criminels. Le comte Panine lui répondit дезертировъ и преступнивовъ. Въ отвъть графъ que l'Impératrice trouvait qui ni le moment ni Панинъ ему сообщаеть, что Императрица наles circonstances n'étaient favorables à des né- ходить, что ни время ни обстоятельства не gociations de ce genre et que par conséquent, благопріятствують закого рода переговорамъ и потому разръшенія ему не даетъ.

> Нѣгь сомнѣнія, что Императрица висколько не върна въ дипломатическія способности своего представителя при Берлинскомъ дворъ и была недовольна его поведеніемъ. Князь Долгорукій безпрерывно наловдаль Императрица, и графу Панину, и вице-канцлеру князю Голицыну чрезвычайно жалобными просьбами объ овазацін ему вспомоществованія деньгами. Онъ быль совершенно раззорень и кругомъ въ долгахъ. (Срав. введеніе въ № 221). Его положеніе было настолько критическое, что король прусскій должень быль предписать графу Сольмсу просить Императрицу спасти русскаго посланника къ Берлинъ отъ своихъ должниковъ.

Правла, въ это время существовали какія-то особенныя понятія относительно дипломатическаго приличія въ денежныхъ ділахъ. Когда Сальдериъ быль въ 1766 году, въ Берлинъ, то онъ, по поручению Панина и навърно по просъбъ самого прусскаго посланника въ С.-Петербургъ, представилъ королю прусскому о настоятельной необходимости увеличить содержаніе графа Сольмса. Фридрихъ II, какъ доносить Сальдернъ, выслушаль его "со вниманіемъ" и объщаль подумать объ этомъ дълъ-(ольше ничего!

En 1768 (le 19 juin), le prince Dolgorouky | Въ 1768 году (поня 19-го) внязь Долгорукій manda qu'un homme de confiance du prince доносять, что къ нему пришло довъренное лицо royal de Prusse était venu demander de la part наслъднаго принца прусскаго просить у него. de Son Altesse Royale, 300 mille thalers que отъ имени принца, 300 тысячь талеровъ, кото-Son Altesse Royale s'engageait à rembourser à рые принцъ обязывается заплатить по встуson avenement au trône. Le prince Henri était пленін на престоль. Поручителемь быль готовъ egalement prêt à signer comme garant. Un comprend que le prince Dolgorouky appuyait cette demande de la manière la plus énergique.

Malgré la constance avec laquelle on l'écartait de toutes les négociations diplomatiques avec la Cour de Prusse, et malgré l'insuccès de ses incessantes demandes, le prince Dolgoronky n'en jugea pas moins possible de se pré- Долгоруковъ всетаки считаль возможнымь предsenter lui-même pour recevoir en récompense l'ordre de St. Alexandre Newsky!

Dans une très humble lettre du 7 (18) mai 1773. le prince Dolgorouky se plaint à l'Impé- 1773 года князь Долгорукій жалуется Импеratrice de ce qu'on lui avait fait un passe-droit ратрицѣ на то, что его пропустили при проen ne le présentant pas pour le rang suivant. C'est pourquoi il prie Sa Majesté de lui conférer l'ordre de St. Alexandre Newsky. Voici la réso- Александра Невскаго. Воть какую резолюцію lution autographe de l'Impératrice:

Le prince connait si mal les institutions et jusqu'à présent à ses oreilles que le corps des Ingénieurs (le prince Dolgorouky était général что инженерный корпусь (Долгоруковъ быль du génie) a une hierarchie à part et ne range генераль-инженеръ) особую линію имветь и excepté l'ordre militaire".

Nous citons ces faits afin de rendre comprédu prince Dolgorouky se distinguent par leur Prusse d'un si vif intérêt à cette époque.

Il reste seulement inexplicable pourquoi l'Impératrice maintint à son poste durant tant d'années ce représentant poursuivi par d'innombrables créanciers, et qui n'était respecté ni par le roi, ni par ses ministres, ni par le corps diplomatique, et pourquoi lui-même ne donna pas sa démission. L'honneur, la dignité et les intérêts de la Russie n'auraient certainement pu que gagner à sa retraite.

Du reste, le roi de Prusse était très satisfait d'avoir auprès de lui un pareil représentant de

подписаться также принцъ Гейнрихъ. Понятно, что князь Долгоруковь самымъ эпергическимъ образомъ поддерживалъ эту просьбу.

93

Но несмотря на то, что его обходять при вськъ двиломатическихъ переговоракъ съ Берлинскимъ дворомъ, не смотря на полную неудачу встхъ его безчисленныхъ просьбъ, киязь ставить самаго себя къ наградъ орденомъ Св. Александра Невскаго!

Во всеподданнъйшемъ письмъ отъ 7 (18) мая изволства вь савдующій чинъ. За это, онъ просиль, чтобъ она ему пожаловала орденъ Св. положила собственноручно Императрица:

"Его Сіятельство такъ худо изволитъ знать règlemens de sa patrie qu'il n'est pas parvenu учрежденія и установленія своего отечества, что по сію пору еще до ушей его не дошло, pas avec l'armée; il ne connait pas davantage съ армейской не щитается; онъ и обычай лучше les contames, car on ne sollicite pas des ordres, не знасть, ибо о орденахь, окром'в военнаго, челобитенъ не подаютъ".

Имъя въвиду эти обстоятельства, становится hensibles les motifs pour lesquels les гаррогts совершенно поинтнымъ, почему вст донесенія князя Долгорукова отличаются небывалою nullité exceptionnelle et ne touchent pas aux скудостью содержанія и нисколько не васаютnégociations diplomatiques avec la Cour de ся животрепещущихъ дипломатическихъ переговоровъ съ Берлинскимъ дворомъ.

Только непонятнымъ остается – почему Императрица оставляла князя Долгорукова, преслъдуемаго безчисленными должниками и неуважаемаго ни королемъ, ни его министрами, ни липломатическимъ корпусомъ, на своемъ посту въ продолжение многихъ летъ, и почему онъ самъ не выходиль въ отставку. Отъ отставки его навърно только выиграли бы честь, достоинство и польза Россіи.

Впрочемъ, король прусскій быль очень доволенъ такимъ представителемъ Россіи въ Берla Russie, et il intercéda à plusieurs reprises дин'в и неоднократно ходатайствоваль за князи en faveur du prince Dolgorouky auprès de l'Im- : Долгорукова предъ Императрицею. Такъ въ pératrice. Ainsi, dans un post-scriptum à une dé- Postscrpt. къ депешт короля къ графу Сольмсу, pèche du roi au comte Solms du 25 avril 1775, оть 25-го апреля 1775 года сказано, между проil est dit entre autres que le prince Dolgorouky чимъ, что "князь Долгоруковъ министръ съ намest un ministre animé des meilleures intentions лучшими намъреніями и всегда готовый укръla Prusse et la Russie "Aussi-ajoute le roi- Н воть такія счастання наміренія, продолdes dispositions si heureuses me paraissent-elles waets kopoli, unt kawetch, lolwhu chywnth Souveraine".

En conclusion, le comte Solms est invité à seconder le prince Dolgorouky ,en rendant cette содъйствовать квазю Долгорукову въ этомъ justice à un ministre qui a trop de mérite". dit дъгъ и "оказать такииъ образоиъ должное инle roi, "pour que je ne dusse pas être bien aise вистру, у котораго слишкомъ много заслугь, de le conserver toujours à ma Cour".

Une semblable protection de la part du roi de Prusse aurait du être un puissant motif de прусскаго должно было служить новымъ въсplus pour qu'on rappelât de Berlin le prince кимъ основаніемъ къ отозванію изъ Берлина Dolgorouky.

# **No** 226.

La façon, dont le Roi de Pologne vient et dont voici la teneur.

Sa Majesté le Roi de Prusse, par la déclaration, qu'elle a fait présenter à представленною Е. В. Королю и рес-Sa Majesté et à la République de Po- публикъ Польской чрезъ своего миниlogne, par son Ministre Résident le Sr. стра-резидента, I'. Бенуа, 18-го сенde Benoit le 18 de septembre, nécessitée тября, вынужденною анархіею, которая par l'anarchie, qui depuis tant d'années въ теченіи многихъ уже л'ять вела гоdésolait l'état, a fait solemnellement la сударство къ разстройству, объявиль reclamation d'anciens droits et préten-торжественно о древнихъ правахъ и tions légitimes à la charge de la Répu- справедливых требованіях своих въ blique, pour l'équivalent desquels elle отношении республики, для вознагражs'est mise en possession effective de денія которыхъ онъ вступиль въ дейquelques unes de ses possessions, et a en ствительное владение некоторыми изъ même tems invité toute la Nation Po- польскихъ провинцій, и въ то же вреlonaise en général, à bannir, ou au moins мя онъ приглашаль всю польскую на-

et toujours prêt à consolider le bon accord entre инть доброе coraacie нежду Пруссіей и Россіейdes titres très propres à s'attendre à quelque надежнымъ основаніемъ для полученія какого marque de satisfaction de la part de son Auguste нибудь знака одобренія со стороны августійшей Государыви-.

> Въ завлючение графу Сольмсу поручается чтобъ в не могъ быть счастливымъ навсегда удержать его при моемъ дворъ".

> Такое покровительство со стороны короля князи Долгорукова

## № 226.

Выраженія, въ которыхъ Король de répondre à la déclaration, que je lui Польскій отвъчаль на декларацію, коai fait remettre par Mon Ministre rési- торую я повелълъ моему министру, наdant à sa Cour le 7 de septembre der- ходящемуся при его дворъ, вручить ему nier. de concert avec S. M. l'Impératrice 7 сентября по соглашенію съ Ея Импераde toutes les Russies, et S. M. l'Impé- торскимъ Всероссійскимъ Величествомъ ratrice Reine de Hongrie et de Bohème, и Ея В. Императрицею-Королевою Венa rendu indispensable la déclaration ulté- герскою и Богемскою, сдълали необхоrieure, que je viens de Luy faire, con-димою последнюю декларацію, предjointement avec Leurs susdites Majestés ставленную ему мною совокупно съ Ихъ Величествами и которая гласить:

Е. В. Король Прусскій, декларацією, a suspendre, tout esprit de trouble ou цію искоренить или по крайней м'тр' 1778 г.

Tel était le véritable sens et l'intention de cette déclaration, et S. M. le той деклараціи, и Е. В. Король Прус-Roi de Prusse en attendait patiemment l'effet juste et nécessaire.

C'est avec la plus vive sensibilité. quelle apprit d'abord, que pour réponse à une telle déclaration, le Roi par un premier mouvement et d'autorité privée, a fait remettre à son dit Ministre et rendre publique une protestation, tendante à infirmer les dits droits et prétentions de S. M. le Roi de Prusse, ainsi que la dite prise de possession faite en son nom.

Ce n'est pas avec moins de douleur, convocation d'une diète, sans laquelle elle ne peut ni pacifier solidement les troubles intérieurs, ni règler les affaires si pressantes, qu'elle a avec ses voisins, se livre encore à toutes les séductions, les intrigues, et les vues d'intérêts particulières, propres à éloigner le terme si désirable de la paix et de la sûreté de ses possessions.

Mais quel est son étonnement et son indignation de voir manifesté par les годованіе при вид'в обнаруживающагося

ставительномъ органв республики, въ согласін съ Е. В. Королемъ Пруссвимъ и двумя союзными съ нимъ дворами, изыскивать средства къ прочному возстановленію порядка и сповойствія въ республикв и утвердить формальными **дружественными** актами обмфны правъ и требованій каждой изъ державъ относительно тахъ областей, во владение которыхъ оне вступили:

Таковы были истинный смыслъ и цъль свій съ терпиніемъ ожидаль справеддивыхъ и необходимыхъ последствій.

Къ крайнему прискорбію, онъ получиль сначала свёдёнія о томъ, что въ отвътъ на такую декларацію, Король по первому впечатавнію и только своею личною властью приказаль сообщить сказанному посланнику, публично протесть, стремящійся -эат и саван схитункиону обнажотрину бованій Его Прусскаго Величества, а также къ отмънъ сдъланнаго отъ имени его завладънія.

Съ другой стороны, съ неменьшимъ que S. M. le Roi du Prusse a vu d'autre огорчениемъ Е. В. Король Прусский part, que la Nation Polonaise, au lieu узналъ, что польскій народъ, вм'ясто de se porter avec zèle et affection à la того, чтобы съ полнымъ усердіемъ и стараніемъ заняться созваніемъ сейма, безъ чего онъ не въ силахъ прочно уступить внутренніе раздоры, ни устроить весьма настоятельныхъ вопросовъ въ отношеніи своихъ сосъдей, все еще предается твив же обольщеніямь, интригамъ и частнымъ интересамъ, корые могутъ отдалить наступленіе мира и безопасности ихъ владеній.

Кавово же было ихъ удивление и не-

la République le plan funeste de pro- ства республики пагубнаго намъренія longer jusqu'aux tems les plus éloignés, продлить на отдаленныя времена неla confusion tant intérieure qu'extérieure устройства государственныя, какъ внуde l'Etat, de lasser la patience des trois треннія, такъ и вившнія; истощить на-Puissances voisines, sur la justice, qu'elles мъренія трехъ сосъднихъ державъ въ reclament de la République, et tacher ихъ справедливыхъ требованіяхъ въ отpar des lenteurs insidieuses de com- ношеніи республики и придагать стаmettre la légitimité de Leurs droits à раніе къ тому, чтобы коварными проtoutes les vicissitudes des événemens.

On assemble un conseil, qui n'est ni assez nombreux, ni assez uni, ni assez личается ни численностію, ни единautorisé. On se sépare sans résolution. ствомъ, ни достаточною властію; собра-On en indique un autre; mais comme s'il s'agissait de l'affaire la plus indifférente pour la Nation, le terme de sa convocation est réculé sous les prétextes les plus frivoles au de là de toute mesure et sous main on excite les esprits. on met en mouvement toutes les cabales et les factions, afin d'opposer tous les obstacles possibles à la pacification intérieure et à la négociation demandées par les trois Cours.

Déjà les Ministres respectifs ont fait par une seconde déclaration des instances itératives auprès du Roi et de la République pour la convocation d'une diète et ont mis sous les yeux de la Cour de Varsovie les dangers imminens, qui résultent de tant de lenteurs et de détours.

Mais dans une crise aussi dangéreuse la République, S. M. le Roi de Prusse ne voulant pas qu'il puisse Lui être imputé aucun des maux ultérieurs,

démarches suivies du gouvernement de въ последующихъ действіяхъ правительмедленіями подвергнуть законность ихъ правъ всъмъ превратностямъ случая?

Собирается совътъ, который не отніе расходится не придя ни къ какому ръшенію. Назначается другое собраніе, но какъ бы ръчь идетъ о вопросъ совершенно безразличномъ для народа начало собранія отлагается подъ предлогами легкомысленными, превосходащеми всякую мёру: а между тёмъ поль рукою дёлаются возбужденія, подим. ются повсюду заговоры и партін съ цълью противупоставить всевозможныя препятствія какъ по отношенію въ внутреннему умиротворенію государства, къ окончанію переговоровъ, И ожидаемыхъ тремя державами.

Уже второю декларацією со стороны посланниковъ сдъланы были вторичныя настоянія, какъ предъ Королемъ, такъ и предъ республикою относительно созванія сейма, и при этомъ представлены были на усмотръніе Варшавскаго двора тъ неизбъжныя опасности, которыя должны быть последствіемъ такой меллительности и такихъ изворотовъ.

Но въ такое опасное для республики время Его Прусское Величество, не желая, чтобы имъ могло быть вивнено какое либо изъ будущихъ бъдствій, воque la l'ologne peut éprouver, veut faire торымъ можеть подвергнуться Польша, un dernier effort, pour vaincre une opi- намфренъ употребить последнее усиліе niâtreté aussi inconcevable.

A cet effet S. M. Roi de Prusse renouvelle de la manière la plus forte, et la plus pressante ses instances auprès du Roi et de la Nation, pour la convocation de la diète et la consommation d'un arrangement final entre la République et les trois Puissances voisines.

Et afin qu'aucune illusion ne puisse diminuer aux yeux de la Nation Polonaise le poids de cette nouvelle démarche de S. M. le Roi de Prusse, elle fixe un terme jusqu'où seulement, et non au delà, elle attendra l'effet, savoir: pour l'assemblée de la Diète le 1 de mars 1773, et pour l'arrangement définitif avec les trois Cours la fin du mois d'avril suivant:

Et ces termes expirés sans que de la et plus expédient, pour Se faire pleinement justice.

Mais comme je n'en suis pas moins constamment dans l'intention de Me conformer à ce que J'ai offert par Ma dite déclaration sous les clauses et conditions, qui y lont énoncées, Je m'engage envers S. M. l'Impératrice de toutes les Russies et S. M. l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème et promets foi et parole de Souverain,

въ тому, чтобы победить такое непостижимое упорство.

Въ этихъ видахъ Его Прусское Королевское Величество самымъ настоятельнымъ образомъ возобновляеть предъ Королемъ и народомъ свои требованія относительно созванія сейма и окончательнаго соглашенія между республикою и тремя сосёдними державами.

Наконедъ, въ видахъ того, чтобы никакія обманчивыя мечты не могли ослабить въ глазахъ польскаго народа всю важность этой новой попытки со стороны Е. В. Короля Прусскаго, онъ назначаетъ срокъ, до истеченія котораго и не позже онаго онъ будетъ ожидать исполненія, а именно для собранія сейма 1-е марта 1773 г. стараго стиля, а для окончательнаго соглашенія съ тремя державами-конецъ будущаго апръля.

По истечени же этихъ сроковъ, если part de la Nation Polonaise il у ait été со стороны польскаго народа не будеть pourvu, S. M. le Roi de Prusse se dé- приложено къ тому стараній, Е. В. Коclarant dès à présent dégagée de toute роль Прусскій объявляеть, что съ наrenonciation quelconque portée dans sa стоящаго времени онъ, признавая себя première déclaration, employera d'abord свободнымъ отъ всёхъ уступовъ, сдёtel moyen, qu'elle trouvera plus prompt ланныхъ въ первой его декларацін, прибъгнетъ къ средствамъ, которыя онъ признаетъ самыми дъйствительными и цълесообразными для полнаго осуществленія своихъ правъ.

> Но тъмъ не менъе постоянно пребывая въ намфреніи придти къ соглашенію въ томъ, что мною предложено было въ сказанной деклараціи съ соблюденіемъ тёхъ условій и пунктовъ, которые въ ней выражены, я обязываюсь въ отношени Ея В. Императрицы Всероссійской и Ея В. Императрицы Королевы Венгерской и Богемской и честію и словомъ Государя:

Que dès aussitôt que soit par l'effet autre moyen quelconque, Nous aurons pu obtenir du Roi et de la République de Pologne, les actes de cessions et de renonciations, que Nous avons demandés, Je me contiendrai religieusement quant à Mes acquisitions en Pologne, dans les bornes des stipulations contenues sur ce sujet dans la convention, signée en Mon Nom à St. Pétersbourg, le 25 de juillet de l'année dernière.

En foi de quoi J'ai signé de Ma Main le présent acte.

Fait à Berlin, ce 30 janvier 1773.

Frédéric.

# № 227.

1777, 20 mars (1 avril). Traité d'alliance avec la Prusse confirmant les alliances précédentes et la convention secrète du 31 mars 1764.

## № 228.

1777, 2 (13) avril. Acte conclu avec la Prusse concernant les affaires de la Pologne.

En août 1773, le comte Tchernichew, de passage par Berlin, fut honoré d'un long entretien avec Frédéric le Grand. Le roi lui parla d'abord de la Pologne et lui démontra que, dans le partage, il n'avait pas reçu tout ce à quoi il avait droit, et qu'il aurait désiré avoir. Néanmoins il était satisfait. Ensuite l'entretien passa aux relations avec l'Autriche et à la guerre russoturque non encore terminée. , Il est certainement désirable", dit le roi au comte Tchernichew, "que vous concluiez la paix avec les Turcs, sans графу Чернышеву, "чтобъ вы оной (миръ съ

Что если въ силу этой девлараців que pourra faire cette déclaration ou или же другимъ какимъ либо способомъ мы получимъ отъ Короля и республики Польсвой тв авты уступви и отреченія. которыхъ мы требовали, я по отношенію жъ моимъ пріобратеніямъ въ Нольша сохраню свято тв условленные предвли, воторые означены по этому предмету въ конвенціи, подписанной отъ нашего имени въ С.-Петербургв 25-го іюля истекшаго года.

> Во увърение чего подписанъ мною собственноручно сей актъ.

> Учиненъ въ Бердинъ, 30 января 1773 года.

> > Фридрихъ.

# № 227.

1777, 20-го марта (1-го апрыл.). Союзный трактать съ Пруссіей, полтверждающій прежде заключенные ооюзы и секретную конвенцію отъ 31-го марта 1764 года.

# № 228.

1777, 2-го (13-го) апреля. Акты заключенный съ Пруссіей относительно Польши.

Въ августв 1773 года графъ Чернышевъ былъ пробадомъ въ Берлинв и быль удостоенъ продолжительнаго разговора со стороны Фридриха В. Король говорилъ сначала о Польшъ и жирукоп эн эно бабака неп отр. жаквыска од всего того, на что пиветь право и чего желаль бы имъть. Но несмотря на то, онъ доволенъ. Затемъ разговоръ перешслъ на отношенія къ Австрін и неоконченную русско-турецкую войну. "Конечно-де желательно", сказаль король le concours des autres; mais dans le cas où ce Турками) безъ помощи другихъ сдълали, по въ thiens, car vous pouvez être parfaitement sûrs uril désirent vivement intervenir dans la guerre ettelle. Mais ils veulent qu'on les en prie beaucom et beaucoup. Leur appétit pour recouvrer Belgrad et tout ce qu'ils ont perdu dans la dernière guerre, est inoui: mais on ne peut les v amener que par d'instantes prières".

"Je connais de près cette Cour," ajouta Frédéric, "et vous la décrirai brièvement: l'Empereur est un jeune homme, impatient de s'illustrer, mais honnête et ferme. Il faut lui rendre cet hommage. Sa mère est une comédienne comme il y en a peu. Kaunitz n'est pas seulement double, zt triple, mais quadruple".

C'est dans ces termes que Tchernichew rend compte de son entretien avec le roi, dans une lettre adressée le 7 août 1773 au comte Panine. Lirritation du roi de Prusse contre la conduite les Autrichiens dans l'exécution de la convenion de juillet 1772, était en grande partie paragée par la Cour de Russie. L'Impératrice Caherine et le comte Panine trouvaient également que les Autrichiens s'étaient agrandis sans cérémonie aux dépens de la Pologne bien au-delà de ce qu'il convensit en vertu de l'entente établie. Le roi de Prusse insistait sur son droit à l'égard le la ville de Dantzig, et quand les troupes autrichiennes occupèrent la ville de Brody, le comte de Solms réclama une nouvelle extension de la part de la Prusse (Lettre de Solms au comte Panine du 1 septembre 1773).

L'Impératrice et le comte Panine ne purent pas adhérer sans réserve au point de vue de la Cour de Berlin. Dans une note du 30 mars 1773, le comte Panine s'efforca de démontrer au comte Solms, que les prétentions de la Prusse sur la rivière Netze et les villes de Dantzig et de Thorn étaient exagérées. Les trois puissances contractantes devaient se maintenir sur le terrain de la convention conclue entre elles relativement à la Pologne, et ne pas donner aux autres gouvernements le moindre motif pour douter de leur entière unanimité.

Frédéric le Grand ne pouvait pas admettre ce point de vue au sujet des prétentions qu'il mettait en avant. L'opinion du roi fut formulée avec précision par son frère le prince Henri qui, en 1776, devint une seconde fois l'hôte de l'Impératrice Catherine II. Dans une notice, intitulée: "Sentiment particulier du prince Henri de главленной "частное вивніе принца Генриха Prusse sur l'arrangement des limiete prussiennese | Прусскаго относительно устройства прусскихъ

serait impossible, il faudra recourir aux Autri- случать невозможности въ Австрійцамъ прибъгнуть будеть надобно, буде о томъ совершенно увърены, что они въ нынъшнюю войну виъшаться крайне желають. Но желають, чтобъ вы ихъ о томъ много да и много просиди. Аппетить-де у нихъ несказанной возвратить Бълградъ и потерянное въ прошлую войну; но безъ усиленной просьбы до того довести ихъ не

> "Я-де этоть (Вінскій) дворъ коротко знаю", сказаль Фридрикъ II, "и вамь вкратце опишу: цесарь-человъвъ молодой, нетерпъливъ, себя прославить желаеть, но честной и твердой. Сію честь отдать должно. Мать такая комедіантка, какой нътъ. Кауницъ не токмо double, triple, но quadruple".

> Въ такихъ выраженіяхъ передаетъ графъ Чернышевъ, въ письмъ на имя графа Н. Н. Панина, отъ 7-го августа 1773 года, свой разговоръ съ королемъ прусскимъ. Воэмущение короля прусскаго по поволу повеленія Австрійцевъ, при исполнении иольской конвенции 1772 года, въ значительной степени разделялось русскимъ правительствомъ. Императрица Екатерина II и графъ Панинъ равнымъ образомъ находили, что Австрійцы самымъ безперемоннымъ образомъ захватили себъ больше насчетъ Польши, чемъ имъ следовало на основани состоявшагося соглашенія. Король прусскій настанваль на своемь правѣ на городъ Ланцигъ, и когла австрійскія войска заняли городъ Броды, графъ Сольмсъ настанвалъ на новомъ увеличенін прусской доли (Письмо Сольмса въ графу Панину отъ 1-го сентября 1773 г.).

> Императрица и графъ Панинъ не могли безусловно принять точку зрвнія Берлинскаго двора. Въ ноте отъ 30-го марта 1773 года графъ Панинъ старался доказать графу Сольмсу, что пруссвія претензін относительно рівн Нетце и городовъ Данцига и Торна слишкомъ велики. Всё три договаривающіяся державы должны строго держаться на почвъ заключенпой между ними относительно Польши вонвенцін и не давать другимъ правительствамъ ни мальйшаго повода сомнываться въ полномъ ихъ единодушіи.

Фридрихъ В. не могь согласиться съ такимъ взглядомъ на предъявленныя имъ требованія. Взглядъ короля былъ весьма определенно выраженъ братомъ его, принцемъ Генрихомъ, который въ 1776 году вторично быль гостемъ Императрицы Екатерины II. Въ запискъ, озаavec l'affaire polonaise est démontrée.

Sur ce dernier point l'Impératrice Catherine II etait entièrement d'accord avec Frédéric. Dans быле согласны какъ Инператрица Екатерина II, une lettre du 28 mai 1774, elle conseille au roi, такъ и Фридрихъ В. Инператрица, въ письмъотъ de la manière la plus instante, de s'unir à elle 28-го мая 1774 года, настоятельнъйшимъ обраpour accélérer autant que possible l'issue de сонъ совътуеть королю соединиться съ неп l'affaire polonaise, afin de consolider la tranquillité de la Russie et de la Prusse. Dans се торое угрожаеть спокойствію Россіи и Прусbut, il était indispensable que le roi s'abstint cin. Въ виду этой цели необходимо, чтобъ коde compliquer la question par ses prétentions.

Le roi de Prusse était, au fond, tout-à-fait d'accord avec l'Impératrice. Il ne désirait éga- шенно согласень съ Императрицею. Онъ также lement dans aucun cas, une rupture avec ГАи- ни въ какомъ случат не желаль разрыва съ triche et conseillait à la Russie de hâter la con- Австрійцами и совътоваль Россіи посившить clusion de la paix avec la Turquie, en гарре- заключеніемъ мира съ Турціей, напоминая, что lant que le partage de la l'ologne avait été entrepris précisément dans le but d'arrêter l'hostilité своей враждь въ Россіи быль предпривять разde l'Autriche contre la Russie. (Dépêche au дъль Польши. (Депеща къ графу Сольнсу отъ comte Solms du 12 juillet 1774). Mais en même 12-го иоля 1774 г.). Но въ 10 же время король temps, le roi se croyait obligé d'indiquer le считаль себя обязаннымъ указать на ту опасdanger dont la Russie et la Prusse étaient ménacées par "l'appétit autrichien" et par "le plufourbe des mortels"—le prince de Kaunitz.

D'après les paroles du roi de Prusse, l'Autriche n'était pas satisfaite de ses acquisitions aux dépens de la Moldo-Valachie, elle révait d'acquérir la Vénétie et conspirait en ce moment contre la Bavière. La Russie et la Prusse devaient prendre des mesures de précaution. (Le roi au comte Solms le 14 mars 1775).

Cependant les représentations pressantes de l'Impératrice agirent enfin sur le roi de Prusse. Dans une dépêche au comte Solms du 6 août 1776, il déclare que, par égard pour l'Impératrice, il sacrifie en faveur des l'olonais une partie considérable de ses droits légitimes. Mais il ne consent à ce grand sacrifice que dans la ferme conviction que l'Impératrice réalisera son voeu le plus cher et consentira en revanche à prolonger jusqu'à l'année 1790, l'alliance défensive, dont le terme expire en 1780.

"Vu mon âge avancé", écrivit-il au comte Solms le 6 d'août 1776, "je ne saurais en effet compter de pousser encore fort loin ma carrière, et ce scrait assûrement une très grande consolation pour moi, et le plus riche héritage pour mon neveu, que de lui transmettre la prolongation de ce traité d'amitié et d'alliance avec la Russie jusqu'à l'année 1790".

en Pologue-, et remise au comte Solms en avril границъ въ Польшъ" и врученной графу Сольису 1776, les droits du roi de Prusse sur Danzig sont въ апрът 1776 года, вновь утверждается право de nouveau affirmés et la néces-ité d'en tinir upveckaro kopola na Jangurs n gokasubaetta необходимость повончить съ польскить делонь.

> Вь этомь последнемь пункть совершение для скоръйшаго окончанія польскаго діла, король не затрудняль благополучнаго окончанія польских в дель увеличением в своих в претензій.

> Король прусскій быль въ сущности совервъдь только съ цълью остановить Австрію въ ность, которая угрожаеть Россіи и Пруссіи отъ "австрійскаго аппетита" и "наиболье хитраго изъ всъхъ смертныхъ"-киязя Кауница.

> Вънскій дворъ, по словамъ короля прусскаю, недоволенъ своими пріобретеніями насчеть Молдавін и Валахін, но мітить еще пріобрісти Венецію и въ настоящее время кусть окови насчеть Баварів. Россія в Пруссія обязани принять міры предосторожности. (Король въ Сольмсу 14-го марта 1775 года).

> Однако, настоятельныя представленія Императрицы, наконецъ, подфяствовали на короля прусскаго. Денешею къ графу Сольмсу отъ 6-го августа 1776 года, онъ заявляетъ, что изъ уваженія къ Императриців онъ жертвуеть на пользу Поляковъ значительную часть своихъ несомивнныхъ законныхъ правъ. Но онъ соглашается на эту великую жертву только въ упованіи, что Императрица исполнить его душевное желаніе и согласится за это продолжить до 1790 года трактатъ оборонительнаго союза, срокъ которому истекаетъ въ 1780 году.

"Имъя въ виду мою старость", писаль король, 6-го августа 1776 г., графу Сольнсу, "я не могу дъйствительно разсчитывать еще полго продолжать мою жизнь и въ самомъ пълъ для меня будеть восьма большимъ утвшеніемъ, а для моего племянника наилучшимъ наслъдствомъ-оставить ему продолжение этого трактата дружбы и союза съ Россіею до 1790 года".

Ce voeu du roi fut pris en considération par Pimpératrice. Le 20 mars 1777 fut conclu un Императрицею. 20-го марта 1777 года быль заnouveau traité d'alliance, confirmant la force obligatoire des traités d'alliance précédens et de la convention secrète de 1764 (Ne 227).

De plus, le 13 avril de la même année un acte fut signé par l'Impératrice et le roi de Prusse, par lequel les deux parties contractantes se garantissaient mutuellement l'exécution des conventions conclues avec la Pologne (Ne 228).

# **№** 227.

# An nom de la très Sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, en refléchissant sur leurs intérêts mutuels cette attention, qu'elles doivent an bien et à la prospérité de leurs Monarchies, et se communiquant entre Elles leurs idées et leurs sentimens sur l'avenir avec une confiance fondée sur l'ancienne amitié, l'alliance intime et les engagements divers, qui subsistent entre Elles, sont démeurées d'accord, qu'il existe actuellement des circonstances et des évènements d'une nature si grave, qu'à peine est il permis à l'esprit humain d'en prévoir le dénouement, mais que toutefois, on ne saurait se dissimuler, qu'il en résultera, si non une dissolution totale, au moins une altération prodigieuse dans les affaires du système général de l'Europe, laquelle ne manquera pas d'influer directement ou

Это желаніе короля прусскаго было уважено ключень новый союзный акть, подтверждающій обязательную силу прежде заключенных союзныхъ трактатовъ и секретной конвенціи 1764 года (№ 227).

Кром' того, 13-го апраля того же года быль полинсанъ актъ, которымъ Императрица и король прусскій обязались гарантировать другь другу конвенцін, заключенныя ими съ Польшею (№ 228).

## № 227.

## Во имя пресвятой и нераздёльной Тронцы.

Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій, обсудивъ ихъ обоюдные интересы съ тъмъ вниманјемъ, которое подобаетъ благу и преуспванію ихъ монархій и сообщивъ другъ другу свои мысли и чувства о предстоящемъ будущемъ съ довъріемъ, основаннымъ на прежней дружбь, тесномъ союзв и различныхъ обязательствахъ между ними существующихъ, принци къ соглашенію, что въ настоящее время представляются обстоятельства и событія столь важнаго свойства, что человвческому разуму едва ли представляется возможность предвидёть ихъ развязку, но что во всякомъ случав нельзя скрывать передъ собою, что изъ сего произойдетъ, если не совершенное разложеніе, то по крайней мъръ страшное измъненіе дізть въ общей систем веропейской, которое неминуемо будеть вліять посредindirectement sur la paix, le bonheur ственно или непосредственно на миръ, ou les avantages de leurs états, et con- благоденствіе и выгоды государствь, и sidérant combien il leur seroit préjudi- принимая въ соображение сколь было ciable, si dans cette confusion et cette бы предосудительно, если бы при семъ dislocation future des choses, leur propre предстоящемъ смятении и распадении système à Elles ne se trouvait pas lié порядка, ихъ собственная система не et consolidé de facon à pouvoir faire была бы связана и утверждена face à tout. Elles ont jugé d'un commun accord, qu'il serait aussi salutaire qu'indispensable, de convenir dès à présent de la prolongation de leur traité d'alliance défensive et de tous autres engagemens, subsistans entre Elles avec l'insertion de tels articles, qui seront jugés nécessaires, pour que le sens, la force et la valeur du dit traité et des autres engagemens corresponde et soit approprié plus exactement à l'état présent de leurs affaires et possessions.

Et à cet effet leurs dites Majestés ont choisi et nommé Leurs ministres plénipotentiaires savoir, S. M. Impériale de toutes les Russies le sieur Nikita comte de Panin, son conseiller privé actuel, sénateur, chambellan actuel et chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre Newsky et de Ste. Anne, et le sieur Jean comte d'Ostermann, son vice-chancelier, conseiller privé et chevalier de l'ordre de St. Alexandre Newsky et de celui de Ste. Anne;

et S. M. le Roi de Prusse le sieur Victor Frédéric comte de Solms, son chambellan actuel, conseiller privé de légation et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour de S. M. Impériale, chevalier de l'ordre de l'aigle noir et de celui de St. Alexandre Newsky;

lesquels ministres plénipotentiaires, après s'être communiqué et avoir échangé leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne et due forme, en se conformant aux vues et intentions de leurs Souverains respec-

столько, чтобы встретить всякую случайность, они признали съ общаго согласія, что было бы столь спасительно сколько и неизбъжно условиться въ настоящее время о продолжении ихъ союзнаго оборонительнаго трактата и другихъ существующихъ между ними обязательствъ со включеніемъ такихъ статей, которыя признаны будутъ необходимыми для того, чтобы смыслъ, сила в значеніе упомянутаго трактата и других обязательствъ соответствовали и применялись болье точнымъ образомъ къ нинъшнему положенію ихъ дълъ и владвній.

Съ этою цёлію Ихъ упомянутыя Величества избрали и назначили своими полномочными министрами, именно: Е. В. Императрица Всероссійская графа Никиту Панина, своего Д. Тайнаго Совытника и кавалера орденовъ св. Андрея, св. Александра Невскаго и св. Анны и графа Ивана Остермана, своего Вице-Канплера, Тайнаго Советника и кавалера орденовъ св. Александра Невскаго и св. Анны;

А Е. В. Король Прусскій графа Виктора Фридриха Сольмса, своего Д. Камергера, Тайнаго легаціоннаго сов'яника и чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра при Императорскомъ Е. В. Дворъ, кавалера орденовъ Чернаго Орла и Александра Невскаго.

Каковые полномочные министры, по сообщеніи и обміні ихъ полномочій, найденныхъ въ доброй и надлежащей формъ, соображаясь съ видами и намъреніями своихъ Государей, какъ для tifs, tant pour la prolongation du dit продолженія сказаннаго трактата и друtraité et autres engagemens, que pour гихъ обязательствъ, такъ и для желаеleur appropriation désirée aux affaires | маго примененія ихъ къ настоящимъ et possessions présentes, sont convenus деламъ и владеніямъ, согласились на des articles suivants.

#### ARTICLE I.

Les deux hautes Parties contractantes déclarent solemnellement, qu'Elles prolongent pour huit années leur traité d'alliance défensive du 12 du mois d'octobre de l'année 1769 renouvellé alors sur le pied du traité aussi d'alliance lésensive du 31 mars 1764, ensemble les six articles secrets et l'article séparé, appartenant au dit traité, aura le dit traité avec les six articles secrets et l'article séparé sa force et valeur dès à présent en toutes ses clauses, conditions at engagemens tout comme s'il était inséré ici mot pour mot, et durera huit ans, à compter du 31 mars de l'année 1780 c'est-à-dire du jour de l'expiration du terme fixé à son renouvellement précédent.

Pareillement tous les engagemens résultant de la convention secrète du 31 mars 1764 avec son article séparé, du celle du 27 avril 1767, de celle du 10 février 1772, de l'article séparé et plus secret y joint, et d'une autre convention du même jour sont déclarés subsister dans toute leur force et valeur. tout comme si les dites conventions et articles séparés se trouvaient insérés ici mot pour mot.



ARTICLE II.

S. M. le Roi de Prusse déclare que sa garantie promise par l'article VI se- что его гарантія, объщанная по VI

слёдующія статьи.

## Статья І.

Объ высокія договаривающіяся стороны объявляють торжественно, что онъ продолжають на восемь льть льйствіе ихъ союзнаго оборонительнаго трактата оть 12-го овтября 1769 года, возобновленнаго тогда также на основании союзнаго оборонительнаго трактата отъ 31 марта 1764 года вмёстё съ шестью секретными статьями и отд\иною статьею, принадлежащею къ упомянутому трактату-да будеть имъть силу сказанный трактать, съ шестью секретными статьями и отдёльною статьею, съ настоящаго времени во всъхъ своихъ опредъленіяхъ, условіяхъ и обязательствахъ, какъ бы онъ былъ включенъ здёсь отъ слова до слова и продолжится восемь лёть, считая съ 31 марта 1780 года, то есть со дня истеченія срока опред'вленнаго при предшествовавшемъ его возобновленіи.

Равнымъ образомъ всё обязательства, истекающія изъ секретной конвенціи 31-го марта 1764 года съ его отдёльдъльною статьею, таковой же отъ 27 апреля 1767 года, таковой же отъ 10 февраля 1772 года съ отдельной статьею и совершенно секретною статьею къ ней приложенныхъ и другой конвенціи отъ того же числа, объявляются существующими во всей ихъ силъ и значеніи, какъ бы сказанныя конвенціи и отдёльныя статьи находились здёсь включенными отъ слова до слова.

## Статья II.

Е. В. Король Прусскій объявляеть,

de toutes les Russies, s'entend aussi de ликаго Князя Всероссійскаго, разум'я тся l'acte de cession, qu'en a fait Son Altesse Impériale comme étant l'exercice de son droit éminent de propriété, et sera en outre la dite garantie du jour de la signature du présent acte de prolongation, transportée et acquise à la ligne cadette de Holstein, et nommément à S. A. le duc Frédéric Auguste, Evêque actuel de Lubec, ses héritiers et successeurs, pour être le dit Duc Frédéric Auguste, ses héritiers et successeurs, ainsi que ses Etats actuels les comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, récemment érigés en Duché, entièrement surrogés par rapport à la dite garantie au lieu et à la place du duc et du duché de Holstein.

#### ARTICLE III.

Pour ne pas exciter la jalousie des autres puissances contre la prolongation de l'alliance des deux Monarchies, les deux hautes parties contractantes sont convenues de tenir secret le présent acte, de ne s'en ouvrir à qui que soit, jusqu'à ce qu'Elles jugent d'un commun accord, que le bien de leurs affaires n'exige plus une pareille précaution.

### ARTICLE IV.

Le présent acte sera ratifié et les ratifications échangées ici dans l'espace de и ратификаціи обм'внены будуть здісь six semaines ou plutôt, si faire se pourra.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 20 mars 1777. (L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) V. F. comte (L. S.) Comte J. d'Osterman. de Solms.

cret du Traité d'alliance pour les Etats стать секретнаго союзнаго трактата d'Allemagne de S. A. I. le Grand Duc для германскихъ владеній Е. И. В. Ветакже по акту объ уступкъ, сдъланному Е. И. Высочествомъ какъ выполненіе его неоспоримаго права собственности, и сверхъ того упомянутая гарантія, со дня подписанія настоящаго акта о продолжении, перенесена и присвоена младшей липін Гольштинскаго Дома, а именно Е. В. Герцогу Фридриху Августу, нынѣшнему епископу Любекскому, его наследникамъ и преемникамъ для замьны упомянутаго Фридриха Августа, его насл'ядниковъ и преемниковъ, а также его нын впинкъ владений графствъ Ольденбургскаго и Дельменгорста, недавно переименованных въ герцогство, въ целомъ составе по отношению въ сказанной гарантін вм'есто герцога и герцогства Голштинскаго.

### Статья III.

Дабы не возбудить ревности другихъ державъ противъ продолженія союза двухъ государствъ, объ высокія договаривающіяся стороны согласились сохранять настоящій акть въ секреть и не открываться въ томъ кому бы то ни было, до техъ поръ пока оне найдуть съ общаго согласія, что благополучіе ихъ дълъ не потребуетъ далве подобной предосторожности.

### Статья IV.

Настоящій акть будеть ратификовань въ продолжение шести недвль или и ранве, если окажется возможнымъ.

Въ увбреніе чего и т. д.

Въ С. Петербургв, 20 марта 1777 г. (М. П.) Гр. Н. Панинъ. (М. П.) Гр. В. Ф. (М. П.) Гр. И. Остерманъ. Сольисъ.

# **No** 228.

Conséquemment aux engagements entre Nous, la Cour de Pétersbourg et celle de Vienne d'une part, et la République de Pologne de l'autre, il aurait été respectivement nommé des commissaires pour la dislimitation des possessions de chacune des dites trois puissances et de celles de la dite République, et le 4 du mois de juillet de l'année 1775 les commissaires nommés du côté de S. M. l'Impératrice de Russie et ceux de la Sérénissime République sont convenus, ont arrête et fixé par un acte de convention la démarcation des limites des possessions de S. dite M. Impériale et de celles de la République; pareillement le 11 (22) d'août de l'année 1776, les plénipotentiaires nommés de Notre côté, et ceux de S. M. le Roi de Pologne, sont convenus, ont arrêté et fixé par un acte de convention la démarcation des limites de Nos possessions et de celles de la République.

Mais comme faute d'une autorisation suffisante aux commissaires et plénipotentiaires de la République, et par une suite des formes de son gouvernement, la ratification des dits deux actes de ленія ратификація упомянутыхъ двухъ Convention ne pouvait s'ensuivre et être donnée qu'à une Diète assemblée le 15 (26) d'août de l'année 1776, la convention de démarcation de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies avec la République a été ratifiée, et il a été donné une autorisation au roi de Pologne pour la ratification de celle, conclue avec Nos plénipotentiaires, après que les commissaires respectifs auront fixé l'alignement des limites;

# № 228.

Вследствіе обязательствъ принятыхъ между Нами, Дворомъ С.-Петербургскимъ и Вънскимъ, съ одной стороны, и Республивою Польскою, съ другой, надлежало обоюдно назначить коммисаровь для разграниченія владіній каждой изъ свазанныхъ трехъ державъ и владеній упомянутой республиви и 4-го іюля 1775 года коммисары, назначенные со стороны Е. В. Императрины Всероссійской и коммисары світлійшей республики согласились, постановили и опредълили актомъ конвенціи означеніе границъ между владеніями Ея И. Величества и владеніями республики, таковымъ же образомъ 11-го (22-го) августа 1776 года, уполномоченные съ Нашей стороны и уполномоченные Е. В. Короля Польскаго согласились, постановили и опред'ёлили актомъ конвенціи означеніе границъ между Нашими владъніями и владъніями республики.

Но какъ за неимъніемъ достаточныхъ полномочій со стороны коммисаровь и уполномоченныхъ республики и вслъдствіе установленныхъ формъ ея правконвенцій могла послідовать и учиниться только на Сейм' республики и дъйствительно на Сеймъ, собравшемся 15-го (26-го) августа 1776 года, конвенція о разграниченіи между Е. В. Императрицею Всероссійскою и республикою была ратификована и дано было полномочіе Королю Польскому для ратификаціи конвенцін, заключенной съ нашими уполномоченными, послѣ того какъ коммисары, съ той и другой стороны, опредълять пограничную черту;

Sur quoi S. M. l'Impératrice de toutes: les Russies considérant ainsi que Nous, сійская подобно Намъ принимая въ соqu'il Nous importe de Nous prémunir ображение, сколь для насъ важно преcontre toute incertitude sur la ratifica- дохранить себя противь неизв'єстности tion de Notre convention des limites относительно отложенной такимъ обраainsi différée, et sur l'exécution de Nos зомъ ратификаціи о разграниченіи, а dites Conventions, et cela se trouvant также относительно выполненія упомяparfaitement analogue, tant à l'amitié нутыхъ Нашихъ конвенцій и находя сіе qui Nous unit, qu'à Nos engagements совершенно согласнымъ какъ съ дружoriginaires sur les affaires de Pologne,

Nous Nous promettons foi et parole de Souverain par le présent acte, signé de Notre main: que ne voulant pas, que Nos dits actes de démarcation, savoir celui de S. M. l'Impératrice de Russie ratifié à la dite Diète, assemblée le 15 (26) d'août de l'année 1776, et le Nôtre, lorsqu'il aura été ratifié par le Roi de Pologne, ainsi que ce Prince y a été autorisé par la dite Diète, après que l'alignement des limites aura été réglé et fixé par les commissaires respectifs,puissent être sujets à quelque incertitude,

Nous Nous déclarons mutuellement, que Nous les reconnaissons comme parfaits et consommés, et Nous Nous en promettons et garantissons solemnellement l'exécution par le présent engagement réciproque, échangé entre Nous.

En foi de quoi Nous l'avons signé de Notre main.

Fait à Berlin, le 13 d'avril 1777.

Frédéric.

Почему Е. В. Императрица Всеросбою Насъ соединяющею, такъ и съ нашими основными обязательствами по леламъ Польши.

Мы объщвемся върою и словомъ Государя настоящимъ актомъ, подписаннымъ Нами собственноручно: что не желая, чтобы наши упомянутые демаркаціонные авты, а именно вонвенція Ея В. Императрицы Всероссійской, ратификованная на упомянутомъ Сеймъ, собравшемся 15-го (26-го) августа 1776 года, и Наша, какъ только она будеть ратификована Королемъ Польский. какъ на то сей Государь былъ уполномоченъ сказаннымъ Сеймомъ послъ назначенія и опредѣденія обоюдными коммисарами пограничной линіи, -- могли бы быть подвергнуты какому либо оспариванію.

Мы объявляемъ обоюдно, что мы ихъ признаемъ совершившимися и законченными, и мы объщаемъ и торжественно гарантируемъ ихъ исполненіе настоящимъ взаимнымъ обязательствомъ, обифпеннымъ между Нами.

Въ увърение чего Мы сіе подписали собственноручно.

Въ Берлинъ, 13-го апръля 1777 г.

Фридрихъ.

1779, 13 mai. Acte de garantie par la Russie du traité et de la convention, conclus le même jour à Teschen entre l'Autriche, la Prusse et les autres puissances germaniques.

(V. tome II, № 35, page 61 et suiv.).

# № 229.

1781, 8 (19) mai. Acte de protection de la liberté de commerce et de navigation des Neutres, conclu entre la Russie et la Prusse. (Coll. des lois, № 15155).

L'Impératrice Catherine avait rendu un grand service à la Prusse par sa médiation pour la conclusion du traité de Teschen. Lorsqu'au commencement de l'année 1778 les projets de Joseph II sur la Bavière se manifestèrent, le roi de Prusse s'adressa immédiatement à l'Impératrice en la priant de contraindre la Cour de Vienne à renoncer à l'exécution d'un projet, auquel il devrait s'opposer de toutes ses forces et même par les armes. Le roi communiqua à St. Pétersbourg tous les documens relatifs aux négociations entamées avec le Cabinet de Vienne, dans le but de convaincre l'Impératrice que, du côté de son adversaire ne se trouvaient "ni les droits, ni la justice, ni l'équité, et que lois de l'Empire, les anciennes constitutions et les lois féodales, condamnent de concert ses procédés".

L'Impératrice accomplit le désir du roi de Prusse et le prince Repnine se rendit par Berlin à Teschen pour concourir à la conclusion des traités, qui devaient mettre fin à la guerre entre les deux principales puissances germaniques. Frédéric II s'empressa d'exprimer à l'Impératrice sa reconnaissance pour l'aplanissement de cette affaire, dans les termes les plus chaleureux: "Toute l'Allemagne", écrivait le roi à l'Impératrice le 17 mai 1779, "Lui doit la paix dont nous allons commencer à jouir; quelques paroles, Madame, de votre bouche, ont suffi à réprimer toute l'ambition autrichienne".

1779, 13-го мая. Автъ гарантіи Россією трактата и конвенція, заключенныхъ того же числа въ Тешенъ, между Австрією, Пруссією и другими германскими государствами.

(См. т. II, № 35, стр. 61 и слъд.).

# **No.** 229.

1781, 8-го (19-го) мая. Актъ для охраненія свободы торговли и мореплаванія нейтральныхъ народовъ, заключенный между Россією и Пруссією. (П. С. З. № 15155).

Посредничествомъ своимъ, при заключении Теппенскихъ трактатовъ, Императрица Екатерина II оказала великую услугу Пруссін. Когда обнаружились въ пачалъ 1778 года замыслы Іосифа II на Баварію, король прусскій немелденно обратился въ Императрицъ съ просьбою заставить Вінскій дворь отказаться оть исполненія проекта, которому онъ должень противодъйствовать всеми сплами и, въ случав надобности, силою оружія. Король сообщаль въ С.-Петербургъ всв документы о переговорахъ, начагыхъ съ Вънскимъ кабинетомъ. съ цёлью убёдить Императрицу въ томъ, что на сторонъ его противника не находятся "ни право, ни справедливость, ни правосудіе и что законы имперіи, древнія постановленія и феодальные законы совокупно порицають его поступки".

Императрица псполнила желаніе короля прусскаго, и князь Репнинъ отправился чрезъ Берлинъ въ Тешенъ для заключенія трактатовъ, положившихъ конець войнѣ между двумя главными германскими державами. Фридрихъ ІІ посивіпиль выразить Императрицѣ свою признательность за улаженіе этого дѣла въ самыхъ теплыхъ словахъ. "Вся Германія", писалъ король 17-го мая 1779 года Императрицѣ, "обязана Вамъ миромъ, которымъ мы будемъ наслаждаться отнынѣ; пъсколькихъ словъ, Государыня, изъ Вашихъ устъ было достаточно для укрощенія австрійскаго честолюбія".

Au même moment où, selon l'expression du roi ; de Prusse, Catherine "dictait" à l'Allemagne слованъ вороля прусскаго, "дивтована" Германів les conditions de la paix de Teschen, une guerre условія Тешевскаго мира, происходила ожестоmaritime acharnée se poursuivait entre l'Angle- ченная морская война междуФранціей, Испаніей, terre, d'un côté, et de l'autre la France, l'Espagne, Голландіей и возставшими съверо-американla Hollande et les colonies anglaises révoltées скими колоніями—съ одной стороны, и Англіой. de l'Amérique du Nord. Les violences que se съ другой. Насилія, которыя себъ позволяли сула permettaient les vaisseaux des puissances belligérantes et particulièrement ceux de l'Angle- противъ нейтральныхъ народовъ, побулнян Ивterre, à l'égard des Etats neutres, amenèrent ператрицу Екатерину издать свою знаменитую l'Impératrice à publier sa célèbre déclaration du декларацію отъ 28-го февраля 1780 года отно-28 février 1780, relativement au droit interna- сительно морскаго международнаго права и tional maritime, et à former la première ligue основать совозъ перваго Вооруженнаго нейтраde la neutralité armée. Nous avons déjà eu l'occasion de démentir d'après des sources puisées dans les archives, les fables qui sont encore accréditées en Angleterre au sujet de l'origine de la déclaration de 1780. (V. tome II, page 118) et suiv.). Actuellement, nous pouvons produire l'exposé authentique suivant des causes qui ont suggéré à l'Impératrice Catherine II l'idée de la première ligue de Neutralité armée.

Voici ce qui est dit au sujet de cette alliance dans les instructions données le 23 décembre 1785 au comte Serge Roumiantzow nouvellement accrédité en qualité d'envoyé extraordinaire à Berlin:

"A mesure que s'étendait à l'Europe la guerre intestine de l'Angleterre avec ses colonies d'Amérique, les navires de commerce neutres, commencaient à subir de la part de l'Espagne et de l'Angleterre beaucoup de vexations sous le prétexte illimité du transport de munitions de guerre destinées à l'ennemi".

"Ces violences atteignant en partie la Russie, attirèrent immédiatement l'attention de Sa Majesté Impériale, et provoquèrent de sa part les représentations les plus énergiques à Madrid et à Londres. A la vérité, ces deux Cours ne tardèrent pas à réparer les faits accomplis, mais comme Sa Majesté Impériale comprit clairement par le caractère même des réparations obtenues, qu'elles étaient insuffisantes pour détruire le mal dans sa racine, et par conséquent pour garantir la navigation inoffensive des neutres contre le brigandage des armateurs privés, par la raison qu'il n'existait pas entre les puissances de règles universellement admises, déterminant en termes précis la contrebande de guerre, elle jugea qu'il était digne de sa sollicitude, de sa sagesse, de son impartialité et de sa générosité, de puiser dans les bases même du droit des gens et dans нуть изъ самыхъ основиній народныхъ правъ и

Въ то самое время, когда Екатерина II, по воюющихъ державъ, а въ особенности. Англів. литета. Мы уже имъли случай опровергнуть, на основани архивныхъ источниковъ, скажи относительно происхождения Екатерининской декларацін 1780 года, которыя до сихъ поръ еще распространяются въ Англін. (См. томъ ІІ, стр. 118 и сатад.). Въ настоящее время ин можемъ привести слъдующее аутентическое изложение причинъ, побудившихъ Императрицу Екатерину II основать союзъ перваго Вооруженваго нейтралитета.

Воть что говорится объ этомъ союзв въ инструкцін, отъ 23-го декабря 1785 года, данной вновь назначенному въ Берлинъ, въ качествъ чрезвычайнаго посланника, графу Сергвю Румянцеву:

"Съ распространеніемъ на Европу возгорышейся съ начала въ Америкъ у Англичанъ съ селевіями междуусобной войны начали нейтральныя торговыя суда ощущать отъ Гишпанін и Англін не малое уттененіе подъ неограсинтерия и предосомъ везомой въ непріятель военной аммуниціна.

"Сіе утвененіе коснувшись частью до Россіянь возбудило тоть чась высочайшее Ея Ииператорскаго Величества внимание и сильнъйшія съ ея стороны представленія въ Мадридъ и Лондопћ. Правда, оба сін дворы пе умедлили исправить случившееся: но вавъ Ея Императорское Величество изъ самаго образа удовлетворенія ясно усмотрѣть изволила, что овое недостаточно къ исправленію зла въ самомъ его корим, следовательно же и къ обезпечению отъ хищности частныхъ арматоровъ невиннаго пейтральнаго кораблеплаванія, потому что не было между Державами общепринятых правиль, образующих точными словами военную контрабанду, то и сочла она попеченіемъ достойнымъ Ея мудрости, Ея безпристрастія и Ея благотворительности почерпles traités de commerce existans entre elle et пав пастоящихъ своихъ съ короною Великобриle roi de la Grande Bretagne, la fixation exacte, | танскою торговыхъ договоровъ ясное, точное précise et définitive de ce qui est essentiellement et doit être estimé contrebande de guerre".

L'Europe entière vit avec étonnement et admiration les règles tracées par Sa Majesté et les nations neutres s'empressèrent l'une après l'autre de les accepter et de les professer à la ace du monde, dans le nombre aussi le roi de Prusse"...

"Tout homme de bon sens, à quelque nation qu'il appartienne, doit reconnaître là un avantage commun à tous les peuples et à tous les pays, non seulement pour le tems présent, mais encore pour les générations à venir, car ce grand acte de Sa Majesté Impériale rétablit dans la guerre maritime la loi naturelle, qui, sans préjudice pour les puissances belligérantes, fixe et confirme les droits et privilèges de la neutralité, exposée jusqu'ici à l'interprétation arbitraire et aux restrictions du plus fort. L'Allemagne n'avant pas d'armement maritime, dut plus que toute autre. reconnaître cette vérité".

La Prusse aussi n'avait pas "d'armement maritime" suffisant pour protéger les navires de commerce prussiens contre les violences des corsaires anglais. C'est pourquoi on comprend que Frédéric II accepta volontiers les principes vrofessés par Catherine II dans sa "glorieuse déclaration". Avant de s'associer à la ligue de la Neutralité armée, le roi avait prié l'Impératrice de donner à la flotte russe l'ordre de proteger les navires prussiens en pleine mer contre toute violence. (Note du comte Goertz du 5 mars 1781).

Par une note du 16 mars de la même année, l'Impératrice fit savoir à l'envoyé de Prusse que le désir du roi était rempli et que les navires prussiens seraient placés sous la protection particulière du pavillon de guerre russe.

Enfin, le 23 avril (4 mai) le comte Goertz annonca au vice-chancelier comte Ostermann qu'il avait recu les pleinspouvoirs pour signer l'acte de la Neutralité arméc, lequel fut effectivement conclu le 8 mai.

En vertu du premier article séparé, la Russie et la Prusse s'engagent à reconnaître la mer Baltique comme mer fermée et de soutenir ce principe par tous les moyens. Les deux puissances contractantes étaient d'accord pour interdire dans les limites de la mer Baltique "toutes hostilités, pirateries et violences".

и ръшительное образование тому, что по существу своему есть и долженствуеть почитаемо быть военною контрабандою".

"Европа вся съ удивленіемъ и прославленіемъ увидела начертанныя Ен Величествомъ правила и нейтральные народы спфшили одинъ за другимъ принять и исповедать опыя предълицемъ света, въ-числе ихъ король прусскій"...

"Всякой здраво разсуждающій человъкъ, какой бы онь націи ни быль, должень туть признать общую всих народовь и всихь земель пользу не одного настоящаго времени, но и будущих родова, нбо подвигомъ Ен Императорскаго Величества возстановленъ на морскую войну сстественный законь, который безъобиды воюющимъ державамъ опредъляеть и утверждаетъ права и преммущества нейтралитета, подтвержденныя до того произвольному толкованію и сокращенію сильнаго. Германія не натья морскаго ополченія, должна болбе другихъ ощущать сію истину".

Пруссія точно также не имфла "морскаго ополченія", которое было бы въ состоянін охранять прусскіе коммерческіе корабли оть насилій англійскихъ корсаровъ. Понятно потому, что Фридрихъ II охотио принялъ начала, провозглашенныя Екатериною ІІ въ своей "славной деклараціи". Еще рапыпе, чёмъ присоедипиться къ союзу Вооруженнаго нейтралитета, король просиль Императрицу отдать русскому флоту приказание охранять прусския суда въ открытомъ морф противъ насилій. (Пота графа Гёрда оть 22-го февраля (5-го марта) 1781 г.).

Императрица, нотою отъ 16-го марта того же года, дала знать прусскому посланнику, что желаніе короля исполнено и что прусскія суда будуть находиться подъ особеннымъ покровительствомъ русскаго военнаго флага.

Наконецъ, 23-го апръля (4-го мая) 1781 года графъ Герцъ извъстилъ вице-канцлера графа Остермана, что онъ имветъ полномочіе на подписаніе акта о Вооруженномъ нейтралитеть, который действительно быль заключень 8-го мая.

На основаніи 1-й сепаратной статьи Россія и Пруссія обязуются признать Балтійское море заврытымъ моремъ и поддерживать это начало всти средствами. Объ договаривающіяся стороны были согласны по допускать въ предълахъ Балтійскаго моря "никакихъ непріязненныхъ дъйствій, никакого пиратства и никакихъ нас**ниій".** 

La iustice et l'équité des principes, que Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies a adoptés et avoués à la face de l'Europe par la déclaration du 28 février 1780, remise à toutes les puissances belligérantes, ont déterminé S. M. le roi de Prusse a vouloir prendre une part aussi directe, que possible, au système glorieux de neutralité, qui en a resulté avec l'applaudissement universel de toutes les nations, non seulement en avouant ces principes fondés sur la justice et le droit des gens, mais même en y accédant et les garantissant par un acte formel.

Cette détermination de S. M. Prussienne répondant parfaitement au désir de S. M. Impériale de toutes les Russies, de leur donner une base stable et solide, en les faisant reconnaître solemnellement par toutes les puissances, comme les seuls capables d'établir la sûreté du commerce et de la navigation des nations neutres en général, Leurs Majestés se sont portées d'un commun accord à entrer en négociation sur un objet, qui les intéresse au même degré, en tant qu'il peut être approprié au bien et à l'avantage de leurs sujets respectives, et pour cet effet Elles ont choisi, nommé et autorisé savoir:

S. M. l'Impératrice de toutes les Russies le sieur Nikita comte Panin, son conseiller privé actuel, sénateur etc. etc.; le sieur Jean comte d'Ostermann, son vice-chancelier, conseiller privé etc. etc.; le sieur Alexandre de Besborodko, majorgénéral de ses armées et colonel com-

Правосудіе и справедливость началовъ, принятыхъ Ея Величествомъ Императрицею Всероссійскою и признанныхъ Ею предъ всею Европою посредствомъ деклараціи Ея отъ 28-го февраля 1780 года, врученной всёмъ воюющимъ державамъ, побудили Е. В. Короля Прусскаго, въ славной съ общею всехъ народовъ похвалою, происпедшей отъ того системъ нейтралитета, взять всевозможное и непосредственное участи, не токмо признаніемъ твхъ самыхъ правиль основанными на правосудін н народномъ правъ, но и приступленіемъ къ онымъ и ручательствомъ ихъ формальнымъ актомъ.

Сіе нам'вреніе Е. В. Короля Прусскаго, соотв'тствуя совершенно желанію Е. В. Императрицы Всероссійской чтобъ утвердить ихъ на постоянномъ в прочномъ основаніи, чрезъ торжественное всёхъ державъ признаніе, что онь одни токмо могутъ установить безопасность торговли и мореплаванія нейтральныхъ народовъ вообще, Ихъ Величества вступить въ переговоры согласились относительно до предмета, который равнымъ образомъ заслуживаетъ ихъ вниманія, поелику онъ сопряженъ быть можеть съ благомъ и пользою обоюдныхъ Ихъ подданныхъ; а для сего ихъ Величества избрали, назначили и уполномочили, а именно:

Е. В. Императрица Всероссійская графа Никиту Панина, своего Дъйств. Тайнаго сов'ятника, сенатора и т. д.; графа Ивана Остермана, своего вицеканцлера, Тайнаго Советника и т. д.; Александра Безбородку, отъ армін генералъ-мајора и Кјевскаго полка Малоmandant le régiment de Kiovie de la россійскаго полковнива и Петра Бакуmilice de la Petite Russie et le sieur нина, Дъйствительнаго Статскаго Со-Pierre de Bacounin, son conseiller d'Etat вытника, Коллегіи Иностранных Дыль actuel, membre du département des Afaires étrangères etc. etc.:

et S. M. le Roi de Prusse le sieur comte de Görtz, son ministre d'Etat et son envoyé extraordinaire à la Cour Impériale de Russie; les quels après avoir échangé entre eux leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme. sont convenus des articles suivants:

### ARTICLE I.

Leurs Majestés étant sincèrement resolues d'entretenir constamment l'amitié et l'harmonie la plus parfaite avec les puissances actuellement en guerre et de continuer à observer la neutralité la plus stricte et la plus exacte, déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses, portées contre le commerce de contrebande de Leurs sujets. avec qui que ce soit des puissances déjà en guerre, ou qui pourraient y entrer dans la suite.

## ARTICLE II.

Pour éviter toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande, S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, a déclaré qu'Elle ne reconnait pour telles, que les marchandises, comprises sous cette dénomination dans les articles X et XI de Son Traité de commerce avec la Grande Bretagne, dont Elle a étendu les obligations, entièrement fondées dans le droit naturel; aux courronnes de France et d'Espagne члена и т. л.:

а Е. В. Король Прусскій, графа Герца, своего Статскаго министра и чрезвычайнаго посланника при Россійскомъ Императорскомъ Дворв, которые разменявъ между собою свои полныя мочи, найденныя въ доброй и надлежащей формъ, согласились о слёдующихъ артикулахъ:

#### Артикулъ I.

Ихъ Величества, искренно решась сохранять непремінно дружбу и совершенное согласіе съ воюющими нын'ь державами и продолжать наблюдение точнъйщаго и непреложнъйшаго нейтралитета, объявляють желаніе свое, надвирать надъ строжайшимъ исполненіемъ запрещеній, учиненныхъ относительно до торговли запов'вдными товарами Ихъ подданныхъ, съ которою бы то ни было державою, нынв въ войнв находящеюся, или впредь въ оную вступить могущею.

### Артикулъ II.

Для избъжанія всякаго сумнительства и недоразумвнія въ томъ, что должно быть названо вонтрабандою, Е. В. Императрица Всероссійская объявила, что она таковою признаеть тв только товары, кои подъ симъ названіемъ принимаются въ артикулахъ X и XI коммерческаго Ея трактата съ Великобританіею, коего обязанности, основанныя во всемъ на правъ естественномъ, распространила она на Францію и Гишпанію, qui n'ont point été liées jusqu'ici avec кои до сего не были съ Ен Имперіею воп Empire par aucun engagement pure- соединены никакимъ обязательствомъ. ment relatif au commerce. Comme il единственно до торговли относительнымъ,

n'en existe non plus aucun de cette nature entre S. M. Prussienne et les puissances actuellement en guerre, Elle déclare de son côté qu'à cet égard Elle veut aussi se conformer envers elles aux obligations du susmentionné Traité de commerce entre la Russie et la Grande Bretagne, se référant nommément aux articles X et XI de ce Traité.

### ARTICLE III.

La contrebande déterminée et exclue du commerce en conformité des articles X et XI du susdit Traité conclu entre la Russie et la Grande Bretagne le 20 juin 1766, S. M. Impériale de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse entendent et veulent, que tout autre trafic soit et reste parfaitement libre sur la baze des principes généraux du droit naturel, que S. M. l'Impératrice a reclamé solemnellement et dont la liberté du commerce et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres sont une conséquence directe, et comme pour ne les point laisser dépendre d'une interprétation arbitraire, suggérée par des intérêts isolés et momentanés, S. M. Impériale de toutes les Russies a adopté et établi pour baze les quatre points suivants:

- 1) Que tout vaisseau peut naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre.
- 2) Que les effets appartenants aux sujets des dites puissances en guerre, soyent даннымъ реченныхъ воюющихъ державъ, libres sur les vaisseaux neutres à l'exception des marchandises de contrebande. ляхъ исключая заповъдные товары;

А какъ равномврно нетъ подобнаго объ зательства между Е. В. Королемъ Прус- 1 скимъ и нынѣ воюющими державами: 4 то Его Величество съ своей сторони ? объявляеть, что по сему обстоятельству и онъ въ разсуждени ихъ согласоваться будеть обязанности реченнаго коммерческаго трактата, заключеннаго между Россією и Великобританією, ссылаясь именно на X и XI артикулы сего трак- 1 тата.

### Артикулъ III.

Опредъляя, въ чемъ состоять заповъдные товары и исключивъ оные изъ : торговли, сходственно съ Х и ХІ арты кулами помянутаго трактата, заключеннаго между Россіею и Великобританіею въ 20 день іюня 1766 года, Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Ко роль Прусскій соизволяють и желають, чтобъ всякая другая торговля был и оставалась совершенно свободною, на основаніи всеобщихъ началовъ естественнаго права, на кои Ея Императорское Величество торжественно сослалась и изъ коихъ прямо следують свобода торговли и мореплаванія, равно какъ и права нейтральныхъ народовъ. А какъ Ея Императорское Величество, чтобъ не оставлять оныя больше зависящими отъ произвольнаго истолкованія, вселяемаго частными и временными интересами, приняла за основаніе слідующіе 4 пункта:

- 1) Чтобъ всякой корабль могъ свободно плавать отъ одной пристани въ другой и у береговъ воюющихъ націй;
- 2) чтобъ товары принадлежащіе подбыли свободны на нейтральныхъ кораб-

- 3) Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a per la disposition de la puissance, qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.
- 4) Que les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés, que sur de justes causes et faits évidents; qu'ils soyent jugés sans rétard, que la procédure soit toujours aniforme, prompte et légale, et que chaque fois, outre les dédommagemens, qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes, sans avoir été en faute, il soit rendu une satisfaction complète pour l'insulte faite au pavillon.
- S. M. le Roi de Prusse accède à ces principes, les adopte également, et les garantit de la manière la plus positive, s'engageant de les soutenir et reclamer toutes les fois, que les intérêts du commerce et de la navigation des sujets des deux Hautes Parties contrac tantes pourront l'exiger.

### ARTICLE IV.

En réciprocité de cette accession S. M. l'Impératrice de toutes les Russies continuera à faire jouir le commerce et la navigation des sujets prussiens de la protection de ses flottes, qu'Elle leur a déjà fait accorder sur la réquisition de S. M. le Roi de Prusse ayant fait expédier des ordres à tous les chefs de ses escadres de protéger et défendre contre

- 3) что для опредъленія того, что можеть ознаменовать блокированный порть, лолженъ почитаться таковымъ только тоть, ко входу въ который настоитъ очевидная опасность, по савланнымъ распоряженіямь отъ аттакующей его державы, и по распределеннымъ и разставленнымъ въ близости онаго кораб-JEMEL;
- 2) чтобъ нейтральные корабли пе могли быть остановлены, какъ по причинамъ справедливымъ и по абйствіямъ очевиднымъ; чтобъ судопроизводство было всегда единообразно, скоро и законно; и чтобъ всякій разъ, сверхъ удовлетворенія, чинимаго претерп'івающимъ невинно убытки, оказано было совершенное удовольствіе за обиду, учинешную флагу.

То Е. В. Король Пруссый пристунасть также къ симъ правиламъ, нріемлеть ихъ равномърно и ручается за нихъ точнъйшимъ образомъ, обязываясь ихъ подкръплять и ссылаться на оныя во всякое время, когда выгоды торговли и мореплаванія подданныхъ объихь высокодоговаривающихся сторонъ того востребують.

# Артикулъ IV.

Во взаимство сего приступленія, Е. В. Императрица Всероссійская продолжительно позволить торговлъ и мореплаванію прусскихъ подданныхъ пользоваться покровительствомъ флотовъ Ея, которымъ они пользуются уже по просыбѣ Е. В. Короля Прусскаго, указавъ Ея Величество всёмъ Главнокомандующимъ надъ эскадрами Ея, чтобы они toute insulte et molestation les navires Прусскія торговыя суда, которыя на marchands prussiens, qui se trouveront пути ихъ встрътатся, защищали отъ sur leur route, comme ceux d'une puis- всякаго нападенія и притъсненія и обо-

1

sance amie, alliée et stricte observatrice de la neutralité, bien entendu cependant, que les susdits navires ne seront employés à aucun commerce illicite, ni contraire aux règles de la neutralité la plus stricte et la plus exacte.

# ARTICLE V.

S'il arrivait malgré tous les soins les plus attentifs, employés par les deux puissances contractantes, pour l'observation de la neutralité la plus parfaite de leur part, que les vaisseaux marchands de S. M. Impériale de toutes les Russies et de S. M. le Roi de Prusse fussent insultés, pillés ou pris par les vaisseaux de guerre ou armateurs de l'une ou l'autre des puissances en guerre, alors le ministre de la partie lézée auprès de la Cour, dont les vaisseaux de guerre ou armateurs, auront commis de tels attentats, y fera des représentations, reclamera le vaisseau marchand enlevé et insistera sur les dédommagemens convenables, en ne perdant jamais de vue la réparation de l'insulte faite au pavillon.

Le ministre de l'autre Partie contractante se joindra à lui et appuyera ses plaintes de la manière la plus énergique et la plus efficace; et ainsi il sera agi d'un commun et parfait accord Que si l'on refusait de rendre justice sur ces plaintes, ou si l'on remettait de le faire d'un tems à l'autre, alors Leurs Majestés useront de représailles contre la puissance, qui s'y refuserait, et Elles se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à effectuer ces justes représailles.

роняли, какъ принадлежащія державі дружественной, союзной и строгой блюстительниць нейтралитета, разумів, с однакожь, что сій суда не будуть употреблены ни къ какой торговлів непозволенной или противной правилать почнаго и строжайшаго нейтралитета.

### Артикулъ V.

Если бы, не взирая на всё рачительнъйшія старанія, употребленныя обыт содоговаривающимися державами. 111 'наблюденія съ ихъ стороны совершевнъйшаго нейтралитета, случилось, чтоби купеческіе корабли Е. В. Императрини Всероссійской и Е. В. Короля Прусскаго были обижены, ограблены, или взяты военными кораблями, или арматорами одной или другой изъ воюющихъ державъ, тогда министръ обижевной стороны у Двора, котораго военные корабли или арматоры учинил бы таковое преступленіе, сділаеть своя представленія, потребуеть возвращенія захваченнаго купеческаго корабля и настоять будеть о приличномъ удовнетвореніи, не теряя никогда изъ виду удовольствія за обиду сділанную флагу.

Министръ другой договаривающейся стороны съ нимъ соединится и подкрѣпитъ его жалобы наисильнѣйшимъ и наидъйствительнѣйшимъ образомъ; и такъ поступаемо будетъ съ общимъ и совершеннымъ согласіемъ; если же по жалобамъ его откажутъ отдатъ справедливость или станутъ отлагать опую отъ времени до времени, въ такомъ случаѣ Ихъ Величества воздадутъ той державѣ, которая откажетъ имъ въ справедливости, таковымъ же поступкомъ и немедленно снесутся между собою о способѣ, коимъ сіе наилучше въ дѣйство произвесть можно будетъ.

## ARTICLE VI.

S'il arrivait que l'une ou l'autre des deux puissances contractantes, ou toutes les deux ensemble, à l'occasion ou en haine du présent acte, ou pour quelque cause, qui y ait rapport, fussent inquiétées, molestées ou attaquées, il a été également convenu, que les deux puissances feront cause commune pour se défendre réciproquement et pour travailler et agir de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon, que pour les pertes causées à leurs sujets.

### ARTICLE VII.

Le présent acte n'aura point d'effet retroactif et par conséquent on ne prendra aucune part aux différends nés avant sa conclusion, à moins qu'il ne soit question d'actes de violences continués et tendant I fonder un système oppressif pour toutes les nations neutres de l'Europe en général.

### ARTICLE VIII.

Toutes les stipulations arrêtées dans le présent acte doivent être regardées comme permanentes et feront loi en matière de commerce et de navigation, et tontes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits des nations neutres.

## ARTICLE IX.

Le but et l'objet principal de cet acte commerce et de la navigation, S. M. свободы торговли и мореплаванія,

#### Артикулъ VI.

Если бы случилось одной или другой договаривающейся державъ, или объимъ вмёсть, по поводу настоящаго акта или по ненависти за оный, или же по другой какой причинъ, имъющей къ оному отношеніе, быть обезповоенной, притъсняемой или атакованной; образомъ соглашеность, чтобы объ державы составили общее дёло для взаимнаго защищенія и для согласнаго действія къ полученію полнаго удовольствія, какъ за обиду, учиненную ихъ флагу, такъ и за убытки ихъ подданныхъ.

### Артикулъ VII.

Настоящій акть не будеть относиться на прошедшее время и следственно не примется никакое участіе въ спорахъ, начавшихся прежде заключенія онаго, развъ вопросъ настоять будетъ о продолжительныхъ посольствахъ, стремяпихся въ основанію системы обременительной для всёхъ вообще нейтральныхъ европейскихъ народовъ.

### Артивулъ VIII.

Всв условія, настоящимъ актомъ постановленныя, должны быть почитаемы за непременныя и послужать закономъ относительно торговли и мореплаванія и всякій разъ, гдв дело будеть объ опредълени правъ нейтральныхъ народовъ.

## Артикулъ IX.

Какъ цёль и главное намфреніе сего étant d'assurer la liberté générale du акта состоять въ обезпеченіи общей Impériale de toutes les Russies et S. M. E. В. Императрица Всероссійская и

d'avance à consentir, que d'autres puissances également neutres y accèdent et qu'en adoptant les principes, qui y sont contenus, elles en partagent les obligations, ainsi que les avantages.

### ARTICLE X.

Afin que les puissances en guerre ne prétendent cause d'ignorance relativement aux engagemens pris entre Leurs dites Majestés, elles les leur communiqueront amicalement, d'autant qu'ils ne sont nullement hostiles, ni au détriment d'aucune d'elles; mais tendent uniquement à la sûreté du commerce et de la navigation de Leurs sujets respectifs.

### ARTICLE XI.

Le présent acte sera ratifié par les deux parties contractantes, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi etc.

Fait à St.-Pétersbourg, le 8 mai 1781.

- (L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) E. comte
- (L. S.) Comte J. d'Ostermann. de Goertz.
- (L. S.) Alexandre de Bezborodko.
- (L. S.) Pierre Bacounin.

## Article secret.

Pour prévenir tout sujet de discussion relativement à l'engagement, que къ спорамъ по отношенію къ обязаles deux Hautes l'arties contractantes тельству, которое объ Высокія договаont pris entre elles par l'article VI de ривающіяся стороны заключили между l'acte arrêté et conclu aujourd'hui, de собою по VI стать сего числа постаfaire cause commune et de se défendre новленнаго и заключеннаго акта, обо-

Prussienne conviennent et s'engagent E. B. Король Прусской соизволяють напередъ обязываются согласиться, чтоби другія державы равном'врно нейтральныя ко тому приступали; и следуя ; симъ правиламъ, раздъляли бы происходящія отъ нихъ обязательства, равно : какъ и выгоды.

#### Артикулъ Х.

Дабы воюющія державы не моги з извиняться нев'вденіемъ относительно до распоряженій, принятыхъ между Ихъ реченными Величествами: то они будуть имъ соообщены дружески, потому навпаче, что они не непріязненны и не клонятся ни къ чьему предосужденію, но служать единственно къ безопасности торговли и мореплаванія ихъ взаимныхъ подданныхъ.

#### Артикулъ XI.

Настоящій акть ратификовань будеть объими договаривающимися сторонами, п ратификаціи размівнены въ шесть недъль, считая со дня подписанія, а буде можно и скорве.

Во увъреніе чего, и т. д.

Въ С.-Петербургв, въ 8-й день мая 1781 года.

- (M. II.) Гр. Н. Панинъ. (М. II.) Графъ Е.
- (М. Ц.) Гр. И. Остерманъ. Герпъ.
- (М. П.) Александръ Безбородко.
- (М. II.) Петръ Бакунинъ.

### Статья секретная.

Для предупрежденія всякаго повода

réciproquement en cas qu'elles fussent | юдно защищать себя въ случав если inquiètées, molestées ou attaquées à l'occasion ou en haine de cet acte, ou pour quelqu'autre cause, qui y ait rapport, Leurs Majestés conviennent et s'engagent mutuellement de la façon la plus formelle de regarder cet article comme faisant partie du traité d'alliance et d'amitié, qui subsiste entre elles.

Ce présent article secret aura la même force et valeur etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St.-Pétersbourg, le 8 mai 1781. (L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) E. comte

de Goertz. (L. S.) Comte J. d'Ostermann.

(L. S.) Alexandre de Bezborodko.

(L. S.) Pierre Bacounin.

# Articles séparés.

### ARTICLE I.

Comme S. M. Impériale de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse sont toujours également intéressées à veiller à la sûreté et à la tranquillité de la mer Baltique, et à la mettre à l'abri des troubles de la guerre et des courses des armateurs; système d'autant plus juste et plus naturel, que toutes les puissances, dont les Etats l'environnent, jouissent de la plus profonde paix, elles sont mutuellement convenues de soutenir que c'est une mer fermée incontestablement telle par sa situation locale, où toutes les nations doivent et peuvent naviguer en paix et jouir de tous les avantages d'un calme parfait, et de prendre pour cet effet entre elles des mesures capables de garantir cette mer et ses côtes de

бы онв были обезпокоены, оскорблены или аттакованы по поводу или изъ ненависти къ сему акту или же по какой либо другой причинѣ къ сему относящейся, Ихъ Величества соглашаются и взаимно обязываются самымъ формальнымъ образомъ считать сію статью составляющею часть союзнаго и дружественнаго трактата существующаго между Нами.

Настоящая секретная статья будеть имъть ту же силу и значение и т. д.

Въ увърение чего и т. д.

Въ С.-Петербургъ, 8 мая 1781 года. (М. П.) Гр. Н. Панинъ. (М. II.) Графъ Е. (М. II.) Гр. Иванъ Остерманъ. Геппъ.

(М. И.) Александръ Безбородко.

(М. II.) Петръ Бакунинъ.

#### Отдильныя статьи.

### Статья І.

Какъ Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій всегда одинаковымъ образомъ заинтересованы въ наблюдения за безопасностию и спокойствіемъ Балтійскаго моря и въ приведеніи его въ безопасности отъ военныхъ тревогъ и нападеній арматоровъ, каковая система темъ более справедлива и естественна, что всв державы, которыхъ его окружають владенія пользуются самымъ глубокимъ миромъ, они обоюдно согласились подтверждать, что это море безспорно закрытое по своему мъстпому положенію, въкоторомъ суда всёхъ націй должны и могутъ плавать мпрно и пользоваться всёми выгодами совершеннаго спокойствія, и съ этою цёлію принять между собою toutes hostilités, pirateries et violences. Муры содужествующія къ охраненію этого

### ARTICLE II.

Le gros tems, ou quelqu'autre circonstance pouvant obliger des bâtiments russes à se réfugier dans un port prussien, soit pour y hiverner, soit pour s'y radouber, ou se mettre à couvert, S. M. le Roi de Prusse s'engage de les y faire recevoir et traiter comme ceux d'une puissance amie et intime, en leur faisant fournir à un prix juste et raisonnable tant les matériaux nécessaires pour leur radoub, que les provisions, dont l'équipage pourrait avoir besoin pour son entretien, et de faire prendre en un mot tous les arrangemens nécessaires pour que ces bâtiments et leurs équipages soient traités et soignés de la manière la plus amicale.

### ARTICLE III.

A l'époque plus ou moins éloignée de la paix entre les puissances belligérantes, S. M. Impériale de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse s'employeront de la manière la plus efficace auprès des puissances maritimes en général pour faire recevoir et reconnaitre universellement dans toutes les guerres maritimes, qui par la suite du tems pourront survenir, le système de neutralité et les principes établis dans le présent acte. servant à former la base d'un code maritime universel.

### ARTICLE IV.

Dès que cet acte sera ratifié et que l'échange en aura été fait, les Hautes и ратификаціи будуть обывнены, Вы-

моря и его береговь отъ всявихъ враждебныхъ двиствій, пиратства и насилія.

### Статья П.

Если руссвія суда, по случаю бург или другому вавому либо обстоятельству, вынуждены будуть уврыться въ прусскій порть или для зимовки, или для починки или же для укрытія, Е. В. Король Пруссвій об'вщаеть предписать изъ здёсь принять и поступать съ ними вавь съ кораблями дружественной и близкой державы, приказавь снабжать ихъ по точной и основательной цвив всеми матеріалами необходимыми для исправленія, а также провіантомъ, въ которомъ экипажъ имель бы надобность для содержанія, словомъ ділать всі необходимыя распоряженія къ тому, чтобы сін суда и ихъ экипажъ быле бы принимаемы и обезпечиваемы самымъ дружественнымъ образомъ.

### Статья III.

Во время болъе или менъе близкаго наступленія мира между воюющими державами, Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій примуть по отношенію къ морскить державамъ вообще наиболе действительныя мёры къ тому, чтобы во всёхъ морскихъ войнахъ, которыя въ последующее время могутъ наступить, принята и признана была повсемъстно система нейтралитета и принципы установленные въ настоящемъ актъ, служащіе къ образованію основы всеобщаго морскаго кодекса.

## Статья IV.

Когда сей акть будеть ратификовань

Parties contractantes prendront soin de совія договаривающіяся стороны озабоle communiquer, aux articles séparés près, de bonne foi, conjointement et d'un commun accord par leurs ministres accrédités aux Cours étrangères, et nommément à celles, qui sont actuellement en guerre.

Ces articles séparés seront censés et regardés comme faisant partie de l'acte même et auront la même force et valeur, que s'ils étaient insérés mot à mot dans le dit acte etc.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 8 mai 1781. (L. S.) Comte N. Panin. (L. S.) E.

- comte de Goertz. (L. S.) Comte J. d'Ostermann.
- (L. S.) Alexandre de Bezborodko.
- (L. S.) Pierre Bacounin.

LES BATIFICATIONS ONT ÉTÉ ÉCHANGÉES à ST. PÉ-TERSBOURG LE 15 JUIN 1781.

# № 230.

1785, 20 mars. Acte de garantie donné par la Russie à la convention conclue à Varsovie, entre la Prusse et la ville de Danzig, le 22 février 1785.

Par une dépêche du 15 mars 1783, le comte Ostermann informa le prince Dolgorouky à Berlin, de l'intention de l'Impératrice de profiter de son rôle de médiatrice dans la conclusion du traité de paix de Versailles, afin de proposer à toutes les puissances contractantes d'inclure dans le traité les principes de la Neutralité armée. Elle désirait obtenir de leur part la reconnaissance générale de ces principes et comptait que le ministre de Prusse près la Cour de Versailles serait muni des pleins pouvoirs nécessaires pour signer un acte international. Le roi de Prusse consentit à remplir ce désir de l'Impératrice malgré le refroidissement visible de ses sentimens pour Catherine II.

Frédéric II ne put jamais, jusqu'à sa mort, pardonner à l'Impératrice de s'être rapprochée своей смерти, простить Екатеринъ II, что она

тятся сообщить его, за исключеніемъ отдёльныхъ статей, дружески, совокупно и единодушно чрезъ своихъ министровъ. акредитованныхъ при иностранныхъ Дворахъ, и именно тъмъ, воторые въ настоящее время находятся въ войнъ.

Сіи отдёльныя статьи будуть почитаемы и разсматриваемы какъ составляющія часть самаго акта и будуть имъть ту же силу и значеніе, какъ бы онъ были включены отъ слова до слова въ сказанный акть и т. д.

Въ увърение чего и т. д.

Въ С.-Петербургъ, 8 мая 1781 года. (M. II.) Гр. Н. Цанинъ. (М. II.) Графъ E. (М. II.) Гр. Иванъ Остерманъ.

(M. II.) Александръ Безбородко.

(М. Н.) Петръ Бакунинъ.

Ратифиваціи эти разменены въ С.-Петервурга 15-го іюня 1781 года.

# **№ 2**30.

1785, 20-го марта. Актъ гарантіи Россіи на договоръ, заключенный между Пруссіей и городомъ Данцигомъ въ Варшавъ 22-го февраля 1785 года.

Графъ Остерманъ, депешою отъ 15-го марта 1783 года, увёдомляетъ князя Долгорукова въ Берлинф, что Императрица намфрена воспользоваться свою ролью посредницы при заключенін Версальскаго мирнаго трактата, чтобъ предложить всемь договаривающимся державамъ включить въ свои трактаты начала вооруженнаго нейтралитета. Она желаетъ добиться общаго ихъ признанія п разсчитываетъ на то, что прусскій министръ при Версальском в дворф будетъ снабженъ нужнымъ полномочіемъ на подписаніе общаго международнаго акта. Король прусскій согласился исполнить желаніе Императрицы, не смотря на существенное охлаждение его чувствъ въ Екатеринъ II.

Фридрихъ II не могъ никогда, до самой

avec cette puissance à celle entre la Russie et la Prusse. S'étant convaincu par les faits qu'entre l'Impératrice de Russie, "sa fidèle alliée", et l'empereur Joseph II. s'étaient établies une entente complète et une étroite amitié, le roi de Prusse dut voir que ses efforts pendant de longues années, ses lettres chaleureuses, remplies d'expressions les plus enthousiastes d'admiration et de respect, n'avaient pas réussi à lier définitivement les destinées de la Russie aux intérêts et aux vues politiques de la Prusse. Le roi ne voulait pas comprendre que l'Impératrice ne s'était rapprochée de la Cour de Vienne que parcequ'elle avait trouvé l'empereur Joseph II tout disposé à concourir à la réalisation de ses plans relatifs à l'Empire Ottoman. Il ne pouvait pas se défaire de la pensée que la Cour de Vienne, devenue l'alliée de la Russie, entrainerait l'Impératrice à faire la guerre à la Prusse et qu'ainsi le peuple prussien devrait de nouveau supporter les calamités et les horreurs d'une guerre sanglante. Le vieux Frédéric II entrevoyait le début d'une nouvelle guerre de sept ans et l'anéantissement de la paix à laquelle il voulait consacrer les dernières années de sa vie si riche en événemens. (V. tome II Ne 36 et suiv.).

Frédéric le Grand fit diverses tentatives pour empêcher la conclusion de l'alliance entre la Russie et l'Autriche. Lorsque, malgré ses efforts, cette alliance se réalisa, il ne cessa pas de réclamer des assurances qu'elle n'était pas dirigée contre lui.

En 1779, le roi de Prusse fit à St. Pétersbourg des propositions pour la conclusion d'une triple alliance entre la Russie, la Prusse et la Turquie. De pareilles propositions pouvaient paraître assez étranges aux yeux de l'Impératrice, vû les relations constamment hostiles qui subsistaient entre la Russie et l'Empire Ottoman. Dans les archives de Moscou, du Ministère des Affaires Etrangères, se conserve une "notice" du comte A. A. Bezberodko sur le projet de la triple alliance entre la Russie, la Prusse et la Turquie; elle fut lue et approuvée par l'Impératrice le 18 septembre 1779. Catherine II trouva que le projet prussien de la triple alliance "ne lui convenait pas du tout". "Sans parler", dit la notice, "de ce qu'aurait de peu admissible pour la délicatesse (de Sa Majesté) l'alliance avec une puissance ennemie de toute la Répu-

de l'Autriche et d'avoir préféré l'alliance intime | сблизилась съ Австріей и предпочла тесный союзъ между Россіей и Австріей союзу Россін съ Пруссіей. Убъдившись на дълъ, что между русскою Императрицею, его "върною союзницею", и императоромъ Іоспфомъ ІІ устанавливаются полное согласіе и тізсная пружба. король прусскій увиділь, что всі его многольтнія старанія, всь его горячія письма, наполненныя самыхъ восторженныхъ выражены удивленія и почитанія, всетаки не связалі окончательно судьбу Россіи съ интересами и политическими видами Пруссін. Король прусскій не хотвль понять, что Императрица сбизидась съ Вънскимъ дворомъ только потому чю находила въ императоръ Іосифъ II полную ютовность солъйствовать осуществленію сл запшевныхъ плановъ насчетъ Оттоманской Имперін. Онъ не могь отказаться отъ мысли, что Вънскій дворъ сдълавшись союзникомъ Россів, непремѣнно подвинетъ Императрицу на войну противъ Пруссіи и что такимъ образомъ опять прусскій народъ должень будеть вынеста на своихъ плечахъ кровопролитную войну съ ужасными ея опустошеніями и бъдствіями. Престарълому Фридриху П уже представлялось начало новой Семильтней войны и конепъ мира. которому онъ желаль посвятить последнее гом своей богатой событіями жизна. (Сравн. т. Ц. № 36 и сафа.).

> Фридрихъ В. сдёлалъ различныя попытки, чтобъ предупредить заключение союза между Россіей и Австріей. Когда же этоть союзь всетаки состоялся, онъ не переставаль требовать удостов вреній вы томъ, что союзь этоть не направленъ противъ него.

Въ 1779 году король прусскій слідаль въ С.-Петербургъ предложение о заключения тройнаго союза между Россіей, Пруссіей и Турціей. Такое предложение могло казаться Императриць довольно страннымъ въ виду непріязненнихъ отношеній постоянно существовавшихъ между Россіей и Оттоманскою Имперіей. Въ московскомъ архивъ Министерства Иностранныхъ Дълъ хранится "записка графа А. А. Безбородко по проекту тройнаго союза между Россією, Пруссією и Портою", которая была читана и одобрена Императрицею 18-го сентября 1779 года. Прусскій проекть тройнаго союза Императрица не признала "вовсе себъ угоднымъ". "Не упоминая уже о томъ", говорится въ запискъ, "колико оскорбителенъ былъ бы для деликатности ея (Императрицы) союзь съ державою всей христіанской республика неpublique chrétienne, ni de l'impression nuisible пріязненною, ниже коль вредныя впечатльнія qu'elle ferait parmi les nations encore soumises au joug turc, qui professent pour nous un dévouement et une confiance particuliers, et que la Cour de Vienne s'efforcerait alors d'autant plus d'éloigner de nous et de se rattacher à ellenime".

Si cette alliance, continue l'auteur de la notice, est proposée exclusivement pour prévenir les desseins de l'Autriche, l'Impératrice pense que la Russie et la Prusse sont assez fortes pour arrêter cette puissance si cela était nécessaire. Excepté en vue d'une guerre contre l'Autriche, Catherine II ne prévoit aucun cas où le concours de la Turquie pourrait être utile. Tous les avantages de l'alliance seront du côté des Turcs, qui en s'appuyant sur elle pourront triompher de toutes leurs difficultés actuelles. En général, on ne peut pas se reposer sur l'alliance et le concours des Turcs. Grâce au continuel changement de Ministres, ils n'ont pas de système politique fixe. Quant à la Prusse, une pareille alliance serait contraire à ses obligations envers la Russie. La Russie devra continuer à l'avenir de repousser les aggressions des Tatars, et le roi de Prusse, se fondant sur cette alliance, ne prêtera aucun concours à la Russie.

En 1783, lorsque le roi de Prusse eut acquis les preuves les plus positives de la conclusion de l'alliance entre la Russie et l'Autriche, il expliqua franchement à l'Impératrice que cette alliance ne se bornerait pas à une action commune de deux alliés contre la Turquie, mais la Cour de Vienne emploierait tous les movens possibles pour obliger la Russie à déclarer aussi la guerre à la Prusse. (Dépêche du roi au comte de Gœrtz du 23 août 1783).

L'Impératrice ne fut nullement convaincue que Joseph II et le prince de Kaunitz la forceraient à commencer la guerre contre le roi de Prusse. Elle connaissait la valeur de l'alliance avec la Prusse et s'efforça de rassurer le roi. En juin 1783 elle prescrivit au prince Dolgorouky de faire au comte de Herzberg la déclaration suivante: En premier lieu, que l'alliance défensive entre la Russie et l'Autriche était rétablie par le moyen de lettres directes, à l'instar de l'alliance existante entre la Russie, la Prusse et le Danemark; 2) le traité de Teschen restait intact et 3) l'alliance avec l'Autriche était dirigée "principalement" contre la Porte et avait pour but de la contenir dans les limites qui lui avaient été tracées.

Le ministre prussien écouta cette déclaration, mais il ne put s'empêcher de dire que néanmoins, но всетаки не могъ удержаться и сказаль, что

можеть онъ произвести въ народахъ подъ игомъ турецкимъ пребывающихъ особливую къ намъ преданность и надежду питающихъ, конхъ Вънскій пворъ вяще тогла оть нась отвращать и привязать къ себв не упуститъ".

121

Если, продолжаеть авторъзаписки, союзь сей предлагается исключительно для предупрежденія австрійских замысловь, то Императрица полагаеть, что Россія и Пруссія достаточны сильны, чтобъ остановить, въ случав надобности, Австрію. Кроив же войны съ Австріей, Екатерина II не предвидить случая, когда турецвая помощь могда бы быть полезна. Вся выгода сокоза будеть на сторонъ Турокъ, которые основываясь на немъ могутъ поработить всв ныпршнія свои затрудненія. Положиться вообще на союзную помощь Турокъ нельзя: у нихъ нътъ твердой системы и политики, благодаря постоянной смень министровъ. Что же касается Пруссін, то такой же союзъ будеть противенъ ся обязательстванъ въотношения Россін. Россія должна будеть и впредь отражать нападенія Татаръ, а прусскій король, ссылаясь на союзъ, не окажетъ Россіи никакой союзной помоши.

Въ 1783 году, когда король прусскій получилъ самыя положительныя доказательства о томъ, что союзъ между Россіей и Австріей состоялся, онъ откровенно объясняль Императрицъ, что союзъ этотъ не ограничится общими дъйствіями союзниковъ противъ Турціи, но что Вфискій дворъ пуститъ въ ходъ все средства, чтобъ заставить Россію объявить также войну Пруссіи. (Депеша короля къ графу Герцу отъ 23-го августа 1783 г.).

Императрица нисколько не была увтрена въ томъ, что Іосифъ II и князь Кауницъ заставятъ ее начинать войну противъ прусскаго короля. Она знала цъну союзу съ Пруссіей и старалась всьми силами усповонть короля. Въ іюнт 1783 года она поручила князю Долгорукову сделать графу Герцбергу следующее заявление: во 1-хъ, чрезъ непосредственныя письма возстановленъ оборовительный союзъ между Россією и Австріей, подобно союзамъ существующимъ между Россіей, Пруссіей и Дапіей; во 2-хъ Тешенскій трактатъ остался пеприкосновеннымъ и, наконецъ, въ 3-хъ, союзъ съ Австріей направленъ "главнымъ образомъ" противъ Порты и имфетъ цълью удерживать ее въ поставленныхъ ей границахъ.

Прусскій министръ выслушаль это заявленіе,

vait amenor une nouvelle guerre de sept ans. жогь привести къ новой Семильгией войнь. Le prince Dolgorouky s'efforça de calmer le Князъ Долгорукій старался успокоять графа comte Herzberg, l'assurant que l'Impératrice Герцберга увъревіемь, что викогда Импераn'abandonnerait jamais le roi, son ancien allié. трица не оставить короля, своего стараго со-(Dépêche du comte Ostermann du 27 juin изника. (Депеша графа Остермана отъ 27-го (8 inillet) 1783).

Mais toutes ces assurances restèrent sans effet: le roi de Prusse persista à demander si le traité d'alliance austro-russe de 1746 (v. t. I, & 17) était renouvelé? Alors le vice-chancelier prescrivit au prince Dolgorouky, par une dépêche du 15 septembre 1783, de faire, "sans affectation, de nouvelles représentations au roi de Prusse, sur le peu de fondement de ses appréhensions". "J'ai la confiance", écrivait le comte Ostermann, "que ces explications itérativement données doivent tranquilliser S. M. Prussienne et l'assurer que la conservation de la paix, de la bonne intelligence et de l'amitié entre les deux Cours alliées dépendront particulièrement d'Elle; et que S. M. reste effectivement dans ces dispositions bienveillantes, c'est ce dont l'Impératrice ne doute nullement".

Néanmoins, malgré ces démonstrations catégoriques d'amitié et d'alliance, les relations de l'Impératrice avec le roi de Prusse cessèrent d'être aussi intimes qu'auparavant. Au lieu de la correspondance qui existait entre eux, s'établit une correspondance personnelle et amicale entre Catherine II et Joseph II. Au lieu de l'ancienne et complète entente sur toutes les questions importantes entre les Cours de St. Pétersbourg et de Berlin se manifesta un désaccord sur les affaires concernant les intérêts vitaux des deux Etats.

Cette divergence se produisit avant tout au sujet de la ville de Danzig. Le roi de Prusse, avant obtenu en vertu du premier partage de la Pologne quelques droits fiscaux relativement à cette ville, résolut d'en profiter pour l'assujetir complètement à sa domination. Les fonctionnaires prussiens placés à Danzig pour percevoir certains impôts, abusèrent de leur pouvoir pour propager dans la population la conviction qu'elle ne pouvait attendre que de sa réunion définitive à la Prusse, le développement complet de son commerce et de son industrie.

L'Impératrice Catherine II ne voulait pas admettre cet asservissement absolu de Danzig стить такого порабощенія Данцига прусскимъ

cette alliance entre la Russie et l'Autriche pou- ратоть союзь Россіи съ Австріей всетави моіюня (8-го іюля) 1783 года).

Но всв эти увъренія не достигали нали. Король прусскій всетаки спросиль: возобновленъ ли австро-русскій союзный трактать 1746 года? (См. т. I, № 17). Тогда вице-канцаерь поручить князю Долгорукову, депешею оть 15-го сентября 1783 году, учиннть прусскому королю "безъ всякой афектацін" новое представленіе насчеть неосновательности его оп сеній. "Я уповаю, Милостивый Государь мой, пишеть графъ Остерманъ, "что таковыя веоднократно даваемыя изъясненія долженствують успоконть Его Прусское Величество и увірить его, что сохранение спокойствия, добраго согласія и дружбы между обонин союзными дворами зависить будеть собственно отъ него: а что Его Величество действительно въ семъ благонамъренномъ расположения пребывать изволить, въ этомъ Государыня Императрица ни мало не сомиввается".

Однако, несмотря на эти категорическія жявленія о дружов и союзв, всетаки отношемія между Императрицею и королемъ прусскить перестали быть настолько дружествен имин, какъ прежде. Вивсто переписки между Инвератрицею и Фридрихомъ II, завязывается лич-, ная и дружественная переписка между Екатериною II и Іосифомъ II. Вивсто прежняго полнаго согласія по всёмъ главивнимъ вопросамъ, между С.-Петербургскимъ и Берлинскимъ дворами обнаруживается разладъ по дъламъ, касающимся существенныхъ интересовъ обенкъ государствъ.

Прежде всего обнаружниось такое разногласіе по діламъ города Данцига. Прусскій кородь, получивъ на основании перваго раздъла Польши, ифкоторыя фискальныя права въ отношенін этого города, решился воспользоваться ими для того, чтобъ совершенно подчинить городъ своей власти. Прусскіе чиновники, поставленные въ Данцигъ для собпранія извъстныхъ пошлинъ, злоупотребляли своею властью, чтобъ вселять въ населеніе города убъжденіе, что только посредствомъ окончательнаго присоединенія къ Пруссін, оно увидить полное развитіе своей торгован и промышленности.

Императрица Екатерина П не желала допу-

par le gouvernement prussien, et c'est pourquoi | правительствомъ, и потому, власти города поles autorités de la ville qui s'adressaient constamment au représentant de la Russie à Danzig pour en appeler à sa protection et pour se plaindre des persécutions prussiennes, rencontraient toujours son appui et des promesses d'assistance de St. Pétersbourg. En effet le prince Dolgorouky fut à plusieurs reprises chargé de faire au gouvernement prussien des représentations énergiques sur les violences de ses agens à Danzig. Finalement, l'Impératrice prit sur dle la médiation entre le roi de Prusse et la ville.

Les négociations entamées d'abord à Berlin, farent ensuite transportées à Varsovie où fut conclue, le 22 février 1785, une nouvelle convention entre la Prusse et la ville de Danzig. Par un rescrit du 30 mai 1785, Dolgorouky fut autorisé à déclarer au gouvernement prussien que l'Impératrice avait résolu de se porter garante de la convention signée à Varsovie. Dans une dépêche du 17 (28) juin 1785, le prince Dolgorouky manda que lorsqu'il annonça à Finkenstein le consentement de l'Impératrice d'assumer la garantie, ce dernier lui répondit que le roi appréciait beaucoup ce nouveau témoignage d'amitié; mais qu'il doutait que la ville de Danzig respectat également la volonté de l'Impératrice et voulût exécuter la convention. Les autorités de la ville auraient déjà commencé à opprimer les sujets prussiens et à empêcher le passage des navires prussiens. C'est ce que le roi ne pouvait pas tolérer.

Cette déclaration faite par le ministre prussien le lendemain de la conclusion de la convention de Varsovie démontra avec évidence que le gouvernement prussien était décidé à en finir avec les derniers vestiges de l'indépendance de Danzig. Mais ce ne fut qu'en 1793 que la Prusse atteignit son but: de réunir définitivement à ses possessions cette ville avec tout son territoire \*).

стоянно обращавшіяся къ представителю Россін въ Данцигв за покровительствомъ, и съ жалобами на притъсненія прусскія, всегда находили у него защиту и въ С. Петербург в объщаніе оказать имъ покровительство. Дъйствительно, князю Долгорукову неоднократно было поручаемо двлать прусскому правительству энергическія представленія насчеть насилій со стороны его органовъ въ Данцигв. Наконецъ Императрица приняла на себя посредничество между королемъ прусскимъ и городомъ.

Цереговоры, начатые сперва въ Берлинъ были затыть церенесены въ Варшаву, глу состоялось 22-го февраля 1785 года подписание новаго соглашенія между Пруссіей и городомъ Ланцигомъ. Рескриптомъ отъ 30-го мая 1785 года Долгорувій уполномочивается объявить прусскому правительству, что Императрица ръщилась принять на себя ручательство на заключенную въ Варшавъ конвенцію. Депешею 17 (28-го) іюня 1785 года внязь Долгорукій доносить, что когда онъ объявилъ Финкенштейну о согласіи Императрицы принять на себя ручательство, последній ему ответиль, пывон атоте атинер онванывари акороя оти знакъ дружбы, но только онъ сомнъвается, чтобъ городъ Данцигъ также уважалъ волю Императрицы и желаль бы исполнить конвенцію. Городскія власти будто уже начали притеснять прусских подданных и не пропускать прусскіе суда. Этого король допустить не можетъ.

Такое заявленіе прусскаго министра на другой день после завлюченія Варшавской конвенцін неопровержимо доказываеть, что прусское правительство твердо рѣшилось покончить съ последними остатками прежней независимости города Данцига. Но не раньше какъ въ 1793 году достигла Пруссія своей цѣли: присоединить окончательно весь городъ Данцигь со всею областью къ своимъ владвніямъ \*).

Ŧ

<sup>\*)</sup> Observation. Le texte de la convention entre la Prusse et Danzig a été publié dans le "Recueil des Traités" de Martens, t. II, p. 54 et suiv. Malgré toutes les recherches le texte de la convention n'a pas été trouvé ni aux archives de Moscon ni aux archives de la ville de Danzig. Cependant pour faire comprendre toute la portée de cet acte nous nous sommes décidés de le publier d'après le Recueil de Martens.

<sup>\*)</sup> Примъчаніе. Текстъ конвенціи между Пруссіей и Данцигомъотпечатань у Martens. Recueil des traités, t. П, р. 514 et suiv. Ня въ московскомъ архивъ Министерства Иностранныхъ Дълъ, ни въ городскомъ архивъ Данцига также этого акта не нашли. Въ виду большой важности его мы перепечатаемъ этотъ актъ изъ "Recueil" Martens.

L'acte de garantie.

### P. T. M.

Thun kund und zu wissen allen und jeden, denen daran gelegen ist.

Der Schluss des durch Unsere Vermittelung zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preussen und der Stadt Danzig getroffenen, und den 22-ten Februar 1785 zu Warschau unterzeichneten Vergleichs enthält: Dass Wir auf unterthänigstes Ansuchen der Stadt Danzig, und mit Beystimmung des Königlich Preussischen Hofes die Garantie gedachten Vergleichs und aller seiner Artickel übernehmen. Wir haben diesem doppelten Bewegungs-Grunde um desto williger Gehör gegeben, da solcher einer Seits Unserem Wunsche entspricht, Seiner Majestät dem Könige von Preussen nach der zwischen Uns obwaltenden guten Freundschaft jederzeit angenehm Gefälligkeiten zu erzeigen, und er anderen Theils in Rücksicht der Stadt Danzig eine natürliche Folge des dieser Stadt seit langen Zeiten her vom Russich-Kayserlichen Throne verliehenen, und von Uns selbst feyerlich versprochenen und bestätigten Schutzes ist; und haben daher die Garantie erwähnten, zu Warschau den 22-ten Februar dieses Jahres, zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preussen und der Stadt Danzig geschlossenen und unterzeichneten Vergleichs, dessen Inhalt mehrerer Deutlichkeit wegen von Wort zu Wort hier folget übernehmen wollen.

Nachdem zwischen Sr. Königl. Majestät

Актъ гарантіи.

## П. Б. Т.

Объявляю всемъ кому ведать надлежитъ.

Постановленнаго и подписаннаго въ Варшавъ 22-го февраля сего 1785 года посредствомъ Нашимъ договора, между Е. В. Королемъ Прусскимъ и городомъ Гданскомъ, въ заключени изображено: что мы повсенижайшему прошенію города Гданска и съ согласія Королевскаго Прусскаго двора, принимаемъ на себя ручательство онаго договора и всёхъ его статей; таковому побужденію темъ охотнее дали мы место, что оно съ одной стороны встречается съ желаніемъ нашимъ оказывать Е. В. Королю Прусскому всегдашнія угодность, настоящей между Нами доброй дружбъ, а съ другой стороны есть въ разсужденій города Гданска естественнымъ следствіемъ присвоеннаго оному изъ древле и нами самими торжественно объщаннаго и подтвержденнаго покровительства Императорскаго престола, почему и восхотъли мы принять на себя ручательство реченнаго въ Варшавћ 22 февраля сего года, между Его Прусскимъ Величествомъ и городомъ Гданскомъ заключеннаго и подписаннаго договора, коего содержание для лучшей ясности следуетъ здесь отъ слова до слова.

По случаю возникшихъ, съ нъкотораго von Preussen und der Stadt Danzig, seit времени, между Е. В. Королемъ Прусскимъ einiger Zeit, aus verschiedenen Missverständ- и городомъ Данцигомъ, вслъдствіе различ-

Königl. Pohlnischen Hofes, allhier Unterhandlung gepflogen, auch zu dem Ende Konigl. Preussischer Seits, der bev dem Königl. Pohlnischen Hofe accreditirte Königl. Preussische Resident und Legationsrath von Buchholz, so wie von Seiten der Stadt Danzig, die Rathsherren Weickmann und Gralath mit Vollmacht versehen worden, so wird darüber folgender Vergleich zwischen beiden Theilen geschlossen:

- 1) Erkennet der Magistrat der Stadt Danzig, dass von Seiten der Stadt Danzig, aus Irrthum, Uebereilung und Vorurtheilen, gegen Se. Königl. Majestät von Preussen und Höchstderoselben Unterthanen zu weit gegangen sey, und sie von gedachter Stadt Danzig und einigen Einwohnern derselben beleidiget worden. Gedachter Magistrat bittet deshalb Se. Königl. Majestät, im Namen der Stadt um Vergebung, und verspricht, sich künftig gegen höchstdieselben und Dero Unterthanen so zu verhalten, dass denselben zu gegründeten Beschwerden kein Anlass gegeben werde.
- 2) Da der Streit vornehmlich darüber entstanden, ob die Königl. Unterthanen, durch das Gebiet der Stadt Danzig frey schiffen, fahren, und handeln können; so verbindet und erkläret sich der Magistrat der Stadt Danzig, hierdurch im Namen der Stadt, und sämmtlicher Ordnungen, dass, so wie Se. Königl. Majestät von Preussen den Einwohnern der Stadt Danzig, die freie Passage auf dem Weichselstrome und durch ihre Lande verstatten, also auch sämmtlichen Königl. Preussischen Unterthanen frey stehen soll, durch das Gebiet der Stadt Danzig, sowohl zu Lande, als zu Wasser,

nissen, unangenehme und schädliche Irrun- ныхъ недоразумъній, невыгодныхъ и вредgen entstanden, und darüber unter Ver- ныхъ заблужденій и какъ посл'в произвеmittelung des Russisch-Kaiserl. und des денныхъ, при посредничествь Императорскаго Россійскаго и Королевскаго Польскаго дворовъ, поэтому предмету переговорокъ назначены были для окончанія дела съ полномочіями со стороны Прусскаго Короля акредитованный при Королевскомъ Польскомъ Дворъ Королевскій Прусскій резиденть и легаціонный совътнивъ фонъ-Бухгольцъ, а со стороны города Ланцига члены магистрата Вейкманъ и Градать, то по сему вопросу заключено между объими сторонами слъдующее соглашеніе.

- 1) Магистратъ города Данцига признаеть, что со стороны города Данцига, вследствіе ошибокь, опрометчивости и предубъжденій, по отношенію къ Е. В. Королю Прусскому и къ Его Величества подданнымъ нарушены были предёлы и что они отъ упомянутаго города Данцига и въкоторыхъ жителей его были оскорблены. Вследствіе сего упомянутый Магистрать просить Его Королевское Величество отъ имени города о прощении и объщаеть впредь въ отношеніи Его Величества и его подданныхъ такъ поступать, чтобы имъ пе было подаваемо пикакого повода къ основательнымъ жалобамъ.
- 2) Такъ какъ споръ главнымъ образомъ возникалъ изътого, могутъ ли подданные Короля свободно плавать, провзжать и торговать чрезъ округь города Данцига, то Магистрать города Данцига, оть имени города и общихъ собраній, симъ обязывается и объявляеть, что какъ Е. В. Король Прусскій разрѣшаеть жителямъ города Ланцига свободный провздъ по теченію Вислы и чрезъ свои владенія, точно также всьмъ подданнимъ Королевства Прусскаго предоставляется свободно черезъ округа города Данцига, какъ на сухомъ пути, такъ и водою, по всемъ вообще рукавамъ und auf sämmtlichen Armen der Weichsel Вислы на корабляхъ и въ экипажахъ

mit Schiffen und Wagen zu fahren, und alles dasjenige, was sie von einem Theil der Königl. Lande in den andern zu bringen gut finden, frey und ungehindert zu transportiren, wobey sich die Stadt noch insbesondere verbindlich machet, den Weg und die Fähre über den Gänsekrug wieder herzustellen, und denselben den Königlichen Preussischen Unterhanen zur freien Durchfahrt zu eröffnen, jedoch mit der Einschränkung, dass der Stadt Danzig verbehalten bleibe, gedachten Weg da, wo er den Vestungswerken zu nahe kommt, davon abzuziehen, oder insoferne dieses nicht thunlich wäre, ihn mit Schlagbäumen zu versehen, und bev nächtlicher Weile von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zuzuschliessen, wie auch übrigens die bey diesem, und jedem andern, durch das Gebiet der Stadt Danzig gehenden Wege, allenfalls verordneten Passagegeldern von den Königl. Preussischen Unterthanen, jedoch nicht mehr als von den Einwohnern der Stadt selbst zu erheben.

3) Dahingegen, und weil Se. Königl. Majestät von Preussen ernstlich gemeinet sind, die Stadt Danzig in ihrem Wohlstande, und besonders bey dem Pohlnischen Handeln zu erhalten; so versprechen Höchstgedachte Se. Königl. Majestät, den Pohlnischen See-Exportationshandel, in so weit derselbe auf der Weichsel durch die Stadt Danzig und derselben Gebiet geht, der Stadt Danzig ausschliessungsweise zu überlassen, dergestalt, dass die Einwohner der Stadt Danzig allein das Recht haben sollen, mit deuen aus Pohlen auf der Weichsel kommenden Waaren aller Art, die auf Danzig und von da über das Fahrwasser gehen, über See zu handeln.

Solchem zufolge, wollen Se. Königl. Majestät von Preussen, Ihren sämmtlichen личеству угодно всёмъ своимъ подданнымъ Unterthanen ernstlich anbefehlen, sich alles und jedes Seehandels über Danzig, durch das Fahrwasser zu enthalten, und damit пути воздержаться и дабы сіе точнье

**ТВЕНТЬ И ВСС, ЧТО ОНИ ИЗЪ ОДНОЙ ЧАСТИ** королевскихъ владеній въ другую за благо признають переносить, свободно и безпрепятственно доставлять; при чемъ городъ въ особенности обязуется путь и проъвдъ чрезъ Гензекругъ снова возстановить и оный для подданныхъ Королевства Прусскаго въ свободный путь предоставить, съ твиъ однакожъ ограниченіемъ, что городу Данцигу предоставляется упомянутый путь тамъ, гдв онъ близко поджи атироказо амкінецівну сключить им же до техъ поръ, где онъ не можеть быть открыть, закрыть шлагбаумами и на ночное время отъ заката и до восхода солнца запирать и далбе какъ на этомъ пути, такъ и на всвхъ другихъ дорогахъ идущихъ чрезъ округъ города Данцига, установленные дорожные сборы съ подданныхъ Королевства Прусскаго взимать, но во всякомъ случав не въ большемъ размъръ какъ съ жителей самаго города.

3) Въ замънъ того и поелику Е. В. Король Прусскій искренно желаеть сохранить городу Данцигу его благосостояніе в въ особенности торговлю съ Польшею, то Его Королевское Величество объщаеть польскую морскую вывозную торговлю, на сколько она по Висл'в чрезъ городъ Ланцигь и его округь идеть, предоставить исключительно городу Данцигу, такимъ обравомъ, что жители города Данцига одни должны имъть право торговать водянымъ путемъ всякаго рода товарами идущими по Висле изъ Польши въ Данпигъ.

Вследствіе сего Его Королевскому Вестрого предписать отъ всякаго рода морской торговли чрезъ Данцигъ по водяному

solches desto genauer beobachtet werde, so werden Se. Königl. Majestät nicht allein ber dem Zollamte zu Neufahrwasser, die strengste Verfügung treffen, dass selbiges den Königl. Preussischen Unterthanen keine Exportation zur See gestatten soll, sondern Sie wollen auch dem Magistrat der Stadt Danzig erlauben, einen Agenten bev dem Neufahrwasser zu bestellen, der darauf Achtung geben könne, dass dieser Artikel genau beobachtet, und von den Königl. Preuss. Unterthanen nichts zur See daselbst ausgeführet werde, es bestehe solches in Pohlnischen oder Preussischen Producten; damit aber mit diesem Agenten keine Irrungen entstehen, so soll derselbe nicht befugt sein, einige Preussische Schiffe zu visitiren, auch sich aller Streitigkeiten mit den Königl. Preussischen Unterthanen und Zollbedienten enthalten, sondern sich damit begnügen, dass wenn er eine Exportation der Königl. Preussischen Unterthanen zur See, und also, eine Contravention dieses Artikels bemerket, er solches zuförderst dem Königl. Zollamte zur Remedur, und wenn solche nicht gleich erfolget, dem Magistrat zu Danzig anzeigen, da denn derselbe die Abstellung einer solchen Contravention bey Königl. Residenten, und wenn es nöthigt, bey dem Königl. Ministerio suchen kann, und in so weit sie gegründet, gewiss erhalten wird.

Da nun die Stadt Danzig hierdurch alle mögliche Sicherheit gegen alle Exportation der Königl. Unterthanen zur See erhält, so bleibt diesen dagegen frey, alle ihre Bedürfnisse und Producte, von wo, und von wem sie es gut finden zu holen, zu bringen, und durch das Gebiet der Stadt Danzig zu führen.

Wie nun die Stadt Danzig dieses grossmüthige Erbiethen Sr. Königl. Majestät mit Dankerkennet, und annimmt, so verspricht sie душное предложение Его Королевскаго Ве-

было соблюдаемо, то Его Королевское Величество не только саблаетъ по сему строжайщее распоряжение по таможенному выломству въ Нейфарвассеры, чтобы не дозволялась королевскимъ подданнымъ какая-либо вывозная торговля, но Ему угодно предоставить также магистрату города Ланцига учредить своего агента при Нейфарвассеръ, который могъ бы имъть попечепіс о томъ, чтобы эта статья въ точности была соблюдаема и чтобы подданными Прусскаго Королевства ничего волою вывозимо не было, состоить ли это изъ польскихъ или прусскихъ продуктовъ. Но дабы съ симъ агентомъ не происходило какихъ либо недоразумвній, то не долженъ онъ быть уполномоченъ посъщать прусскіе корабли, а также устранять себя отъ всякихъ споровъ съ подданными Королевства Прусскаго и таможенными служителями, но ограничиваться тёмъ, что если онъ замътить вывозъ товаровъ водинымъ путемъ со стороны подданныхъ Королевства Прусскаго, а следовательно нарушеніе сей статьи, то немедленно сообщаеть королевской таможит для взысканія и если это тотчасъ же не окажется успъшнымъ, Магистрату города Данцига, дабы сей последній могь искать устраненіе таковаго нарушенія y королевскаго резидента, а въ случав надобности у Королевскаго Министерства, и получить удовлетвореніе насколько это окажется основательнымъ.

Но такъ какъ городъ Данцигъ вслъдствіе сего пріобрѣтаеть всякое возможное икаотор йонвовии вывовной торговли водянымъ путемъ со стороны королевскихъ подданныхъ, то симъ последнимъ наоборотъ сохраняется свобода всё свои потребности и продукты, откуда и отъ кого бы они за благо признали, брать, переносить и провозить черезъ округъ города Данцига.

Такъ какъ городъ Данцигъ это велико-

dagegen, von allen und jeden Producten, Erzeugnissen, Waaren und Effecten, welche die Königl. Preussische Unterthanen solcher gestalt durch ihr Gebiet die Weichsel herunter, oder auch zu Lande führen, keine andere oder mehrere Zölle und Abgaben, als von ihren eigenen Einwohnern zu nehmen.

4) Der Importationshandel zur See über Neufahrwasser, bleibet beiden Theilen frey. Damit aber darunter ein billiges Gleichgewicht beobachtet werde; So genehmigen hiemit Se. Königl. Maj. von Preussen, dass der Magistrat der Stadt Danzig von allen und jeden von Neufahrwasser eingehenden, und Königl. Preussischen Unterthanen zustehenden Effecten und Waaren, diejenigen Zölle und Transitogebühren, die er davon zu nehmen für gut findet, welche aber die Preussischen Zölle nicht übersteigen müssen, zu erheben berechtigt seyn solle. Dagegen verspricht der Magistrat der Stadt Danzig, dass er diesen seinen Zoll, bey dem Blockhause, nicht aber in der Stadt nehmen wolle, dass die Preussischen Kähne und Schiffsgefässe nicht auszuladen, noch in die Stadt zu fahren, gezwungen seyn sollen, und dass die Preussischen Begleitscheine bey den Danziger Zollstätten als gültige Documente angenommen werden sollen, ohne die Schiffe weiter zu visitiren. Wenn der Magistrat einen gegründeten Verdacht haben sollte, dass in solchen Begleitscheinen nicht alles gehörig angegeben sey, und dass da bey eine Unrichtigkeit und eine Defraudation der ihm gebührenden Gefälle vorgehe, so soll ihm zwar frey stehen, dergleichen aus der See kommende Schiffsgefässe der Königl. Preussischen Unterthanen zu Verhütung des Unterschleifs, bey dem Blockhause auf eine ordnungsmässige Art visitiren zu lassen, jedoch soll es nicht eher und nicht anders

личества съ благодарностію признаетъ и принимаеть, то въ замѣнъ сего онъ объщаеть со всёхъ продуктовъ, произведеній, товаровъ и предметовъ, которыя такимъ образомъ Королевскими Прусскими подданными по ихъ округу впизъ по Висль или же сухимъ путемъ провозятъ, не взимать никакихъ иныхъ или большихъ и сборовъ, какъ **ТИКШОП** co собственныхъ жителей.

4) Въ привозной торговлѣ моремъ черезъ Нейфарвассеръ предоставляется смбода обфимъ сторонамъ; но дабы въ этомъ отношеніи соблюдена была справелливая равном врность, то Е. В. Король Прусскій симъ соизволяетъ, что магистратъ города Данцига со всвхъ вообще идущихъ изъ Нейфарвассера и принадлежащихъ коро левскимъ прусскимъ подданнымъ вещамъ и товарамъ имфетъ право взимать тв пошлины и транзитные сборы какіе за благо признаетъ, но съ темъ, чтобы они не превышали прусскихъ пошлинъ. Съ своей стороны, магистрать города Данцига объщаеть. что онъ эти пошлины будетъ взимать у блокгауза, а не въ городъ, что не будуть требовать, чтобы прусскіе суда и корабли разгружались и входили бы въ городъ, и что прусскія свид'єтельства на пропускъ товаровъ въ Данцигскихъ таможняхъ должин считаться достаточными документами, безъ дальнъйшаго осмотра кораблей. Когда же магистрату встрътится основательное подозржніе, что въ подобномъ пропускномъ свидътельствъ не все въ надлежащемъ видъ и что притомъ окажется невърность или обманъ въ надлежащихъ сборахъ, то ему предоставляется право подобный изъ моря принадлежащій королевскимъ прусскимъ подданнымъ корабль, въ предупреждени обмана, приказать осмотрѣть установленнымъ порядкомъ при блокгаувъ, но только это не ранбе и не иначе можеть произойти, кавъ по сообщении известия находящемуся geschehen, als bis er dem zu Danzig be- въ Данцигъ королевскому прусскому реfindlichen Königl. Preuss. Residenten, davon зиденту, дабы сей послёдній самъ чрезъ Nachricht gegeben, damit derselbe selbst oder durch einen Deputirten der Visitation beiwohne, und alle Unordnung, Gewalt und Partheilichkeit bey solcher Visitation verbûtet werde.

- 5) Der Magistrat zu Danzig verspricht auch, alle Guter und Effecten, welche вается также пропускать чрезъ городъ и Sr. Königl. Majestät von Preussen eigenthumlich zugehören, als das Coctur-Salz, Porcellaine, Eisen und Taback, die Bedürfnisse der Armee, nemlich Mondirungsstücke, Gewehr. Pulver und alle Arten von Ammunition und Armaturen, wie auch alles Salz der Seehandlungs-Compagnie, gegen vorzuweisende Pässe des Königl. Preussischen и всякаго рода аммуниціи и арматуры, а Ministerii, durch die Stadt und derselben также всю соль компаніи морской торговли Gebiet ungehindert, und frey von allen по предъявляемымъ свидетельствамъ Коро-Arten von Abgaben passiren zu lassen.
- 6) Weil ferner bisher der Zweifel obgewaltet, ob die Anno 1771 vom 8. Januar господствовало сомивние въ томъ, распроzwischen Sr. Königl. Majestät von Preussen странялась ли заключенная 8-го января und der Stadt Danzig geschlossene Con- 1771 года между Е. В. Королемъ Прусvention, in welcher gedachter Magistrat скимъ и городомъ Данцигомъ конвенція, versprochen, keinen Königl. Preussischen по которой упомянутый Магистрать обя-Unterthanen und Colonisten, in der Stadt зывался не принимать въ городъ Данцигъ Danzig aufzunehmen, wenn sie nicht die ни одного королевскаго Прусскаго подданdazu habende Erlaubniss von dem Mini- наго или колониста, если ими не предsterio oder den Landesregierungen Sr. Ko- ставлено на то разръшенія отъ Министерnigl. Maiestat von Preussen beibringen, ства или мастнаго управленія, только на nur auf die alten Provinzien Sr. Königl. прежнія провинціи Его Королевскаго Ве-Majestāt oder auch, die nachhero acquirirte личества или также на впоследствии прі-Provinz Westpreussen gehn, so wird hier- обрътенныя западныя провинціи, то симъ durch von beiden Theilen verbindlich erklä- съобъихъ сторонъ обязательно объявляется, ret, dass mehrgedachte Convention vom что упомянутая конвенція отъ 8-го января obachten, und erfüllen werde.

уполномоченнаго присутствовалъ при осмотръ, и чтобы всякій шумъ, безпорядовъ и пристрастіе при такомъ осмотрѣ были бы устранены.

- 5) Магистратъ города Данцига обязыокругъ безпрепятственно и безъ взиманія всякаго рода сборовъ, всякое имущество и предметы принаджащие въ собственность Е. В. Королю Прусскому, какъ-то: поваренную соль, фарфоръ, желвзо и табавъ, принадлежности для арміи, именно предметы для обмундированія, оружіе, порохъ левскаго Прусскаго Военнаго Министерства.
- 6) Къ тому же поелику до сихъ поръ 8. Januar 1771 auch auf die ganze Pro- 1771 года также на провинцію Восточной vinz Westpreussen gehe, von dem Dato Пруссіи распространяется, со дня подпиder Unterzeichnung gegenwärtigen Vertrags, санія настоящаго договора и Магистратъ und verspricht der Magistrat der Stadt города Данцига, отъ имени города и всёхъ Danzig, im Namen der Stadt, und aller ero жителей, объщаеть, что овъ сей догоihrer Einwohner, dass er dieselbe in allen воръ во всёхъ его пунктахъ и статьяхъ ihren Puncten und Clausuln in Ansehung по отношенію къ провинціи Восточной der Provinz Westpreussen sowohl als der Пруссіи, также какъ и ко всѣмъ прочимъ äbrigen Königl. Preuss. Lande genau be- странамъ Королевства Прусскаго въ точности соблюдать и исполнять будеть.

- ·7) Dagegen wollen Se. Königl. Majestät Höchstdero Gnade und Wohlwollens gegen die Stadt, auch die aus dem Danziger Gebiete, widerrechtlich ausgetretenen Personen bishero gehabte Werbe Commando, nach бовщиковъ отозвать посл'я подписанія сей Unterzeichnung dieser Convention, auf immer ' конвенцін. zurückziehen.
- 8) Die Königl. Preuss. Schutz-Juden, sollen in der Stadt Danzig, und derselben Gebiete, wie andere teutsche Juden betrachtet, und behandelt werden, dahingegen gedachte Königl. Preussischen Schutz-Juden sich alles, nach den Danziger Polizev-Gesetzen unerlaubten Handels zu enthalten. verbunden sein sollen.
- 9) Da nun der Magistrat der Stadt Danzig im Namen der Stadt, und aller Einwohner, unter besonderer Genehmigung Sr. Königl. Majestät von Pohlen, welche durch die gewöhnliche Ratifications-Unterschrift dieser Convention beigefügt werden wird, alle obstehende Vergleichs-Puncte eingehet, übernimmt und zu beobachten verspricht; So wollen Se. Königl. Majestät von Preussen dagegen alles, was Höchstdenenselben, und den Ihrigen bey dieser Irrung zu nahe geschehen, vergeben, und in Vergessenheit stellen, auch versprechen Höchstdieselben, das Commercium der Stadt Danzig auf alle convenable Art zu begünstigen, und auf die Höchstderoselben zu thuenden gebührende Vorstellungen, alle gegründete Beschwerden abzustellen, und ihren Unterthanen alle Bedrückungen der Danziger, und ihres Commercii auf das schärfeste zu verbieten.
- 10) Sollten zu mehrerer Erläuterung,

- 7) Наоборотъ Е. В. Король Прусскій von Preussen zu einem neuen Zeichen соизволяеть въ новый знакъ Его Высочайшей милости и благовольнія къ городу разръшить законнымъ образомъ возвращающихся особъ и жителей Ланцигского und Einwohner, vom Tage der Unterzeich- округа, со дня подписанія настоящаго доnung gegenwärtigen Vertrags an, in jedem говора во всякомъ случав принимать и Falle zurückgeben lassen, und zur weitern для дальнъйшаго облегченія города суще-Erleichterung der Stadt, das in derselben ствовавшую въ немъ доселв команду вер-
  - 8) Королевско Прусскіе покровитель з ствуемые евреи должны быть разсиатываемы въ городъ Данцигв и его округь 1 наравнъ съ прочими нъмецкими евреями, и притомъ упоминутые Королевства Прусскаго покровительствуемые евреи должен быть обязаны воздержаться отъ всякой недозволенной Данцигскими полицейскими законами торговли.
  - 9) Такъ какъ магистратъ города Данцига, съ особаго соизволенія Его Велгчества Короля Польскаго, который обичною ратификаціонною подписью въ сей конвенціи приступить, всь вышеваложевные договорные пункты принимаеть и обазывается соблюдать; то Его Величество Король Прусскій съ своей стороны сомаволяеть все, что Его Величеству или его подданнымъ при семъ зам**вшательствв ока**зано было-простить и предать **забвенію** и объщаеть также торговлю города Данцига всёми приличествующими способани удовольствоваться и по савланнымъ Его Величеству надлежащимъ представления отмёнить всякія тягости и строжайше воспретить своимъ подданнымъ всякія притесненія Данцигскихъ жителей и ихъ торговди.
- 10) Если бы для большаго разъясненія und Festsetzung oben bemeldeter Artikel, и подкръпленія вышеизложенной статьи annoch Local-Einverständnisse zwischen заключены были еще дополнительныя со-

Sr. Königl. Majestät von Preussen, und der | глашенія между Е. В. Королемъ Поль-Stadt Danzig getroffen werden können; So скимъ и городомъ Данцигомъ, то все то, alles, was in diesem Falle durch Gevollmichtigte stipuliret werden wird, eben dieselbe Kraft haben, als wenn es von Wort zu Wort in dieser Convention einverleibet gewesen wäre.

Zu Urkunde und steter Beobachtung des vorstehenden Vergleichs, ist derselbe von ebbenannten, mit genugsamer Vollmacht versehenen respectiven Commissarien unterschrieben und besiegelt worden, und 1hro Kaiserliche Majestät von allen Reussen thernehmen mit Bewilligung beider Theile die Garantie dieser Convention und aller darin enthaltenen Puncte.

So geschehen Warschau, den 22. Februar 1785.

- (L. S.) Heinrich Ludwig (L. S.) Carl Friedvon Buchholz rich Gralath.
- (L.S.) Johann Wilhelm Weickmann.

So wie Wir hiemit die Eigenschaft Kiyserliches Wort für Uns. Unsern скимъ словомъ и обязуемся за насъ, Erben und Nachfolger versprechen diesen наследниковъ и преемниковъ Нашихъ Vergleich seinem ganzen Inhalte, Kraft сей договоръ наблюдать во всемъ его und Wirkung nach aufrecht zu erhalten, содержанін, силь и дъйствій и въ проund demselben nichts zuwider zu unternehmen noch zu gestatten.

Urkund dessen haben Wir gegenwärtige Garantie-Ackte eigenhändig unterschrieben, und mit Unseren Reichs-Insiegel bekräftigen lassen.

Gegeben Szarskoe-Selo, den 20-ten Marz 1785. Unserer Regierung im Drev und zwanzigsten Jahre.

> Catharina. Graf Johann Ostermann.

что въ такомъ случав чрезъ уполномоченныхъ постановлено будетъ, должно имъть ту же силу, какъ бы оно отъ слова до слова включено было въ сію конвенцію.

Въ удостовъреніе чего и для вящаго соблюденія настоящаго договора, оный вышепоименованными, снабженными достаточными полномочіями обоюдными Коммиссарами быль подписань съ приложеніемъ печатей, и Ея Величество Императрица Всероссійская, съ согласія объихъ сторонъ, принимаетъ на себя гарантію сей конвенціи и всёхъ заключающихся въ ней пунктовъ.

Заключено въ Варшавъ, 22-го февраля 1785 года.

(М. П.) Г. Л. ф. Бух- (М. П.) К. Ф. Гралать. гольцъ.

(М. II.) I. В. Вейкманъ.

Какъ мы симъ званіе и долгъ ручаund die Pflichten der Garantie auch тельства д'явствительно на себя приwarcklich übernehmen, und auf Unser нимая, объщаемъ нашимъ Императортивность опаго ни чего не дълать и ни чего не дозволять.

> Во увърения чего мы собственноручно подписавъ сей актъ ручательства, повеліли утвердить оной Нашею Государственною печатью.

> Дано въ Царскомъ Селъ, марта 20-го дня 1785 года, а Государствованія Нашего въ двадесять третье лѣто.

> > Екатерина. Графъ Иванъ Остерманъ.

# № 231.

1792, 27 juillet (7 août). Traité d'alliance conclu à St. Pétersbourg avec la Prusse. (Collection des lois № 17069).

A la fin de l'année 1785, le prince Dolgoroucky fut rappelé de Berlin et remplacé par le comte Serge Roumiantzow. L'Impératrice n'était pas satisfaite de la conduite du prince Dolgoroucky, cependant elle lui accorda 15 mille roubles pour paver ses dettes. Le prince remercia pour cette faveur et ajouta dans une lettre du 4 (15) novembre: "Si dans le cours de mes 44 ans de service j'ai pu manquer en quelque chose, cela est certainement provenu de l'insuffisance de mes facultés et non du zèle et de l'ardeur qui m'ont animé dès mon entrée au service".

Le nouvel envoyé de Russie devait montrer plus d'indépendance vis-à-vis de la Cour de Berlin et se laisser moins dominer par l'influence des ministres prussiens. Le comte Roumiantzow possédait, plus qu'il n'était nécessaire, toutes les qualités requisses pour relever l'autorité du représentant de la Russie. Mais il n'avait ni la flexibilité d'esprit, ni la douceur de procédés voulues pour éviter les conflits personnels et remplir la tache qui lui était confiée. Quand il fut nommé à Berlin en qualité d'envoyé de Russie, l'Impératrice entretenait les relations d'alliance les plus amicales avec Joseph II. L'influence de l'Autriche prédominait à Pétersbourg sur celle de la Prusse. L'étendue de cette influence ressort des instructions données au comte Roumiantzow et confirmées par l'Impératrice le 23 octobre 1785.

Ce document curieux prouve que "par la position naturelle de ses territoires" le roi de Prusse doit craindre la Russie et redouter son agrandissement, vu que ses forces peuvent être facilement dirigées contre le royaume de Prusse, qui ne peut y opposer qu'une défensive insuffisante".

"Ainsi, continue l'instruction", l'amitié entre la Prusse et la Russie n'étant pas fondée sur la nature des choses, ne peut exister que temporairement, par le cours des circonstances. Et вова быть, какъ развъ временная, по стечению si cette vérité est incontestable, peut on rai- обстоятельствъ. А когда сіе есть истина не-

## № 231.

1792 г., 27-го іюля (7-го августа). Союзный трактать съ Пруссіей, заключенный въ С.-Петербургъ. (П. С. З. № 17069).

Въ концъ 1785 года князь Долгорукій быль ото званъ изъ Берлина и на его мъсто былъ називченъ графъ Сергъй Румянцевъ. Императрица ве была довольна поведеніемъ князя Долгорукова, но всетаки пожаловала ему 15 тысячь рубия на ущату его долговъ. Князь благоларим м подарокъ и прибавилъ, между прочинъ, въ письмъ отъ 4-го (15-го) ноября 1785 года на Высочайшее имя, что "ежели я въ сорокъ четырельтней моей службь могь въ чемъ проступится, то конечно оное происходило единственно отъ недостатку монкъ дарованій, а не отъ недостатку пламени, коими пылали мол ревность и усердіе съ самаго моего въ служби вступленія".

Новый русскій посланнявъ долженъ быть выказать больше самостоятельности въ отношенін къ Берлинскому двору и меньше водаваться вліянію прусскихъ министровъ. Графъ Румянцевъ, болье чъмъ нужно, имълъ всь въчества, чтобъ поднять авторитеть представитем Россіи. Но онъ не имћиъ ни гибкости ума, ва мягкости въ обращении, чтобъ предупредиз личныя столкновенія и достигнуть поставленной ему задачи. Когда графъ Румяндевъ быль назначенъ въ Берлинъ представителемъ Россін, Императрица поддерживала дружескій союзь съ Іосифомъ II. Въ С.-Петербургв господствовало вліяніе Вінскаго двора надъ прусскить Насколько это вліяніе было сильно можно видеть изъ инструкціи, данной графу Румянцеву и Высочайше утвержденной 23-го октября 1785 г.

Въ этомъ любопытномъ актв доказывается, что "по естественному положенію земель короля прусскаго", онъ долженъ бояться Россів и ея приращенія, такъ какъ силы ея "съ большою удобностію могуть очень скоро обращени быть на королевство прусское, гдв противу насъ оборона весьма недостаточная".

"Такимъ образомъ", продолжаетъ инструкція "дружба между Пруссіей и Россіею не будучи основана на естествъ вещей, не можеть ина-

sonnablement supposer, que dans une nouvelle | оспоримая, то можно ли разсудительно предпоguerre avec la Porte Ottomane qui aurait évidem- лагать, чтобъ король прусской при новой у ment pour but la destruction de cet empire, le насъ войнъ съ Портою Оттоманскою, которая roi de Prusse empêche la Cour de Vienne de бы видимо клонилась въ разрушению сей Имfaire une diversion contre nous"?

Passant ensuite au traité de Teschen, l'instruction affirme que: "ce traité, garanti par S. M. Impériale, a posé le premier fondement de l'influence de la Russie en Allemagne et nous a donné le droit de prendre part à ses affaires directement par nous mêmes et sans l'intermédiaire d'un tiers". Le roi de Prusse a fondé la célèbre ligue des princes (Fürstenbund) contre l'Autriche et la Russie, nà la suite de la simple suggestion d'un échange des territoires bavarois contre les Pays-Bas autrichiens, qui a été faite d'ici au duc de Deux-Ponts, sous la promesse de m part d'observer un secret absolu". Mais le dec a manqué à sa promesse et a trahi l'Autriche et la Russie.

Après avoir présenté plus loin le tableau des apports de la Russie avec toutes les puissances d'Europe et d'Asie, l'instruction revient aux relations avec la Prusse. Le traité d'alliance condu par Pierre III (v. t. V, annexe N 3) avec la Prusse "doit être en toute justice considéré comme notre asservissement". Catherine II, en montant sur le trône, a choisi l'alliance avec la Prusse, parceque le roi n'exigeait pas la participation de la Russie à la guerre. Avec la conclusion du traité de Teschen, "nos liens politiques avec la Prusse ont atteint leur apogée". Le roi pa réunir à ses domaines deux margraviats de Franconie. "Mais cela ne l'a pas satisfait." Il seté mécontent de ce que "l'Impératrice a conch une alliance avec Joseph II. Mais ce mécontentement du roi de Prusse n'a pas d'autre fondement que sa constante jalousie contre la maison d'Autriche".

Quoique on puisse dire, il est certain qu'ici a n'a pas eu et n'a pas l'intention de détruire et mentir les engagements qui continuent encore Cuiter avec le roi de Prusse, tant que lui-Mine les observera et se tiendra tranquille." L'alliance austro-russe inquiète en outre le roi, Perce qu'il craint que les deux Cours impériales pl'out des vues sur la monarchie prussienne et le sont convenues entre elles de la ramener à des limites plus conformes à leurs véritables in-

перін, сталь воздерживать Вінскій дворь отъ учиненія намъ диверсіи?"

Переходя затвиъ въ Тешенскому трактату виструкція утверждаеть, что "онъ, гарантированъ Ея И. Величествомъ, первый основалъ Россійскую пифлуенцію въ Германіи и даль намъ право безпосредственно уже по себъ, а не чрезъ третьяго, участвовать въ полвтическихъ ея делахъ". Король прусскій составилъ извъстную лигу (Fürstenbund) противъ Австрін и Россіи, "по одному только внушенію о полюбовномъ промфиф Баварскихъ земель на Австрійскіе Нидерланды, которое герцогу Цвейбрюкенскому учинено было чрезъ здешнее посредство подъ обътомъ съ его стороны непроницаемой тайны". Но герцогъ измънилъ и выдаль Австрію и Россію.

Представивъ далъе очеркъ сношеній Россіи ко всемъ державамъ Европы и Азін, инструкція опять возвращается въ отношеніямъ Россія съ Пруссіей. Союзный договоръ, заключенный Петромъ III (см. т. V, прилож. № 3) съ Пруссіей, "вадлежить во всей справедливости почитать сущимъ нашимъ порабощениемъ". Екатерина II, вступивъ на престолъ, выбрала союзъ съ Пруссіей, потому что король не требовалъ участія Россін въ войнь. Съ заключеніемъ Тешенскаго мира, "политическая наша связь съ Пруссіей достигла уже совершенства своего". Король могь присоединить къ своимь владъвіямъ два маркграфства франконскія. "Но сего ему недовольно было". Онъ сталъ негодовать за то, что "Императрица завлючила съ Іосифомъ II союзъ. Но такое негодование короля прусскаго не имфетъ всемфрно другого основанія, кром'в вічной его зависти къ Австрійскому дому".

"Какъ бы кто ни толковалъ: но то истинно, что съ здешней стороны не было и нетъ намфренія разрушать и уничтожать продолжающіяся и до нынъ съ королемъ прусскимъ обязательства, доколф онъ самъ ихъ свято соблюдать и въ поков оставаться будеть". Русско-австрійскій союзъ безпоконть короля еще потому, что онъ боится, что оба императорскіе дворы "міттять прямо на мовархію прусскую и условились между собою возвратить ее въ предълы больше приличествующие ихъ истиннымъ интеde leurs territoires réciproques".

Quelque mois plus tard, le comte S. Roumiantzow mort prochaine de Frédéric le Grand, on confirme, смерти Фридриха В., подтверждается обязавrelache de se concilier la confiance de l'héritier du trône, et d'en profiter pour lui faire comprendre "que nous n'avons pas l'intention de nous sommes heureux d'entretenir l'amitié et la à lui-même". "Il est désirable, ajoute l'Impératrice, que le gouvernement prussien entre dans l'essence de notre position" et que "dans ses conseils et dans ses actes, il ne se dirige pas par sa haine contre la maison d'Autriche, mais par la modération et la raison".

La suite démontra que le nouvel envoyé de Russie à Berlin ne comprit pas exactement les instructions qui lui étaient données. Le comte Roumiantzow en tira la conclusion que l'Impératrice n'attachait aucun prix à l'amitié de la Prusse et l'avait envoyé à Berlin pour traiter les ministres prussiens comme des employés de chancellerie et pour critiquer tout ce que fesait le roi de Prusse. L'ordre de l'Impératrice, "de tacher de gagner la confiance du futur roi et de lui donner l'assurance que la Russie ne voulait pas se brouiller avec la Prusse", fut exécuté par le comte Roumiantzow d'une manière assez originale: il s'exprima dans ses dépêches, qui tombèrent entre les mains des ministres prussiens, sur le compte du roi et de ses ministres avec tant de fiel que sa position à Berlin devint bientôt intolérable. Le comte Roumiantzow aurait été à sa place dans ce poste. si l'Impératrice avait voulu la guerre avec la Prusse. Mais c'est ce qu'elle ne désirait nullement.

Du reste, on ne peut nier que les rapports du comte Roumiantzow ne fussent fort intéressants.

Mais, ajoute l'instruction, la Russie n'a nul- | Но такого нам'тренія, объявляеть инструкція, lement cette intention, et personne ne veut of Россія вовсе не им'веть и никто не желаеть fenser le roi, "quoique il doive comprendre par короля оскорблять, "хотя нельзя ему собственsa propre pénétration de l'essence des choses, ною прозорливостію изъ существа вещей не que les forces de la monarchie prussienne ont проникать, что силы монархін прусской поставété portées par lui au delà des limites conve-лены уже имъ за предълы приличные его соnables pour ses voisins, et que les intérêts des съдямъ, что политическіе обоихъ Императорdeux Cours impériales sont basés sur la position скихъ дворовъ между собою интересы основаны на естественномъ положении взаимныхъ нтъ sement".

Черезъ въсколько мъсяцевъ графъ С. П. Руrecut de l'Impératrice un complément aux instruc- мянцевъ подучиль отъ Императрицы дополнение tions d'octobre. Dans cet acte portant la date къ октябрьской инструкцін. Въ этомъ акті отъ du 4 mai 1786, et rédigé dans la prévision de la 4-го мая 1786 г., написавномъ въ виду близвой au comte Roumiantzow l'ordre de s'efforcer sans ность Румянцева неупустительно "стараться пріобрѣсть его (наслѣдника престола) довѣрешность, и пользуясь оною, делать въ стати ветшенія, что нѣтъ у насъ намфренія ни ссориться nous brouiller avec le roi de Prusse, avec lequel съ королемъ прусскимъ, съ конмъ дружбу к доброе согласіе мы рады соблюдать докол'в то bonne intelligence tout que cela lui conviendra ему угодно". Желательно, прибавляеть Императрица, чтобь правительство прусское вошло "въ прямое свойство нашего положенія" **и "чтобъ** въ совътахъ и дъяніяхъ своихъ направляюсь оно не желчію противъ Австрійскаго дома, во умфревностью и благоразуміемъ".

> Наставленія, данныя Императрицею новому посланнику при Берлинскомъ дворѣ были однаво не совствить втрно имъ поняты, какть показывали последствія. Графъ Румянцевъ вывель изъ нихъ убъжденіе, что Императрица нисколько не дорожить дружбою Пруссін и назначила его въ Бердинъ для того, чтобъ "третировать" прусскихъ министровъ какъ канцелярскихъ чиновниковъ и критиковать все, что далается прусскимъ королемъ. Приказаніе Екатераны П "стараться пріобръсть довъренность" будущаю короля и увърять его, что у Россіи нътъ намъренія "ссориться" съ Пруссіей, графъ Румянцевъ исполнялъ довольно своеобразнычь образомъ: онъ отзывался въ своихъ депешаль попалавинихся также въ руки прусскихъ мивистровъ, о королѣ и самихъ министрахъ такъ язвительно, что его положение въ Берлинъ скоро сделалось совершенно невозножнымъ. Графъ Румянцевъ быль бы при Берлинскомъ дворя на своемъ мѣстѣ, еслибъ Императрица желал войны съ Пруссіей. Но этого она инсколью не желала.

Впрочемъ нельзя отрицать, что донесены графа Румянцева были весьма любопытим. En relatant son audience de réception auprès Сообщая о пріемной аудіенців у тяжко боль-

\_dont les mains étaient paralysées par la goutte", были подагрическими припадками изувъчены". le nouvel envoyé ajoute que, néanmoins, "l'aspect новый посланникъ прибавляетъ, что всетаки de ce Souverain, même dans cet état, avait "зрълище Государя сего и въ самомъ семъ соquelque chose de majestueux". (Rapport du 16 стояніи имфегь еще нечто величественнаго". (27) juin 1786). Mais quant aux ministres (Донесеніе отъ 16-го (27-го) іюня 1786 года). prussions, le comte Roumiantzow put se con- По что касается прусскихъ министровъ, то на vaincre, dès le début "qu'il n'y avait rien à at- первыхъ же порахъ графъ Румянцевъ убъдился, tendre de ces gens-là. "Hertzberg", dit-il, "est что "оть этихъ людей нечего ожидать. Герцun pédant qui va travailler à resserrer encore бергь - это педанть, который займется еще davantage le noeud de cette Confédération Germa- большимъ скрыпленіемъ Германскаго Союза, nique qu'il regarde comme le plus beau projet ; который онъ считаеть прекрасивищимъ леломъ du monde"! En attendant, Hertzberg était en- міра". Между тыть Герцбергь полный хозяннь tièrement maître de la Prusse et le comte Rou- въ Пруссін и Румянцевъ уже убъдняся въ абmiantzow put se convaincre "qu'il serait absolu- солютной невозможности настанвать на сблиment inutile d'insister sur un rapprochement" женіп между Россіей и Пруссіей. Берливскій entre la Russie et la Prusse. Le Cabinet de дворъ явно ищетъ сближенія съ Англіей, гер-Berlin cherchait visiblement un rapprochement манскими державами и Франціей, чтобъ остаavec l'Angleterre, les puissances germaniques вить въ сторонт Россію, "Въ такомъ случать", et la France, afin de laisser la Russie de côté. спращиваеть графъ Руминдевъ виде-кандлера "Dans ce cas", dit le comte, "Votre Excellence ne l'Остермана, "не думаете ли Вы, что мы еще croit-elle pas que nous pouvons nous passer болье можемъ обойтись безъ здышняго двора". bien davantage de cette Cour-ci"?

En outre, le comte de Roumiantzow, pénétré du sentiment de sa dignité, ajoute qu'il avait acquis la conviction de son inaptitude à plaire anx ministres prussiens autant que le prince Dolgorouky. C'est pourquoi il sollicite auprès de l'Impératrice la permission de se rendre en congé chez son frère, ou de revenir définitiveparfaitement de laisser à la Cour de Berlin un "simple" chargé d'affaires. (Rapport du 8(19) août 1786).

On ne voit pas non plus d'après les rapports du comte, qu'il se soit particulièrement efforcé de gagner "la confiance" de l'héritier du trône de Prusse. Immédiatement après l'avènement de Frédéric Guillaume II, il s'empressa de transmettre à St. Pétersbourg son opinion sur le митие о новомъ королт и его правительствъ. nouveau roi et sur son gouvernement. "D'après "Изъ всъхъ разговоровъ и поступковъ короtous les entretiens et tous les actes du roi, écri- девскихъ", пишеть онъ въ денешѣ отъ 15-го vit-il dans une dépêche du 15 (26) août 1786. (26-го) августа 1786 г., "можно съ надежностію on peut conclure avec assurance, que son regne заключить, что царство его будеть весьма поsera fort semblable à celui de son grand père. хоже на дъдово. Въ военной части онъ соблю-Pour la partie militaire, il maintiendra l'ordre деть порядокъ, и можеть быть удобренія какія et fera peut-être encore quelques améliorations нибудь въ мелочахъ еще сдълаетъ; а что ваde détail, et quant à ce qui concerne la poli- сается до политики, то, конечно, въ опект всегда tique, il restera sans doute sous la tutèle de своихъ министровъ пребудеть. Чъмъ онъ еще ses ministres. En quoi, il ressemble encore à сходствусть съ дѣдомъ есть распаленіе къ блаson grand père, c'est son effervescence pour la religion. L'inclination de ce Souverain pour les utopies qui règnent aujourd'hui en Allemagne парствующимъ бреднямъ и вои и до Россіи et s'étend jusqu'en Russie, y contribue beaucoup". | распространились".

du roi Frédéric le Grand, alors très-malade et наго короля Фридриха В., у котораго "руки

Кромъ того графъ Румянцевъ, въ сознани своего достониства, прибавляетъ, что онъ уже убъдился въ неспособности своей понравиться прусскимъ министрамъ настолько, какъ князь Долгорукій. Поэтому онъ просить Императрицу позволить ему убхать изъ Берлина въ отпускъ къ брату своему или же совсъмъ возвраment en Russie. Dans son opinion, il suffirait титься въ Россію. По его мивнію достаточно было бы оставить при Берлинскомъ дворъ "простаго" повъреннаго въ дълахъ. (Донесевіе отъ 8-го (19-го) августа 1786 г.).

> Не видно также изъ донесеній графа, чтобъ онъ особенно старался попасть въ "довъренность" наследника прусского престола. Немедленно посл'в воцаренія Фридриха-Вильгельма II. онъ спінить сообщить въ С.-Петербургъ свое гочестію. Много тому способствуеть прилвиленіе сего Государя къ нынѣ въ нѣмецкой землѣ

Enfin, le comte Roumiantzow explique ses relations hautaines envers le gouvernement prussien de la manière suivante: "Je crois que tout en observant une attitude aimable, il est trèsnécessaire de montrer de la fermeté et de la dignité." "Notre position est telle que cette Cour ne pourra jamais nous tenir tête et que dans tous les cas, elle craindra plutôt les conséquences de notre inimitié: en outre, je crois pouvoir assurer Votre Excellence, contrairement au proverbe russe, ici non seulement le brochet est mort, mais encore ses dents ne sont pas restées". (Rapport du 18 (29) août 1786).

Ces jugements sévères sur les ministres prussiens et sur le roi lui-même ne furent pas approuvés par l'Impératrice, ni par le vice-chancelier. Le manque de tact de certains procédés du comte rencontra moins encore le suffrage de la Souveraine. L'Impératrice lui rappela que son devoir était de ne prêter l'oreille à "aucun commérage", de remplir ses fonctions avec la "dignité qui convenait à son ministre" et de donner sans effort et avec sincérité les assurances d'amitié. Le vice-chancelier exprima aussi son mécontentement au comte Roumiantzow, de ce qu'il n'avait pas assisté aux funérailles de Frédéric II et de ce qu'en général, il se permettait "de s'énoncer en termes durs et inconvénants" sur le compte de personnages honorés de la bienveillance de S. M. l'Impératrice. Il lui conseilla aussi de s'exprimer avec plus de modération dans ses dépêches au sujet des ministres prussiens, entre les mains desquels ces dépêches pourraient tomber. (Dépêche du comte Ostermann du 27 octobre 1786).

Cependant, toutes ces remontrances ne produisirent pas le moindre effet sur le comte: il continua à s'exprimer avec dedain au sujet de la Prusse dans ces longues dépêches. L'une de ces dépêches, écrite de sa propre main et datée du 22 juin 1787, est très-rémarquable. Elle présente un tableau détaillé de l'ordre de choses dominant à la Cour de Berlin. Le comte donne la caractéristique du roi lui-même et des hommes d'État principaux de la Prusse, en s'énonçant à leur égard avec la franchise qui le distingue.

Il avoue qu'il connaît encore très-peu le roi Frédéric Guillaume; néanmoins "il est clair; pour tout le monde que le Souverain régnant n'a aucune aptitude au gouvernement. Tout ce qu'il a fait et même son peu de confiance en онъ досель на дълаль, да и собственное его

Наконецъ свое высокомърное отношение къ прусскому правительству графъ Румянцевъ объясняеть следующимъ образомъ: "Я думаю, что при наблюденів пріятнаго обхожденія весьма нужно показывать твердость и чувство своего достоинства". "Положение наше таково", прибавляеть онь, "что здешнему двору нивогта противъ насъ отважиться не можно, а во всякомъ случать скорте бояться отъ непріязан нашей крайнихъ слъдствій; притомъ же я могу кажется Ваше Сіятельство точно увіврить, что противно Россійской пословиць: завсь не токие умерла щука, но и зубовъ оя не осталось". (Ленесеніе отъ 18-го (29-го) августа 1786 г.).

Такія різкія сужденія графа Румянцева в прусскихъ министрахъ и самомъ короле во были одобрены ни Императрицею, ни видеванцлеромъ. Еще менфе заслужнии одобрения нъкоторые безтактные поступки графа. Имчератрица напомнила сму долгъ его не уважать никакихъ "сплетней" и необходимость "вести служение съ достоинствомъ министру нашему свойственнымъ", а "увъревіе о дружов производить безъ усилія и образомъ искреннив. Вице-канцлеръ же выразиль графу Румянцеву свое неудовольствіе по поводу того, что онь не пошель на похороны Фригриха II и что вообще позволяетъ себъ "ръзко и непристойно отзываться объ особахъ, которыя удостоеми милости со стороны Императрицы. Онъ совътоваль ему также менье рызко отзываться вы своихъ депешахъ о прусскихъ министрахъ, воторымъ его депеши могутъ попадаться въ руки. (Лешеша графа Остермана отъ 27-го октября 1786 г.).

Однаво всв эти напоминанія не произвели на правъ графа ни малъйшаго дъйствія: онъ продолжаль нъ своихъ длинныхъ депешахъ отзываться о Пруссін только съ пренебреженіень. Въ высшей степени характеристична собственноручно написанная имъ депеша отъ 22-го іры 1787 г., въ которой представлена подробим картина порядковъ, господствовавшихъ при Берлинскомъ дворъ. Графъ Румянцевъ представиль характеристику самаго короля и всёхъ главнъйшихъ прусскихъ государственныхъ дъятелей, отзываясь о нихъ съ свойственною ему откровенностью.

Короля Фридрика-Вильгельма, онъ сознается, еще мало знаетъ, но всетави "явственно только для всёхъ, что владеющій Государь нивакихъ къ управленію дарованій но имбетъ. Все чю son avenement au trône, "on attendait beaucoup повъдываеть утвердительно сію истину". При des profondes méditations où il s'était plongé вступленіи его на престоль всь чего то ожиcommissions, ce Souverain éloignait de lui les ваго шага о безпорядкъ, имъющемъ вскоръ поaffaires, on put facilement en conclure qu'il n'y a следовать, а когда притомъ виделя, что госуmême rien à attendre de son amour du travail. дарь сей учрежденіемъ различныхъ коммиссій "Rientôt après", poursuit le comte, "cet astre отряжаль отъ особы своей всѣ дѣла, то и заmodeste fut éclipsé par les satellites, sur les- ключить легко могли, что и отъ трудолюбія quelles se porta toute l'attention. Hertzberg pour і ничего ожидать не оставалось". "Вскорт заla partie politique; Bichoffwerder pour tout се тъмъ", продолжаетъ графъ, "слабое сіе свътнао concernait ses dispositions personnelles; Wöllet les deux frères Beyer pour les affaires intérieures, se présentèrent ostensiblement comme la sauvegarde de l'ignorance souveraine".

Ensuite vient une caractéristique également tranchante des ministres prussiens. Hertzberg ausi longtemps "qu'il se livrait uniquement à ses exercices de chancellerie" était "en équilibre avec ses facultés naturelles". Mais actuellement qu'il est à même de s'occuper de haute politique, il passe la plus grande partie de son temps à poursuivre tout ce que les journaux et les gazettes de tous les pays lui présentent de futilités dont personne ne s'occupe". Il compare Hertz- нимающихъ пустошей". Онъ сравниваетъ Герцberg à Don Quichotte!

Concernant Bichoffwerder, le comte Roumiantzow est d'avis que c'est "un homme d'incli- ценъ того мивнія, что онъ "челов'якъ свойствъ nations dangereuses et de vues répondant à ces inclinations. Ce qui le prouve incontestablement c'est la sincérité affectée avec laquelle il prêche sur la possibilité de la connaissance de l'âme". Bichoffwerder est l'ami de Schrepfier (un spirite) et il "proclame avec une apparente conviction les miracles de ce charlatan". Rouminatrow raconte à ce propos que Bichoffwerder et le prince Frédéric de Brunswick "s'étaient entendus pour inviter Sa Majesté à assister à une conversation avec l'âme du feu roi. Mais le roi eut peur de ce "terrible spectacle" et s'en alla sans attendre la fin de la séance".

"Il faut espérer", dit le comte Roumiantzow en concluant ce récit, "que si l'entretien en question avait pu effectivement avoir lieu, quelques-uns des assistants n'en seraient pas sortis sans rester estropiés. Beaucoup de gens assurent que le motif qui a porté le roi à se retirer, а что причина, побудившая короля отдълиться

ses propres forces confirment cette vérité". А такъ сказать къ силамъ своимъ недонфріе проpendant sa longue attente du pouvoir". Au lieu дали" отъ всъхъ тъхъ глубокихъ размышленій, de cela, il se révêla une telle ignorance du fond въ которыхъ мнили быть его погруженнымъ, des affaires que personne ne peut douter dès les во время долгаго ожиданія парства". Явилось memiers pas, du désordre qui allait s'ensuivre, вийсто того "такое незнаніе самихъ основаній et quand on vit que, par l'institution de diverses дъль, что никто усумпиться не могь съ пери было ограждено теми спутпиками, на конхъ все вниманіе обратилось. Герцбергь въ части подитической; Бишофвердеръ во всемъ томъ, что до личнаго касаться могло расположенія; Велнеръ п два брата Бейера по дъламъ внутреннимъ, явно предстали въ образъ охранителей парскаго невъжества".

> Вследъ затемъ идетъ не менее резкая характеристика прусскихъ министровъ. Герцбергъ, пока находился "въ единыхъ канцелярскихъ упражненіяхъ", быль "въ равновъсіи своихъ естественныхъ мыслей". Но теперь имъя возможность запиматься высшею политикою, онъ "большую часть времени провождаеть въ преследованін того, что газеты и журналы всехъ государствъ представляють ему никого не заберга съ Донъ-Кихотомь!

> Относительно Бишофвердера графъ Румянопасныхъ и видовъ онымъ соотвътствующихъ. Неоспоримымъ доказательствомъ этого служитъ минмая искренность, съ коею онъ о возможности духопознанія пропов'єдываеть". Бишофвердеръ другъ Шренфіера (спирита) и "съ впдомъ дъйствительнаго убъжденія чудеса сего скомороха превозносить". При этомъ Румянцевъ разсказываеть, что Бишофвердеръ и принцъ Фридрихь Брауншвейгскій "уговорили Его Величество присутствовать при собестдованін съ духомъ короля покойнаго". Но король побоялся "страшнаго действія" и "не дождавшись конца сеанса, ушелъ".

"Уповательно", заключаетъ графъ Румянцевъ свой разсказъ, "что когда бы вышеупоиянутое собестдование дъйствительно воспоследовать могло, то бы изъ собесъдователей нъкоторые безъ увъчья не остались. Многіе и увъряють, terrible prédécesseur.

Après avoir mentionné dans la même dépêche quelques autres hommes d'État prussiens, le другихъ еще прусскихъ государственныхъ діяcomte Roumiantzow passe à l'exposé de la situa- теляхъ, графъ Румяниевъ перехолитъ въ извеtion contemporaine de la Prusse, qui comptait женію современнаго состоянія Пруссін, въ воun peu plus de 6 millions d'habitants, une ar- торой народу почиталось съ небольшимъ 6 милmée de deux cent mille hommes, et un trésor ліоновъ; войска 200 т. и казны около 70 милд. d'environ soixante-dix millions de thalers. La талеровъ. Заканчивается эта депеша съ кратdépêche se termine par une caractéristique suc- кою и не интересною характеристикою отвоcincte et peu intéressante des relations de la шеній Пруссін къ различнымъ европейскимъ Prusse avec diverses puissances.

Ces jugements inconsidérés et tranchants ne furent pas rachetés par les succès diplomatiques выкупались никакими дипломатическими темdu comte Roumiantzow: loin de contribuer à хами графа Румянцева: онъ нисколько же соamener un rapprochement entre la Russie et la дъйствовалъ сближению между Россіей и Прус-Prusse, il accrut le refroidissement entre les сіей, но напротивъ привелъ еще къ большену deux Cours, qui avaient déjà bien des motifs de охлажденю. Между тъмъ было безъ того деtension dans leurs rapports.

L'entrevue de l'Impératrice Catherine avec l'empereur Joseph II en 1787, augmenta encore ператоромъ Іосифомъ II въ 1787 г. еще болье la défiance de la Cour de Berlin. Le roi de увеличило полозрительность Берлинскаго люсь. Prusse avait "pour la maison d'Autriche une Король прусскій питаль "къ австрійскому дому haine qui dépassait de beaucoup celle qui ani- ненависть превосходящую несравненно ту, коmait son prédécesseur", et il était convaincu que торую имъль его предмъстникъ" и онъ быль l'Impératrice s'était entendu avec l'Autriche pour убъжденъ, что Императрица согласилась съ marcher contre la Prusse des que les circon- Австріей идти на Пруссію, когда тольне воstances le permettraient. Cette conviction fut зволять обстоятельства. Въ этомъ убъщния encore confirmée chez le roi, lorsque l'Impéra-, еще болье утвердился король, когда Инвераtrice refusa de renouveler son traité d'alliance грида отказалась возобновить съ нимъ сомения avec lui. (Dépêche du comte Roumiantzow du травтатъ. (Денеша гр. Румянцева отъ 7 (18) 7 (18) mars 1788).

La Cour de Berlin s'offensa également du refus de la Russie d'accepter sa médiation pour la ся на отказъ Россіи принять посредничестю conclusion de la paix avec la Suède et la Tur-1 его для заключенія мира съ Швеціей и Турquie. L'Impératrice déclara qu'elle ne pouvait ціей. Императрица заявила, что она не можеть consentir à cette proposition autrement que d'ac-принять этого предложенія иначе какъ сообща cord avec son allié, l'empereur d'Allemagne. Quant à la Suède, l'Impératrice ne voulait pas entrer en négociation de paix avec cette puissance avant qu'elle ne lui eut donné une "écla- пить съ нею въ переговоры о мирв, пока ова tante satisfaction". (Note adressée à la Cour de не дасть ей предварительно "блестящаго удовле-Prusse le 22 janvier 1789).

Enfin l'affaire de Danzig préoccupait beaucoup l'Impératrice et le roi de Prusse. La convention de Varsovie de 1785 (Ne 230) n'avait nullement mis un terme aux persécutions contre les Danzickois de la part des autorités prussiennes. Il était parfaitement clair que la Prusse avait l'intention d'annexer définitivement à ses possessions cette importante ville de commerce.

été la crainte de voir apparaître la canne de son было предварительное явленіе трости грознаго его предивстника".

> Упомянувъ. наконецъ, въ той же депешъ, о державамъ.

Такія неосторожныя и різвія сужденія ве статочно много причинъ для помянутыхъ отпошеній между объими державами.

Свиданіе Императрицы Екатерины II съ иммарта 1788 г.).

Равнымъ образомъ Берлинскій дворъ обидысъ ея союзникомъ, императоромъ германскимъ-Что же касается въ особенности до Швелін, то Императрица не раньше согласна была встутворенія". (Нота поданная прусскому двору 22 января 1789 г.).

Наконецъ Данцигское дело сильно занимаю внимание Императрицы и короля прусскаго. Варшавская конвенція 1785 г. (№ 230) несколько не прекратила прежиня притеснения Данцига со стороны прусскихъ властей. Совершенно явно выступало наифреніе Пруссін окончательно присоединить къ своимъ владвизиъ этоть важный торговый городъ.

dans aucun cas et de s'opposer, au besoin, même ин въ какомъ случав и, въ случав надобности, par la force des armes, a l'exécution du plan лаже силою оружія воспренятствовать осущестde la Prusse. (Dépêche au comte Roumiantzow вленію прусскаго плана. (Депеша въ Румянdu 4 mai 1786). Elle rappelait constamment au деву отъ 4-го мая 1786 г.). Она постоянно наgenvernment prussien les stipulations de la поминала прусскому правительству постановлеconvention de Varsovie. Mais toutes les repré- нія Варшавской конвенціи. Но всѣ предстаsentations de Roumiantzow n'aboutirent à rien, вленія Румянцева не привели ни къ чему: le gouvernement prussien continua à opprimer прусское правительство продолжало притеснять les habitans de Danzig, dans le but évident de жителей Данцига съ явною цілью заставить les obliger à exprimer eux-mêmes le désir d'être ихъ самихъ выразить желаніе о присоединеніи réunis à la Prusse. En même temps l'envoyé prus- къ Пруссіи. Вм'єсть съ тымъ прусскій посланsien à Constantinople ne cessait pas d'intriguer никъ въ Константинополъ неустанно интригоcontre la Russie.

Dans ces conjonctures le comte Roumiantzow ne jugeait nullement nécessaire de faire des céré- уже нисколько не находиль нужнымь церемоmonies avec les ministres prussiens. Ainsi par неться съ прусскими министрами. Такъ, наexemple, il lut au vieux comte Finkenstein, примъръ, по приказанію своего правительства par ordre de son gouvernement une dépêche онъ прочель старому графу Финкенштейну поqu'il venait de recevoir et entra en conversa- лученную имъ денешу и вступилъ съ нимъ въ tion avec lui. "Quant au comte Hertzberg (le разговорь. "Графу же Герцбергу (наиболье вліяplus influent des ministres) је me contentai de тельному министру) довольствовался я сдълать bui donner lecture de la dépêche, après quoi, съ оной денени прочтеніе, при окончаніи котоpour éviter un ennuyeux bavardage, je me levai paro для избъжанія скучнаго многоглагольствоen lui disant que je n'osais pas fatiguer plus ванія всталь я, изъявляя ему, что болье заlengtemps un homme aussi оссире́". (Dépèche du держивать сголь утружденнаго человъка не 4 (15) mars 1788).

En même temps, le comte Roumiantzow rapportait qu'à Berlin on redoutait la guerre avec что въ Берлинъ боятся войны съ Россіей и la Russie, vu que "la Prusse n'avait aucun moyen такъ накъ Пруссія "по морскимъ дъйствіямъ d'envoyer quelques bâtimens de guerre russes онь предложиль отправить въ прусскимь береsur les côtes prussiennes. (Dépêche du 19 (30) гамъ итсколько русскихъ военныхъ судовъ. septembre 1786 et du 11 (22) juin 1788). Enfin le comte était d'avis que pour paralyser les desseins de la Prusse, on pourrait entamer avec elle des négociations secrètes au sujet de la Pologne et lui suggérer les désirs les plus irréalisables. (Dépêche du 28 octobre 1787).

Mais Catherine II n'approuva ni ces propositions du comte, ni sa manière d'agir à Berlin. Il en arriva lui même à conclure qu'il n'était pas à sa place. Dans une lettre du 15 mars 1788, adressée au comte A. A. Bezborodko, Roumiantzow avoue que sa position à la Cour de Berlin lui est trop pénible et il demande l'auto-

Catherine II était décidée à ne le permettre: Екатерина II решилась не допустить этого налъ противъ Россіи.

> Въ виду этихъ обстоятельствъ гр. Румянцевъ дерзаю". (Денеша отъ 4-го (15-го) марта 1788 г.).

Вивств съ темъ графъ Румянцевъ доносилъ, pour des spérations maritimes" et cependant, не имъсть никакихъ средствъ", а между тъмъ comme "sa couardise à notre égard dans les "трусость ея по теперешнимъ обстоятельствамъ circonstances actuelles est réelle", il proposa въ разсуждении насъ есть дъйствительная", то (Донесенія отъ 19 (30) сентября 1786 г. и 11 (22) іюня 1788 г.). Наконецъ графъ полагалъ, что съ целью парализовать прусскіе заимсли, можно бы начать съ Берлинскимъ дворомъ, секретные переговоры насчеть Польши и возбудить въ немъ самыя несбыточныя желанія. (Денеша отъ 28-го октября 1787 г.).

Но Екатерина II не удостоила одобренія ни эти предложенія графа, ни его образъ дъйствія въ Берлинъ. Онъ самъ пришель къ убъжденію, что опъ не на своемъ мъсть. Въ письмъ отъ 15-го марта 1788 г. къ графу А. А. Безбородко, Румянцевъ признаетъ, что его положение при Берлинскомъ дворѣ слишкомъ его тяготить и risation de l'Impératrice pour se rendre à l'armée онъ просиль разрешенія Императрицы отпраactive. Ce voeu fut accompli. Par un rescrit du виться въ действующую армію. Это желаніе 13 août 1788 le comte Roumiantzow fut rappelé было исполнено. Рескриптомъ отъ 13 августа de Berlin "conformément au désir depuis long- 1788 г. графъ Румянцевъ, "въ виду давно изle comte Nesselrode de Lisbonne.

Dans une instruction adressée au comte Nesselrode le 11 août 1788, sont expliquées en détail les motifs de la manière d'agir injuste et peu amicale du Cabinet de Berlin envers l'Impératrice. Lorsque la guerre éclata entre la Russie et la Turquie, l'Impératrice avait besoin de l'alliance et du concours de l'Autriche. C'est pourquoi elle dut attacher du prix à l'amitié de l'empereur et elle ne put accepter la proposition du roi de Prusse concernant le renouvellement du traité d'alliance.

Ce refus ne porte aucune atteinte à ses sentimens pour la Prusse. "Ma règle constante à son amitié et je ne m'en écarterai jamais aussi longtemps que je rencontrerai de son côté une disposition parfaitement réciproque". D'ailleurs quand même l'accord direct entre la Russie et la Prusse pas moins en vigueur.

Le comte Nesselrode s'engage en outre nà donner à S. M. Prussienne dans toutes les occasions les assurances les plus positives que les liaisions de l'Impératrice avec la Cour de Vienne n'ont jamais tendu et ne tendront jamais à troubler de manière quelconque la tranquillité et la prospérité du règne de S. M. Prussienne".

C'est l'Impératrice elle-même qui adressa ces instructions amicales et pacifiques au comte de Nesselrode dans une lettre autographe du 18 octobre 1788. Sans mettre en doute les sentimens du roi, elle se montre surprise de l'attitude assumée par ses ministres à Varsovie et à Copenhague. A Varsovie le Cabinet de Berlin avait protesté contre le projet d'un traité d'alliance entre la Russie et la Pologne. A Copenhague il avait déclaré que des troupes prussiennes occuperaient le Holstein aussitôt que celles du Danemark recevraient l'ordre de marcher contre la Suède. De pareils actes prouvent nécessairement que la Prusse n'avait pas l'intention de Пруссіи сохранить добрыя и мирныя сношенія rester en bonne intelligence avec la Russie, "mais la modération a ses bornes et en aucun cas je ne saurais me laisser faire la loi ni à mes alliés". Il faut supposer que la Cour de Berlin avait arrêté son plan d'hostilité à l'égard de la скій дворъ уже составиль свой планъ враж-Russie et il sera difficile de la contraindre à у дебныхъ въ отношеніи Россіи дъйствій и въ renoncer. Quoi qu'il en soit le comte Nesselrode роятно трудно будеть заставить его отъ вего

temps exprimé par lui" et il fut remplacé par въстнаго его желанія" быль отозвань изъ Берлина и на мъсто его посланникомъ назначенъ быль графъ Нессельроде изъ Лиссабона.

> Въ инструкцін графу Нессельроде оть 11 августа 1788 г. подробно объясняются причлем нынфинято несправедливаго и недружелюбнаго образа дъйствія Берлинскаго кабинета въ отношенін Императрицы. Когда возникла война между Россіей и Турціей, Императрица вуждалась въ союзной номощи Австріи и потому она должна была дорожить дружбою песаря в не могла принять предложение прусскаго вороля насчеть возобновленія союзнаго трактата.

Но этотъ отказъ нисколько не измѣнавь ос чувства дружбы къ Пруссіи. "Постояния. l'égard du roi a été de ménager et de cultiver ноимъ правиломъ въ отношенін его (короля) было дорожить и поддерживать дружбу съ нивъ и я никогла не откажусь отъ него до такъ поръ, пока я встречу съ его стороны совершенное такое же взаимное расположение. avait cessé d'exister, les traités sur le partage | Впрочемъ, если прекратились особенныя обяde la Pologne et celui de Teschen ne restaient зательства, дъйствовавшія между Россіей и Пруссіей, все-таки еще остались трактати о раздълъ Польши и Тешенскій.

> Наконепъ Нессельрове поручается "давать королю прусскому при всякомъ случав самое положительное удостовърение въ томъ, что блазость Императрицы съ Вънскимъ дворовъ вакогда не имфла и не будеть имфть цфлью варушить какимъ нибудь образомъ спокойствие и преуспъяніе царствованія Его Прусскаго Величества".

> Эти мирвыя и дружескія наставленія преводала сама Императрица графу Нессельроле въ собственноручномъ письмѣ отъ 18-го октября 1788 года. Она въритъ въ дружескія чувства самого короля, но не можеть не удивляться образу дъйствія его министровъ въ Варшаві в въ Коненгаговъ. Въ Варшавъ Берлинскій вабинетъ протестовалъ противъ проекта союзнаго трактата между Россіей и Польшею. Въ Копенгагенъ онъ объявиль, что если датскія войска будуть действовать противъ Швелів. то прусскія войска вступять въ Гольштинію. Такого рода дъйствія указывають на нежеланіе съ Россіей. По "умъренность вмъетъ свои предълы и ни въ какомъ случав я не позволю, чтобъ мир или моимр союзнивамр омли предписаны законы". Можно думать, что Берлин

venir un malheur que semble inévitable aussi няется въ обязанность изыскивать вст средlongtemps que la Prusse persiste dans la voie ства, которыя могли бы предупредить несчаdans laquelle elle se trouve engagée. En trou- стія, являющіяся неминуемыми, если Пруссія vant une solution à ce problème le comte rendra пойдеть по избранному ею теперь пути. Если an service émiment à l'humanité.

L'Impératrice ne tarda pas à se convaincre ene le comte Nesselrode n'était pas à la hauteur томъ, что графъ Нессельюде не стоятъ на выde sa mission. Dans ses rapports en Cour il se соть своего положенія. Въ своихъ донесеніяхъ montrait trop confiant dans les ministres prus- онъ выказываль слишкомъ довърчивое отношеsiens et ne trahissait aucune aptitude à écarter ніе къ прусскимъ министрамъ и, съ другой les malentendus survenus entre la Russie et la стороны, нисколько не обнаруживаль способ-Prusse. L'Impératrice crut devoir l'avertir ellemême par une lettre, en date du 15 décembre 1788, de ne pas ajouter une foi absolue aux paroles de Herzberg, dont la duplicité semblait évidente. г., предостеречь графа не вършть всему, что Sur la dépêche du 13 (24) octobre 1788 rapportent les assurances de Herzberg que la Russie merait actuellement en possession de la Crimée et d'Otchakow, si elle avait accepté la médiation prassienne, l'Impératrice fit l'annotation suivante: Lieutenant de Dieu, qui dispose de l'univers! Ils s'oublient entièrement".

Dans ces conditions les rapports entre les deux paissances devaient s'altérer de plus en plus. Le comte Ostermann déclara sans détour au baron Keller qui venait d'être accrédité comme ministre de Prusse que les actes de son souverain ne s'accordaient pas avec ses paroles. Comme le Prusse semblait vouloir justifier son attitude à Copenhague et à Varsovie par l'absence d'un traité avec la Russie le vice-chancelier crut de voir rappeler au ministre que d'autres Cabinets. qu'aucun traité d'alliance ne liait à la Russie, lui manifestaient des dispositions bien plus conciliantes. (Précis de la conférence du vice-chancelier avec le baron de Keller du 15 novembre 1788). Finalement le comte Ostermann ne put s'empêcher d'exprimer à ce représentant "combien on avait de la peine à comprendre ici le changement subit et inattendu arrivé dans le langage et les procédés de sa Cour-vu les assurances reltérées du roi d'amitié". (Dépêche du comte Ostermann du 19 décembre 1788).

Lorsque à la fin de la même année le comte Nesselrode avait mandé que le ministre de Prusse à Varsovie était chargé de conclure un traité avec la Pologne, bien que la Cour de Berlin avait protesté contre la conclusion d'un дворъ протестоваль противъ заключенія Рос-

est invité à appliquer tous ses efforts pour pré-|отказаться. Однако графу Нессельроде вибграфъ разръшить эту задачу, онъ окажетъ великую услугу человвчеству.

> По весьма скоро убъдилась Императрица въ ности устранить существующія между Россіей и Пруссіей недоразумівнія. Сама Императрица полжна была, письмомъ отъ 15-го декабря 1788 ему разсказываеть Герцберь, действія котораго крайне двуличны. На депешъ же графа Нессельроде отъ 13 (24) октября 1788 г., въ которой сообщаеть онъ слова Герцберга, что еслибъ Императрица приняла прусское предложение о посредничествъ, она теперь была бы навърно обладательницею Крыма и Очакова, Екатерина II собственноручно написала следующія слова: "Намъстникъ Божій вселенной распоряжающійся; зазнались совершенно".

> При такахъ обстоятельствахъ отношенія между объими державами должны были сдълаться все болве натянутыми. Графъ Остерманъ откровенно объявиль барону Келлеру, новому прусскому посланнику, что дъйствія его короля прямо противорвчать его словамь. Если отсутствіемъ союзнаго трактата оправдываетъ Пруссія свои дъйствія противъ Россія въ Копенгагенъ и Варшавъ, то виде-канцлеръ напоминаетъ посланнику, что другія державы, не связанныя союзными трактатами съ Россіей, всетаки действують более дружелюбно въ отношенін Россін. (Précis de la conférence du vicechancelier avec le baron de Keller du 15 novembre 1788 г.). Наконецъ графъ Остерманъ не удержался сказать барону Келлеру, что русское правительство не понимаеть "виташную н неожиданную перемвну, совершившуюся въ нзывъ и образъ дъйствія его двора, въ виду многократныхъ увъреній короля въ дружбъ". (Депеша графа Остермана отъ 19 декабря 1788 r.).

> Когда наконецъ въ концъ 1788 г. гр. Нессельроде доносиль, что прусскому посланнику въ Варшавъ поручено заключить союзный трактать съ Польшею, после того какъ Берлинскій

temps exprimé par luir le comto Nesschrode de -

Dans une instruction selvode le 11 août 1758 tail les motifs de la 55 peu amicale du Cabino peratrice. Lorsque 15 Russie et la Turquie de l'alliance et du corpourquoi elle dut attra l'empereur et eile ne 1 du roi de Prusse con du traité d'alliance.

Ce refus ne porte timens pour la Prusl'egard du roi a été son amitié et je ne longtemps que je rene sition parfaitement : même l'accord dire avait cessé d'existi de la Pologne et : pas moins en vigi:

Le comte Ness donner à S. M. l' sions les assurat liaisions de l'Inc n'ont jamais ter troubler de mar la prospérité de

C'est l'Impéinstructions a Nesselrode d octobre 1755 du roi, elle assumée pa penhague. protesté eentre la it nt 1: ١ê٠ nt e .ster ..mais cas je allies'

**4** 

Berlin en qualité 1794, on semblait les plus importantes mise d'Alopéus et du ionissait de la bienveil-Brêdêric Guillaume II: entre le souverain et there entretenait pour sa confidentiels aux autres ministres et

2 12.

ut fait une halte à Berlin en gur le roi qui s'attacha à justiegard de la Russie. Réduit à Il ne pouvait pas admettre Oliče, fût attaquée par le Danerefus de l'Impératrice de con-Illiance ne prouvait-il pas l'exiagement secret entre la Russie utre la Prusse. Alopéus eut des dentiels avec le général Bischoffvec un ancien ami et réussit empêcher que le roi ne signât n destinée à être expédiée à et dont le texte avait été rédigé par Herzberg et le représentant à Berlin. Cette pièce avait pour eller catégoriquement l'Impératrice utions de paix qu'elle proposait à la a la Suède. Alopéus et Bischoffwerder à avoir des entrevues secrètes et à une correspondance.

sa lettre du 13 juillet le général prusclarait à Alopéus que le roi n'avait point de sentimens à l'égard de l'Impératrice il ne dépendait que d'elle d'écarter tout par une explication franche et amiboffwerder espérait reussir à rétablir nes relations d'amitié entre la Russie se. Sur l'ordre du roi, il exigea que rice et le comte Ostermann fussent les connaitre ces pourparlers. Au mois d'ocde fit part du désir du roi de commencer respondance personnelle avec l'Impé-

Mopéus à Berlin, ' Съ назначенія М. М. Алопеуса въ Берлинъ, milet des rapports въ качествъ "путещественника", весь интересъ Dabinets se con-дипломатическихъ спошеній между С.-Петерm diplomate et les бургскимъ и Берлинскимъ кабинетами сосре-Bien que le поточивается въ донесеніяхъ Алоцеуса и даваемыхъ ему инструкціяхъ. Графъ Нессельроде остался въ Берлинъ, въ качествъ посланиика, до 1794 года, но никто не обращалъ на него ни малъйшаго вниманія и всъ переговоры о самыхъ важныхъ вопросахъ происходили за его спиною между Алопеусомъ, съ одной стороны, и генераломъ Бищофверлеромъ, пользовавшимся особеннымъ расположениемъ Фридриха Вильгельма II, сь другой. Бишофвердеръ быль посредникомъ между королемъ и Алопеусомъ. Что же касается до графа Герцберга, то онъ также имълъ секретнъйшіе переговоры съ Алопоусомъ, о которыхъ онъ не сообщалъ другимъ министрамъ и въроятно даже не королю.

> Въ іюдъ 1789 г., когда Алонеусъ пробздомъ остановился въ Берлинъ, король прусскій приняль его и старался оправлывать свою политику въ отношеніи Россів. Онъ остадся совершенно одинъ, сказалъ король, и не могъ допустить нападенія Даніи на Швецію, свою союзницу, имъя въ виду, что отказъ Императрицы заключить союзный трактать, явно доказаль существование особенныхъ обязательствъ между Россіей и Австріей противъ Пруссіи. Съ Бишофвердеромъ, какъ съ старымъ знакомымъ, Алопеусъ вступиль въ секретнъйшіе переговоры и на первыхъ же порахъ ему удалось остановить подписаніе королемъ декларацін, которая была составлена Герибергомъ и англійскимъ посланникомъ при Берлинскомъ дворъ и предназначена къ отправлению въ С.-Петербургъ. Въ этой деклараціи Императриців ставился категорическій вопросъ: какія условія мпра предлагаеть она Турціи и Швеціи? Алопеусь и Бишофвердеръ устронии секретныя свиданія и личную переписку.

> Въ нисьмъ прусскаго генерала въ Алопеусу отъ 13-го іюля объявляется, что король нисколько не изміння своих в чувствъ въ отношенін Императрицы, отъ которой зависить дружески и довтрчиво объясниться съ королемъ, чтобъ устранить всякія недоразумінія. Бишофвердеръ надвется, что сму удастся возстановить прежнія дружескія между Россіей и Пруссіей отношенія. По повельнію короля онъ требоваль отъ Алопеуса, чтобъ объ этихъ переговорахъ знали бы только Императрица и графъ Остерманъ. Кромъ того, въ октябръ, генералъ Бишофвердеръ сказаль Алопеусу, что король



Herzberg en avait fait l'aveu lui-même se prévalant de l'imminence d'une guerre entre l'Autriche et la Prusse, l'Impératrice prit la résolution d'élucider ses rapports avec le roi. Elle voulait savoir jusqu'où pourrait aller l'hostilité de la Prusse et si une réconciliation avec son honoré de sa confiance particulière.

Les instructions du 28 août 1789 lui recommandaient de s'arrêter dans cette capitale en печсу поручается остановиться въ Берп-"voyageur de passage" et de chercher à se rapprocher avec les hommes politiques en Prusse pour se convaincre combien un accord était encore possible. Alopéus avait pour mission de faire partager au roi la conviction que l'Impératrice restait toujours animée de l'intention de rétablir les anciens rapports d'amitié.

D'ailleurs l'accord entre la Russie et la Prusse est si naturel, si analogue au "véritable bien-être des deux monarchies respectives, que s'il a pu être troublé pendant quelque temps, il ne faut l'attribuer qu'à des mesentendus et des ombrages produits par un concours de circonstances qu'il ne s'agit que de bien péser et de bien approfondir pour faire cesser les uns et les autres". Au nombre des faits qu'ont pu compromettre l'intimité des deux puissances, les instructions signalent: 1) l'alliance avec la Cour de Vienne, 2) le refus de renouveler le traité d'alliance avec la Prusse, 3) le projet de rapprochement avec la Pologne et 4) les difficultés soulevées par l'Impératrice pour accepter la médiation offerte par le gouvernement prussien. L'examen détaillé de ces différens points amène à la conclusion qu'il n'existe aucune raison sérieuse à une hostilité mutuelle. L'alliance de la Russie avec l'Autriche n'apportait en elle-niême aucune atteinte à ses rapports avec la Prusse; le refus de renouveler immédiatement un traité formel d'alliance ne signifiait autre chose que le désir de retarder quelque peu réglement de cette affaire: le rapprochement avec la Pologne était inspiré par l'espoir de calmer les Polonais si faciles à s'entrainer; enfin l'Impératrice ne pouvait faire autrement que de décliner l'offre de la médiation afin de ne pas donner au roi un prétexte му нозможность сказать, что она сама объ pour assurer qu'elle en avait fait la demande. этомъ просила.

acte analogue par la Russie, et comme le comte | сіей подобнаго же акта и когда гр. Герцбергъ въ томъ признался, прибавивъ, что война межлу Австріей и Пруссіей весьма блезка. Императрица рѣшилась окончательно выяснить отношенія свои къ королю прусскому. Она лоджна была знать до какихъ предъловъ простирается вражда Пруссіп и возножно ли вообще souverain était encore possible. En vue d'éprou- примирен е между нею и когодемъ прусскимъ. ver la bonne foi de la Cour de Berlin, l'Impéra- Съ цалью испытать добросовъстность Бердивtrice consentit à accepter ses bons offices pour скаго двора Императрица согласидась принять rétablir les rapports de la Russie avec la Porte пружескія услуги его въ льдь примпренія Росet la Suède et nomma à Berlin M. Maxime Alopéus, си съ Турціей и Швеціей. Вслъдъ затыть опа назначила въ Берлипъ, въ качествъ особеннаю довъреннаго лица, Максима Алопеуса.

> Въ инструкціи отъ 28 августа 1789 г. Авнт въ качествъ простого "путещественныя". постараться сблизиться съ прусскими госунарственными дъятелями, чтобъ убъдиться насколько соглашение съ Пруссіей представляется еще возможнымъ. Данное Алопеусу поручение должно окончательно убъдить прусскаго короля въ одинаковомъ желанін Императрицы возстановить прежнія дружескія сношенія

Впрочемъ, состояніе дружбы и союза межку Россіей и Пруссіей "до такой степени естественно и согласно съ дъйствительнымъ благонъ обоихъ государствъ, что если оно могло быть нарушено на нѣкоторое время, то это жожно объяснить только недоразумфніями и подокрініями, вызванными стеченіемъ обстоятельствь, которыя следуеть только хорошенько взвешевать и изследовать, чтобъ устранить и тв и другія". Къ такимъ фактамъ, вызвавшимъ заматное охлаждение относить инструкция: 1) союзъ съ Вънскимъ дворомъ; 2) отказъ возобновить союзный трактать съ Пруссіей; 3) проекть соединиться съ Польшею и 4) затрудненія стіланныя Императрицею для принятія прусскаю предложенія о посредничествів. Подробный разборъ встать этихъ пунктовъ приводить къ заключенію, что действительныхъ причинь ша взаимной вражды не имъется. Союзъ Россів съ Австрією нисколько не отмінить союзнихь связей съ Пруссіей; отказъ же въ немедленномъ возобновленій формальнаго союзнаго трактата только быль выражениемъ желанія повременить этимъ дъломъ; сближение съ Польшею было вызвано желаніемъ усповонть легкомисленныхъ Поляковъ; наконецъ Императрица не могла принять прусскаго предложенія о посредничествъ, не желая дать королю шведско-

Depuis la nomination de M. Alopéus à Berlin, en qualité de voyageur, tout l'intérêt des rapports diplomatiques entre les deux Cabinets se concentre dans les dépêches de ce diplomate et les instructions qui lui sont adressées. Bien que le comte Nesselrode fut resté à Berlin en qualité de ministre jusqu'à l'année 1794, on semblait l'ignorer et les négociations les plus importantes se poursuivaient par l'entremise d'Alopéus et du général Bischoffwerder, qui jouissait de la bienveillance particulière du roi Frédéric Guillaume II; il était l'intermédiaire entre le souverain et M-Alopéus. Le comte Herzberg entretenait pour sa part avec celui-ci des pourparlers confidentiels qu'il laissait ignorer aux autres ministres et même probablement au roi.

M. d'Alopéus ayant fait une halte à Berlin en juillet 1789, fut recu par le roi qui s'attacha à justifier sa politique à l'égard de la Russie. Réduit à lisolement politique il ne pouvait pas admettre que la Suède, son alliée, fût attaquée par le Danemark; d'ailleurs le refus de l'Impératrice de conciere un traité d'alliance ne prouvait-il pas l'existence d'un arrangement secret entre la Russie et l'Autriche contre la Prusse. Alopéus eut des pourparlers confidentiels avec le général Bischoffwerder comme avec un ancien ami et réussit dès le début à empêcher que le roi ne signât ane déclaration destinée à être expédiée à St. Pétersbourg et dont le texte avait été rédigé en commun par Herzberg et le représentant d'Angleterre à Berlin. Cette pièce avait pour objet d'interpeller catégoriquement l'Impératrice sur les conditions de paix qu'elle proposait à la Turquie et à la Suède. Alopéus et Bischoffwerder réassirent à avoir des entrevues secrètes et à échanger une correspondance.

Dans sa lettre du 13 juillet le général prussien déclarait à Alopéus que le roi n'avait point changé de sentimens à l'égard de l'Impératrice et qu'il ne dépendait que d'elle d'écarter tout malentendu par une explication franche et anicale. Bischoffwerder espérait reussir à rétablir les anciennes relations d'amitié entre la Russie et la Prusse. Sur l'ordre du roi, il exigea que l'Impératrice et le comte Ostermann fussent les seuls à connaître ces pourparlers. Au mois d'octobre il lui fit part du désir du roi de commencer une correspondance personnelle avec l'Impératrice.

Съ назначенія М. М. Алопеуса въ Берлинъ, въ качествъ "путешественника", весь интересъ дипломатическихъ спошеній между С.-Петербургскимъ и Берлинскимъ кабинетами сосредоточивается въ донесеніяхъ Алонеуса и даваемыхъ ему инсгрукціяхъ. Графъ Нессельроде остался въ Берлинъ, въ качествъ посланиика, до 1794 года, но никто не обращалъ на него ни малъйшаго вниманія и всь переговоры о самыхъ важныхъ вопросахъ происходили за его синною между Алопеусовъ, съ одной стороны, и генераломъ Бишофвердеромъ, пользовавшимся особеннымъ расположениемъ Фридриха Вильгельма II, сь другой. Бишофвердеръ быль посредникомъ между королемъ и Алопеусомъ. Что же насается до графа Герцберга, то онъ также имъль секретнъйшіе переговоры съ Алопоусомъ, о которыхъ онъ не сообщаль другимъ министрамъ и въроятно даже не королю.

143

Въ іюдь 1789 г., когда Алонеусъ проездомъ остановился въ Берлинъ, король прусскій приняль его и старался оправдывать свою политику въ отношении России. Онъ остался совершенно одинъ, сказалъ король, и не могъ допустить нападенія Даніи на Швецію, свою союзницу, имъя въ виду, что отказъ Императрицы заключить союзный трактать, явно доказаль существование особенныхъ обязательствъ между Россіей и Австріей противъ Пруссіи. Съ Бишофвердеромъ, какъ съ старымъ знакомымъ, Алопеусъ вступиль въ секретивните переговоры и на первыхъ же порахъ ему удалось остановить подписаніе королемъ декларацін, которая была составлена Герцбергомъ и англійскимъ посланникомъ при Берлинскомъ дворъ и предназначена къ отправлению въ С.-Петербургъ. Въ этой деклараціи Императриць ставился категорическій вопросъ: какія условія мпра предлагаеть она Турцін и Швецін? Алопсусъ и Бишофвердеръ устроили секретныя свиданія и личную переписку.

Въ письмъ прусскаго генерала въ Алопеусу отъ 13-го іюля объявляется, что король писколько пе взивнить сноихъ чувствъ въ отношеніи Императрицы, отъ которой зависитъ дружески и довърчиво объясниться съ королемъ, чтобъ устранить всякія недоразумънія. Бишофвердеръ надъется, что сму удастся возстановить прежнія дружескія между Россіей и Пруссіей отношенія. По повельню короля онъ требовалъ отъ Алопеуса, чтобъ объ этихъ переговорахъ знали бы только Императрица и графъ Остерманъ. Кромъ того, въ оклябръ, генералъ Бишофвердеръ сказаль Алопеусу, что король

M. d'Alopéus retira de ces pourparlers confidenne donnait pas suite au voeu du roi et ne renouvellait pas le traité d'alliance, celui-ci ne manleur côté empressés de se rapprocher de la Cour de Berlin, mais un seul mot de l'Impératrice pourrait renverser tous ces projets. (Dépêche d'Alopéus du 12 (23) juillet 1789). Finalement Alopéus annonce à sa Cour que Bischoffwerder est grand amateur de chevaux cosaques et demande qu'on lui en cède une paire pour de l'argent. L'Impératrice donna aussitôt l'ordre que plusieurs chevaux cosaques fussent envoyés à Berlin comme cadeau au général prussien.

A la suite de ces négociations préliminaires M. d'Alopéus se rendit à St. Pétersbourg et retourna à Berlin en automne 1789 avec la mission d'amener un rapprochement entre les deux puissances. Dans les premiers temps ses efforts semblaient de voir rester stériles. Dès le commencement de l'année 1790 les affaires prenaient une tournure dangereuse. La Prusse se préparait sérieusement à la guerre et Bischoffwerder annonca à Alopéus que le roi avait conclu un accord avec la Pologne et qu'il se propose d'entrer en lice, parce qu'il est fermement résolu de n'admettre d'aucune manière l'incorporation des principautés Danubiennes à l'Autriche. "Croyez-moi", dit le général, "que le roi est si vraiment attaché à la Russie qu'au prix de son sang même il contribuerait à ses avantages, mais le roi de Prusse n'ose pas écouter les sentimens personnels de Frédéric Guillaume". C'est pourquoi la Russie doit avant tout renoncer à seconder les projets aventureux de l'empereur Joseph II et conclure une paix séparée avec la Turquie. Bischoffwerder assurait en même temps à Alopéus que le jour où celui lui annoncerait qu'il a reçu les pouvoirs pour conclure un traité avec la Prusse serait le plus heureux de sa vie. (Dépêche d'Alopéus du 5 (16) janvier 1790).

En dépit de ces préparatifs militaires de la Prusse, Alopéus ne croyait pas qu'ils étaient dirigés contre la Russie, d'une part parceque le roi redoutait cette puissance et de l'autre parcequ'il pouvait bien plus facilement arracher un territoire à l'Autriche.

Toutefois l'accord conclu à Reichenbach entre la Prusse et l'Autriche ébranla cette confiance

радъ быль бы начать личную переписку съ Императрицею.

Общее впечататніе, вынесенное Алопеусомъ tiels l'impression générale que si l'Impératrice изъ этихъ секретивищихъ переговоровъ было, что если Императрица не исполнить желанія короля и не возобновить съ нимъ солоза, то querait pas de contracter des engagemens avec онъ заключить союзные трактаты съ Турціей la Turquie et la Suède. Les Polonais seraient de и Швеціей. Поляки также рады сбливиться съ Берлинскимъ дворомъ. Но "одного слова Императрицы достаточно, чтобъ разрушить всв этп планы". (Донесеніе Алопеуса отъ 12 (23) іпля 1789 г.). Наконецъ Алопеусъ доноситъ, что Вишофвердеръ большой охотнивъ до казалкихъ лошадей и онъ просить уступить ему ж деньги пару. Императрица отдала приказами отправить въ Берлинъ несколько казацинхъ лошадей въ подарокъ Бишофвердеру.

> Послъ этихъ предварительныхъ переговоровъ Алопеусъ отправился въ С.-Петербургъ и осенью 1789 года возвратился оттуда въ Берлинъ съ порученіемъ устроить сближеніе между объеми державами. Въ первое время всѣ старанія Алопеуса оказались совершенно тщетными. Въ началь 1790 года дъла приняли весьма опасный обороть. Пруссія серьезно готовилась къ война и Бишофвердеръ объявиль Алопеусу, что вородь вступиль въ тесный союзь съ Польшее и готовится къ войнъ, потому что твердо ръшился не допустить ни въ какомъ случа в присоединенія къ Австріи Дунайскихъ Княжествъ. "Повъръте миъ", сказалъ генералъ, "король искренно привязанъ къ Россіи и даже пвною своей собственной крови готовъ содействовать ея пользъ, но король прусскій не осмъливается слушаться личныхъ чувствъ Фридриха Вильгельма". Поэтому Россія должна, прежде всего, отказаться помогать рискованнымъ предпріятіямъ императора Іосифа II и заключить съ Турціей отдільный миръ. Бишофвердеръ увірялъ Алопеуса, что день, въ который онъ ему -отима вн віромонкоп нінэрукоп о стивкадо віе союза съ Пруссіей, будеть дучшинь днень его жизни. (Депеша Алопеуса отъ 5 (16) явваря 1790 г.).

Но несмотря на всв приготовленія Пруссів къ войнъ, Алопеусъ все-таки быль увърень, что они не направлены противъ Россіи, отчасти потому что король бонтся Россін, отчасти потому что отъ Австрін онъ скорве можеть что нибудь отнять.

Но послъ заключенія Рейхенбахскаго соглашенія между Пруссіей и Австріей, Алопеусу d'Alopéus au sujet du maintien de la paix entre намънила его увъренность въ сохраненія мира la Russie et la Prusse. Dans sa dépêche du 17 между Россіей и Пруссіей. Въ сентябръ 17-го (25) septembre il fait présenter "qu'il ne faudra (28-го) числа онъ доносить, что "ничего хороs'attendre à rien de bon de la part de cette Cour-ci". Si la Russie ne fait pas sa paix avec la Porte dans le courant de cette année elle doit se préparer à une invasion de la Prusse en Livonie.

Quoi qu'il en soit l'Impératrice ne s'alarmait pas outre mesure de l'idée de cette agression prussienne. Elle avait fait preuve de confiance à l'égard du roi en lui communiquant les conditions de paix proposées à la Porte et en réclamant sa médiation, mais elle ne se serait jamais décidée à supplanter un allié aussi fidèle que l'était l'empereur d'Allemagne, qui par considération pour elle s'était jeté dans une guerre périlleuse avec les Turcs. (Dépêches du comte Ostermann à M. d'Alopéus du 26 janvier et 29 avril 1790).

Cette confiance de l'Impératrice dans le maintien de la paix avec la Prusse fut entièrement justifiée par des circonstances qui obligèrent la Cour de Berlin à modifier considérablement sa conduite. L'attitude de l'Angleterre, qui n'hésita pes à supplanter la Prusse, contribua pour beaucom à calmer l'ardeur belliqueuse des ministres prussiens. Le comte Herzberg, l'âme du parti de la guerre, se persuada qu'il n'y avait pas à compter sur l'Angleterre, et soucieux de paralyser l'influence de son rival Bischoffwerder, il entama avec Alopéus des pourparlers très confidentiels pour l'incorporation à la Prusse des villes de Danzig et de Thorn. En commencant par assurer qu'il désirait lui-même une entente avec la Russie, Herzberg devint très confiant avec Alopéus à la seule condition de ne pas être trahi par celui-ci. Dans le traité conclu entre La Prusse et la Turquie, la première prenait и Турціей, первая обязалась возвратить последl'engagement de lui faire restituer les territoires | ней всъ земли, которыхъ она могла бы лишитьdont elle aurait été dépouillée à la suite de la си всябдствие войны. Императрица требуеть guerre. L'Impératrice insiste sur la cession присоединенія криности Очакова съ окрестd'Ochakow et du territoire adjacent. Сеttе ré- ностью. Это немного и Герцбергь надвется угоréunion à la Prusse des deux villes susmention- обоихъ городовъ. Наконецъ Герцбергъ честnées. De plus, Herzberg assurait sur la foi de sa нымъ словомъ увърялъ, что онъ дълаетъ это parole d'honneur, qu'il faisait ces ouvertures предложение вопреки положительному приказаcontrairement aux ordres du roi qui lui intimaient нію короля не затрогивать этого вопроса. (Доla défense de toucher à cette question. (Dépêche, несеніе Алопеуса отъ 25-го ноября (6 дек.) d'Alopéus du 25 nov. (6 déc.) 1790).

шаго нельзя ожидать отъ здешияго двора". Если Россія не заключить въ продолженіи текущаго года мира съ Турціей, она должна быть готова давать отпоръ Пруссін вь Ливоніи.

Между тымъ Императрица не особенно боялась нападенія со стороны Пруссін. Она выказала королю большое довъріе сообщивъ ему условія мира съ Турціей и принявь его посредничество. Но оставить своего вфриаго союзника, императора германскаго, который изъ-за пея ринулся въ опасную войну съ Турками, она никогда не ръшится. (Денеша гр. Остермана въ Алопеусу оть 26 января и 29 апреля 1790 г.).

Увъренность Императрицы въ сохранении мира съ Пруссіей совершенно оправдалась обстоятельствами, которыя заставили Берлинскій дворъ значительно измёнить свой образъ дёйствія. Прежде всего содъйствовало охлажденію воинственнаго пыла прусскихъ министровъ поведеніе Англін, когорая оставила Пруссію одинокою. Графъ Герцбергъ, бывшій душою партін войны, убъдившись что на Англію разсчитывать печего и желая парализовать вліяніе своего соперника и врага Бишо рвердера, вступилъ въ секретивйшіе переговоры съ Алопеусомъ насчеть пріобратенія Пруссіей городовь Данцига и Торна. Начавъ съ увъренія, что онъ также желаеть согласія съ Россіей, Герцбергь вдругь сдівлялся откровенными поди условієми, чтобы онъ не быль выданъ Алопеусомъ.

Въ трактатъ, заключенномъ между Пруссіей clamation n'est pas démesurée et Herzberg ворить Порту согласиться на эту уступку. Но espère faire consentir la Porte à cette conces- это онъ готовъ сделать только въ томъ случать, sion, mais il ne veut travailler dans ce sens que ссли Императрица обязуется въ отношенін Прусsi l'Impératrice s'engage à exercer une pression сін повліять на Польшу, чтобъ она согласилась sur la Pologne, afin que celle-ci consente à la на присоединение къ прусскимъ владъціямъ 1790 г.).

Herzberg attendait avec impatience la réponse! du gouvernement russe. Il n'en fut pas satisfait. car elle était d'une nature trop vague. L'Impératrice déclarait qu'elle a respecté de tout temps la cause de ceux de ses amis qui tenaient compte de ses propres intérêts. L'affaire de Danzig soulevée par Herzberg à l'insu du roi fut une des causes qui provoquèrent sa démission. Il fut remplacé par le comte Schulenburg et ce changement de personnel contribua à accélérer l'entente des deux pays.

Au commencement de l'année 1791 les préparatifs militaires accusèrent de rechef en Prusse un caractère menaçant et Bischoffwerder assurait à Alopéus qu'il avait arrêté plus d'une fois l'expédition à Koenigsberg des voitures de campagne du roi. Mais il ne promettait pas de pouvoir le faire avec succès dans l'avenir; aussi insistait-il sur la conclusion d'un traité secret d'alliance qui mettrait en mesure la Prusse, sans égard à ses engagemens avec la Porte, de seconder la Russie pour l'incorporation d'Otchacow. L'Impératrice fit sur la dépêche d'Alopéus du 6 (17) février 1791 concernant ces ouvertures l'annotation suivante: "Je n'entends pas signer un pacte de servage. La Cour de Prusse a garanti aux Turcs la possession d'Otchacow (aussi bien que celle des bords du Dniestre?) La Crimée est entre mes mains sans la sanction de S. M. Prussienne. Des chats enragés sont toujours turbulens".

Avec les progrès de la révolution française l'Impératrice Catherine se rendait compte de la nécessité de prévenir une guerre avec la Prusse. Au commencement d'avril Alopéus eut une entrevue secrète avec Bischoffwerder au village Stolpe et lui fit part du désir de l'Impératrice d'accélérer la conclusion de la paix avec la Porte. Le général fut ravi de cette nouvelle, mais, s'écria-t-il, que n'est elle pas venue plus tôt! Le roi est sur le point de commencer une guerre avec la Russie de concert avec l'Angleterre. Herzberg est parvenu à le convaincre de cette nécessité. Quoi qu'il en soit, il ne désespérait de détourner Sa Majesté de cette résolution et se rendit immédiatement à Potsdam.

Le roi convoqua un conseil de ministres et à l'étonnement de tous ses collègues, Herzberg se mit à démontrer qu'une guerre avec la Russie serait trop désastreuse et que la Prusse devrait l'éviter. Ces paroles firent perdre patience au roi, qui lui rappela qu'il avait lui-même em- вали короля, который ему сказаль, что послъ

Герцбергь нетеривливо ждаль ответа русскаго правительства. Отвъть этоть его не удовлетвориль, потому что быль слишкомъ неопредізенный. Императрица заявила, что она всегда уважала интересы техъ своихъ друзей, которые уважають ея пользу. Но Данцигское діло, возбужденное Герцбергомъ за спиною короля. послужно однимъ изъ поводовъ отставки этого прусскаго министра. После отставки Герпберга и занятія его поста графомъ Шуленбургомъ соглашеніе между Россіей и Пруссіей скоро устроилось.

Въ началѣ 1791 года военныя приготовления Пруссін опять приняли угрожающій характерь и Бишофвердеръ увърялъ Алопеуса, что опъ уже насколько разъ останавливаль отправлене королевскихъ походныхъ экппажей въ Кенитсбергъ. Но не всегда онъ въ состоянін будеть это саблать. Поэтому онъ опять просиль о немелленномъ заключении союзной секретной конвенцін, на основанін которой Пруссія была бы готова, вопреки союзному трактату съ Турціей, даже оказать Россіи содійствіе въ присоединеніи Очакова. Императрица написала на донесенін Алопеуса 6 (17) февраля 1791 г. съ этих предложеніемъ генерала: "Кабалу на себя дать н не намърена. Очаковъ же также какъ (берегь Дивстра?) Туркамъ отъ Прусскаго прора гарантированной. Крымъ въ монхъ рукахъ ваходится безъ дозволенія Его Прусскаго Вельчества. Угорълыя кошки всегда мъчутся".

Но по мара развитія французской революців Императрица Екатерина II убъждалась въ необходимости предупредить войну съ Пруссіей. Въ началь апрыля Алопеусъ имыль съ Бишофвердеромъ секретное свиданіе въ деревиз Стольпе, на которомъ последнему было сообщено намфреніе Императрицы скорфе покончить заключеніемъ мира съ Турціей. Бишофвердеръ пришель отъ этого извѣстія въ восторгь и воскликнулъ; почему это извъстіе приходить такъ поздно! Теперь король долженъ начать войну, вывсть съ Англіей, противъ Россія в Герцбергу удалось уговорить короля. Но несмотря на такое решение короля онъ всетаки надвется остановить его и немедленно отправится къ нему въ Потсданъ.

Король созваль совъть министровъ. На этомъ совъть Герцбергъ, къ общему удивлению при-СУТСТВУЮЩИХЪ, СТАЛЪ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ВОЙНА СЪ Россіей была бы слишкомъ раззорительна и Пруссія должна ен избъжать. Эти слова взор-

brouillé les affaires par des intrigues insensées того какъ онъ самъ запуталъ своими безсимсl'honneur du roi et les engagemens contractés! Dépêche d'Alopéus du 2 (13) avril 1791).

A la suite de cette scène Herzberg tomba gravement malade et dût se retirer bientôt du service. Schulenbourg, appelé à le remplacer, était un partisan sincère de l'entente avec la Russie et s'attachait à convaincre le roi de l'impossibilité de compter sur l'Angleterre. A la suite de la mort de l'empereur Joseph II et de la mission de Bischoffwerder à Vienne, un accord fut conclu entre l'Autriche et la Prusse qui donna à l'Impératrice la possibilité de renouveler ses anciens engagemens avec la Cour de Berlin.

De nouveaux troubles survenus en Pologne confirmèrent définitivement l'Impératrice et le roi dans leur projet de renouveler le traité d'alliance. vu qu'il était dans l'intérêt des deux puissances, comme disait Schulenbourg, "de ne pas travailler à rendre la Pologne puissante". Cette décision du Cabinet de Berlin ne fut pas modifée même quand on reçut dans cette ville la nouvelle de l'entrée des troupes russes en Pologne. Schulenbourg dit à Alopéus que cette nouvelle le met au désepoir surtout en vue des métiances qu'on cherche à soulever à la Cour contre la Russie et parce qu'on le fait passer lui-même pour un Russe. (Dépêches d'Alopéus du 3 (14) mars, 24 avril (5 mai), 27 avril (8 mai)

Malgré ce courant hostile, le roi resta ferme dans sa résolution de rétablir quand-même l'entente avec la Russie. On refusa au roi de Pologne l'appui qu'il invoquait contre la Russie, en vertu du traité d'alliance. Schulenbourg admit la légalité de "l'influence prépondérante". sinon \_exclusive". de la Russie dans les affaires de Pologne et en mai 1792 le comte Goltz, nouvellement accrédité comme ministre de Russie à St. Pétersbourg, était muni de pleinpouvoirs pour la conclusion d'un traité d'alliance.

Le projet primitif russe ne fut pas notablement modifié et c'est en juillet 1792 que fut signé l'acte convoité depuis si longtemps par la Cour de Berlin.

et conclu des traités avec la Pologne et la Tur- ленными интригами дъла и заключилъ союзы quie au détriment de son propre pays. Que vient съ Польшею и Турціей, крайне невыгодные для il faire des propositions incompatibles avec Пруссіи, онъ осм'ядивается д'алать предложенія, несогласныя съ честью и обязательствами короля. (Лонесеніе Алопеуса отъ 2-го (13) апрыя 1791 г.).

> Послѣ этой сцены гр. Герпбергь серьезно захвораль и скоро должень быль выйти въ отставку. Его мъсто заняль Шуленбургъ, который быль искренній сторонникь союза съ Россіей и убъждаль короля въ невозможности положиться на Англію. Послів смерти императора Іосифа II и потвядки Бишофвердера въ Въну заключается союзъ между Австріей и Пруссіей, который даль Императриць полную возможность возобновить прежнія свои союзныя обязательства съ Пруссіей.

> Навонецъ новыя смуты въ Польшт окончательно скрънили ръшеніе Императрицы и короля возобновить союзный трактать, такъ какъ, по словамъ Шуленбурга, въ интересахъ объихъ державъ, "не содъйствовать тому, чтобъ Польша сделалась могущественною". Это решеніе Берлинскаго кабинета не было измънено даже послѣ полученія въ Берлинѣ извѣстія о вступленін русскихъ войскъ въ Польшу. Шуленбургъ уныло сказалъ Алопеусу, что это извъстіе приводить его въ отчалніе, въ особенности въ виду того, что всѣ при дворѣ стараются вселять недовъріе къ Россіи и называють его самого "русскимъ". (Донесеніе Алопеуса отъ 3 (14-го) марта, 24 апр. (5 мая) и 27 апр. (8 мая 1792 г.).

> Но несмотря на всё эти происки противъ Россіи король прусскій всетаки остался при своемъ рашеніи возобновить союзъ съ Россіей во что бы ни стало. Польскому королю, просившему на основаніи союзнаго трактата, помощи противъ Россін, было отвазано. Шуленбургь допустиль законность "преобладающаго вліянія", но не "исключительнаго", Россіи въ дълахъ Польши и въ мав месяце 1792 года новый прусскій посланникь въ С.-Петербургь, графъ Гольцъ, уже имълъ полномочіс на заключеніе союзнаго трактата.

> Русскій первоначальный проекть не подвергся особенно важнымъ измъненіямъ и въ іюдъ 1792 г. состоялось подписаніе акта, котораго такъ долго добивался Берлинскій дворъ.

## Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse en | и Е. В. Король Прусскій, разсматривая refléchissant sur leurs intérêts mutuels avec cette attention qu'elles doivent au bien et à la prospérité de leurs Monarchies et se communiquant entre elles leurs idées et leurs sentiments avec une contiance fondée sur l'ancienne amitié, les liaisons intimes et les engagemens divers qui ont subsisté entre elle, ont trouvé également convenable pour le годами взаимныхъ ихъ государствъ заbonheur et les avantages de leurs Etats respectifs de conclure de nouveau un оборонительный договоръ. traité d'alliance défensive entre elles.

En conséquence elles ont de part et ' tentiaires savoir:

S. M. Impériale de toutes les Russies le sieur Jean comte d'Ostermann, son vice-chancelier, conseiller privé actuel et sénateur, chevalier des ordres de comte de Bezborodko, son conseiller actuel, membre du Collège des Affaires Corbinhaga, Kollierin de St. Vladimir de la seconde classe:

et S. M. le Roi de Prusse le sieur Henri-Léopold comte de Goltz, colonel Генриха-Леопольда Гольца, конницы его de cavalerie dans ses armées et son войскъ полковника и его чрезвычайнаго envoyé extraordinaire et ministre plé- посланника и полномочнаго министра nipotentiaire auprès de S. M. L'Impé- при Е. В. Императрицъ Всероссійской; ratrice de toutes les Russies, — les- которые, сообща взаимно свои полно-

# Во ния пресвятой и нераздъльной Тронцы.

Е. В. Императрица Всероссійская взаимныя свои выгоды съ такимъ вниманіемъ, каковаго требуетъ польза и благоденствіе ихъ Монархій, и сообщивь другъ другу свои мысли и мибнія съ довъренностію, основанною на древней пружбь, тесныхъ и разныхъ обязательствахъ, состоявшихъ между ими, признали за схолственно съблагосостояніемъ и вывлючить снова между собою союзный

Въ следствіе чего какъ съ одной, такъ и d'autre choisi et nommé leurs plénipo- съ другой стороны, избрали и назначили они своими уполномоченными, а именно:

Е. В. Императрица Всероссійская графа Ивана Остермана, своего вицеканцлера, Действ. Тайнаго Советника, сенатора, кавалера ордена св. Андрея St. André, etc.; le sieur Alexandre Первозваннаго и проч.; графа Александра Безбородко, своего Дъйств. Тайнаго privé actuel, premier maître de la Cour, Совътника, Гофмейстера, Главнаго Диdirecteur général des Postes et chevalier ректора Почть, кавалера ордена св. des ordres de St. André, etc.; le sieur Андрея Первозваннаго и проч.; Аркадія Arcadi de Morcoff, son conseiller d'Etat Маркова. Своего Лъйств. Статскаго Иностранныхъ Etrangères et grand-croix de l'ordre Дъль Члена, и ордена св. Равноапостольнаго Князя Владиміра большаго креста второй степени кавалера:

а Е. В. Король Прусскій Графа après s'être communiqués leurs мочія, составленныя въ надлежащей plein-pouvoirs, concus en bonne et due формъ, согласились о нижеслълующихъ forme, sont convenus des articles sui- статьяхъ: vants.

### ARTICLE I.

S. M. L'Impératrice de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse s'engagent pour eux et pour leurs héritiers et successeurs par le présent traité d'amitié et d'alliance défensive à se conduire l'un envers l'autre comme il convient à de véritables alliés et sincères amis, en avancant les intérêts l'un de l'autre comme leurs propres et en détournant, autant que faire se pourra, tout ce qui pourra y préjudicier.

#### ARTICLE II.

Les hautes parties contractantes posant pour première règle et base du полагая за первое правило и основаніе système politique de cette alliance, d'affermir solidement pour le bien du genre humain la tranquillité générale, se reservent en conséquence d'un côté la liberté de conclure même à l'avenir d'autres traités avec les puissances qui loin de porter par leur union quelque préjudice et empêchement à l'objet principal de celui-ci, y pourront donner encore plus de force et d'efficacité, et s'obligent de l'autre côté de ne point prendre des engagements contraires au présent traité, voulant plutôt d'un commun accord y inviter et admettre d'autres Cours qui auront les mêmes sentiments et de ne rien faire ni directement ni indirectement de quelque manière que ce soit, qui puisse leur être préjudiciable et contraire à cet engagement mutuel, mais de l'empêcher au contraire de tout leur pouvoir.

Et pour donner plus de force à cette

#### Статья І.

Е. В. Императрица Всероссійская и Е. В. Король Прусскій симъ дружественнымъ и союзнымъ оборонительнымъ договоромъ обязуются за себя и наслёдниковъ и преемниковъ своихъ поступать взаимно, вакъ надлежить истиннымъ союзникамъ и искреннимъ друзьямъ, поспъществуя выгодамъ одинъ другаго не иначе, какъ своимъ собственнымъ. и отвращая по возможности все ко вреду ихъ служить могущее.

### Статья ІІ.

Высокія договаривающіяся стороны. политической системы сего союза прочно утвердить общую тишину ко благу рода человвческаго, предоставляють себв для того свободу заключать и впредь другіе договоры съ Державами, которыя союзомъ своимъ не токмо не причинятъ вреда и пом'вшательства главному предмету сего договора, но могутъ еще и придать ему более силы и важности; равнымъ же образомъ объщаются не вступать въ обязательства, сему договору противныя, но паче по общему соглашенію, приглашать и допускать къ оному другіе Дворы, находящіеся въ равныхъ расположеніяхъ и не токмо отнюдь не дълать ничего ни явно, ни сврытно, чтобы имъ могло быть вредно и сему взаимному ихъ обязательству противно, но и всвми силами тому препятствовать.

А дабы придать болже твердости

alliance, elles s'engagent à garantir réciproquement et se garantissent en effet de la manière la plus forte et sans exception l'une à l'autre tous leurs Etats, principautés, comtés, seigneuries, provinces, territoires et villes, qu'elles possèdent actuellement en Europe lors de la conclusion de ce traité et à se maintenir et défendre avec toutes leurs forces contre qui que soit dans la paisible et entière possession de leurs susdits Etats.

#### ARTICLE III.

En conséquence de la garantie stipulée dans le second article, et au cas qu'il arrivât (ce qu'à Dieu ne plaise) que l'un ou l'autre des hauts contractants fût attaqué ou troublé par quelqu'autre puissance et en quelque manière que ce soit dans la possession de ses Etats et provinces, ils promettent et s'engagent mutuellement d'employer avant toutes choses leurs bons offices, aussitôt qu'ils en seront requis, pour détourner toute hostilité et pour procurer à la partie lézée toute la satisfaction qui lui sera due, et s'il arrivait que ces bons offices ne fussent pas suffisants pour effectuer une prompte réparation, ils promettent de se donner trois mois après la requisition les secours suivants. savoir: S. M. l'Impératrice de toutes les Russies dix mille hommes d'infanterie et deux mille hommes de cavalerie et S. M. le Roi de Prusse dix mille hommes d'infanterie et deux mille de cavalerie.

## ARTICLE IV.

Leurs Majestés promettent en même temps et en outre de continuer et de щають Ихъ Величества доставлять и

сему союзу. обязуются онв взаимно быть ручателями, какъ действительно онъ одна другой наисильнъйшимъ образомъ и безъ исключенія чрезъ сіе ручаются за всв ихъ области, княжества. графства, владёнія, провинціи, земли и города, коими нынъ при заключени сего договора владеють оне въ Европе; и охранять и защищать одна другую взаимно всеми силами, отъ кого бы то ни было въ безмятежномъ и полномъ акэмэг ахи ахитункмопуэшин иінврагдо.

## Статья III.

Въ следствие условленнаго въ 2 статъе ручательства, ежели паче чаянія (оть чего да сохранитъ Богъ!) на одну или другую изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ будеть сделано нападеніе, или какимъ нибудь образомъ нанесено ей безпокойство отъ какой либо иной Державы во владъніи ся земель и областей: то онъ взаимно объщають и обязуются, немедленно по учинении требования употребить прежде всего добрыя услуги для отвращенія всёхъ непріятельскихъ д'вйствій и для доставленія оскорбленной сторонъ слъдующаго ей полнаго удовлетворенія; а ежели сін добрыя услуги недостаточны будуть въ доставленію скораго удовольствія, то онъ объщають другь другу, спустя 3 мъсяца послъ учиненнаго о семъ требованія, подать нижеслёдующую помощь, а именно: Е. В. Императрица Всероссійская 10,000 челов'якъ п'ехоты и 2,000 человъкъ конницы.

#### Статья IV.

Въ то же время и сверхъ сего объ-

cessation entière des hostilités. S'il ar-1до совершеннаго превращенія непріяrivait cependant que les secours stipu- тельскихъ дъйствій. Но ежели бы сей lés ne fussent pas suffisants pour re- условленной помощи недовольно было les malheurs de la guerre et d'empêcher и не дать ей далье распространиться. quelle ne s'étende plus loin.

### ARTICLE V.

Les troupes auxiliaires doivent être ont besoin à proportion de leur nombre. Pareillement la Cour requise les payera et les recrutera annuellement. Quant aux rations et portions ordinaires en vivres et en fourrages ainsi qu'aux quartiers, ils leur seront donnés par la Cour requérante et tout cela sur le pied qu'elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne et dans les quartiers.

## ARTICLE VI.

Ces mêmes troupes auxiliaires seront chef de l'armée de la Cour requérante;

maintenir les susdits secours jusqu'à la содержать сін вспомогательныя войска pousser et faire cesser les attaques de на отражение и прекращение неприяl'ennemi et éteindre entièrement le feu тельскихъ нападеній и на совершенное de la guerre, elles se reservent dans потушение военнаго пламени, то въ такой cette extrêmité, conformément à leur крайности представляють они себв, première intention, de se servir des сообразно первому ихъ нам'вренію, приvoies les plus propres pour l'établisse- нять удобнейшия средства въ возстаment et l'affermissement de la tranquil- новленію, и утвержденію тишины, соlité, de se concerter sur les moyens гласиться о способахъ къ умноженію d'augmenter les susdits secours et d'em- вышеупомянутой помощи, и ежели то ployer, si cela est inévitable, toutes будеть неизбъжно, употребить и всъ свои leurs forces à leur défense mutuelle, силы ко взаимной своей защить, дабы ata de finir d'autant plus promptement тэмъ скорбе окончить бъдствія войны

# Статья V.

Вспомогательныя войска должны соpourvues de l'artillerie de campagne, размърно ихъ числу снабжены быть поdes munitions et de tout ce dont elles левою артиллеріею, аммуниціею и всімы нужнымъ. Просимый Дворъ долженъ также производить имъ жалованье, п убылое изъ нихъ число замвнять рекрутами ежегодно. Что же васается до обыкновенныхъ раціоновъ и порціоновъ, производимыхъ провіантомъ и фуражемъ, такъ какъ и до квартиръ: то оныя имъ просящій Дворъ давать долженъ на томъ же положеніи, какъ онъ содержить или содержать будеть собственныя свои войска въ полъ и на квартирахъ.

### Статья VI.

Сін самыя вспомогательныя войска 80us le commandement immédiat du должны состоять непосредственно подъ начальствомъ главнокомандующаго арmais au reste ces troupes ne dépenderont місю просящаго Двора; впрочемъ сін que des ordres de leur propre général войска должны зависъть токмо отъ поet seront employées dans toutes les вельній собственнаго ихъ генерала, и

que ces opérations seront auparavant действіяхь, съ темь только, чтобы сін qui les commande.

#### ARTICLE VII.

L'ordre et l'économie militaire dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement de leur propre chef, et elles ne seront fatiguées et exposées qu'autant que le seront celles de la Cour même qui les aura demandées. Mais on sera obligé d'observer dans toutes les occasions une égalité parfaite et exactement proportionnée à leur nombre et à leurs forces dans l'armée où elles serviront. En vertu de quoi ces troupes auxiliaires devront demeurer ensemble autant qu'il sera possible et ne point être séparées ni désunies dans les marches, commandements, actions, quartiers et dans toutes les autres occasions.

#### ARTICLE VIII.

De plus ces troupes auxiliaires auront leurs propres aumôniers et l'exercice скадолжны имъть своихъ священниковъ entièrement libre de leur religion, et ne seront jugées que selon les lois et les articles de guerre de leurs propres Souverains et par le général et les officiers qui les commanderont.

### ARTICLE IX.

Les trophées et tout le butin qu'on aura fait sur les ennemis appartiendront пріятеля должны принадлежать войaux troupes qui les auront pris.

#### ARTICLE X.

S. M. l'Impératrice et S. M. le Roi de Prusse s'obligent non-sculement de Прусскій обязуются не токмо не заклю-

opérations militaires selon les règles de безпрекословно по воинскимъ правиламъ la guerre sans contradiction, à cela près, употребляемы быть во всехъ военныхъ reglées et déterminées dans le conseil дъйствія были прежде распоряжены и de guerre et en présence du général постановлены въ военномъ совътъ и при командующемъ ими генералъ.

#### Статья VII.

Порядокъ и воинское хозяйство до внутренняго распоряженія сихъ войскъ касающееся, должны завистть единственно отъ собственнаго ихъ началника, и не должно ихъ изнурять, ни подвергать опасностямъ более войскъ того Двора, который ихъ требоваль, а во всёхъ случаяхъ наблюдать равенство совершенное и точно соразмърное ихъ числу и силъ въ той арміи, гдъ они служить будуть. Чего ради сін вспомогательныя войска долженствують по возможности оставаться вмёстё и ихъ не раздёлять, ниже разлучать въ походахъ, парядахъ, дъйствіяхъ, на квартирахъ и во всъхъ другихъ случаяхъ.

## Статья VIII.

Сверхъ того сін вспомогательныя войи совершенно свободное отправленіе въры, а судить ихъ токмо по воинскимъ законамъ и артикуламъ собственныхъ ихъ государей, и генералу и офицерамъ. надъ ними начальствующимъ.

## Статья ІХ.

Трофен и вся добыча, взятыя у нескамъ, которыя ихъ возьмуть.

#### Статья Х.

Е. В. Императрица и Е. В. Король

ne point conclure de paix ni de trêve чать мира, ни перемирія съ непріятеavec l'ennemi à l'inscu l'un de l'autre демъ безъ въдома и согласія взаимнаго, et sans un consentement mutuel, mais но и не вступать ни въ какіе по сему encore de n'entrer dans aucun pourparler à ce sujet sans la connaissance et l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent au contraire de se communiquer sans délai et fidèlement toutes les ouvertures qu'on pourrait leur faire là-dessus à l'une ou à l'autre directement ou indirectement, de bouche ou par écrit.

#### ARTICLE XI.

Si la partie requise, après avoir donné le secours stipulé dans le troisième article de ce traîté, était attaquée ellemême, de sorte qu'elle fut forcée de rappeler ses troupes pour sa propre sûreté, elle sera libre de le faire, après en avoir averti deux mois auparavant la partie requérante. Pareillement si la partie requise était elle-même en guerre dans le temps de la requisition, de manière qu'elle fût obligée de garder auprès d'elle pour sa propre sûreté et défense les troupes qu'elle devait donner à son allié en vertu de ce traité: elle aura la liberté de ne pas donner le susdit secours pendant tout le temps que cette nécessité durera.

### ARTICLE XII.

Le commerce tant par mer que par terre se fera et sera continué librement путсмъ, должна свободно и безъ всякаго et sans aucun empêchement entre les препятствія производиться и продолжать-Etats, provinces et sujets des deux Cours ся между областями, провинціями и подalliées et dans les ports, villes et provinces commercantes de S. M. Impé- въ торговыхъ портахъ, городахъ и проriale aussi bien que dans celles de S. M. le Roi de Prusse. On ne mettra ства, равно какъ и принадлежащихъ

предмему переговоры безъ свъдънія и соизволенія объихъ договаривающихся сторонъ, они, напротивъ того, объщаютъ взаимно безъ замедленія и върно сообщать всв откровенія, чинимыя имъ прямо или постороннимъ образомъ изустно или письменно.

### Статья XI.

Ежели жъ послъ поданія условленной въ третьей статьи сего договора помощи, на самую просимую сторону учинено будеть нападеніе такъ, что она принуждена будеть отозвать свои войска для собственной своей безопасности, то ей вольно будеть сіе сдёлать, ув'йдомя о томъ однакожъ просящую сторону за два мъсяца напередъ. Равномърно, если просимая сторона сама будеть въ войнъ при полученіи требованія, такъ, что найдется принуждена удержать своей безопасности и защиты войска, которыя въ силу сего договора она должна дать своему союзнику, то она можетъ не давать вышеупомянутой помощи во все время, пока таковая необходимость настоять будеть.

#### Статья XII.

Торговля какъ моремъ, такъ и сухимъ данными обоихъ союзныхъ Дворовъ, и винціяхъ Ея Императорскаго Величеnations amies et alliées, ni ne les trai- ne habbrate Goute, kake ha kopadan e tera avec plus de rigneur.

### ARTICLE XIII.

Les conjonctures du temps pouvant motiver par la suite quelques change- въ последствии потребовать некоторых ments aux stipulations du présent traité перемънъ въ поставовленіяхъ сего союd'alliance. les hautes parties contrac- наго трактата, то Высокія договариваюtantes sont convenues d'en limiter la щіяся стороны согласилися положить durée au terme de huit ans à compter оному срокъ на восемь лътъ, считая со du jour de l'échange des ratifications, дня разытны ратификацій; до истеченія mais avant l'expiration de la huitième же осьмаго года будеть онъ возобновannée il sera renouvelé selon les cir- ленъ, смотря по тогдашнему д'яль поconstances d'alors.

#### ARTICLE XIV.

Le présent traité sera ratifié et les ; ratifications échangées ici dans l'espace и ратификаціи разм'янить зд'ясь въ теde six semaines ou plutôt si faire se ченіе щести неділь или и скоріве, буде pourra.

En foi de quoi, etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 27 juillet (7 août) 1792.

- (L. S.) Comte Jean (L. S.) Comte de Goltz. (М. П.) Гр. И. Остер- (М. П.) Гр. Гольцъ. d'Ostermann.
- (L. S.) Alexandre comte de Bezborodko.
- (L S.) A. de Morcoff.

### Article I séparé et secret.

Pour prévenir les difficultés d'un transport trop éloigné de troupes qui empêcherait la prompte prestation du secours stipulé dans l'article six du traité d'alliance signé aujourd'hui, S. д'яленнаго въ шестой стать подписан-M. l'Impératrice de toutes les Russies наго сего числа союзнаго трактата,

pa- de plus grands droits, charges et Ero Beanserrey Kopono Hoveckony, Homiphts for les vaisseaux et sujets des шлина же, сборова и налогова на коdeux Cours que sur ceux des autres рабли и на подданныхъ обонхъ Дворовъ поттянних трасих тражественних в союзныхъ народовъ, и съ ними не поступать съ большею строгостію.

#### Статья XIII.

Кавъ обстоятельства времени могуть ложенію.

#### (TATES XIV.

Сей договоръ должно ратификовать можно.

Во увъреніе и проч.

Дана въ С.-Петербургћ, 27-го іюля 1792 года.

- манъ.
- (М. II.) Графъ А. Безбородко.
- (M. II.) А. Морковъ.

### Отдъльная и секретная статья І.

Для предупрежденія затруднительности отдаленной перевозки войскъ, которая воспрепятствовала бы быстрому предоставленію вспомоществованія опреet S. M. le Roi de Prusse sont conve- E. В. Императрица Всероссійская и et en général dans ses Etats situés audelà du Weser. Elles s'engagent en ce cas de payer pour les 10,000 hommes d'infanterie et 2,000 hommes de cavalerie. 400,000 roubles par an, lesquels doivent être acquittés chaque année en quitre termes ou tous les trois mois avec cent mille roubles.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur, etc.

En foi de quoi, etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 27 juillet (7 août) 1792.

- d'Ostermann.
- (L. S.) Alexandre comte de Bezborodko.
- (L. S.) A. de Morcoff.

## Article II séparé et secret.

L'ancienne constitution de la Pologne, le maintien du trône électif et celui des prérogatives des différents ordres de la République et de ses lois fondamentales Mant fait parties des stipulations des truités qui ont subsisté précédemment entre les hautes parties contractantes, comme autant d'objets dignes de leur plus sérieuse attention par la double considération et de la tranquillité de leurs propres frontières qui en dépend, et du bien-être propre de cet Etat voisin qui y est intéressé, S. R. l'Impératrice de

nues par cet article séparé de le con- E. В. Король Прусскій согласились vertir en secours annuel d'argent au сею отдъльною статьею замънить оное lien de troupes au cas que la Russie; ежегодною денежною помощію вм'єсто fütattaqué dans ses provinces limitrophes войскъ, въ случав бы Россія полвергde la Turquie, et la Prusse dans ses лась нападенію со стороны провинцій provinces de Guèldres, Clèves, Ostfrise пограничныхъ съ Турцією, а Пруссія со стороны провинцій Гельдерна, Клеве. Западной Фрисландіи и вообще владьній по ту сторону Везера. Он'я обязываются въ этомъ случай, вийсто 10,000 пъхотныхъ солдать и 2,000 кавалерін, платить 400,000 рублей въ годъ, которые должны быть вносимы каждый годъ въ четыре срока или же чрезъ каждые три мъсяца по сту тысячъ рублей.

> Настоящая отдёльная и секретная статья будеть имъть ту же силу и достоинство и проч.

Во увърение чего и проч.

Въ С.-Петербургв, 27-го іюля (7-го августа) 1792 года.

(L.S.) Comte Jean (L.S.) Comte de Goltz. (М. П.) Гр. И. Остер- (М. П.) Гр. Гольцъ манъ.

(М. П.) Гр. А. Безбородко.

(M. П.) A. Морковъ.

### Отдъльная и секретная статья II.

Такъ какъ древняя конституція Польши, поддержание выборнаго трона и прерогативъ различныхъ **учрежденій** республики и основныхъ ея законовъ вошли въ составъ постановленій трактатовъ, заключенныхъ въ предшествовавшее время между Высокими договаривающимися сторонами, какъ предметы заслуживающіе наиболье серьезнаго съ ихъ стороны вниманія въ двоякомъ соображеніи и спокойствія ихъ собственныхъ границъ отъ сего зависящаго, а также собственнаго благоденствія сего toutes les Russies et S. M. le Roi de состанято государства въ томъ же заS. M. le Roi de Hongrie et de Bohème un concert intime tendant à effectuer le redressement des innovations que la Constitution du 3 mai 1791, établie moitié par force, moitié par surprise, a introduites illégalement dans l'ancienne constitution de la Pologne, et qui sont entièrement incompatibles avec les vues ci-dessus énoncées des deux hautes parties contractantes.

En conséquence de quoi leurs dites Majestés Impériale et Royale se promettent et s'obligent de la manière la plus formelle de s'entreaider et de s'appuyer efficacement dans les mesures qui seront nécessaires pour rétablir et maintenir en Pologne la forme du gouvernement sur les bases approchant le plus qu'il est possible et surtout dans les points essentiels, celles qui lui ont été assignées par les Constitutions des Diètes de 1768, 1773 et 1775, et si les mesures actuellement prises par la Cour de Russie ne suffisent pas pour remplir le but que se proposent les les deux hautes alliés, ils se reservent de s'entendre et de se concerter sur d'autres, encore plus efficaces, pour assurer à cet égard leurs intérets respectifs et la tranquillité commune de leurs Etats.

Mais pour ne laisser aucun doute sur ce que les hautes parties contractantes entendent par points essentiels de la forme du gouvernement polonais, elles conviennent nommément de ne ja- правленія въ Польше, оне соглашаются

Prusse s'engagent réciproquement à pour-интересованнаго, Е. В. Императрица suivre entre elles et conjointement avec Всероссійская и Е. В. Король Пруссвій обязываются обоюдно какъ между собою, такъ и совмъстно съ Е. В. Королемъ Венгріи и Богемін действовать въ тёсномъ согласіи стремясь въ устраненію нововведеній, которыя конституціею 3-го мая 1791 г., введенною отчасти силою, отчасти же неожиданностію, приняты были противузаконно въ прежнюю польскую конституцію и которыя совершенно несовмъстны съ вышеизъяснеными видами объихъ Высокихъ договаривающихся сторонъ.

Въ слъдствіе чего Ихъ упомянутыя и Императорское и Королевское Величества объщають и обязываются самымь формальнымъ образомъ взаимно помогать и подкрыплять другь друга дыствительными образоми ви мирахи, которыя окажутся необходимыми для возстановленія и поддержанія въ Польшь формы правленія по основаніямъ праближающейся на сколько возможно и въ особенности въ существенныхъ пунктахъ къ тъмъ, которые заключались въ постановленіях в сеймовъ 1768, 1773 и 1775 г., и если бы мѣры принятыя въ настоящее время Россійскимъ Дворомъ оказались бы недостаточными къ достиженію цели предположенной обоими Высовими Союзниками, они предоставляють себь согласиться и условиться о другихъ более действительных мерахь дабы оградить въ этомъ отношеніи Ихъ взаимные интересы и общее спокойствіе ихъ влалвній.

Но дабы не оставить какого-либо сомнинія относительно того, что Высокія договаривающіяся стороны разумівють подъ существенными пунктами форми

mais permettre qu'un autre qu'un Piast именно отнюдь не дозволять, soit placé sur le trône de Pologne, ni никто иной, кромъ изъ Пястовъ не былъ qu'il soit loisible et permis à personne de rendre le dit royaume héréditaire sa famille ou d'y devenir absolu.

Le présent article séparé et secret! aura la même force et valeur, etc.

En foi de quoi, etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 27 juillet; (7 août).

- (L. S.) Comte Jean (L. S.) Comte de Goltz. d'Ostermann.
- (L.S.) Alexandre comte de Bezborodko.
- (L.S.) A. de Morcoff.

## Article III séparé et secret.

S. M. le Roi de Prusse pour donner à S. M. Impériale une marque de son amitié sincère pour elle, garantit de la manière la plus solemnelle, en vertu du présent article, à la branche cadette de силу настоящей статьи, младшей линіи la maison de Holstein-Gottorp, la pos- l'ольштейнъ-l'отторискаго Іома спокойsession tranquille des duchés d'Oldenbourg ное владение Герцогствами Ольденбургet de Delmenhorst qui lui ont été dévolus par la cession de S. A. Impériale le Grand-Duc de Russie; et nommément tous les actes qui constituent le droit de dévolution et de subrogation de la dite branche cadette de Holstein-Gottorp avec tous les actes nécessaires, comme le traité d'échange provisionnel de 1767 conclu entre la Russie et le Danemarc, et S. A. J. le Grand-Duc de Russie, et l'acte de cession de 1773 des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst par S. A. Impériala à la branche cadette de Дельменгорскаго sa maison.

возводимъ на простолъ Польскій и чтобы не было признаваемо законнымъ и дозволеннымъ кому-либо передавать сказанное королевство насл'ядственно въ свою фамилію или же сділаться тамъ неограниченнымъ.

Настоящая отдівльная секретная статья будеть имъть ту же силу и достоинство и проч.

Во увъреніе чего и т. д.

Въ С.-Петербургъ, 27-го іюля (7-го августа) 1792 года.

(M. II.) Гр. И. Остер- (М. II.) Гр. Гольцъ. манъ.

(М. П.) Гр. А. Безбородко.

(M. II.) A. Морковъ.

## Отдъльная и секретная статья III.

Е. В. Король Прусскій дабы выразить Е. В. Императрицъ знакъ искренней своей дружбы къ ней, гарантируетъ самымъ торжественнымъ образомъ, въ скимъ и Дельменгорскимъ, которыя ей были переданы уступкою Е. И. В. Веливаго Князя Россійскаго; и именно всв акты установляющие право пріобрвтенія или зам'вщенія упомянутой младшей Гольштейнъ-Готториской линін, со всвми принадлежащими сюда актами, какъ трактатъ о предварительномъ обмънъ 1767 г., заключенный между Россією и Данією и Е. И. В. Великимъ Княземъ Россійскимъ и актъ уступки 1773 г. кияжества Ольденбургскаго и Ero Высочествомъ младшей линіи его Дома.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur, etc.

En foi de quoi, etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 27 juillet (7 août) 1792.

- (L. S.) Comte Jean (L. J.) Comte de Goltz.
- (L. S.) Alexandre comte de Bezborodko.
- (L. S.) A. de Morcoff.

## Article IV séparé et secret.

Les deux hautes parties contractantes, s'intéressant également à la tranquillité de la Courlande et souhaitant d'écarter tout ce qui pourrait l'altérer, sont convenues et conviennent par le présent article de maintenir ce duché dans l'état qui lui a été assigné par les Constitutions des Diètes de Pologne antérieures à l'époque de l'année 1787 et garanties par la Cour Impériale de Russie, et de ne point permettre qu'il y soit dérogé sans leur aveu et consentiment.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur, etc.

En foi de quoi, etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 27 juillet (7 août) 1792.

- (L. S.) Comte Jean (L. S.) Comte de Goltz. d'Ostermann.
- (L. S.) Alexandre comte de Bezborodko.
- (L. S.) A. de Morcoff.

Настоящая отдъльная и секретная статья будеть имъть ту же силу и дъйствіе и т. д.

Во увърение чего и т. д.

Въ С.-Петербургѣ, 27-го іюля (7-го августа) 1792 г.

- (М. П.) Гр. И. Остер- (М. П.) Гр. Гольцъ. манъ.
- (М. П.) Гр. А. Безбородко
- (М. П.) А. Морковъ.

## Отдъльная и секретная статья IV.

Об'в Высокія договаривающіяся стороны одинаковымъ образомъ заинтересованныя въ спокойствіи Курляндіи и желая устранить все, что можетъ повести къ нарушенію его, согласились и признали настоящею статьею поддерживать сіе герцогство въ томъ положеніи, которое за нимъ признано постановленіями польскихъ сеймовъ предшествовавшихъ 1787 году и гарантироваво Императорскимъ Россійскимъ Дворомъ и отнюдь не дозволять, чтобы здёсь производимы были изм'вненія безъ ихъ позволенія и согласія.

Настоящая отдёльная и секретная статья будеть имёть ту же силу и действіе и т. д.

Во увъреніе чего и т. д.

Въ С.-Петербургъ, 27 го іюля (7-го августа) 1792 г.

- (М. П.) Гр. И. Остер- (М. П.) Гр. Гольць. манъ.
- (М. П.) Гр. А. Безбородко.
- (М. Ц.) А. Морковъ.

# № 232.

1793, 12 (23) janvier. Convention tre la Russie et la Prusse concernant partage de Pologne.

a nouvelle de la signature du traité d'allie excita un sincère enthousiasme dans le te Schulenburg; c'est maintenant qu'il pouvait verser toutes les accusations de duplicité, t on avait accusé la politique russe. En e, le traité d'alliance était de grand prix yeux du roi de Prusse et de son ministre il devenait un terrain positif à de nouveaux agements sur le compte de la Pologne.

a guerre contre la révolution française devait i servir de moyen à la réalisation des désirs l'Autriche et la Prusse nourrissaient depuis temps. La première voulait profiter des dés des Français pour obtenir l'échange depuis temps désiré par elle de la Bavière contre les inces belges-autrichiennes. La Prusse en ıdant rêvait à l'annéxion d'une partie de l'Alet de la Lorraine. Il est remarquable, comencore en 1792 les Etats alliés germaniques ent aveuglés au sujet de la puissance du de français affranchi de l'ancien régime. En bre 1792 le duc de Brunswick, commandant thef des armées alliées, avait dit à Alopéus quoiqu'il ne restât pas de doutes qu'on viendrait à entrer à Paris", pourtant par la guerre ne serait pas terminée. "L'esprit de tige et de révolte, ajoutait le duc, a jeté en me de trop profondes racines pour que ce soit wrage d'un ou de deux ans de l'etouffer... ut une génération pour l'éteindre". Quant aux grés français, ce sont, disait-il, des gens pour quels ala faveur est substituce à la justice et it l'arrogance même envers le roi de Prusse, lgré qu'ils recoivent l'aumône de sa main", connait point de bornes. Pour le peuple frans l'asservisement le rend menteur et "la fau :é fait maintenant partie de son caractère". épêche d'Alopéus du 25 août (5 sept.) 1792).

Impératrice Catherine II en partie partageait point de vue sur la force défensive de la ance contre la coalition et en partie trouvait le d'entretenir des rapports aussi méprisans de

# № 232.

1793 г., января 12-го (23-го). Конвен-'ція между Россіей и Пруссіей относительно новаго раздела Польши.

Извъстіе о подписаніи союзнаго трактата привело въ искренній восторгь графа Шуленбурга: теперь онъ ниваъ полную возможность опровергнуть всь обвиненія русской политики въ двоедушін. Но, кром в того, союзный трактать имель огромную цену въ глазахъ прусскаго короля и его перваго министра въ томъ отношеній, что создаль положительную почву для новых в соглашеній насчеть Польши.

Война противъфранцузской революціи должна была также служить средствомъ для удовлетворенія желаній, которыя издавна питали Австрія и Пруссія: цервая желала воспользоваться пораженіями французовъ для давно желаннаго обытна австрійскихъ бельгійскихъ владтній на Баварію, между твиъ какъ Пруссія мечтала о присоединения части Эльзаса или Лотарингии. Замъчательно до какой степени еще въ 1792 г. союзныя германскія державы были слены насчеть могущества освобожденнаго французскаго парода. Въ октябръ 1792 года, главнокомандующій союзными войсками герцогъ брауншвейгскій сказаль Алопеусу, что "хогя нізть ни малейшаго сомитнія въ томъ, что удастся войти нъ Парижъ", всетаки чрезъ это война не будетъ окончена. "Духъ революцін", продолжаль герцогъ, "пустилъ (во Францію) слишкомъ глубокіе кории, чтобъ можно было въ годъ или два вырвать его... для этого необходимо целое поколеніе". Что касается до французскихъ эмигрантовъ, то это люди, для которыхъ "справедливость заступается фаворитизмомъ" и надменность даже въ отношенін кородя прусскаго, "отъруки котораго они получаютъ милостыню", не знаетъ предбловъ. Народъ же французскій, подъ вліяніемъ угнетенія, сділался лживымъ п "въ пастоящее время фальшивость составляетъ часть его характера". (Денеша Алопеуса отъ 25 августа (5 сентября) 1792 г.).

Императрица Екатерина II отчасти раздвляла такой взглядъ на силу обороны Франція противъ коалиція, отчасти находила полезнымъ поддерживать такое пренебрегательное отно-Part du gouvernement de Prusse et d'Autriche | шеніе къ французскому народу въ прусскомъ rers le peuple français. La France, écrivait- и австрійскомъ правительствахъ. Франція, пиen décembre 1792, restituera aux puissances сала она въ декабръ 1792 года, возвратить

alliées toutes leurs dépenses; quant aux opéra- союзнымъ державамъ вст ихъ расходы; отноtions militaires, elle était persuadée "qu'il n'est сительно же военныхъ дъйствій она была pas à craindre qu'elles (les opérations militaires), убъждена, что "нечего опасаться, чтобъ они produisent de grands ravages dans les armées производили большую убыль въ союзныхъ respectives (alliées)". L'Impératrice proposa même арміяхъ". Она даже предложила союзнымъ aux puissances alliées de se borner à ne donner державамъ предоставить однимъ французскимъ aux émigrés français que les moyens de faire la эмигрантамъ только средства для войны съ guerre avx révolutionnaires de leur pays. "Il французскими революціонерами. "Имъется полy a tout lieu d'espérer, écrivait-elle,, qu'aussitôt ное основание надъяться", писала Императрица, que les princes français auront mis pied en "что когда только французскіе принцы всту-France, ne fût-ce qu'à la tête de 12 à 15 mille пять на французскую почву, хотя бы только hommes, ils ne soient renforcés par un grand во главъ 12 или 15 тысячъ человъкъ, кънниз nombre de troupes de ligne, qui n'attendent de- немедленно пристанетъ большое число динейpuis longtemps qu'un chef autour duquel elles ныхъ войскъ, которыя уже давно ждутъ только puissent se rallier et c'est alors que l'ordre prendra начальника, около котораго они могли бы съle dessus sur le désordre \*). (Rescrit à M. d'Alo- бираться и тогда порядокь восторжествует péus du 25 décembre 1791).

En général l'Impératrice conseillait plus d'une fois au roi de Prusse de profiter davantage des emigrés français pour l'apaisement de la France révolutionnaire. Le prince de Nassau-Siegenhomme de confiance de l'Impératrice, - démontrait au comte Schulenburg, que mieux valait ôter à la France quelques provinces que lui donner une organisation qui limiterait la puissance royale. A cette fin les émigrés pourraient ètre fort utiles. A cela le ministre répliquait que les puissances alliées étaient résolues à laisser à la France snn ancienne place au sein des Etats Européens et à "rétablir la balance". Au reste, ajouta le comte Schulenburg, "quand même la France perdrait quelque chose de la Lorraine et de l'Alsace qui ne sont que des provinces conquises, que cela ne saurait aucunement affaiblir une masse aussi solide que l'était le royaume de France". (Dépêche d'Alopéus du 19 (30) juin 1792).

Néanmoins, malgré cette assurance d'une victoire décisive sur les Français, le gouvernement prussien pensait très justement que mieux valait chercher des dédommagemens aux dépenses faites ailleurs qu'en France, la France n'étant pas vaincue encore; mais là où l'on pouvait n'attendre aucune résistance sérieuse à sa soit de conquêtes territoriales. Le pays qui offrait à la Prusse les meilleures compensations était la Pologne.

Voici pourquoi la Cour de Berlin à partir de 1792 demandait instamment à St.-Pétersbourg un nouveau partage des provinces polonaises.

надъ безначаліемъ" \*). (Рескриптъ Алопеусу отъ 25 декабря 1791 года).

Вообще Императрица постоянно совътована прусскому королю воспользоваться въ большей степени французскими эмегрантами для усинренія революціонной Франціи. Принцъ Нассау-Зигенскій, дов'вренное лицо Императрицы, доказываль графу Шуленбургу, что лучше отнять у Франціи нъсколько провинцій, пежели дать ей устройство, ограничивающее королевское полновластіе. Для разръшенія этой задачи эмигранти могли бы быть весьма полезны. Но прусскій иннастръ возразилъ, что союзныя власти намеревы оставить Франціи прежнее ся м'всто въ сред' европейскихъ державъ и "возстановить равновъсіе". "Впрочемъ", прибавиль графъ Шуленбургь, "еслибъ даже Франція потеряла кое что отъ Эльзаса и Лотарингін, которыя ведь только завоеванныя провинціи, то это никопиъ образонь не можеть обезсилить такое могущественное государство, каковымъ было французское королевство". (Лепеша Алопечса отъ 19 (30) іюня 1792 г.).

Однако несмотря на такую самоувъренность насчеть окончательной побъды надъ французами, прусское правительство все-таки совершенно основательно полагало, что лучше искать вознаграждение за понесенныя издержки не во Франціи, которая не побъждена, но тамъ, гав нельзя было ожидать никакого серьезнаго сопротивленія своей жаждт территоріальныхъ пріобратеній. Страна, которая могла дать Пруссін наидучшее вознагражденіе была-Польша.

Вотъ почему Берлинскій дворъ, начиная съ 1792 г., энергическимъ образомъ настанваетъ въ С.-Петербургъ на новомъ раздълъ польскихъ владъній.

<sup>\*)</sup> Les paroles souslignées sont de la main de l'Impératrice elle-même.

<sup>\*)</sup> Подчеркнутыя слова прибавлены собственноручно Императрицею.

Le comte Schulenburg démontrait minutieusement à Alopéus que si la Cour de Berlin parvenait à prendre à la France sous forme de dédommagemens quelque province, il ne resterait plus rien à la Prusse et que celle-ci devait chercher à se dédommager ailleurs-en Pologneà laquelle elle désirait beaucoup enlever une province insignifiante, mais qui réunirait le revaume de Prusse à la Silésie. La Russie pourrait de son côté prendre l'Ukraine Polomaise. (Dépêche d'Alopéus du 23 juin 1792). Le comte Goltz reçut des instructions dans ce sens.

L'Impératrice qui venait de conclure la paix avec la Turquie, consentit à profiter du retour de ses troupes qui revenaient de ce pays pour porter un nouveau et sensible coup à la Pologne.

Seulement elle prit sur elle de définir les parties de la Pologne qui devraient revenir à la Prusse et à l'Autriche; elle ne reconnut pas à ces puissances le droit d'être indemnisées sur le compte de la Pologne pour leur campagne nullement brillante contre la France révoutionmaire. Sur la dépêche d'Alopéus du 8 (19) octobre 1792 dans laquelle sont communiquées les vaes de l'Autriche sur l'Alsace et la Lorraine avec les villes de Thionville, Metz, Pont-à-Mousson et Nancy, ainsi que les prétentions de la Presse sur la Pologne Catherine II traça de sa propre main la résolution suivante: "Après la belle campagne que les deux Cours ont faite, elles ceent encore parler de conquêtes!" Mais, d'un autre côté, l'Impératrice se décida à profiter des propositions relitérées de la Prusse, pour пользоваться настоятельными предложеніями trancher la question polonaise selon ses propres YES.

Les troupes russes entrèrent en Pologne pour y rétablir "l'ancien gouvernement républicain" et чтобъ возстановить "древній республиканскій le comte Goltz recut au commencement de l'année порядокъ правленія" и графу Гольцу была 1792 une note sous le titre: "Insinuation verbale", вручена, въ началъ 1792 года, записка: "Insiomi contenait le consentement de l'Impératrice nuation verbale", въ которой было заявлено о d'accorder à la Prusse l'indemnisation demandée. En même temps elle insistait pour que la question вознаграждение. Вивств съ твиъ она настанвала

Графъ Шуленбургъ подробно доказывалъ Алопеусу, что если Венскій дворъ можетъ взять у Франціи, въ видъ вознагражденія, какую нибудь провинцію, Пруссіи ничего не остается. Она должна искать себь вознагражденія въ другомъ м'яст'я — въ Польш'я, отъ которой она очень желала бы отнять незначительную область, которая соединяла бы королевство прусское съ Силсзіей. Россія же могла бы взять польскую Украйну. (Депеша Алопеуса отъ 23 іюня (3 іюля) 1792 г.). Въ этомъ смыслѣ получиль графъ Гольцъ свои инструкціи.

Императрица, заключивъ миръ съ Турпіей, была согласна воспользоваться своими войсками. возвращающимися изътуренкихъ владеній. для нанесенія новаго чувствительнаго удара Лольшѣ.

Только она желала сама определить тр части Польши, которыя должны выпадать на долю Пруссін и Австрін: она не признавала за этики державами права на вознаграждение насчеть Польши, послъ крайне неудачнаго похода противъ революціонной Франціи. На лепешѣ Алопечса отъ 8 (19) октября 1792 года, въ которой сообщается о видахь Австріи на Эльзась и Лотарингію вибств съ городами Тіонвилемъ, Мецомъ, Понт-а-Муссономъ и Нанси и доносится о претензіяхъ Пруссін насчеть Польши, Екатерина II собственноручно начертала слъдующую резолюцію: "Послів великолівннаго похода, сделаннаго обонии дворами, они еще осмъливаются говорять о завоеваніяхъ!" Но, съ другой стороны. Императрица решилась вос-Пруссін для разр'ятенія польскаго вопроса согласно своимъ собственнымъ видамъ.

Русскія войска вступили въ преділы Польши согласін Императрицы дать Пруссін требусмое polonaise fut résolue sur le champ, prouvant que на безотлагательномъ решеніи польскаго воsi la Prusse désirait un accroissement de terri-проса, доказывая, что если Пруссія желаеть toire aux dépens de la Pologne, il était indispen- территоріальнаго приращенія насчеть Польши, sable de ne pas laisser se fortifier l'ordre existant то необходимо не допустить утвержденія сущеdans ce pays. Plus cet ordre s'y raffermirait, plus ствующаго въ этой странв порядка вещей. les alliés y rencontreraient d'opposition à l'exé- Чъмъ этотъ порядокъ болье укръпляется, тъмъ cution de leur plan. Ce plan ne devait consister en вольше встратать союзники сопротивленія при rien moins qu'à rétablir les choses sur l'ancien исполнени своего плана. Планъ же этотъ дол-"pied, en éloignant l'hérédité du trône et en женъ быль заключаться не въчемъ иномъкакъ "renouvelant d'une manière solide un équilibre ; "въ возстановленіи стараго порядка, посред-"de pouvoir qui empêche l'un d'empiéter sur ствомъ отмъны наслъдственности престола, и

\_1791". (Depêches à M. d'Alopéus du 18 février et du 23 avril 1792).

De plus, ayant en vue une circonstance favorable au nouveau partage de la Pologne, Catherine II se décida à persuader le roi de Prusse de renoncer à toute intention de réunir à ses états une partie quelconque du territoire français. Si la France, disait-elle au roi, perdait encore après tant de révolutions et de désordres intérieurs une partie de son territoire, elle cesserait d'être une puissance qui compte dans le système politique européen. La Prusse ne pouvait le désirer. En effet le comte de Schulenburg et également le comte de Haugwitz, qui avait succédé à ce dernier en septembre 1792, en qualité de ministre des affaires étrangères, étaient convaincus que l'affaiblissement extrême de la France ne pouvait profiter qu'à l'Autriche.

En pareilles circonstances l'accord entre la Russie et la Prusse ne devait pas se faire attendre-Le comte Schulenburg, qui avait conservé le portefeuille du ministre de la guerre et une influence dirigeante sur la politique de la Prusse, communiqua en novembre 1792 à M. d'Alopéus, que le roi s'était décidé à mobiliser encore quelques régimens et à les diriger vers les frontières de Pologne. Ils entreraient en Pologne si "le projet "concernant les indemnités mis en avant par le roi "de Prusse rencontrait l'approbation de l'Impé-"ratrice". "Contre la volonté de l'Impératrice et "sans son consentement", continuait le comte Schu-"lenburg causant avec M. d'Alopéus, "le roi ne "prendra pas un pouce de terrain en Pologne; "mais aussi sans ce nantissement il lui est impossible de faire un pas en avant et de s'occu-"per sérieusement de la campagne prochaine (en France)".

"Je regarderai comme criminel d'Etat et coupable de haute trahison", ajoutait le comte, "quiconque oserait proposer au roi un autre parti". L'Impératrice, selon le ministre prussien, comprend parfaitement que la Prusse est nécessaire à l'équilibre européen et que l'intérêt de la Russie exige de lui conserver la place qu'elle occupe en ce moment en Europe. (Dépêches d'Alopéus du 6 (17) novembre et du 24 novembre (5 décembre) 1792).

Cet accord des Cabinets de St. Pétersbourg et

l'autre, au point que cela est arrivé le 3 mai въ возстановленін прочнымъ образомъ равновъсія властей, которое предупреждало бы одну вторгаться въ сферу другой, подобно тому какъ это случнось 3 мая 1791 года". (Лепеша въ Алопеусу отъ 18 февраля и 23 апръля 1792 г.).

этого мало: нивя въ виду благопріятныя для новаго раздъла Польши обстоятельства, Екатерина II ръшила убъдить короля прусскаго отказаться отъ всякаго намфренія присоединить къ своимъ владеніямъ какую нибудь часть французской территорів. Если, доказывала она королю, Франція лишится, послів всіль революпій и внутреннихъ безпорядковъ, еще части своихъ владеній, въ такомъ случаю она перестанеть считаться державою, имбющей высь в европейской политической системъ. Эгого Пруссія желать не можеть. И дъйствительно графъ Шулепбургын равным тобразом трафъ Гаугинд, заступившій въ сентябрѣ 1792 года мѣсто графа Шуленбурга въ качествъ министра иностранныхъ дъль, были убъждены, что чрезиврное ослабленіе могущества Франців можеть быть выгодно только Австріи.

При такихъ обстоятельствахъ соглашение между Россіей и Пруссіей могло состояться весьма скоро. Графъ Шуленбургъ, сохранившій портфель военнаго министра и руководящее вліяніе на политику Пруссін, сообщив въ воябръ 1792 года Алопеусу, что король ръшких мобилизировать еще несколько полковъ и направить ихъ къ польскимъ гранидамъ. Они выступять въ Польшу, если "проекть о вознагражденін, предложенный королемъ прусскимъ будеть одобренъ Императрицею". "Противъ желанія Императрицы", продолжаль Шуленбургъ въ разговоръ съ Алопеусомъ, "и безъ ел согласія король не возьметь ни одной пяди польской земли, но безъ этого залога онъ не можеть ни сделать однаго шага впередь, не заняться серьезнымь образомь будущей компаніей (во Франціи)".

"Я объявиль бы государственнымъ преступнпкомъ и измънникомъ", прибавилъ графъ, "того, который осменияся бы предложить королю другое ръшеніе". Императрица, по словамъ прусскаго министра, отлично нонимаетъ что Пруссія болье чыть когда либо нужна для европейскаго равновъсія и что насущная польза Россіи требуеть сохранить за нею місто, корое она теперь занимаеть. (Депеша Алопеуса отъ 6 (17) ноября и 24 ноября (5 декабря) 1792 года).

При такомъ согласін С.-Петербургскаго в

de Berlin concernant "les indemnités" aux dépens de la Pologne ne manqua pas d'assurer aux pourparlers diplomatiques qui se poursuivaient principalement à St. Pétersbourg un prompt succès. L'Impératrice donna son consentement à l'annexion aux états de la Prusse d'une partie déterminée du territoire polonais que les troupes prussiennes occupèrent au commencement même de l'année 1793. En même temps eut lieu à St. Pétersbourg la signature d'une convention par les plénipotentiaires de la Russie et de la Prusse au sujet d'un nouveau partage de la Pologne.

Le texte de la convention du 12 (23) janvier 1793 est publie dans le volume II, p. 228-235.

# № 233.

1795, 13 (24) octobre. Convention conclue entre la Russie et Prusse, concernant le nouveau partage de Pologne.

La convention entre la Russie et la Prusse, conclue en janvier 1793, inquiéta fortement la Cour de Vienne, qui, ayant eu communication de cet acte par l'organe de leurs représentants accrédités auprès d'elle, témoigna ouvertement son mécontentement aux deux puissances contractantes. Naturellement, cet acte étant accompli, et l'Autriche ne pouvant plus le défaire, il ne pouvait améliorer les relations des deux puissances germaniques entre elles. La Cour de Vienne attendit une bonne occasion de se venger de la Prusse par quelque fait également accompli, tandis que le Cabinet de Berlin se réjouissait d'avoir placé son rival dans une position aussi désavantageuse que difficile.

Cette mutuelle inimitié atteignit son plus grand développement en 1793 et dans les années suivantes. Les causes directes de ce changement furent d'abord la guerre contre la France, ensuite la question polonaise. Dans les deux cas Catherine II influa directement sur les rapports de ces puissances entre elles et sur les décisions qu'elles prenaient. Arrêtons nous d'abord sur la guerre entreprise contre la révolution française.

Берлинскаго кабпнетовъ относительно "вознагражденія" насчеть Польши, дипломатическіе перстоворы, которые велись главнымь образомъ въ С.-Петербургѣ, привели весьма скоро къ полному соглашенію. Императрица дала свое согласіе на присоединеніе къ прусскимъ владѣніямъ опредѣленной части польской территоріи, которую заняли прусскія войска въ самомъ началѣ 1793 г. Въ тоже самое время состоялось въ С.-Петербургѣ подписаніе конвенція уполномоченными Россіи и Пруссіи относительно новаго раздѣла Польши.

Текстъ конвенціи отъ 12-го (23-го) января 1793 года отпечатанъ въ т. II, стр. 228—235,

# № 233.

1795 г., октября 13-го (24-го). Конвенція, заключенная между Россіей и Пруссіей, относительно новаго разділа Польши.

Заключеніе январьской конвенція 1793 г. между Россіей и Пруссіей сильно возмутило Візнскій дворъ, который откровенно высказаль свое неудовольствіе при сообщеніи этого акта акредитованными при немъ представителями обізихь договорившихся державъ. Естественно, что этотъ совершившійся факть, который, однако, Австрія не въ состояніи была переділать, не могь улучшить отношенія между обонми германскими правительствами. Візнскій дворъ жаждаль случая, чтобъ отплатить Пруссіи такимъ же совершившимся фактомъ, между тімъ какъ Берлинскій кабинеть чрезвычайно радъ быль случаю поставить своего соперника въ такое затруднительное и невыгодное положеніе.

Эта взаимная непріязнь достигла въ продолженіи 1793 и послідующих годовь еще большаго развитія. Непосредственными поводами
для такого поворога діль были, во-первыхъ,
война противъ Франціи и, во-вторыхъ, польскій вопросъ. Въ обоихъ случаяхъ Екатерина
ІІ повліяла непосредственнымъ образомъ на
взаимныя отношенія объихъ германскихъ державъ и на принятыя ими рішенія. Остановимся сперва на войні предпринятой противъ революціонной Франціи.

La décision du Cabinet de Berlin de sortir de la coalition et d'entrer seul en pourparlers avec le gouvernement républicain français, devint dans le courant- de l'année 1793 de plus en plus sérieuse et tous les efforts de l'Impératrice pour engager le roi de Prusse à continuer la guerre et le détourner de son inimitié envers la Cour de Vienne restèrent inutiles, car le gouvernement de Berlin se persuadait de plus en plus que cette guerre ruinait la Prusse. En attendant Alopéus était constamment chargé de retenir la Prusse dans la coalition; il devait démontrer au roi et à ses ministres que "les brigands français" étaient très dangereux pour la France elle-même et que "la France était l'ennemi commun du repos de l'Europe: que la Russie et par sa position et par sa constitution serait la dernière à ressentir les effets funestes de la révolution française" et que l'Impératrice voyait avec tristesse le développement du mécontentement et de la défiance. entre les deux Cours allemandes. (Dépêche à M. d'Alopéus du 17 octobre 1793).

A St.-Pétersbourg dans de fréquens conciliabules le chancelier essaya de prouver à l'ambassadeur de Prusse qu'il était indispensable de continuer la guerre contre la France. A la fin d'octobre 1793 le comte Goltz déclara au nom du roi, que la Prusse ne pouvait prolonger plus longtemps la guerre, si elle ne recevait des subsides de la part des Cours alliées. Le comte Ostermann fut très surpris d'une pareille déclaration et dit "que l'Impératrice était fondée en raison d'espérer qu'après de si importantes acquisitions en Pologne, le roi concentrerait ses forces". "La Cour de Vienne disait vrai,—ajouta encore le chancelier,—que la Prusse abandonnerait l'Autriche si elle recevait une partie de la Pologne".

A cela le comte Goltz répondit: que la Cour de Vienne envie encore jusqu'à présent à celle-ci sa part du partage. Mais le roi a épuisé sa caisse et n'a pas les moyens de continuer la guerre, c'est-à-dire une affaire "qui ne l'intéresse pas personnellement". Ces dernières paroles du ministre prussien irritèrent fortement le vice-chancelier qui remarqua avec vivacité: "qu'il ne pouvait croire que le roi, son maître, prenait part à la guerre uniquement pour complaire à la Cour de Vienne et comptait pour étrangère une affaire qui intéressait tous les souverains en général et l'intégrité de l'Empire Romain". (Protocole de la conférence du 26 octobre 1793).

Ревпоніе Берлинскаго кабинета выйти изъ коалиціи и вступить въ отдівльные переговоры съ французскимъ республиканскимъ правительствомъ сделалось въ продолжения 1793 года все болье устойчивымъ и всв старанія Императрицы уговорить короля прусскаго продолжать войну и бросить разногласіе съ Вънскить дворомъ оставались тщетными, потому что прусское правительство все болье убъждалось въ крайней раззорительности для прусскаго народа этой войны. Между темъ Алопеусу постоянно предписывалось удерживать Пруссів въ коалиціи. Онъ долженъ быль доказывать прусскому королю и его министрамъ, что "французскіе разбойники" весьма опасны ди самой Пруссін, что Франція "общій врагь свропейскаго спокойствія", что Россія "благодара своему положенію и устройству меньше всіхь другихъ должна опасаться пагубнаго воздъйствія французской революцін" и что Императрица съ грустью видела развите "неуковольствія и недов'трія" между обоими германскими дворами. (Депеша къ Алопеусу отъ 17 октября 1793 г.).

Въ С.-Петербургъ происходили частыя совъщанія съ прусскимъ посланникомъ, которате вице-канцлеръ также убъждалъ въ необходиюсти продолжать войну противъ Франців. Въ концъ октября 1793 года графъ Гольцъ объввилъ, именемъ короля, что Пруссія не будетъ принимать участія въ этой войнѣ, если она не получить субсидій отъ союзныхъ дворовъ. Графъ Остерманъ былъ очень удивленъ такимъ заявленіемъ и сказалъ, что "Императрица всякую причину имъла надъяться, что онъ послъ такого знатнаго въ Польшъ пріобрътенія усугубитъ еще свои силы". "Вънскій дворъ правду сказалъ", прибавилъ вице-канцлеръ, "что Пруссія оставитъ Австрію, если получитъ часть Польши".

На что графъ Гольцъ возразнять, что Вънскій дворъ и теперь еще завидуетъ прусской части въ раздълъ. Но король истощилъ свою казну и не имъетъ средствъ продолжать войну, т. е. такое дъло, "которое собственно его не интересуетъ". Эти послъднія слова прусскаго посланника сильно возмутили вице-канцлера, который съ жаромъ замътилъ, что "онъ не можетъ думать, чтобъ король, государь его, содъйствовалъ единственно въ угодность Вънскому двору и почиталъ постороннимъ такое дъло, которое интересуетъ встать государей вообще и пълость Римской имперіи". (Протоколъ конференціи 26 октября 1793 г.).

L'année 1794 Catherine II chargea le prince de Nassau-Siegen de persuader le roi de Prusse принца Нассау-Зигенскаго поручение убъдить qu'il était urgent de continuer la guerre. Le короля прусскаго въ неотложной необходимоprince devait démontrer au roi "que ce n'est сти продолжать войну. Принцъ долженъ былъ nullement le moment de suivre la marche d'une доказывать королю, что теперь совствив не politique routinière, occupée de petites jalousies время следовать "политик в рутинной, занятой et de petites contradictions de voisinage, qu'il | мелкою завистью и мелкими ссорами съ сосъfant au contraire une réunion générale et cor-

diale contre l'hydre armée principalement, contre les rois et les puissances légitimes". (Rescrits au

prince du 23 mars et du 6 avril 1794).

Ce ne fut pas tout. Au commencement de l'année 1795 l'Impératrice chargea le marquis français de Lambert qui était en relations d'amitié avec le duc de Brunswick, de se rendre auprès de lui de sa part pour lui prouver l'absolue nécessité d'obtenir du roi de Prusse son consentement à prolonger la guerre et à ne pas conclure la paix avec la France. "D'un trait de plume", est-il dit dans l'instruction au marquis du 19 mars 1795, "la Prusse a reçu une indemnité aux frais de la Pologne telle que dix ans d'une guerre, accompagnée de succès les plus décisifs, ne lui auraient jamais valu dens d'autres tems". "Cette expression d'un trait de plume", continuait les instructions, "doit se prendre à la lettre, car en effet cette acquisition ne lui a coûté aucun effort, aucun sacrifice et elle n'y a eu d'autre titre que la promesse formelle de combattre jusqu'au bout pour la cause qui embrasse le salut de toute l'Europe, dont le sien propre est inséparable".

Néanmoins ni le prince de Nassau-Siegen, ni le marquis Lambert ne réussirent à prévenir la décision du roi de Prusse. Egalement Alopéus ne parvint pas à arrêter le développement de la politique prussienne aspirant à une paix avec la France. Les ministres prussiens démontraient à M. d'Alopéus, que le peuple prussien murmurait sous le poids des sacrifices que lui imposaient les opérations militaires et que la guerre cottait à la couronne de Prusse chaque mois jusqu'à 3 millions 500,000 ducats. Ils déclarèrent au ministre de Russie, que si l'Angleterre et l'Autriche ne donnaient pas 20 millions de ducats pour la campagne, le roi suivrait "le bel et grand exemple que lui donnait l'Impératrice" (sic!) et concluerait la paix. M. de Haugwitz dit à Alopéus, que pendant la guerre de Sept ans une seule campagne avait coûté à la Prusse de 15 à 16 millions de ducats, mais qu'alors la monnaie sonnante restait dans le pays et retour-

Въ 1794 году Екатерина II возложила на дями; что напротивъ нужно общее и дружное соединение всехъ противъ гидры, вооруженной главнымъ образомъ противъ государей и законныхъ правительствъ". (Рескрипты къ принцу отъ 23-го марта и 6 апръля 1794 года).

Этого мало, въ началѣ 1795 года Императрица поручила французскому маркизу Ламберу, находившемуся въ дружескихъ сношеніяхъ съ герцогомъ Брауншвейгскимъ, отправиться къ нему и отъ имени ея убъдить герцога въ необходимости уговорить короля прусского продолжать войну и не заключать мира съ Франціей. "Однимъ почеркомъ пера", гонорится въ инструкціи маркизу отъ 19 марта 1795 года, Пруссія получила такое вознагражденіе насчеть Польши, котораго въ другія времена она не получала после десятилетней и самой блестящей войны". "Это выражение: однимъ почеркомъ пера", продолжаеть инструкція. должно быть понято буквально, потому что Пруссін дъйствительно это пріобрътеніе не стоило нивакого усилія, накакой жертвы и она не ниветь нивавого другого права на него, какт формальное объщание сражаться до конца за дело, которое касается блага всей Европы, съ которымъ связано неразрывно его собственное спасеніе".

Однако ни принцу Нассау-Зигенскому, ви маркизу Ламберу не удалось предотвратить ръшеніе прусскаго короля. Равнымъ образомъ не удалось Алопеусу остановить развите прусской миролюбивой по отношению къ Франціи политиви. Прусскіе министры довазывали Алопеусу, что народъ прусскій ропчетъ подъ тяжестью вызванныхъ военными действіями жертвъ и что война стоитъ прусской казив ежемфсячно не менфе 3 милліоновъ 500,000 червонцевъ. Они объявили русскому посланнику, что если Англія и Австрія не дадуть 20 милліоновъ червонцевъ на кампанію, король последуетъ "прекрасному и великому примеру Императрицы" (sic!) и заключить миръ. Гаугвицъ сказаль Алопеусу, что въ Семилетнюю войну одна кампанія стоила прусской казив отъ 15-16 милліоновъ червонцевъ, но что тогда вся звонкая монета оставалась въ странв и возвращалась скоро въ казну. Во время же войны

avec la France, toute la monnaie sonnante passait la frontière et que le ministre des finances de Prusse, M. Struensee, avait déclaré qu'il donnerait plustôt sa démission que de consentir à l'introduction du papier-monnaie.

Le roi lui-même dit à M. d'Alopéus que la guerre ruinait par trop la Prusse et que sans subsides il était "hors d'état de pousser la guerre avec vigueur". Il assurait qu'il ne pensait nullement à de nouvelles acquisitions et ne portait aucune envie à la Cour de Vienne. Au contraire il désire, disait-il, que l'Autriche fasse des conquêtes sur la France, qui puissent "élever une forte barrière entre ce royaume et l'Empire d'Allemagne. afin de garantir ce dernier pour toujours des malheurs que la France lui avait si souvent fait éprouver". (Dépêche d'Alopéus du 7 (18) novembre 1793). Dans la dépêche du 18 (29) décembre 1793 Alopéus rapporte que le roi ne renonce nullement à sa demande de subsides et Alopéus lui-même en est venu à la conviction "qu'il n'y aura pas moyen de déterminer le roi de Prusse à se relâcher des conditions qu'il a mises en avant". En régard de ce passage l'Impératrice traça de sa propre main sur la marge: "Prussien de la tête aux pieds".

Frédéric-Guillaume II et ses ministres étaient persuadés qu'en sortant de la coalition, ils fesaient preuve de grand patriotisme et agissaient en "Prussiens de la tête aux pieds". Alopéus lui-même croyait qu'il , règnait une antipathie incroyable entre les armées autrichienne et prussienne", et que la haine passée entre les Cours de Berlin et de Vienne se rallume de jour en jour.

Au reste, il est impossible de ne pas remarquer que les ministres prussiens se crovaient en droit d'être mécontens de la conduite du Cabinet de St.-Pétersbourg, qui ne cessait de conseiller à la Prusse de combattre "l'ennemi commun de l'Europe", ne prenant lui-même aucune part à ce combat de géants. L'Impératrice avait même refusé au gouvernement prussien la demande qu'il lui avait faite de lui envoyer comme troupe alliée ne fût-ce que 2000 cosaques. Les ministres prussiens assuraient que la terreur que leur nom inspire, leur bravour et leur fidélité éprouvées, leur costume et leur armure, tout se réunirait à rendre leur présence utile" dans l'armée prussienne. Tout de même l'Impératrice refusa, trouvant impossible d'imaginer que 2000 cosaques puissent combattre contre les Français.

nait vite au trésor, tandis que depuis la guerre съ Франціей вся звонкая монета уходить заграницу и прусскій министръ финансовъ г. Струензе объявиль, что онъ скоре подасть въ отставку, нежели согласится на введение бумажныхъ денегъ.

> Самъ вороль свазаль Алопечсу, что война слишкомъ раззоряетъ Пруссію и что безъ субсидій онъ "не въ состояніи вести войну съ энергіей". Овъ увфряль, что инсколько не думаеть о новыхъ пріобрѣтеніяхъ п нисколько не питаетъ зависти къ Вънскому двору. Напротивъ онъ желаетъ, чтобъ Австрія сдълага пріобратенія насчеть Франція, которыя могля бы "поставить сильную барьеру между этик королевствомъ и Германской имперіей и охранять последнюю навсегда отъ бедствій, постигавшихъ ее такъ часто отъ Франціп". (Депеша Алопеуса отъ 7 (18) ноября 1793 года). Въ депешѣ 18 (29) декабря 1793 года Алопеусъ допосить, что король не отказывается оть требованія субсидій и самъ Алопеусь пришель въ тому убъжденію, что "нізть средствь заставить короля прусскаго отказаться отъ условій разъ ниъ поставленныхъ". Напротивъ этихъ словъ Императрица собственноручно написала на появ слова: "Пруссакъ от голови до ногъ".

> Фридрихъ Вильгельмь II, а равно и его иннистры, были убъждены, что выходомъ взъ коалиців опи обнаруживають великій патріотизмъ и дъйствують какъ "пруссаки отъ головы до ногъ". Самъ Алопеусъ убъдился, что "между австрійскими и прусскими войсками господствуетъ невъроятная антипатія и что прежняя ненависть между Берлинскимъ и Вънскимъ дворами разгорается съ каждимъ днемъ.

Впрочемъ недьзя не замътить, что прусскіе министры считали собя въ правъ быть недовольными поведениемъ С.-Петербургскаго кабинета, который неотступно совытоваль Пруссія сражаться противъ "общаго врага Европы", не принимая самъ никакого участія въ этой исполинской борьбъ. Императрица отказала даже въ просьбе прусскаго правительства оказать ему союзную помощь хотя бы только 2000 казавовъ. Прусскіе министры утверждали, что "Страхъ, который наводить одно ихъ имя, ихъ храбрость и върность испытанныя, ихъ одъяніе и вооруженіе — все это вийств взято ийлаетъ ихъ присутствіе (въ прусской армін) полезнымъ". Но Императрица всетаки отказала, находя невозможнымъ себъ представить какимъ образомъ могли бы 2000 казаковъ действовать dans les rangs de l'armée prussienne. Ce refus противъ французовъ вмёсть съ прусскими войd'Alopéus du 22 mars (2 avril) 1793).

Le désaccord entre les deux Cours existait aussi an sujet de la question des indemnités pour les frais de guerre qu'on aurait à exiger de la France vaincue. Haugwitz déclara à Alopéus que l'Autriche avait déjà été indemnisée ayant recouvré les Pays-Bas avec le concours de ses alliés, mais consentir à l'annexion à l'Autriche de l'Alsace et de la Lorraine, la Prusse ne le pouvait pas. \_non seulement parcequ'un grain si considérable jeté dans le bassin de l'Autriche ferait trop pencher la balance de son côté, mais parceque morceler la France après l'épuisement auquel elle a été réduite, serait l'exclure pour jamais à système des puissances marquantes de l'Eume. M. de Haugwitz prouvait que dans les interets de la Russie et de la Prusse il fallait prévenir que la France ne devienne une province autrichienne", ou qu'elle "ne disparaisse tout-à-fait de la carte politique de l'Europe". Les deux puissances, d'après l'opinion du comte Haugwitz, devaient prendre pour but de leur politique non l'affaiblissement de la France, mais la restauration de ses forces et celle de l'ordre intérieur. (Dépêche d'Alopéus du 16 (27) avril

Toutefois l'Impératrice comprenait autrement et l'obligation qu'avait la Prusse de continuer les opérations militaires contre la France et la justice des prétentions de l'Autriche au sujet des indemnités. Quand, au commencement de l'année 1794, le comte de Nesselrode fut enfin révoqué de son poste et que S. A. Kolitcheff fot nommé ambassadeur de Russie près la Cour de Berlin, ce dernier recut une instruction (du 6 juin 1794) qui manifeste clairement le mécontentement que la politique prussienne causait à Impératrice. Le roi de Prusse ne prit pas en considération le plan de campagne qui lui fut communiqué de St.-Pétersbourg et d'après lequel I fallait faire entrer les princes français à la the des troupes alliées sur le territoire de la France. Les alliés furent battus. "La Cour de Vienne", continue l'instruction, "sans aucun doute en a porté le poids principal, tandis que celle de Berlin, d'une manière perfide, a tout tourné à son profit. En exposant son rival natarel à un affaiblissement durable, elle s'est Procuré à bas prix une acquisition qu'elle n'avait droit d'espérer qu'à la suite d'efforts continus, pénibles et couronnés d'un véritable succès. Par

attrista fort les ministres prussiens. (Dépêche сками. Этогъ отказъ сильно опечалиль прусскихъ министровъ. (Депеща Алопеуса отъ 22 марта (2 апрвля) 1793 года).

Несогласіе между обонин яворами существовало также по вопросу о вознагражденім за военныя издержки, котораго можно было требовать оть побъжденной Франціи. Гаугвицъ объясниль Атопеусу, что Австрія уже получила свое вознаграждение твмъ, что ей возвращены Педерданды съ помощью союзниковъ. Но согласиться на присоединение къ Австрін Эльзаса и Лотарингін Пруссія не можеть, не только потому, что "такое значительное зернышко. брошенное на чашку Австрін, слишкомъ перетянеть веси на ея сторону, но также потому, что раздроблять Францію, послів истощенія ею испытаннаго, значно бы вычеркнуть ее навсегда изъсистемы значительныхъ европейскихъ пержавъ". Гаугвицъ доказывалъ, что въ интересахъ Россіи и Пруссіи предупредить, чтобъ Франція не сділалась "австрійскою провипціей" или чтобъ она совстив не исчезла съ политической карты Европы. Объ державы должны были, по мижнію графа Гаугвица, поставить пълью своей политики не ослабление Франціп, но возстановление ея силь и внутренняго въ ней порядка. (Депеша Алопеуса отъ 16 (27) апрвля 1793 года).

Между тъмъ Императрина иначе понимала какъ обязанность Пруссін продолжать военныя действія противъ Франціи, такъ и справединвость претензій Австрін на счеть вознагражденія. Когда въ началь 1794 года графъ Нессельроде наконецъ былъ уволепъ въ отставку и русскимъ посланникомъ при Берлинскомъ дворъ былъ назначенъ С. А. Колычевъ, последнему была дана инструкція (отъ 6 іюня 1794 г.), которая явно обнаруживаеть неудовольствіе Императрицы прусскою политивою. Пруссвій король не приняль во внимание сообщенный ему изъ С.-Петербурга планъ военныхъ действій, состоявшій въ томъ, чтобъ во главів союзныхъ войскъ вступили на французскую территорію французскіе королевскіе принцы. Союзники были побиты. "Вънскій дворь", продолжаеть инструкція, "безъ сумнінія понесь оть того главную тягость, когда Берлпнскій напротивъ обратиль оное въ свою пользу сугубнымъ образомъ; нбо подвергнуль естественнаго своего соперника дальнъйшему изнурению, а себъ доставиль за весьма дешевую цену пріобретеніе, какое бы едва могь одержать продолжительными тягостными и совершенно удачными усиcela nous comprenons la part de la Pologne діями. Чрезъ сіе разум'вемъ мы доставшійся

à vous connues, au sujet de payements considérables en argent de la part des puissances alliées".

La décision de la Cour de Berlin d'abandonner l'alliance et ses refus énergiques malgré toutes les représentations de la part du gouvernement russe quant à la guerre contre ces brigands (les Français) qui ne veulent point d'amis ni d'alliés; il leur faut des complices et des victimes"-cette décision et ses refus indisposèrent fortement l'Impératrice. D'un côté son amour-propre était blessé, d'un autre une partie de ses plans politiques se trouvaient détruits. Dans des circonstances pareilles on comprend sa décision de se rapprocher de l'Autriche et de faire sentir à la Prusse ce que valait l'alliance et l'amitié de la Russie.

La défaite de Kosciuszko et le partage final de la Pologne furent des circonstances favorables à la réalisation de ce désir de l'Impératrice. En juillet 1794 elle déclara au roi de Prusse s'être décidée à en finir pour jamais avec l'indépendance de la Pologne et ajouta que pour cette fois l'Autriche devait prendre part dès leur commencement à tous les pourparlers et à tous les actes. Le roi reçut cette ouverture, mais en même temps il déclara que si l'Autriche ne consentait pas à reconnaître ses droits sur les provinces de Sandomir et de Cracovie, il comptait s'en tenir à la convention de 1793. Haugwitz démontrait à Alopéus que, seules, la Russie et la Prusse, avaient le droit de partager la Pologne, ayant seules fait des dépenses pour combattre le soulèvement en Pologne. Quant à l'annexion à l'Autriche des provinces de Sandomir et de Cracovie, la Prusse n'y consentirait jamais, l'Autriche étant sans cela beaucoup trop puissante. En ce qui concerne la Courlande, Haugwitz supposait qu'elle devait partager le sort de la Pologne et appartenir à la Russie. (Lettre particulière d'Alopéus au comte Ostermann du 22 août (2 septembre) 1794). La Prusse, d'après M. de Haugwitz, n'insistait que sur la conservation de la "frontière naturelle" du côté de l'Autriche.

Les pourparlers entre l'ambassadeur d'Autriche, le comte Ostermann et le général prussien Tauentzien à St. Pétersbourg ne menèrent à aucune entente. L'Impératrice alors se résolut à привели къ общему соглашению. Тогда Импе-

reçue par la Prusse. Après la conclusion de la ему удълъ отъ Польши". Послъ завлюченія convention de 1793, nous attendions d'elle des январьской конвенціи 1793 года "ожидали мы exploits forts et zélés contre l'ennemi commun, отъ Берлинскаго двора ревностныхъ и сильmais au lieu de cela il a émis les prétentions, ныхъ подвиговъ противъ общаго врага. Но витсто того предьявиль онъ извъстныя вамъ требованія о платежь ему отъ содыйствующихь державь знатныхь пособій денежныхъ".

> Рѣшеніе Берлинскаго двора выйти изъ союза и энергическій отказъ, не смотря на всі представленія со стороны русскаго правительства, продолжать военныя дёйствія противъ фравцузскихъ разбойниковъ, ищущихъ не друзей нин союзниковъ, но только товарищей и жертвъ", возбудили въ Императрицъ сильное неудовольствіе. Съ одной стороны было задіто ея самолюбіе, съ другой, рушилась часть ея политическихъ плановъ. Но при такихъ обстоятельствахъ понятно было решеніе вя боле сблизиться съ Австріей и давать чувствовать Пруссін что значать союзь и дружба Россіи.

> Поражение Костюшко и окончательный раздълъ Польши были санынъ благопріятнынъ случаемъ для исполненія этого желанія Императрицы. Въ іюлъ 1794 года она объявила королю прусскому, что решилась навсегда покончить съ независимостью Польши и прибавил, что въ этотъ разъ Австрія должна участвовать съ самого начала во всёхъ переговорахъ в сделкахъ. Король съ признательностью приналь это предложение, но въ то же время заявиль, что если Австрія не согласиться признать права его на Сандомірскую и Краковскую области, то онъ полагалъ бы лучше оставаться при сабляв 1793 года. Гаугвицъ доказывалъ Алопеусу, что собственно только Россія и Пруссія имъють право раздълить Польшу, потому что только онв имвли издержки при усмирения польскаго возстанія. На присоединеніе же къ Австрін Краковской и Сандомірской областей Пруссія никогда не согласится. Австрія уже безъ того слишкомъ могущественна. Относительно Курляндін Гаугвицъ полагаль, что она должна разделить судьбу Польши и должна принадлежать Россіи. (Частное письмо Алопеуса гр. Остерману отъ 22 августа (2 сент.) 1794 г.). Пруссія настанвала, по слованъ Гаугвида, только на сохраненіи своей "естественной границы" въ отношении Австрін.

Переговоры между австрійскимъ посланнякомъ и графомъ Остерманомъ съ прусскимъ генераломъ Тауэнциномъ въ С.-Петербургв не conclure avec l'Autriche en décembre 1794 un ратрица рашилась заключить съ Австріей, въ

avait conclu avec la Prusse en janvier 1793 (v. tome II, p. 214 et suiv.). Le 30 août 1795 Alopéus et le prince de Reuss, plénipotentiaire autrichien. communiquèrent à Haugwitz la convention de décembre. Il est évident que cette communication produisit une pénible impression sur le ministre prussien. A la question que lui fit Alopéus—le roi de Prusse renoncerait-il à Cracovie, - le comte Haugwitz répondit: "J'espère qu'on se relachera, mais je ne puis pas vous dire combien Cracovie tient à coeur au roi; vous nien avez pas d'idée".

Un jour après que ces paroles avaient été prononcées, le comte Haugwitz invita Alopéus à une conférence. Il y proposa formellement au diplomate russe designer "sub spe rati" un acte "préliminaire et secret", en vertu duquel le roi renoncerait à la province de Cracovie, comme à celle de Sandomir; mais en même temps cet acte devait fixer une ligne de démarcation qui modifiait considérablement les lignes frontières posées par la convention de décembre de 1794 en faveur de l'Autriche. En conséquence de quoi l'Empereur d'Allemagne aurait dû renoncer aux provinces qui lui étaient déjà adjagées. M. d'Alopéus se refusa catégoriquement à signer cet acte, se fondant sur l'insuffisance de ses pleinspouvoirs et annonca que l'Impératrice pour sûr ne se départirait pas des articles de la convention de décembre. A cela M. de Hangwitz répliqua qu'il était obligé d'écrire à Tazentzien à St. Pétersbourg, afin qu'il renouvelát cette proposition, faite par lui-même à Alopéus. La-dessus il passa aux récriminations les plus vives contre l'Autriche, qui au moment où tous les trônes chancellent, ne pense qu'à empiéter sur l'indépendance de ses voisina".

A la fin de cette conférence M. de Haugwitz s'écria pathétiquement: "Au nom de Dieu! réfléchissez donc que ce serait le plus grand des déustres que de nous pousser vers ces abomimbles Français qui font tout au monde pour was attirer dans leurs filets, uniquement dans la vue de bouleverser aussi le Nord". Comme Alopéus demanda aussitôt à Haugwitz si c'était là son dernier mot, ce dernier répondit": "Non Pas le mien, mais le dernier mot du roi. Si vous connaissiez toutes les difficultés, tous les obstacles que j'ai eu à vaincre pour obtenir la cession de Cracovie, vous ne m'auriez point adressé cette question". (Dépêche d'Alopéus du 18 (29) septembre 1795).

acte séparé, pareil par sa forme à l'acte qu'elle | декабръ 1794 года, такой же по формъ отдъльный акть, какъ она заключела въ япваръ 1793 г. извъстный актъ съ Пруссіей. (См. томъ II. стр. 214 и след.). 30 августа 1795 года Алопеусъ и князь Рейссъ, австрійскій посланникъ, сообщили Гаугвицу декабрьскую конвенцію. Понятно, что это сообщение произвело на прусскаго министра весьма сильное впечатавије. На вопрось Алопеуса: откажется ли король отъ Кракова графъ Гаугвицъ отвътилъ: "Надъюсь, что откажется, но я не могу вамъ сказать какъ близко къ сердцу короля Краковъ. Вы не имъете объ этомъ понятія".

> Черезь день после произнесения этихъ словъ Алопеусъ былъ приглашенъ графомъ Гаугвицомъ на совъщание. Послъдний формально предложиль русскому дипломату подписать sub spe rati "предварительный и секретный актъ", въ силу котораго король отказывается отъ Краковскаго воеводства, равно и Сандомірской области. Но видств съ темъ въ этомъ акте проводится такая демаркаціонная линія, которая значительно измѣняеть границы присужденныхъ декабрьскою конвенціей 1794 года въ пользу Австріи областей. Следовательно, императоръ германскій должень быль отказаться отъ того, что уже было ему присуждено. Алопеусъ категорически отказался подписать этотъ акть, ссыдаясь на недостатокъ полномочія и заявляя, что Императрица навърно не отступить оть постановлений декабрьской конвенцін. На это Гаугвицъ возразиль, что онъ вынужденъ предписать Тауэнципу возобновить въ С.-Петербургъ предложение, сдъланное имъ самимъ Алопеусу. Затъмъ онъ перешелъ къ самымъ ожесточеннымъ нападеніямъ на Австрію, которая въ то самое время когда всв престолы трещать, только и думаеть о томъ какъ бы "ограничить независимость (воихъ состдей".

> Наконецъ Гаугвицъ воскликнулъ съ пасосомъ: "Во имя Господа Бога, подумайте же о томъ, что было бы величайшимъ несчастіемъ толкать насъ на сторону этихъ ненавистныхъ французовъ, которые всевозможное на свъть дълають, чтобь завлекать нась вь свои сети единственно съ целью опрокнеуть также Северъ". Когда Алопеусъ спросилъ немедленно Гаугвица что это посавднее ли его слово, графъ ответиль: "ивтъ не мое, но последнее слово короля. Еслибъ вы знали", продолжаль онт, "все затрудневія и преграды, которыя инв пришлось преодольть для того, чтобы добиться уступки Кракова, вы навърно не поставили ли бы мив такой вопросъ". (Денеша Алонеуса отъ 18 (29) сентября 1795 г.).

Pourtant le 27 octobre (7 novembre) Alopéus eut à communiquer à Haugwitz et à Finkenstein que Tauentzien avait signé à St. Pétersbourg le 13 octobre une convention, en vertu de laquelle la Prusse adhérait entièrement à l'accord entre l'Autriche et la Russie, conclu au mois de décembre 1794. Haugwitz fut étonné et ne voulait pas y croire. Il dit que si Tauentzien avait réellement signé un pareil acte, il avait d'une manière manifeste dépassé ses pouvoirs.

Mais bientôt Haugwitz apprit que Tauentzien avait fait un rapport direct au roi en lui annoncant la signature de la nouvelle convention au sujet de la Pologne, aux conditions proposées par la Russie et l'Autriche. Au bout de quelques jours le roi lui-même déclara à M. d'Alopéus, qu'il s'était décidé à ratifier l'acte signé par Tauentzien à St. Pétersbourg. (Dépêche d'Alopéus du 27 octobre (7 novembre) de l'an 1795).

Par ces pourparlers sur le troisième partage de Pologne se termine pour quelque temps l'activité diplomatique de Maxime Alopéus près la Cour de Berlin. L'Impératrice l'estimait personnellement; mais n'était pas toujours satisfaite de ses rapports, qui quelquefois se distinguaient par l'absence de critique judicieuse.

Voici entre autres un cas particulier, mais curieux. Alopéus recommandait en 1793 de la manière la plus chaleureuse un conseiller privé prussien Bose, pour le faire passer au service de l'Etat en Russie. Alopéus le recommandait comme spécialiste en matières d'économie politique et des finances, et comme connaissant particulièrement les finances russes. Bose, d'après les paroles d'Alopéus "était un homme de génie". Sur ce rapport l'Impératrice mit de sa propre main la résolution suivante: "Je n'aime pas les financiers prussiens et qu'est-ce qu'un homme qui ne connaît ni la langue ni le pays et qui ne peut qu'être imbu de principes qui ne sont pas les nôtres". (Dépêche de M. d'Alopéus du 15 (26) janvier 1793).

Le texte de la convention du 13 (24) octobre 1795 a ete imprime dans le tome II. мября 1795 года отпечатанъ въ т. II, p. 266—271.

Однако 27-го октября (7 ноября) Алопеусъ сообщаеть Гаугвиду и Финкенштейну о томъ, что Тауэнцинъ подписалъ 13-го октября въ С.-Петербургъ конвенцію, въ силу которой Пруссія вполнѣ присоединяется къ авство-русскому соглашенію декабря 1794 года. Гаугвицъ быль озапачень и не хотыв этому върить. Онь сказаль, что если Тауэнцинь действительно подписаль такой акть, онь явно превысиль свою власть.

Но весьма скоро Гаугвицъ узналъ, что Тауэнцинъ донесъ непосредственно королю о подписапін имъ новаго соглашенія насчеть Польши, на условіяхъ, предложенныхъ Россіей и Австріей. Черезъ нъсколько дней самъ король объявиль Алопеусу, что онъ решплся дать ратпфикацію на актъ, подписанный въ С.-Пстербургв Тауэндиномъ. (Депеша Алопеуса отъ 27 октября (7 ноября) и 20 окт. (10 поября) 1795 г.).

На этихъ переговорахъ о третьемъ раздълъ Польши кончилась на время дппломатическая дъятельность Максима Алопечса при Берлинскомъ дворъ. Императрица его лично уважала. но не всегда оставалась довольною его донесеніями, которыя иногда отличались отсутствіемъ критической оцфики.

Между прочимъ любопытенъ следующій частный случай. Алопеусъ рекомендоваль въ 1798 году санымъ горячинъ образомъ прусскаго тайнаго совътника Бозе для поступленія на русскую государственную службу. Бозе, по отвыву Алопеуса, спеціалисть но вопросамъ политической экономін и финансовъ, который также знаетъ русскіе финансы. Бозе, по словамъ Алопеуса, "человъкъ гепіальный".

На это донесеніе Императрица начертала следующую резолюцію: "Я не люблю прусскихъ финансистовъ и что такое человъкъ, который не знаетъ ни языка, ни сграны и долженъ быть проникнутъ началами, которыя не наши". (Депеша Алопеуса отъ 15 (26) января 1793 г.).

Текстъ конвенціи 13-го (24-го) okcmb. 266—271.

# № 234.

1796, 21 juin (2 juillet). Acte de démarcation relatif à la Pologne.

# № 235.

1796, (2 13) août. Acte détaillé de démarcation relatif aux possessions polonaises.

Par la convention de 1795 (Ne 233) la Prusse avait rempli le souhait de la Russie et s'était jointe à l'entente austro-russe de 1794, et cependant l'Impératrice ne pouvait pardonner au Cabinet de Berlin son rapprochement avec la France. La nouvelle de la paix conclue à Bâle entre la Prusse et la France avait vivement indigné Catherine II, qui voyait dans ce procédé du roi de Prusse la violation des intérêts tous les Etats monarchiques. Une entente particulière avec l'Autriche-était-il dit dans la dépêche adressée à Alopéus, du 14 juin 1795, fut provoquée par les bruits sur le rapprochement de la Prusse avec la France. En vertu de la convention de janvier 1793 avec la Prusse, l'Impératrice s'était engagée à défendre celui de ses alliés dont les intérêts avaient à souffrir par suite de la guerre contre les "régicides".

Mais, est-il dit dans un mémoire remis au général Tauenzien, au mois de septembre 1795, la malheureuse issue de la guerre des alliés contre la France provenait de ce qu'ils avaient voulu profiter de l'anarchie, qui régnait en France, pour étendre leurs possessions. De cette manière, l'empire d'Autriche était menacée d'une décomposition complète et sa chute devait amener immédiatement celle de la Prusse.

Mais bien que le roi de Prusse se fût décidé à former une entente cordiale avec les révolutionnaires français, l'Impératrice espérait pourtant, qu'il ne s'opposerait pas aux mesures que les alliés prendraient contre eux. Elle ne cessait d'affirmer que "l'alliance et l'amitié de la Cour de Berlin nous sont aussi chères et utiles que celles de la Cour de Vienne, et que nous serions attentifs dans tous les temps à empêcher tout ce qui pourrait jamais servir à rompre le juste équilibre entre elles".

# № 234.

1796 г., 21-го іюня (2-го іюля). Демаркаціонный актъ относительно Польши.

## № 235.

1796 г., 2-го (13-го) августа. Подробный демаркаціонный актъ относительно польскихъ владеній.

Хотя сентябрьскою конвенціей 1795 года (№ 233) Пруссія исполнила желаніе Россіп и присоединилась къ австро-русскому соглашенію 1794 года, всетаки Императрица не могла простить Берлинскому кабинету сближение его съ Франціей. Извъстіе о состоявшемся въ Базель между Пруссіей и Франціей мирномъ трактать сильно возмутило Екатерину II, которая видела въ этомъ поступкъ короля прусскаго измѣну интересамъ всѣхъ монархическихъ государствъ. Особенное соглашение съ Австріей. говорится въ депешт въ Алопечсу отъ 14-го іюня 1795 года, было вызвано слухами о сближенін Пруссін съ Франціей. Императрица, въ виду январьской конвенцін 1793 года съ Пруссіей, обязана защищать того изъ своихъ союзниковъ, котораго интересы страдають вследствіе войны "противъ цареубінцъ".

Въ запискъ же, врученной въ сентябръ 1795 генералу Тауэнцину, доказывается, что вся неудача войны союзниковъ противъ Франціи заключается въ томъ, что союзники желали воспользоваться господствующей во Франціи анархіей, для расширенія своихъ собственныхъ владъній. Такимъ образомъ вся Австрійская имперія угрожала распасться и ея паденіе немедленно повлекло бы за собою падепіе самой Пруссіп.

Но если уже король прусскій рёшился войти въ особенное соглашеніе съ французскими революціонерами, Императрица всетаки выразила надежду, что онъ не будеть противодействовать мёропріятіямъ союзниковь протихъ нихъ. Она подтверждала неоднократнымъ образомъ, что "союзъ и дружба Берлинскаго двора ей настолько же дороги и полезны какъ союзъ и дружба съ Вёнскимъ дворомъ", и что она во всякое время сдёлаеть все, чтобъ противодействовать нарушенію "справедливаго равнов сія между ними".

Le point de vue de l'Impératrice sur les rapports de la Russie avec la Prusse est développé en détail dans les instructions données à Kolitchew le 27 novembre 1795. L'insurrection polonaise de Kosciuszko-était-il dit dans cet acten'a pas été apaisée par les troupes prussiennes, mais bien par les nôtres, qui seuls ont fait toute la besogne. "Mais il restait à garantir pour l'avenir, nous et notre Etat contre la reprise des agitations et contre de nouveaux désordres, que nous avions si glorieusement calmés. Notre longue expérience nous ayant prouvé que le peuple polonais, grâce à la frivolité inhérente à sa nature, était incapable d'une existence indépendante—sur quelque base qu'elle soit établie, nous avons résolu qu'il est urgent et indispensable de recourir à un partage général entre nous et nos deux voisins de la partie restante du royaume de Pologne. Vu les injustes prétentions de la Cour de Berlin sur les provinces de Cracovie et de Sandomir", l'Impératrice s'est entendue seulement avec l'Autriche et le moment de la communication de l'acte conclu en décembre 1794 arriva juste au moment où la Prusse avait quitté la cause de ses alliés.

L'Impératrice blame sévèrement la conduite du Cabinet de Berlin dans l'affaire de la défense des intérêts monarchiques contre la France et ordonne à Kolitschew, de faire cause commune" avec l'ambassadeur de l'empereur d'Allemagne à Berlin.

"Depuis quelque temps, continue l'Impératrice. nous avons tout lieu de soupconner, que le Cabinet de Potsdam a commencé à professer des principes fort étranges, tels que celui que le gouvernement républicain en France est plus solide et plus durable que le gouvernement monarchique, et qu'il pourrait favoriser ses vues et ses aspirations, "les chefs républicains n'étant pas en mesure de former avec d'autres puissances des rapports qui pussent les détourner, comme rois et comme ministres, du système qu'ils considèrent comme utile à la patrie".

"Cette supposition est fausse par elle-même, car nous savons par expérience, que les républicains surtout tels qu'ils peuvent être actuellement, n'ayant pas dans leur organisation intérieure ces moyens de prospérité, dont jouissent ceux qui servent fidèlement leurs monarques. sont bien plus exposé à dévier du droit chemin, en cédant aux séductions du dehors, que les monarques. Il faut ajouter encore que le gouvernement républicain ne saurait à cause de son propre caractère se consolider dans une ственному своему свойству республиканское

Весьма обстоятельно излагается взглядъ Императрицы Екатерины ІІ на отношеніе Россія къ Пруссіи въ инструкціи С. А. Колычеву отъ 27 ноября 1795 года. Польскій бунть (Костюшко), говорится въ этомъ актъ, быль усмиренъ не прусскими войсками, но русскими, которые все вынесли на своихъ плечахъ. "Оставалось намъ еще обезпечить себя и государство наше на будущія времена отъ скораго возобновленія тъхъ же волненій и безпокойствъ, кои мы столь славно прекратили; и потому спознавъ изъ разныхъ и продолжительныхъ опытовъ, что польскій народъ, по свойственному ему легкомыслію, вовсе не способень къ независимому бытію, какт бы опое образовано ни было, разсудили за необходимо нужное прибъгнуть къ общему поделу оставшейся части польсваго государства между нами и двумя другими его сосъдями". Въ виду же "не праведныхъ притязаній Берлинскаго двора къ воеводствамъ Краковскому и Сандомірскому", Императрида согласилась съ одною Австріей и моменть сообщенія декабрьскаго акта 1794 года наступнав. когда Пруссія явно покипула дело своихъ союзниковъ.

Императрица строго осуждаеть поведение Берлинского кабинста въ деле защиты интересовъ монархическихъ государствъ противъ Франціи и предписываетъ Колычеву "составлять общее дело" съ цесарскимъ посланиякомъ въ Берлинъ.

"Съ нъкотораго времени", продолжаетъ Инператрица, "пижемъ им причину подозржвать, что Потедамскій кабинеть началь испов'ядывать странныя правила, что будто республиканское правление во Францін прочиве и постояниве. нежели монархическое, будеть благопріятствовать его видамъ и желаніямъ", такъ какъ "республиканскіе начальники не могутъ съ другими державани составлять такихъ связей, которыя могли бы ихъ, какъ государей и министровъ, отвлекать отъ той системы, которую они признають полезною для отечества".

"Сіе предположеніе есть ложно само по себъ нбо иы знаемъ изъ многихъ опытовъ, что республиканцы, особливо каковы оне быть могуть въ нынашнее время, не имая во внутренности своей, къ устроенію своего личнаго благосостоянія техъ способовь, вавовыми пользуются върно и усердно служащіе своимъ государамъ, чаще и скоръе внъшнимъ прельщениемъ совлекаются съ пути, нежели последние. Къ сему надлежить еще прибавить и то, что по собPar consequent, le but qu'on se proposait, était иноголюдной какова есть Франція, утвердиться vain et inaccessible, voilà pourquoi le bon sens, викакъ не можеть; слъдовательно и цъль отъ de même que l'intérêt de chaque gouvernement, того преднолагаемая останется суетною и недоrégulier, lui font un devoir de travailler à l'a-стижимою, а потому здравый разсудокъ, совоpaisement des désordres actuels et non à l'a- купно съ истинною пользою каждаго регулярнаchèvement de l'édifice érigé par la folic et la гоправительства, некущагося о частномъ и обférocité du peuple français et menaçant ruine jusque dans ses fondements".

Enfin Kolitchew avait recu l'ordre de contriavec la Prusse, malgré l'étroite alliance de la Австріей, всетаки содъйствовать поддержанію Russie avec l'Autriche, mais l'Impératrice est дружбы и добраго согласія съ Пруссіей, по fermement résolue à ne pas favoriser les menées et entreprises si avides d'agrandissements et si égoïstes du Cabinet de Berlin".

Avant fixé le point de vue, auquel devait se tenir Kolitchew, l'Impératrice expose ensuite le but immédiat auquel il doit aspirer: détourner la Prusse de l'alliance avec la France. Pourtant jusqu'au dernier moment de sa vie, elle ne pouvait admettre, que la Prusse, puissance monarchique, eût pu conclure une étroite alliance avec la France révolutionnaire, qui avait décapité Louis XVI.

On prévoyait parfaitement à Berlin l'impression que devait produire sur l'Impératrice la nouvelle de la signature du traité de paix de Bale. Aussi le roi et Haugwitz firent-ils tout leur possible, pour adoucir cette impression et justifier aux yeux de l'Impératrice leur facon d'agir. Immédiatement après avoir recu la nouvelle de la conclusion du traité de Bâle, le roi envoya à l'Impératrice une lettre qui expliquait sa conduite. Haugwitz eut une entrevue avec Alopéus et l'assura qu'outre le traité communiqué au Cabinet de Russie et une convention supplémentaire, signée également à Bâle, on n'avait conclu aucun autre traité. "Ma Cour", dit le ministre prussien, "a abandonné la coalition dans un sens, c'est-à-dire, a cessé de faire la guerre, mais en tout autre, elle ne l'a point abandonnée, parce qu'elle continue à avoir les Principes par lesquels la coalition est mue". Mais pourquoi donc la Prusse s'est elle détachée

:2

contrée aussi vaste etaussi peuplée que la France. | правленіе въ области столь общирной и столь щественномъ повов, предписуетъ стараться о прекращенія настоящих неустройствь, а не о довершенін зданія, воздвигнутаго сумазбродствомъ и свиръпостью французскаго народа и угрожаемаго своимъ паденіемъ въ самыхъ своихъ основаніяхъ".

Наконедъ Колычеву вивняется въ обязанbuer au maintien de l'amitié et de la concorde пость, не взирая на тесную связь Россін съ Императрица "твердо при томъ предполагаетъ не похлюбетвовать всюмь властолюбивымь п корыстолюбивымъ затъямъ и видамъ" Берлпискаго пвора.

> Определивъ общую точку зренія, на которой долженъ стоять Колычевъ, Императрица вследъ затамъ выставляетъ ближайтую цаль, къ которой онъ долженъ стремиться: отвлечь Пруссію отъ союза съ Франціей. Она всетави, до последняго дия своей жизни, не могла допустить, чтобъ монархическая Пруссія могла вступить въ тесный союзъ съ республиканскою и революціонною Франціей, казнившей Людовика XVI.

Въ Берлинъ отдично зналя какое впечатавние произведеть на Императрицу извъстіе о подписанін Базельскаго мирнаго трактата. Потому самъ король и Гаугвицъ сдълали все, чтобъ смягчить это впечатавніе и оправдывать въ глазахъ Императрицы ихъ образъ действія. Король немедленно по получении пзивстія о заключенін Базельскаго трактата, отправиль къ Екатеринъ II письмо съ объясненіемъ своего образа дъйствія. Гаугвицъ пригласиль въ себъ Алопеуса и увърялъ его, что кромъ сообщеннаго русскому кабинету трактата и дополнительной конвенція, подписанныхъ въ Базель, не было заключено никакихъ другихъ актовъ. "Мой дворъ", свазалъ прусскій министръ, "оставиль коалицію только въ одномъ смыслѣ т. е. въ томъ, что прекратилъ войну, но во всъхъ другихъ отношеніяхъ онъ нисколько ее не покинуль, потому что онъ продолжаеть держаться техъ началь, которыми движется коалиція". de la coalition? "Parceque, répondit Haugwitz, Но почему Пруссія вышла изъ коалиціи? Поa coalition l'a voulu". Puis avec beaucoup d'é- тому что, отвътиль самъ Гаугвицъ, "сама коаpergie il chercha à demontrer toute la perfidie de лиція того желала". Онъ указаль съ особенною la conduite de l'Angleterre. "Je passerai à l'ar- | энергіей на вѣроломное поведеніе Англін.

M. de Haugwitz, alls sont trés-simples et très innocents ces plans. Se reposer après la guerre la plus fatigante qui fût jamais; faire reprendre au commerce et au débit des productions de nos fabriques l'activité qui leur manquaient pendant la guerre, maintenir la bonne intelligence avec nos voisins et cultiver l'amitié qui les unit à nous, -voilà les plans du roi. M. de Haugwitz ne s'était pas arrêté à ce seul exposé des plans du roi. Il continue: "En engageant ma parole d'honneur, je vous garantis que nous n'avons aucune liaison avec la France. Nous ne nous détachons donc pas de vous et certes il ne tiendra pas à nous que les liens entre nos Souverains ne se resserent de plus en plus. Le roi a fait tout au monde pour en convaincre l'Impératrice; complaisances, déférences, égards, attentions-rien n'a été épargné". La Prusse est prête à tout faire, pour contenter l'Impératrice à l'exception d'une seule chose, elle ne peut d'aucune facon recommencer la guerre. (Dépêche d'Alopéus du 29 mai (9 juin) 1795).

Mais c'était là précisement ce que demandait l'Impératrice après la conclusion de la paix de Bâle. Kolitchew était chargé d'inviter officiellement la Prusse à participer à la nouvelle coalition qui se formait contre la France. Il déclara, au mois d'août en 1796, au nom de l'Impératrice que la Russie allait expédier contre les Français un corps d'armée de 60,000 hommes et qu'elle espérait que le roi y adjoindrait ses troupes. En outre Kolitchew devait donner l'espoir, que par l'intermédiaire de l'Impératrice, l'Angleterre consentirait à payer au roi des Prusse des subsides considérables.

Mais toutes ces énergiques représentations de l'ambassadeur russe ne produisirent aucun effet sur le gouvernement prussien, qui résolut de conserver la paix à tout prix. Lorsque Kolitchew démontrait au roi de Prusse la nécessité de reprendre la guerre, ne fût ce que pour sauver la France elle-même comme une partie indispensable de l'équilibre politique, Frédéric Guillaume II répondit avec beaucoup de sangfroid: "Tout cela est vrai. Je ne doute nullement des intentions généreuses de l'Impératrice. J'aimerais suivre ses conseils, mais mes moyens ne le permettent pas; personne ne se prononce d'une manière positive". (Dépêche de Kolitchew du 2 (13) avril 1796).

ticle concernant nos prétendus plans", poursuivit | "Я перейду теперь", продолжаль онь, "къ стать в о приписываемых в памь планахъ. Они очень просты и очень невинны: Отдохнуть отъ войны, бывшей одною изъ самыхъ тяжелыхъ, возвратить торговав и производительности нашихъ фабрикъ двятельность, которой имъ не доставало во время войны, поддерживать доброе согласіе съ нашими состдями и развивать дружбу, соединяющую ихъ съ нами-вотъ въ чемъ заключаются планы короля". Гаугвицъ на такомъ объяснении плановъ своего короля не остановился. Онъ продолжаль: "честнымь моимь словомь я вамь потверждаю, что мы не имбемъ никакого союза съ Франціей. Потому мы нисколько не повидаемъ васъ и навърно не мы будемъ препятствовать тому, чтобъ связь, соединяющая нашвхъ государей, не завязывалась все болье и болте кринко. Король сдилаль все на свить, чтобъ убъдить въ томъ Императрицу: угожденіемъ, почтеніемъ, уваженіемъ, вниман**іемъ---ни-**чтых онъ не скупплся". Пруссія все готова слтлать, чтобъ угодить Императрицъ за исключеніемъ только одного-она не можеть ни въ какомъ случав возобновить войну. (Депеша Алопеуса отъ 29 мая (9 іюня) 1795 г.).

> Но этого последняго именно добивалась Икператрица послѣ заключенія Базельскаго штра-Колычеву было поручено пригласить формалнымъ образомъ Пруссію принять участіє въ новой коалиціи противъ Франціи. Колычевъ объявиль, въ августъ 1796 года, именемъ Икператрицы, что Россія выставить противъ фравцузовъ вспомогательный корпусъ войскъ въ 60,000 человікъ и что она надбется, что король присоединить къ нимъ свои войска. Сверхъ того Колычевъ долженъ былъ подать належду, что при посредничеств В Императрицы. Англія согласится выплачивать прусскому королю значительную субсидію.

> По всв эти энергическія представленія русскаго посланника не произвели никакого дъйствія на прусское правительство, которое рѣшилось сохранить миръ во что бы то ни стало-Когда Колычевъ доказывалъ королю прусскому необходимость возобновленія войны, хотя бы для того, чтобъ спасти самую Францію какъ необходимую часть европейскаго политическаго равновѣсія, Фридрихъ Вильгельмъ II хладнокровно возразилъ: "Все это правда. Я нисколько не сомнъваюсь въ великодушныхъ намъреніяхъ Императрицы. Я бы исполнить сов'еты ея, но мон средства этого не позволяють; нккто не дъйствуеть ръшительно". (Депеша Колычева отъ 2 (13) апръля 1796 г.).

Il est vrai, que la nouvelle de l'envoi contre la France d'un corps d'armée russe de 60,000 hommes produisit une impression pénible sur les ministres prussiens, qui ne s'attendaient pas à une intervention active de la Russie dans la guerre. Mais cependant cette nouvelle ne modifia point la résolution prise par le Cabinet de Berlin, bien que des patriotes prussiens tels que le baron Stein, affirmassent à Kolitchew, que les Français se moquaient des Prussiens et n'étaient nullement disposés à remplir consciencieusement leurs obligations. (Dépêche de Kolitchew du 5 (16) janvier 1796). M. de Haugwitz mit du temps pour répondre à la question, que lui posa Kolitchew: si les troupes prussiennes allaient se joindre aux russes? Enfin la réponse fut reçue, mais très évasive et équivoque. La Prusse ne donnait pas la promesse de se réunir à la Russie, mais le comte Haugwitz confirma encore au représentant de la Russie, qu'à l'exception du traité de paix de Bâle, il n'était conclu aucune autre convention secrète avec la France.

Le refus du gouvernement prussien n'étonna pas Kolitchew. "Quoi qu'il en soit", écrivait-il an vice-chancelier le 31 août (11 septembre) 1796, la cause directe est celle qu'à défaut d'argent, on ne peut rien entreprendre ici à ses propres frais, et en général on ne peut entreprendre quoi que ce soit. Il faut ajouter encore qu'ici tous les généraux se prononcent contre la participation à la guerre".

Pendant qu'avaient lieu ces pourparlers, des commissaires, spécialement désignés par les deux gouvernements, faisaient le levé de la ligne de démarcation des possessions acquises aux dépens de la Pologne. Les deux actes ci-dessous furent, sans la moindre difficulté, ratifiés par les deux gouvernements.

### № 234.

## Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'Impératrice de toutes les Rusen plus les liens d'amitié et de bonne лъс скрънить тъ связи дружбы и доб-Intelligence qui subsistent si heureuse- раго согласія, которыя столь счастливымъ ment entre Elles, en prévenant les moin- образомъ существуютъ между ними,

Правда, заявленіе о посылкъ противъ Франціп русской армін въ 60,000 человікь сильно огадачило прусскихъ министровъ, которые совершенно не ожидали двятельнаго вившательства Россін въ войну. Но всетаки это предложепіе инсколько не изм'янило принятое Берлинскимъ кабичетомъ рѣшеніе, несмотря на то, что такіе прусскіе натріоты, какъ баронъ Штейпъ, доказывали Колычеву, что французы смѣются надъ Пруссіей и инсколько не намѣрены добросовъстно исполнять принятыя на себя обязательства. (Денеша Колычева отъ 5-го (16-го) января 1796 года). Гаугвиць же долго не отвідчаль на поставленний ему Количевымь вопросъ: соединятся ли прусскія войска съ русскими? Наконоцъ отвътъ былъ полученъ, но въ высшей степени уклончивый и двусмысленный. Пруссія никакого объщанія соединиться съ Россіей не дала, но графъ Гаугвицъ вновь подтвердиль представителю Россіи, что кром'в Базельскаго мирнаго травтата никакихъ другихъ секретныхъ обязательствъ съ Франціей заключено не было.

Отказъ прусскаго правптельства не удивилъ Колычева. "Какъ бы то ни было", писалъ онъ вице-канплеру 31 августа (11 сентября) 1796 г., прямая причина есть та, что за неимвніемъ довольно денегь, не могуть здёсь ничего начать на собственный кошть, да и едва въ состоянін предпринять что нибудь. Къ сему должно прибавить и то, что здёсь всё генералы противны вступить въ сію войну".

Въ то время когда происходили эти переговоры особо назначенные обоими правительствами коммиссары составляли описавіе демаркаціонной линін вновь пріобретенныхъ насчетъ Польши владеній. Нижеследующіе два акта безъ затрудненія были утверждены обония правительствами.

### 234.

# Во имя пресвятой и нераздёльной Троицы.

Е. В. Императрица Всероссійская и sies et S. M. le Roi de Prusse, animées E. B. Король Прусскій одушевленные d'un désir sincère de resserrer de plus искреннимъ желаніемъ все болве и боpar le voisinage immédiat de Leurs Monarchies, résultant du partage intégral de la Pologne, ont jugé nécessaire de fixer d'une manière précise et invariable, par un acte formel de démarcation, les limites qui doivent désormais séparer Leurs Etats respectifs, d'après les stipulations contenues dans la convention passée à St.-Pétersbourg, le 13 (24) Octobre 1795, entre Leurs plénipotentiaires respectifs.

Pour cet effet Leurs dites Majestés ont nommé pours leurs commissaires-démarcateurs savoir:

S. M. Impériale de toutes les Russies, le sieur Nikita comte de Panin, général-major de ses armées et son Chambellan actuel, et le sieur Alexandre de Jakowlew, son conseiller de chancellerie;

et S. M. le Roi de Prusse, le sieur Alexandre Henri de Thile, son général-major d'infanterie, le sieur Samuel Frédéric Stein, major de son armée et le sieur André Frédéric Vetter, son conseiller de guerre. Lesquels ayant visité frontières et en ayant fait dresser des cartes exactes, après avoir échangé leurs ныхъ карть, послѣ обмѣна своихъ полpleinpouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans.

#### ARTICLE I.

La ligne de démarcation entre les deux Monarchies s'appuvant au Bug à l'endroit où ce fleuve sort du palatinat de Brzesc et prolonge son cours dans la Podlachie, entre la ville de Niemirov et le village de Krinki; suivra exactement Немировымъ и деревнею Крынки, послъles confins des palatinats de Brzesc et дуеть въ точности по границамъ вое-

dres cas qui pourraient y porter atteinte предупреждая малъйшіе поводы, которые могли бы въ этомъ отношеніи появиться по поводу непосредственнаго сосъдства ихъ монархій, проистекающаго изъ совершеннаго раздела Польши, признали необходимымъ опредёлить точнымъ и неизмѣннымъ образомъ формальнымъ демаркаціоннымъ актомъ границы, которыя виредь должны раздалять ихъ обоюдныя владёнія на основаніи опредъленій, содержащихся въ конвенціц заключенной въ С.-Петербурги 13 (24) октября 1795 года между ихъ уполномоченными.

> Сь этою целію Ихъ Величества назначили своими демаркаціонными коммисарами следующихъ лицъ:

> Е. В. Императрица Всероссійская графа Никиту Панина, генералъ-мајора своихъ войскъ и своего дъйств. каммергера и г. Александра Яковлева своего коллежскаго совътника.

> Е. В. Король Прусскій Александра Генриха фонъ Тиле, своего генералъмајора инфантеріи; Самуила Фридриха Штейна, маіора своей арміи и Андрея Фридриха Феттера, своего Военнаго Совътника, которые, посътивъ границы и сдълавъ распоряжение о начертании точномочій, найденных въ доброй и надлежащей форм'в, согласились на нижеслыдующія статьи.

#### Статья І.

Демаркаціонная линія между двумя Монархіями, опираясь на Бугь въ томъ мъсть, гдь эта ръка выходить изъ воеводства Брестскаго и продолжаетъ свое теченіе въ Подляхіи, между городомъ

aboutissent au Narev par la petite rivière гдв онв оканчиваются у Нарева небольde Narevka, d'où elle se portera par les шою ръчкою Нареввою; откуда эта лиla plus droite que faire se peut, jusqu' à Гродно, по возможности прямою линіею, la petite rivière de Kamenka; d'où la до небольной ръчки Каменки, откуда ligne tournera à gauche pour suivre le линія повернеть на ліво слідуя по теcours de ce ruisseau jusqu'à son embou- ченію этого ручья до его впаденія въ chure, dans la Lossosna; enfin elle des- Лососну; наконецъ она спустится по этой cendra cette dernière jusqu'à son con-послъдней ръкъ до ея совпадения съ fluent dans le Niemen, près de la ville Нъмапомъ близь города Гродно: такъ de Grodno: de sorte que la rive droite что правый берегъ этихъ двухъ небольde ces deux petites rivières dans le cours шихъ ръкъ въ вышеупомянутомъ ихъ susmentionné appartiendra à l'Empire de гтеченіи будетъ принадлежать Россійской Russie, et la gauche à la Prusse.

#### ARTICLE II.

Le traité de partage, ayant assigné rour limite naturelle aux deux hautes венною границею между двумя высо-Puissances contractantes le fleuve du кими договаривающимися Державами Niemen: de puis Grodno jusqu'à l'en- назначена ръка Нъманъ отъ Гродно до droit où il prolonge son cours sous le мъста, гдъ она продолжаетъ свое течеnom de Memel dans les anciens Etats ніе поль названіемь Мемедя въ прежde la Prusse; la rive droite dans cette нихъ прусскихъ владъпіяхъ, то правый partie des frontières appartiendra dé-берегъ въ этой части границы будетъ sormais à S. M. l'Impératrice de toutes принадлежать впредь Е. В. Императри-

de Podlachie jusqu'à au point où ils водствъ Брестскаго и Подляхіи до пункта. limites du palatinat de Novogrodek, jusqu'à нія пойдеть по границамь Новогрудl'endroit où ces limites se rapprochent скаго воеводства до мъста гдъ эти граle plus du village de Gribovci, pour se нипы приближаются къ леревиъ Гриdiriger ensuite sur Grodno dans la ligne бовки, чтобы направиться за тёмъ на Имперіи, а лівній берегь Пруссіи.

### Статья II.

Какъ въ трактатъ о раздъль естестles Russies, tandis que la rive gauche цѣ Всероссійской, тогда какъ лѣвый restera sous la domination prussienne et берегъ останется въ прусскомъ владвній, la libre navigation sur se fleuve est non и свободное плавание по ръкъ не только seulement assurée par le présent acte de обезпечено съ той и другой стороны part et d'autre aux sujets respectifs: настоящимъ актомъ для подданныхъ той mais on est encore convenu de permettre и другой державы, но кромъ того опреà tous les batimens, de prendre terre дълили дозволить всымъ судамъ причаen cas de malheur à la rive opposée, ливать въ случав несчастія къ противуsans aucun payement et il sera ordonné положному берегу безъ всякой платы и de part et d'autre de leur fournir en съ той и другой стороны сдълано буpareil cas tous les secours nécessaires; етъ распоряжение о доставлении имъ mais le salaire des ouvriers sera entière- въ подобныхъ случаяхъ всякой необхо178

La pêche est également permise de part et d'autre aux sujets respectifs sur leur bord; mais l'excercice du droit de pêche ne s'étendra désormais de l'un et l'autre côté que jusqu'au milieu du fleuve. Les autres rivières et ruisseaux qui forment dans différens points la limite naturelle entre les deux Etats, sont compris dans le dispositif du présent article, en tout ce qui concerne les droits de pêche.

### ARTICLE III.

Les îles situées sur le Niemen appartiendront à l'une ou à l'autre des deux parties contractantes, en raison de leur proximité de tel ou tel bord; de manière que toutes cettes qui avoisinent d'avantage la rive droite, seront sous la domination de S. M. Impériale de toutes les Russies et toutes cettes qui sont plus près de la rive gauche appartiendront aux Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse.

#### ARTICLE IV.

Dans les endroits ou les douanes sont établies où s'établiront à l'avenir, il sera permis de part et d'autre d'avoir des bacs ou radeaux sur le Niemen, pour entretenir une libre communication entre les sujets respectifs, mais les mesures de surveillance usitées sur les frontières y seront toujours maintenues.

димой помощи, но плата рабочимъ будетъ совершенно свободная и опредълится по ихъ добровольному соглашенію.

1796 г.

Рыбная ловля, съ той и другой стороны, равнымъ образомъ дозволяется подданнымъ той и другой державы по ихъ берегамъ, но пользованіе правомъ ловли, съ той и другой стороны, предоставляется на будущее время только до средины ръки. Постановленія настоящей статьи во всемъ что касается до рыбной ловли распространяются на другія ръки и ручьи, которые въ различныхъ пунктахъ составляютъ естественную границу между обоими государствами.

### Статья ІІІ.

Острова расположенные по Нѣману будуть принадлежать той или другой изъ друхъ договаривающихся сторонъ смотря по ихъ близости отъ того им другого берега, такимъ образомъ, что всѣ тѣ, которые болѣе прилежать къ правому берегу будуть во владѣнін Е. В. Императрицы Всероссійской, а всѣ тѣ, которые находятся ближе къ лѣвому берегу будуть принадлежать къ владѣніямъ Е. В. Короля Прусскаго.

### Статья IV.

Въ мѣстностяхъ гдѣ учреждены или же впредь будутъ учреждены таможни дозволено будетъ съ той и другой стороны держать на Нѣманѣ паромы или перевозные плоты для содержанія свободнаго сообщенія между подданными той и другой державы, но мѣры наблюденія употребляемыя на границахъ, будутъ здѣсь во всякомъ случаѣ примѣняемы.

### ARTICLE V.

Les moulins et digues actuellement existans sur les rivières lesquelles doivent въ настоящее время на ръкахъ, котоdésormais servir de limites, resteront en рыя на будущее время должны служить la possession de celle des deux Puissances границами, останутся во владеніи той contractantes à laquelle ces objets appar- изъ двухъ договаривающихся державъ. tiennent aujourd'hui, quand même les которой онъ нынъ принадлежать, хотя digues aboutiraient au rivage opposé, бы плотины и опирались на противоbien entendu qu'on ne pourra de part положный берегь, причемъ разумъется, et d'autre s'opposer aux réparations né- что нельзя будеть съ той и другой стоcessaires.

Si quelques sujets de l'une ou l'autre Puissance jugeaient à propos de construire des digues près de leurs rivages respectifs ou d'y élever des moulins, ils seront tenus de s'adresser préalablement et réciproquement à la jurisdiction des deux Puissances, afin d'en obtenir l'agrément et dans ce cas on enverra des deux narts des gens entendus, afin d'examiner l'emplacement choisi et permettre la construction de la digue et du moulin, si les nouveaux ouvrages ne portent aucun préjudice aux digues et moulins, anteriéurement établis, ni aux terres voisines par les inondations qu'ils pourraient occasionner.

Il sera prescrit aux propriétaires des les transporter sur la leur et dans le cas où ce transport deviendrait impraticable le propriétaire du fond, sur lequel un tel moulin se trouverait construit, sera tenu d'en payer la valeur au possesseur, ou bien ce dernier sera tenu à une redevance annuelle envers le propriétaire du terrain conformément à la

### Статья V.

Мельницы и плотины существующія роны препятствовать необходимымъ исправленіямъ.

Если бы кто либо изъ подданныхъ той или другой державы нашли удобнымъ устроить близь ихъ береговъ плотину или же построить мельницы, они обязуются обращаться предварительно съ той и другой стороны въ юрисдикціи другой державы, дабы получить разръшеніе и въ этомъ случав посланы будуть съ объихъ сторонъ свъдующія лица для изследованія избранной местности и для разрѣшенія постройки плотины или мельницы если новыя постройки не будутъ наносить никакого ущерба плотинамъ и мельницамъ прежде устроеннымъ, ни сосъднимъ землямъ чрезъ наводненіе, которое он'в могли бы причинить.

Владельцамъ мельницъ, расположенmoulins, situés sur la rive étrangère de нымъ на чужомъ берегу, предписано будеть перенести ихъ на свой берегъ, а въ случав если бы это перенесеніе оказалось бы неприменимымъ, владелецъ земли, на которой подобная мельница окажется построенною, обязанъ будетъ уплатить собственнику ея стоимость или же за симъ последнимъ оставлено будеть право на ежегодный оброкъ съ владельца teneur de leur contrat. Le choix de земли, сообразно содержанію ихъ вонl'alternative dépendra du propriétaire тракта. Выборъ того или другого споà l'égard des moulins à vent qui d'après Toze сакое следуеть разуивть и въ отla nouvelle démarcation se trouveraient ношенія вытряныхь мельниць, которыя établis dans la frontière étrangère.

#### ARTICLE VI.

Du point où le fleuve du Niemen se prises pour limites des deux Monarchies, между двумя Монархіями.

#### ARTICLE VII.

La spécification qui indiquera la direction des limites et l'emplacement des щее направление пограничной

#### ARTICLE VIII.

Sur le bord des rivières, servant de limites aux deux Etats sur les îles, et ницею между двумя государствами, на partout où il sera nécessaire pour indi-|островахъ и вообще вездъ, гдъ необхоquer les frontières d'une manière évidente, on placera des poteaux avec les armes des deux hautes Puissances contractantes, le numéro et les degrés des angles: de plus il sera creusé un fossé entre les poteaux respectifs, après que les jurisdictions des deux Etats se seront entendues entre elles sur la mesure du fossé et le jour où l'on pourra commencer cet ouvrage, par des travailleurs nommés des deux parts.

du fond. La même chore doit s'entendre соба предоставляется владвляцу земли. по новъйшему разграничению оказались бы въ чужихъ предълахъ.

### CTATES VI.

Оть того пункта гдъ ръка Нъмань jette dans les Etats de la Prusse jusqu' вступаеть въ Прусскія владънія до беaux bords de la Mer Baltique près de реговъ Балтійскаго моря близь Полан-Polangen, on est convenu d'après les гена. на основанів постановленій тракstipulations du Traité de partage, que тата о раздълъ, признано, что прежняя les anciennes frontières qui séparaient граница раздълявшая владънія Прусскія les Etats Prussiens, de la Samogétie отъ Самогитін, будеть сохранена въ ел seront conservées dans leur état actuel et настоящемъ видь и считаема границею

#### CTATES VII.

Подробное обозначение. poteaux respectifs dans leurs moindres и постановку съ той и другой стоdétails, munie de la signature et du роны столбовъ. за надлежащею подsceau des commissaires soussignés, aura писью и печатью Коммисаровь, будеть la même force et valeur que si elle était имъть ту же силу и достоинство, какъ insérée mot à mot dans le présent acte. бы оно было включено отъ слова до слова въ настоящій акть.

#### Статья VIII.

На берегахъ ръкъ служащихъ градимо будетъ означить границу яснымъ образомъ поставлены будуть столбы съ гербами объихъ высокихъ договариваюшихся державъ съ нумеромъ и градусами угловъ; сверхъ того между соотвътственными столбами выконанъ будетъ ровъ послу дого какъ между уполномоченными отъ двухъ государствъ чинами послъдуеть соглашение относительно размѣровъ рва и дня, съ котораго можно буденъ начать этотъ трудъ чрезъ посред-

ство рабочихъ назначенныхъ съ той и другой стороны.

### ARTICLE IX.

Le présent acte de démarcation sera si faire se peut.

En foi de quoi etc.

Fait à Grodno, ce 21 juin (2 juillet) 1796.

- (L. S.) Nikita comte de Panin.
- (L. S.) Alexandre de Jacovlew.
- (L. S.) Alexandre Henry de Thile.
- (L. S.) Samuel Frédéric Stein.
- (L. S.) André Frédéric Vetter.

### Статья IX.

Настоящій демаркаціонный акть буratifié dans la forme usitée et les rati- деть ратификованъ въ общеупотребиfications en seront échangées ici à Grodno. тельныхъ формахъ и ратификаціи онаго dans l'espace de six semaines, ou plutôt будуть обмънены здъсь въ Гродно, въ продолженіе шести недбль или же и ранъе, если представится возможность

Во увъреніе чего и т. д.

Гродно, 21 іюня (2 іюля) 1796 года.

- (М. II.) Гр. H. Панинъ.
- (М. П.) Александръ Яковлевъ.
- (М. И.) А. Г. фонъ Тиле.
- (M. II.) С. Ф. Штейнъ.
- (М. П.) А. Ф. Фетгеръ.

## .No. 235.

Spécification des limites qui séparent les Etats de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies et de S. M. Prussienne en vertu de l'acte de démarcation conclu à Grodno par les soussignés plénipotentiaires de Leurs Majestés en 1796, le 2 (13) août.

Les limites des deux puissances s'appuient à la rive droite du Bug, prennent растся на правый берегъ Буга, приниleur direction au nord et se prolongent маеть направление къ съверу и продолvers le Niemen, par les territoires spécifiés ci-après en détail et dont les noms ми въ подробности м'Естностями, изъ souslignés indiquent ceux qui appartiennent à l'Empire de Russie. Il est значають ть, которыя à observer que les degrés des angles Россійской Имперіи. Слідуеть зам'ятить. rapportés dans la présente spécification что градусы угловь показанные вы наmarquent l'obliquité des lignes géométriques tirées sur le terrain et tracées ніе геометрическихъ линій, начерчен-

### No 235.

Подробное обозначение границъ, отделяющихъ владенія Е. В. Инператрицы Всероссійской отъ владіній Его Прусскаго Величества, основанное на денаркаціонномъ актѣ, заключенномъ въ Гродпо нижеподинсавшимися уполномоченными Ихъ Величествъ 2 (13) августа 1796 года.

Граница между двумя державами опижается къ Нъману нижепоименованныкоторыхъ подчеркнутыя названія обопринадлежатъ стоящемъ описаніи означають склонеsur la carte, et non pas toujours la ныхъ на землъ и нанесенныхъ на карту, direction de la ligne droite d'un poteau à l'autre. Cette différence a pour cause, que les commissaires soussignés, considérant la multiplicité des points saillans et rentrans de la frontière sur des espaces très-peu étendus n'ont pas jugé nécessaire de placer des poteaux à tous ces points.

# Démarcation entre le Bug et le Niemen.

Le premier poteau russe est placé à la rive droite du Bug, sur le territoire de Krynki en face du poteau prussien № 1 situé sur le territoire de la petite ville de Niemirow en Podlachie. Tous les poteaux suivants sont placés de part et d'autre dans le même ordre jusqu'au 67-me poteau russe inclusive-La frontière se dirige en ligne droite entre les terrains de Krynki et de Niemirow.

Le 2-nd est sur le territoire de Krynki à 980 toises ou 552 verges du premier. La ligne suit la direction précédente et vient aboutir en ligne perpendiculaire au chemin qui mêne de Wolczyn au cabaret d'Adamowo.

Le 3-me se trouve sur ce chemin dans le territoire de Krynki attenant à celui de Niemirow à 950 toises ou 510 verges du précédent. L'angle est de 93°. En suivant ce chemin le long des territoires de Puziczy et de Niemirow, l'on arrive à son point d'intersection avec le chemin qui conduit à la forêt de Niemirow.

Le 4-me est sur cette traverse et sur le territoire de Puziczy à 1270 toises земль Пузищи въ 1270 туазахъ или 730

но не всегда направленіе прямой линіи отъ одного столба до другого. Причина этого различія заключается въ томъ, что нижеподписавшіеся коммисары, им'вя въ виду многочисленность пунктовъ выступающихъ и вдающихся въ пограничной черть на очень небольшихъ пространствахъ, не сочли нужнымъ ставить столбы на всёхъ этихъ пунктахъ.

# Разграниченіе между Бугомъ и H**в**маномz.

Первый русскій столбъ поставленъ на правомъ берегу Буга, на земль Крынки, противъ прусскаго столба № 1 поставленнаго на землъ небольшого города Немирова въ Подляхіи. Всв последующие столбы поставлены съ той и другой стороны въ томъ же порядки до 67 русскаго столба включительно. Граница имъетъ направление прямой лини между землями Крынки и Немирова.

Столбъ поставленъ на землъ Крынки въ разстояніи 980 туазовъ или 552 жердей отъ перваго. Линія идеть по предшествовавшему направленію и оканчивается на перпендикулярной линіи у дороги идущей изъ Bолчина къ корчиf kАдамово.

3-й находится на этой дорогь на земл'в Крынки, примыкающей къ Немировской, въ 950 туазахъ или 510 жердяхъ отъ предшествующаго. Уголъ составляеть 93°. Следуя по этой дороге, вдоль земель Пузищи и Немирова доходять до пункта пересвченія ся съ дорогою идущею въ Немировскій лісъ.

4-й стоитъ на этомъ пересъчении, на

de Niemirow.

Le 5-me est dressé sur ce chemin, terrain de Puziczy à 1140 toises ou 630 verges du précédent. L'angle est de 149°. La ligne de démarcation se dirige encore le long de ce chemin entre les forêts de Puziczy et de Niemirow, jusqu'au chemin qui conduit de Tokary an cabaret d'Adamowo.

Le 6-me poteau se trouve sur ce chemin et sur le territoire de Tokary à 900 toises ou 512 verges du 5-me poteau. L'angle est de 163° 30'. D'ici la frontière tourne à gauche, quitte le chemin de Wotczyn et se porte en droite ligne sur le ruisseau de Mentna.

Le 7-me est élevé sur la rive gauche de ce petit ruisseau à 280 toises ou 155 verges du précédent près d'une borne en terre. Ces bornes dont il sera souvent fait mention sont des monticules en terre qui servaient à déterminer depuis longtemps les limites entre la Couronne et le grand-Duché de Lithuanie, et elles sont conservées par la présente démarcation comme des signes évidents de la stricte exécution du traité qui en fait la base. On remonte le long de la rive gauche de la Mentna entre les territoires de Tokary et de la starostie de Mielnik pour atteindre.

Le 8-me sur le terrain de Tokary vis-à-vis du cabaret d'Adamowo à 280 toises ou 155 verges du 7-me. frontière longe les mêmes territoires et suit le chemin du cabaret d'Adamowo à Teliaticzy jusqu'au chemin qui conduit à Mielnik.

ou 730 verges du 3-me poteau; l'angle жердяхь оть 3-го столба. Уголь состаest de 150°. La frontière suit le même вляеть 150°. Граница следуеть по той chemin entre les forêts de Puziczy et же дорогъ между лъсами Пузищи и Немирова.

> 5-й поставленъ на этой дорогв, на землъ Пузищи въ 1140 туазахъ или 630 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 149°. Демаркаціонная линія направляется еще вдоль этой дороги между лъсами Пузищи и Немировскими до дороги идущей изъ Токари въ корчив Аламово.

> 6-й столбъ находится на этой дорогъ н на земль Токари, въ 900 туазахъ или 512 жердяхъ отъ 5-го столба. Уголъ составляеть 163° 30". Отсюда граница обращается наліво, оставляеть дорогу въ Вотчины и идетъ прямою линіею по пучью Ментна.

> 7-й поставленъ на лѣвомъ берегу этого небольшаго ручья въ 280 туазахъ или 155 жердяхъ отъ предъидущаго близь земельной межи. Эти межи о которыхъ часто будетъ упоминаемо суть бугорки изъ земли, которые издавна служили для опредбленія границъ между Короною и Великимъ Княжествомъ Литовскимъ и во время настоящаго разграниченія они сохранены какъ видимые знаки точнаго выполненія трактата, на которомъ оно основано. Вдоль по лъвому берегу ручья Ментна слъдуетъ подняться между землями Товари и староства Мельницкаго для достиженія 8-го столба на землъ Токари противъ ворчмы Адамово, въ 280 туазахъ или 155 жердяхъ отъ 7-го. Граница идетъ по твмъ же землямъ и следуетъ по дорогъ изъ корчмы Адамово въ Телятицы, до дороги ведущей въ Мельники.

Le 9-me est sur ce chemin dans le

Le N: 10 se trouve sur le territoire de Tokary à 160 toises ou 89 verges 160 туазахъ или 89 жердяхъ оть 9-го. du 9-me. L'angle est de 85°. Le che-Уголъ составляеть 85°. Дорога изъ Теmin de Teliaticzy à Semiaticz qui sé- лятиць въ Семятицу, раздъляющая земpare les territoires de Teliaticzy et la ли Телятицъ отъ земель Мельницкаго starostie de Mielnik sert de limite dans старостства составляеть въ этой части cette partie.

Le 11-me poteau est dans la forêt de Teliaticzy à 680 toises ou 375 verges лятицъ въ 680 туазахъ или 375 жерon tourne ensuite à gauche et on re-вленіемъ границы обращаются за тыть tombe sur le chemin de Teliaticzy à налъво и снова вступають на дорогу Semiatycz.

Le 12-me sur le terrain de Telia-. ticzy est près d'une ancienne borne à лятиць близь древняго бугра въ 280 280 toises ou 158 verges du 11-me туазахъ или 158 жердяхъ отъ 11-ro borne près de laquelle se trouve

Teliaticzy. L'angle est de 101° 45'. On suit la frontière en ligne droite entre линіи между тъми же лъсами и прихоles mêmes forêts pour arriver au 14-me дить къ 14-му столбу, поставленному у près d'une ancienne borne et du chemin прежняго оугра близь дороги изъ Нурde Nurczyk au cabaret de Sucholica à 1900 toises ou 1070 verges du pré-захъ или 1070 жердяхъ отъ предыдуcédent. L'angle est de 166° 45'. La щаго. Уголъ составляетъ 166° 45'. Деligne de démarcation suit ce chemin en longeant les forêts de Teliaticzy et de la starostie de Mielnik, jusqu'à la ницваго старостства до небольшой ръчви petite rivière de Lubak.

Le 15-me poteau se trouve sur le

9-й столбъ находится на этой дорогв territoire de Tokary à 810 toises ou на земль Товари въ 810 туазахъ или 468 verges du précédent. L'angle est 468 жердихъ отъ предыдущаго. Уголъ de 116°. La ligne tourne à droite et составляеть 116°. Линія обращается наsuit le chemin de Mielnik à Teliaticzy, право и следуеть по дороге изъ Мельники въ Телятицы.

> № 10 находится на земль Токари въ границу.

11-й столбъ находится въ лъсу Те-L'angle est de 110°. дяхъ отъ предыдущаго. Уголъ соста-Pour suivre la direction des frontières вляеть 110°. Для следованія за напраизъ Телятица въ Семятицы.

12-й столбъ находится на землъ Те-L'angle est de 126°. De ce столба. Уголъ составляеть 126°. Съ этого point la frontière tourne à droite et se пункта граница поворачиваетъ направо prolonge à une distance de 1000 toises и идеть на разстоянии 1000 туазъ или ou 573 verges jusqu'à la cinquième 573 жердей до пятаго бугра, близь вотораго находится 13-й столбъ на опуш-Le 13-me sur la lisière de la forêt de къ лъса Телятица. Уголъ составляеть 101 3 45'. Граница следуеть по прямой чика къ корчив Сухолици въ 1900 туамаркаціонная линія следуеть по этой дорогъ вдоль льсовъ Телятицы и Мель-Лубака.

15-й столоъ стоить на берегу этой bord de cette rivière et sur le chemin ръки и на дорогъ изъ Нурчика въ de Nurczyk au cabaret de Sucholica à корчмъ Сухолицъ въ 2040 туазахъ или 2040 toises ou 1140 verges du précédent. 1140 жердяхъ отъ предыдущаго. Слъ-On descend le Lubak entre les terri- дуетъ спуститься по рекв Лубака между toires de Nurczyk et de la starostie de землями Нурчика и Мельницкаго ста-Mielnik.

Le 16-me est sur le chemim de Nur-290 toises ou 161 verges du confluent туазахъ или 161 жерди отъ сліянія Луdu Lubak avec le Nurczyk et à 570 toises бака съ Нурчикомъ и въ 570 туазахъ ou 321 verges du 15-me poteau. La или 321 жерди отъ 15-го столба. Граfrontière suit le cours du Lubak jusqu'à ница слъдуеть по теченю .lyбака до son embouchure dans le Nurczik où le впаденія его въ Нурчикъ, гдѣ болото marais a empêché de placer un poteau, воспрецятствовало поставить столбъ. Отъ De ce point le Nurczyk fait la limite сего пункта ръка Нурчикъ составляеть des deux Etats, entre les territoires de границу между двухъ государствъ, меж-Meleticzy et de la starostie de Miel- ду землями Мелетицы и старостства nik.

Le 17-me est placé à la droite du moulin de Zurczicy qui est une dépen- ницы Журчицы, которая принадлежить dance de la starostie de Mielnik, et sur къ старостству Мельницкому, на восточl'extrêmité orientale de la digue à ной оконечности плотины въ 630 ту-630 toises ou 350 verges du 16-me po- азакъ или 350 жердяхъ отъ 16-го столба. teau. Il faut descendre cette rivière le Нужно спуститься по этой ръкъ вдоль long des mêmes territoires pour atteindre тыхъ же земель для достиженія 18 столle 18-me poteau élevé sur la digue à ба, поставленнаго на плотинъ въ право la droite du moulin de Szuzmak qui оть мельницы Чузмака, который остается reste à la Prusse comme le précédent за Пруссіей какъ и предыдущая деревà 740 toises ou 422 verges du dernier. ня, въ 740 туазахъ или 422 жердяхъ Zabalotzi.

Le 19-me se trouve près du moulin de l dernier. La ligne de démarcation destoires jusqu'au moulin de Grabarka.

Le 20-me est à la gauche de ce

ростства.

16-й находится на дорогъ изъ Нурczuk à Zyrczicy près d'un petit étang чики въ Журчицы близь небольшаго qui est sur le bord de la rivière à пруда лежащаго у берега ръки въ 290 Мельницкаго

17-й поставленъ направо отъ мель-La frontière suit le cours du Nurczyk оть последняго. Граница следуеть по entre les territoires de Meleticzy et de теченію Нурчика между землями Мелетицы и Заболотцы.

19-й находится близь мельницы Ко-Koziowszyzna sur le territoire de Mele ..овщизны на землѣ Мелетины въ 1520 ticzy à 1520 toises ou 840 verges du туазахъ или 840 жердяхъ отъ последняго. Демаркаціонная линія спускается cend le Nurczyk, par les mêmes terri- по Нурчику, по тымъ же территоріямъ до мельницы въ Грабаркв.

20-й находится нальво оть этой мельmoulin, qui reste dans les frontières de ницы, которая остается въ предълахъ Russie, à 670 toises ou 376 verges du Pocciu, въ 670 туазахъ или 376 жер-19-me poteau. En suivant le cours de дяхъ оть 19-го столба. Следуя по течеla rivière et les territoires de Meleticsy нію ръки и землямъ Мелетицы и Поet de Pakaniewa, l'on arrive au 21-me канева, приходять къ 21 столбу, котоpoteau, qui est placé sur la digue du рый поставленъ на плотинъ дороги изъ chemin de Meleticzy à Pakaniewa à Мелетицы въ Поканева въ 430 туазахъ 430 toises ou 240 verges du précédent. La ligne suit le cours du Nurczky jus- нія следуеть по теченію Нурчика до qu'au moulin d'Ogorodniky.

Le 22-me se trouve à droite du moulin qui reste dans la frontière prussienne мельницы, которая остается въ Прусà 430 toises ou 240 verges du 21-me po- скихъ владъніяхъ, вь 430 туазахъ или teau. En se prolongeant sur le Nurczik 240 жердяхъ отъ 21 столба. Следуя entre les territoires de Meleticzy et de далбе по Нурчику между землями Ме-Pakaniewa, l'on arrive au moulin de летицы и Поканева приходять къ мель-Klimkowiczy, enclavé dans les limites ницъ въ Климковичах включенную во de l'Empire.

Le 23-me est à l'extrêmité occidentale de la digne qui est près de ce moulin à 540 toises ou 305 verges du précédent. On descend encore le Nurczyk entre les mêmes territoires jusqu'au moulin de Hanki, appartenant à la Russie.

Le 24-me est placé de l'autre côté du moulin et du canal, sur le territoire мельницы и канала, на землъ Мелетиde Meleticzy, à 590 toises ou 324 verges du 23-me poteau. La frontière descend le Nurczyk entre les territoires de Meleticzy et de Walki jusqu'au moulin de н Валки до мельницы въ Косшюкови-Kosciukowicy où on trouve:

Le № 25 de l'autre côte du moulin et du canal qui fournit les eaux aux tournans à 460 toises ou 265 verges du précédent. En suivant la rive droite de cette rivière, le long des territoires de Bystry et de Walki, l'on arrive au приходять въ мельницъ въ Зудвъ. moulin de Zudk.

Le 26-me est placé de l'autre côté du moulin sur le bord de l'ancien lit de la rivière à 2160 toises ou 1180 verges du 25-me poteau. La frontière se prolonge entre les territoires de Bystry et должается между землями Быстры в de Bocki, en descendant toujours le Боки, спускаясь по прежнему по Нур-

или 240 жердяхъ отъ предыдущаго. Лимельницы въ Огородникахъ.

22-й столбъ находится направо отъ владънія Имперін.

23-й находится на западной оконечпости плотины лежащей близь этой мельницы, въ 540 туазахъ или 305 жердяхъ отъ предыдущаго. Следують еще внизъ по Нурчику между твин же землями до мельницы въ Ганкахъ, приналлежащихъ Россіи.

24-й поставленъ по другую сторону иы, въ 590 туазахъ или 324 жердять отъ 23-го столба. Граница спускается по Нурчику между землями Мелетицы цахъ, гдв находится 25-й столбъ по другую сторону мельницы и канала доставляющаго воду для колесъ, въ 460 туазахъ или 265 жердяхъ отъ предыдущаго. Следуя по правому берегу этой ръви вдоль земель Быстры и Валки,

26-й поставленъ по другую сторону мельницы на берегу прежняго русла рвки, въ 2160 туазахъ или 1180 жердяхъ отъ 25-го столба. Граница про-

Nurczik jusqu'à son confluent avec le чику до его сліянія съ Нурекомъ или Nurec ou Dubianka qui est à la distance Дубянкою, которое находится въ разde 1200 toises ou 690 verges du poteau стоянін 1200 туазъ или 690 жердей № 25. Ce point est inaccessible à cause des отъ 25-го столба. Пунктъ этотъ недоmarais qui l'entourent. De ce confluent ступенъ по причинъ болотъ его окруla frontière remonte le Nurec ou Dubianka жающихъ. Отъ этого сліянія граница jusqu'à l'embouchure de la Trostianka поднимается по Нуреку или Дубянк' до dans cette rivière qui de même est inabordable. Cette ligne à 1560 toises ou 880 verges de longueur. De l'embouchure de la Trostianka la frontière Отъ впаденія Тростянки граница восхоremonte ce ruisseau jusqu'au chemin дить по этому ручью до дороги изъ de Bystry à Nurec.

Le 27-me poteau est élevé près du pont de la rivière et sur le terrain de Bystry à 840 toises ou 475 verges de l'embouchure de la Trostianka. La frontière quitte ici la Trostianka, tourne à gauche et sépare les territoires de Bystry et de Kaleczyce.

Le 28-me est sur le terrain de Bystry à 420 toises ou 235 verges du précédent. L'angle es de 91° 30'. La ligne tournant à droite suit les mêmes territoires jusqu'au chemin de Sasiny à Bystry.

Le 29-me est dressé sur ce chemin, territoire de Sasiny à 760 toises ou 425 varges du dernier. L'angle est de 92.º 15'. De là elle tourne à gauche, longe les territoires de Sasiny et de Kaleczyce, jusqu'au chemin de Bielki Колечице до дороги изъ Вълки въ à Snieszky.

Le 30-me est sur ce chemin et sur le territoire de Sasiny à 910 toises ou земль Сазины въ 910 туазахъ или 520 520 verges du 29-me poteau. L'angle est de 118°. La frontière suit le chemin de Bielki à Snieszki le long des territoires de Sasiny et de Snieszky, jusqu'au мель Сазины и Сивжковъ, до дороги chemin de Sasiny à Bielki.

Le 31-me est sur la réunion de deux chemins à 290 toises ou 160 verges du дорогь въ 290 туазахъ или 160 жер-

впаденія Тростянки въ эту р'ку, которое также неприступно. Эта линія им'ветъ 1560 туазъ или 880 жердей длины. Быстры къ Нуреку.

27-й столбъ поставленъ близь моста чрезъ ръку на землъ Быстры въ 840 туазахъ или 475 жердяхъ отъ впаденія Тростянки. Здёсь граница оставляетъ Тростянку, поворачиваетъ налѣво и раздъляетъ земли Быстры и Колечице.

28-й находится на землѣ Быстры въ 420 туазахъ или 235 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 91° 30'. Линія повернувъ направо следуеть по твиъ же территоріямъ до дороги изъ Сазины въ Быстры.

29-й поставленъ на этой дорогъ на земль Сазины въ 760 туазахъ или 425 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 92° 15'. Отсюда она обращается налѣво, слѣдуетъ по землямъ Сазины и Снъжки.

30-й находится на этой дорогъ и на жердяхъ отъ 29-го столба. Уголъ составляеть 118°. Граница следуеть по дорогь изъ Бълки въ Снъжки вдоль зеизъ Сазины въ Бълки.

31-й находится при соединеніи двухъ

précédent. L'angle est de 102°. le chemin de Sasiny et de Bielki.

188

Le 32-me est placé sur le même che-. L'angle est de 104° 45'. Sa frontière ставляеть 104' 45'. Граница поворачиtourne à gauche, suit les territoires de petite rivière de Doroganka.

Le 33-me est sur cette rivière non loin du village de Bielki à 220 toises отъ деревни Бълки въ 220 туазахъ или ou 134 verges du № 32. La rivière qui fait la ligne de démarcation longe les ставляющая демаркаціонную линію, сльterritoires de Sasiny et de Bielki.

Le 34-me est sur le bord de la peou 626 verges du précédent. On remonte la petite rivière de Doroganka entre les mêmes territoires pour se por- дойти до 35-го столба на дорогъ въ de Podmokly et suit le chemin de Pod изъ Подмокли въ Клещель. mokly à Kleszczel.

Le 36-me est élevé sur ce chemin, territoire de Gruska à 1130 toises ou земль Грузки въ 1130 туазахъ или 660 660 verges du précédent. L'angle est жердяхъ отъ предыдущаго. Уголь соde 96° 30'. chemin de Podmokly à Kleszczel, tourne дорогу изъ Иодмокли въ Клещель, поà gauche et longe la petite rivière de ворачиваетъ налѣво и идетъ по ръчкъ Gruska jusqu'à l'embouchure de la Грузк' до ея впаденія въ Тростянку. Trostianka.

Le 37-me est placé à ce confluent près du village de Gruska à 375 toises близь деревни Грузка, вь 375 туазахъ ou 210 verges du précédent. Elle remonte la Trostianka jusqu'au chemin Она подымается по Тростянкъ до доde Podmokly à Kleszczel.

Le 38-me est sur ce chemin, territoire

Оп дяхъ отъ предидущаго. Уголъ состаtourne de ce point à droite en longeant влясть 102°. Отсюда поворачивають направо следуя по дороге изъ Сазины въ Бѣлки.

32-й поставленъ на той же дорогъ, min et sur le territoire de Sasiny, à на землъ Сазины, въ 169 туазахъ или 169 toises ou 90 verges du dernier. 90 жердяхь оть последняго. Уголь соваетъ налъво, слъдуеть по землямъ Са-Sasiny et de Bielki, et va aboutir à la зины и Бълки и оканчивается у небольшой ръчки Дороганки.

> 33-й стоить на этой ръкъ недалеко 134 жердяхъ отъ № 32-го, Рѣка, содуеть по землямь Сазины и Бълки.

34-й стоитъ на берегу небольшой ръtite rivière de Doroganka à 1140 toises ки Дороганки въ 1140 туазахъ или 626 жердяхъ отъ предыдущаго. Следують по небольшой ръкъ Дороганкъ, чтобы ter au 35-me poteau sur le chemin de Ποδμοκλυ ΒΈ Γργεκу, ΒΈ 370 ΤΥΣΣΣΣ Podmokly à Gruska à 370 toises ou или 206 жердяхъ отъ 34 столба. Линія 206 verges du 34-me poteau. La ligne оставляетъ Дороганку, идетъ мимо зеquitte la Doroganka, longe le territoire мель Подмокли и следуеть по дороге

> 36-й поставленъ на этой дорогв, на La frontière quitte le ставляеть 96° 30′. Граница оставляеть

> > 37-й поставленъ при этомъ сліянів, или 210 жердяхъ отъ предыдущаго. роги изъ Подмокли въ Клещель.

38-й находится на этой дорогъ, на de Gruska à 435 toises ou 242 verges вемль Грузки въ 485 туазахъ или 242 du dernier. La ligne tourne à gauche, жердяхъ отъ последняго. Линія повоsuit ce chemin jusqu'à la borne de Ro- рачиваеть нал $\dot{a}$ во, сл $\dot{b}$ дуеть по этой доhaczy où se trouve

à 145 toises ou 80 verges du № 38. захъ или 80 жердяхъ отъ № 38-го. L'angle est de 95°. De ce point en Уголъ составляеть 95°. Отъ сего пункта tournant à droite la ligne se prolonge линія поворачивая направо, идеть по dans la direction des anciennes bornes направленію прежней межи между земentre les terres de Rohaczy et de la лями Рогачей и старостства Клещель Starostie de Kleszczel jusqu'à la dixiè- до десятаго землянаго холма, гдв наme monticule en terre, où on trouve

à 1000 toises ou 562 verges du précé- предыдущаго. Уголъ составляетъ 111° dent. L'angle est de 111° 45. La ligne 45'. Линія обращается нальво и сльtourne à gauche et suit les mêmes ter- дуеть по тымь же землямь до 15-го ritoires jusqu'à la 15-me borne près du холма близь дороги изъ Poraveu въ Клеchemin de Rohaczy à Kleszczel.

Le 41-me est placé dans la trouée de la forêt de Rohaczy pratiquée pour Poraven, считавшенся прежнею граниl'ancienne démarcation des Palatinats de цею между воеводствами Брестскимъ и Brzesc et de Podlachie à 1650 toises Подляхіей, въ 1650 туазахъ пли 924 on 924 verges du précédent. L'angle жердяхь отъ предыдущаго. Уголь соest de 152° 45'. La frontière tourne à ставляеть 152° 45'. Граница обращается droite. longe les mêmes territoires jus- направо, следуеть но темъ же землямъ до qu'à la première borne de Polowcy.

Le 42-me est près de cette borne sur le terrain de Polowcy à 2200 toises, на землё Половцевъ въ 2200 туазахъ ou 1235 verges du 41-me poteau. L'an- или 1235 жердяхъ отъ 41 столба. Уголъ gle est de 88° 45'. La ligne tourne à составляетъ 88° 45'. Линія обращается min de Suchary à Czeremka.

Le 43-me est placé sur ce chemin et chemin de Suchary à Czeremka

Le 44-me est sur ce chemin et près d'une ancienne borne de Suchary à 260 прежняго столба у Сухари въ 260 тva-

рогь до межи Рогачей, гдь находится Le № 39 sur le terrain de Rohaczy № 39, на землѣ Рогачей въ 145 туаходится 40-й столбъ на землъ Рогачей Le 40-me sur le terrain de Rohaczy въ 1000 туазахъ или 562 жердяхъ отъ щель.

> 41-й поставленъ въ просъкъ лъса перваго межеваго столба въ Половиахъ.

42-й находится близь этого столба. gauche entre les territoires de Polowcy налъво между землями Половцевъ и Чеet de Czeremka, traverse les marais de ремки, пересъкаетъ болота Канева и Kaniowa et de Didowa. jusqu'au che-Дидова до дороги изъ Сухари въ Чеpemry.

43-й поставленъ на этой дорогв на sur le terrain de Polowcy à 1194 toises земл'в Половиево въ 1194 туазахъ или оц 668 verges du précédent. L'angle 668 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ est de 127° 5'. La frontière longe les составляеть 127 5'. Граница идетъ territoires de Polowcy et de Czeremka, вдоль земель Половцевъ и Черемки, ста-Starostie de Kleszczel, en suivant le ростства Клещель, следуя по дороге изъ Сухари въ Черемку.

44-й находится на этой дорог в близь

toises on 136 verges du précédent. захъ или 136 жердяхъ отъ предыду-L'angle est de 117° 15'. La ligne tourne à gauche entre les territoires de Polowcy et de la Starostie de Kleszczel. Половцевъ и старостства Клешель.

Le 45-me poteau est placé près du cabaret de Suchary à 220 toises ou 118 деревни Сухари въ 220 туазахъ или verges du précédent. L'angle est de 144° 45'. En longeant les memes territoires on suit le chemin de Suchary à Kuzowa.

Le 46-me est sur ce chemin et sur le terrain de Polowcy, près d'une ancienne borne à 1390 toises ou 780 verges du dernier. L'angle est de 157° 15'. La ligne tourne à droite entre les territoires de Polowcy et de la Starostie de нія обращается направо между землями Kleszczel.

Le 47-me se trouve près d'une borne chemins qui conduisent de Krasnica, Opaki et Polowcy à Dobrowodi à 700 toises ou 394 verges du 46 poteau. L'angle est de 105°. D'ici la frontière longe le territoire d'Opaki et celui de Kleszczel en suivant le chemin de Polowcy au cabaret de Topilowa.

Le 48-me est placé sur ce chemin, territoire de Werstok à 1520 toises ou 870 verges du précédent. L'angle est de 174°. La ligne continue dans la même direction jusqu'au chemin de Karszewa à Dobrowody.

Le 49-me est sur ce chemin près du cabaret de Kuraszewa, sur le territoire de Werstok à 860 toises ou 483 verges du dernier. L'angle est de 175° 30'. Les limites longent le territoire de Werstok jusqu'au cabaret de Topilowa près duquel est placé, le 50-me poteau sur le chemin de Werstok à Kleszczel à 720 toises ou 404 verges du 49-me 720 туазахъ или 404 жердяхъ отъ 49-ю poteau. L'angle est de 138°. D'ici la столба. Уголъ составляеть 138°. От-

щаго. Уголъ составляетъ 117° 15'. Линія обращается наліво между землями

45-й столбъ поставленъ близь кабака 118 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 144° 45′. Слёдуя по тёмъ же землямъ и по дорогв изъ Сухари въ Кузову.

46-й столбъ находится на этой же дорогв, на землъ Половцевъ, близь одного изъ прежнихъ холмовъ въ 1390 туазахъ или 780 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 157° 15'. Ли-Половиева и старостства Клешель.

47-й находится близь землянаго столба en terre et sur la réunion des trois и при соединеніи трехъ дорогъ, которыя идуть изъ Красницы, Опака и Половцева въ Доброводы, въ 700 туазать или 394 жердяхъ отъ 46 столба. Угож составляеть 105°. Отсюда граница ствдуеть по землямь Опака и Клещев. идя по дорогѣ изъ Половцевъ въ кабаву Топилову.

> 48-й поставленъ на этой дорогь, на земл'я деревни Верстовъ, въ 1520 туазахъ или 870 жердяхъ отъ предыдушаго. Уголъ составляеть 174°. Линія продолжается въ томъ же направленія до дороги изъ Карчева въ Доброводи.

49-й находится на этой дороги, близь кабака Курачева, на землъ Верстовъвъ 860 туазахъ или 483 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 175° 30'. Граница следуеть по землямъ деревня Верстокъ до кабака Топилова, близь котораго поставленъ 50-й столбъ в дорогѣ изъ Верстокъ въ Клещель, въ

frontière tourne à droite, ne suit cette сюда граница обращается на право, direction que l'espace de 80 toises ou 40 verges et se rejettant à gauche se prolonge par les limites de la forêt de Werstok, jusque dans le voisinage du village de ce nom et du chemin qui mêne à Bielsk.

Le 52-me est placé sur la lisière de la forêt de Werstok près du village de ce nom à 1050 toises ou 576 verges du précédent. L'angle est de 145° 45'. La frontière suit le chemin de Werstok à la forêt de ce nom, jusqu'à une ancienne borne d'où elle traverse le marais de Gluboczka et forme un angle à 890 toises ou 500 verges du 51-me poteau. Mais ce point n'est pas abordable. La ligne tourne ensuite à droite traverse le même marais, jusque près dn village de Dolhibrod.

Le 53 me est placé près de ce village et d'une ancienne monticule ou borne à 650 toises ou 365 verges du précédent. L'angle est de 91° 45'. On doit tourner à gauche et traverser en ligne droite le marais de Witowa et le chemin de Woinowka pour atteindre le 54 poteau, placé près de ce chemin et d'un petit hameau habité par les chasseurs de Witewsky à 1050 toises ou 586 verges du précédent. L'angle est de 161° La frontière se dirige de ce point le long de la forêt de M-r Zawistowski jusqu'au chemin d'Oreszkowa à Istok sur le quel est placé le 55-me à 1270 toises ou 713 verges du précédent. L'angle est de 132° 30'. La frontière suit le chemin d'Oreszkowa à Istok, le long des forêts de Bialowiez et de Bielsk jusque près du marais de Tur.

слёдуеть этому направленію только на 80 туазахъ или 40 жердяхъ и направляясь въ лвво, продолжается по границамъ Верстокскаго лъса до сосъдства деревни этого имени и дороги ведущей въ Бъльскъ.

52-й поставленъ на опушкъ Верстокскаго лъса, близь деревни этого имени. въ 1050 туазахъ или 576 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 145° 45'. Граница следуетъ по дороге изъ Верстовъ къ лъсу этого до одного изъ прежнихъ ходмовъ, откуда она пересъваетъ болото 1'лубочка и составляеть уголь вь 890 туазахъ или 500 жердяхъ отъ 51-го столба. Пунктъ этотъ неприступенъ. Линія обращается за темъ направо, пересекаетъ тоже болото до деревни Долиброда.

53-й поставленъ близь этой деревни и прежняго холма или межи въ 650 туазахъ или 365 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 91° 45′. За симъ следуетъ повернуть на лево и пересвчь по прямой линіи болото Витова и дорогу изъ Войновки для достиженія 54-го столба, поставленнаго близь этой дороги и небольпаго поселка населеннаго охотниками изъ Витевски въ 1050 туазахъ или 586 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 161°. Граница направляется отъ сего пункта вдоль леса г. Завистовскаго до дороги изъ Орфикова въ Истокъ, на которой поставленъ 55-й столбъ въ 1270 туазахъ или 713 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 132° 30'. Граница следуеть по дорогъ изъ Орпшкова въ Истовъ вдоль лъсовъ Бпловпжи и Бълекъ до болота

Le 56-me est placé sur un chemin' qui entre dans la forêt de Bialowiez près входить въ Бъловъжскій лъсъ, близь d'une ancienne borne et sur la gauche прежней межи и на лъво отъ деревии du village d'Oreszkowa à 500 toises ou Органковой въ 500 туазахъ или 290 290 verges du précédent. L'angle est de жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ со-138°. La ligne tourne à gauche entre les forêts de Bialowiez et de Bielsk suivant la direction marquée par les въ льсъ Бъльскій, слъдуя направленію anciennes monticules qui se trouvent au nombre de 6 sur cette ligne et vient aboutir au marais de Trostenice.

Le 57-me est placé prés d'une ancienne borne vis-à-vis du Pasecznik ou Kolontki à 1180 toises ou 658 verges du 56-me poteau. L'angle est de 94°. Ici la frontière tourne à droite, se dirige entre les forêts de Bialowiez et de Bielski, jusqu'au marais de Czornybrod ou Kladi où elle forme un petit angle saillant dans la frontière Russe avant d'arriver au 58 poteau placé sur le bord de ce marais près d'une ancienne borne à 260 toises ou 142 verges du dernier. L'angle est de 93°. La frontière suit le chemin de Borek à Straja Pereiewska le long des forêts de Bialowiez et de Bielsk.

Le 59-me est sur ce chemin près de la Straja Pereiewska à 635 toises ou 358 verges du précédent. L'angle est de 80° 45'. Elle suit les forêts de Bialowiez et de Bielsk jusqu'au second chemin de Straja Pereiewska à Borek.

Le 60-me est sur ce chemin près de Straja Pereiewska et vis-à-vis de la forêt de Bielsk à 130 toises ou 358 verges du 59 poteau. L'angle est de 121° 30'. La ligne de démarcation se pro- вляеть 121' 30'. Демаркаціонная липія

56-й поставленъ на дорогъ, которая ставляетъ 138°. Линія обращается ш лвво, входить въ Бъловъжскій лесь в обозначенному прежними холмами, которые находятся въ числъ шести то этой линіи и оканчивается на болоті Тростениче.

57-й поставлень близь прежней меже противъ Пасечинка или Колонтки въ 1180 туазахъ или 658 жердяхъ отъ 56 столба. Уголъ составляеть 94°. Завсь граница поворачиваетъ на право, идеть между Бъловъжскимъ и Бъльскимъ лъсами до болота Черный бродъ или Клады, гдв она составляеть небольшой уголь, вдающійся въ русскіе предын прежде чёмъ дойти до 58 столба, поставленнаго на берегу этаго болота близь прежней межи въ 260 туазахъ или 142 жердяхъ отъ последняго. Уголь составляетъ 93°. Граница следуеть по дорогв изъ Борекъ въ Старую Перепоску вдоль Баловажского и Бальского лѣсовъ.

59-й находится на этой дорог в бывы Старая Перевеска въ 635 туавахъ или 358 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 80° 45'. Она следуетъ по льсамъ Бъловъжскому и Бъльскому до второй дороги изъ Старая Перепеска въ Борекъ.

60-й находится на этой дорогъ бывзы Старой Перепески напротивъ Бълсваго льса въ 130 туазахъ и 358 жердяхъ отъ 59-го столба. Уголъ сост longe entre la forêt de Bialowiez et le продолжается между Бъловъжскимъ льStraja Pereiewska.

Le 61-me poteau est placé sur ce chemin à 320 toises ou 166 verges du рогъ въ 320 туазахъ или 166 жердяхъ

Le 62-me se trouve sur la lisière de toises ou 542 verges du précédent. vière de Lesna.

Le 63-me est placé sur sa rive droite, près de la Straja Lesnianska, vis-à-vis регу, близь Старой Лъснянской наdu village de Gurna à 175 toises ou 98 противъ деревни Гурна, въ 175 туазахъ verges du 62-me poteau. La frontière или 98 жердяхь оть 62 столба. Граtraverse се ruisseau, remonte sa rive ница пересъкаеть этоть ручей, восхоgauche entre les territoires de Bialowiez de Gurna, jusqu'au chemin de лями Бъловъжа и Гурна до дороги изъ Straja Painowesizna à Dolna.

Le N. 64 est sur ce chemin et près de Straja Painowezizna à 1095 toises Старой Пайновщизны въ 1095 туазахъ on 614 verges du précédent. On remonte la Lesna jusqu'au chemin du Dubin à Postisk.

Le 65-me poteau est placé sur ce chemin et sur le bord de la Lesna visà-vis du village de Bielszczizna à 990 toises ou 564 verges du dernier. La ligne suit la Lesna entre les territoires de Bialowiez et de Bielszczizna jusqu'au chemin de Dubin à Czyzyki, sur le quel me trouve.

ses ou 123 verges du dernier. La ri-

marais de Judianka jusqu'au chemin de сомъ и болотомъ Юдянкою до дороги изъ Старая Переввска.

61-й столбъ поставленъ на этой доprécédent. L'angle est de 123° 30'. La отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ frontière tourne à droite entre la forêt | 123° 30'. Граница обращается на право de Bialowiez et le marais de Judianka. между Бъловъжскимъ лъсомъ и болотомъ Юдянкою.

62-й находится на опушкъ Бъловъж-Bialowiez et près du chemin de Straja скаго лъса и близь дороги изъ Старой Lesnianska à Straja Pereiewska, à 980 Люснянской въ Старую Перењеску въ 980 туазахъ или 542 жердяхъ отъ пре-L'angle est de 111° 43'. De ce point дыдущаго. Уголъ составляеть 111° 43'. elle se dirige en droite ligne sur la ri- Съ этого пункта она направляется по прямой линіи къ рів Лівснів.

> 63-й поставленъ на ея правомъ бедить по лівому ея берегу между зем-Старой Пайновщизны въ Дольну.

> № 64 находится на этой дорогъ близь или 614 жердяхъ отъ предыдущаго. Следуеть подняться по Лесне до дороги изъ Дубина въ Пустискъ.

65-й столбъ поставленъ на этой дорогъ и на берегу Лъсны противъ деревни Бълщизны въ 990 туазахъ или 564 жердяхъ отъ последняго. Линія слъдуетъ по Лъснъ между землями  $E_{m-1}$ ловъжа и Бълщизны до дороги изъ Дубина въ Чижики, на которой находится 66-й столбъ, поставленный близь болота Le 66-me est élevé près de ce ma-¦и церкви въ Дубинъ въ 224 туазахъ rais et de l'église de Dubin à 224 toi- или 123 жердяхъ отъ посл'ядняго. Такъ какъ ръка Лъсна имъетъ теченіе только vière de Lesna u'ayant de courant qu'au весною, а осенью была совершенно выprintemps et en automne était entière- сохшая, когда производилось разграниment desséchée dans la saison où la dé- ченіе, то по этому соображенію явилась

marcation a eu lieu: cette considération, необходимость въ постановкъ нъскодьa nécessité l'emplacement de quelques poteaux complémentaires sur les deux rives pour prévenir tous les empiétemens que les propriétaires limitrophes pourraient se permettre pendant le desséchement des eaux. A cet effet on a placé deux poteaux complémentaires, savoir l'un près du marais d'Obuchodnia et l'autre près du marais de Bartowszezizna entre lesquels pour mieux déterminer le lit de la Lesna on a ajouté plusieurs jalons de distance.

Le № 68 et 70 se trouvent sur ces deux poteaux complémentaires Prussiens: mais les Commissaires de S. M. Impériale n'ont pas jugé nécessaire de les numéroter de leur part, parcequ'il est hors de doute que ces poteaux seront emportés par le premier débordement, ce qui, en interrompant l'ordre des numéros, pourrait prêter des armes à la mauvaise foi. Cette différence des chiffres entre les poteaux respectifs se maintient d'ici jusqu'au Narew, mais les poteaux Russes et Prussiens sont toujours sur des points collateraux. La frontière suit le cours de la Lesna le long des territoires de Bialowiez et de Kotowka jusqu'au marais de Bartowszezizna.

Le 68-me poteau est près de ce marais, vis-à-vis du village de Kotowka à 910 toises ou 573 verges du 67-me poteau. La frontière remonte encore la Lesna entre les territoires de Bialowiez по Лъснъ между землями Бъловъжа и et de Kotowka.

Le 69-me qui devait être dans le marais de Wassilkow à l'endroit où recommence la frontière séche n'a pas pu être fixé, ce point étant inaccessible. Le dit poteau en est éloigné de 790 Упомянутый столбъ удаленъ на 790 toises ou 445 verges, et se trouve près туазъ или 445 жердей и находится

кихъ добавочныхъ столбовъ по обоимъ берегамъ для предупрежденія всякихъ присвоеній, которыя могли бы себ'є позволить пограничные владъльцы во время осушки водъ. Съ этою целію поставили два дополнительныхъ столба, именно одинъ близь болота Обиходной, а другой близь болота Бартовшечизны, между которыми для лучшаго опредвленія русла Лѣсны прибавили въ нѣкоторомъ разстояніи нісколько віхъ.

№ 68 и 70 находятся на этихъ двухъ добавочныхъ прускихъ столбахъ; во коммисары Ея Императорскаго Величества не сочли необходимымъ нумеровать ихъ съ своей стороны, такъ какъ нъть сомнънія въ томъ, что эти два столба будуть снесены первымъ наводненіемъ, что дёлая перерывъ въ порядкъ нумеровъ могло бы подать поводъ къ недобросовъстнымъ толкованіямъ. Это различіе въ цифрахъ между обоюдными столбами продолжается отсюда до Нарева, но столбы россійскіе и прусскіе стоять постоянно на сосъдственныхъ пунктахъ. Граница идетъ по теченію Лесны вдоль земель Веловежа и Котовки до болота Бартовіцизны.

68-й столбъ находится близь этаго болота, противъ деревни Котовки въ 910 туазахъ или 573 жердяхъ отъ 67-го столба. Граница восходить еще Котовки.

69-й, который должень бы стоять на болотъ Василькова, въ мъстъ гдъ начинается сухопутная граница, не могъ быть помъщенъ по недоступности мъста. marais de Wassilkow. La frontière suit les territoires de Bialowiez et de Wassilkowa jusqu'à la Straja Polakowaszcia.

Le 71-er est sur le chemin de Nowosadi à Wassilkow vis-à-vis d'un cabaret à 250 toises ou 155 verges du précédent. On suit la lisière de la forêt de Bialowiez par un chemin qui mêne à Ochrimy.

Le 72-me est élevé près d'une croix et vis-à-vis du village de Boriszowa à 710 toises ou 400 verges du précédent. L'angle est de 150°. La ligne suit le même chemin entre la forêt de Bialowiez et le terrain du village de Boriszowa.

Le 73-me se trouve près de la Straja Augustowska sur le chemin de Nowo-Sady à Ochrimy à 770 toises ou 431 verges du dernier. L'angle est de 152". La frontière traverse la petite rivière de Glinsk et suit le chemin de Nowo-Sady à Ochrimy le long de la forêt de Bialowiez, jusque près du village du Glinsk.

Le 74-me poteau est près de ce village vis-à-vis d'Osoczniky à 420 toises ou 238 verges du 73-me poteau. L'angle est de 147°. Elle suit encore le chemin de Nowo-Sady a Ochrimy entre les forêts de Bialowiez et de Ladsk jusqu'à la croisière à 720 toises ou 406 verges du précédent. L'angle est de 110. D'ici la frontière suit le chemin de Kriwec à Loewkowa entre les forêts de Bialowicz et de Ladsk.

Le 76-me se trouve sur ce chemin à . 90 toises ou 50 verges du pont de Ber- | 90 туазахъ или 50 жердяхъ отъ моста naski et à 670 toises ou 373 verges du | Бернаски и въ 670 туазахъ или 373 75 poteau. L'angle est de 120°. De се жердяхь отъ 75 столба. Уголь состав-

d'un ancien cimetière et sur le bord du | близь стараго кладбища и на берегу болота Василькова. Граница следуеть по землямъ Бъловъжа и Василькова по старой Полаковащи.

> 71-й находится на дорогѣ изъ Новосады въ Васильевъ противъ кабака въ 250 туазахъ или 155 жердяхъ отъ предыдущаго. Следують по опушке Бъловъжского лъса по дорогъ идущей въ Охрими.

> 72-й поставленъ близь креста и противь деревни Борисовой въ 710 туазахъ или 400 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 150°. Линія следуеть по той же дороге между Беловъжскимъ лъсомъ и землею деревни Борисовой.

> 73-й находится близь Старой Августовской на дорогь изъ Новосады въ Охрими въ 770 туазахъ или 431 жердяхъ отъ последняго. Уголь составляеть 152°. Граница пересъкаеть небольшую ръчку Глинску и слъдуеть по дорогь изъ Новосады вь Охрими, вдоль бъловъжскаго лъса до деревни Глинской.

> 74-й столбъ стоить близь этой деревни противъ Осочниковъ въ 420 туазахъ или 238 жердяхъ отъ 73-го столба. Уголь составляеть 147°. Она следуеть еще по этой дорогв изъ Новосады въ Охрими между лѣсами Въловъжа и Ладска до перекрестка въ 720 туазахъ или 406 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 110°. Отсюда граница с.гвдуетъ по дорогѣ изъ Кривецъ въ Левкову между лъсами Бъловъжа и Ладска.

76-й находится на этой дорогь въ

point la frontière traverse en ligne лясть 120°. Съ этого пункта граница droite un marais entre les territoires de пересъкаеть по прямой линіи болота Bialowiez et de Ladsk.

Le 77-me n'a pas été fixé à un poteau, parceque le marais imprati- бомъ, такъ какъ непроходимое въ этомъ cable à cet endroit a empêché à l'élever, on a cloué l'aigle Impérial a un arbre près de la rive gauche de la Jablonowka à 400 toises ou 236 verges du précédent. La frontière suit le cours de жердяхъ la Jablonowka le long des territoires de слъдуеть по теченію Яблоновки вдоль Bialowiez et de Ladsk jusqu'à son embouchure dans la Narewka. Elle descend ensuite la Narewka jusqu'au dessous du village de Loewkowa.

Le 78-me poteau est près de ce village sur la rive droite de la Narewka à 1240 toises ou 694 verges du 77-me poteau. Près du village de Loewkowa il y a une île qui appartient à la Russie. La frontière suit le cours de la Narewka entre les territoires de Loewkowa et de Ladsk jusqu'à l'endroit où l'ancien lit forme avec le nouveau 3 petites îles dont les deux meridionales sont tombées dans le cordon Prusse. L'on trouve plus bas deux petites îles et une grande sur laquelle se trouve le hameau de Korozewski; elles sont tombées en partage à la Prusse. La frontière descend ensuite la Narewka dans le Narew, par lequel elle se plonge jusqu'à Bendiuga.

Le 79-me se trouve sur le bord du Narew près du village de Bendiuga à 3000 toises ou 1610 verges du 78 poteau. On n'a pas pu placer de poteau sur le territoire Prussien vis-à-vis de ce point. La frontière descend le Narew jusqu'à l'embouchure de la Grudiska qu'elle suit jusqu'à son confluent avec слъдуеть до сліянія ея съ Ольшанкою l'Olszanka et remonte ensuite ce ruis- и восходить затёмъ по этому ручью до seau jusqu'au chemin du cabaret de дороги изъ кабака Станиславова къ

между землями Бъловъжа и Ладска.

77-й пункть не быль означень столмъсть болото препятствовало его постановкъ и потому Императорскій орель прибить къ дереву близь деваго берега Яблоновки въ 400 туазахъ или 236 оть предыдущаго. Граница земель Бъловъжа и Ладска до ея впаденія въ Наревку. За тімь она спускается по Наревкъ до деревни Левковой.

78-й столбъ находится близь этой деревни, на правомъ берегу Наревки въ 1240 туазахъ или 694 жердяхъ отъ 77-го столба. Близь деревни Левковой находится островъ, принадлежащій Россіи. Граница следуеть по теченію Наревки между землями Левковой и Ладска до мъста, гдъ прежнее русло образуеть съ новымъ три небольшихъ острова, изъ которыхъ два южныхъ вошли въ прусскую черту. Еще ниже находятся два маленькихъ острова и одинъ большой, на которомъ находится выселокъ Корочевскій; по раздёлу они достались Пруссіи. Граница спусвается затёмъ изъ Наревки въ Наревъ, которымъ она омывается до Бендюги.

79-й находится на берегу Нарева близь деревни Бендюги, въ 3000 туазахъ или 1610 жердяхъ отъ 78 столба. На пруссвой территоріи напротивь этаго пункта невозможно было поставить столбъ. Граница спускается по Нареву до впаденія Грудиски, по которой она

Stanislawowa à Narew, où se trouve le Нареву, гдѣ находится № 80 на лѣ-№ 80 sur la rive gauche de l'Olszanka вомъ берегу Ольшанки въ 2320 туазахъ à 2320 toises ou 1320 verges du pré-i или 1320 жердяхъ отъ предыдущаго. cédent. Ici recommence la frontière sèche. Зд'ясь Elle suit le chemin de Narew au caba- граница. Она слъдуеть по дорогъ отъ ret de Stanislawowa entre les forêts de Нарева къ кабаку Станиславову между la Starostie de Jalowka et de Zabludow, лёсами Старостства Яловки и Заблудова jusqu'au point d'intersection de ce che- до пункта пересъченія этой дороги съ min avec celui qui mêne de Benduiga à дорогою ведущею изъ Бендюги въ Но-Nowowola.

Le 81-me est placé sur ce point à 1000 toises ou 570 verges du 80-me 1000 туазахъ или 570 жерляхъ отъ 80 poteau. La ligne suit le même chemin jusqu'à l'endroit ou il s'écarte de l'ancienne frontière des Palatinats de Brzesc et de Podlachie et où se trouve le 82 poteau près d'un ancien jalon à 810 toises ou 445 verges du précédent. La frontière se prolonge entre les forêts de Граница продолжается между лесами Jalowka et de Brzestowica jusqu'à la Яловки и Бржестовицы до небольшой petite rivière de Rudniki.

Le 83-me est placé sur la rive gauche non loin du cabaret de Stanislawowa а не далеко отъ кабака Станиславова 860 toises ou 482 verges du précédent. On remonte le Rudniki entre les territoires de Jalowka et de Brzestowica ръчкъ Рудниви между землями Яловки iusqu'à l'embouchure de la Rudzianka, où le marais absolument inabordable гдъ положительно недоступное болото n'a pas permis de dresser un poteau. slawowa à Nowowola.

Le 84-me est sur ce chemin et sur la de la forêt de Brzestowika à 890 toises ou 420 verges du précédent. La frontière traverse le marais de Brzestowica qui est absolument impacticable, forme plu-

опять начинается сухопутная воволу.

81-й поставленъ на этомъ пунктъ въ столба. Линія слідуєть по той же дорогѣ до мѣста, гдѣ она удаляется отъ прежней границы старостствъ Брестскаго и Подляхін и гав находится 82 столбъ близь прежней въхи, въ 810 туазахъ или 445 жердяхъ отъ предыдущаго. ръчки Рудники.

83-й поставленъ на лѣвовъ берегу въ 860 туазахъ или 482 жердяхъ отъ предыдущаго. Слёдуетъ подняться по и Бржестовицы до внаденія Рудзянки, не дозволило поставить столбъ. Линія La ligne suit le cours de ce ruisseau слъдуеть по теченію этого ручья до доjusqu'au chemin du cabaret de Stani- роги отъ кабака Станиславова до Нововолу.

84-й находится на этой дорогъ и на rive gauche de la Rudzianka vis-à-vis лъвомъ берегу Рудзянки, напротивъ лъса Бржестовицы въ 890 туазахъ или 420 жердяхъ отъ предыдущаго. Граница пересъваетъ болото Бржестовицы, воторое совсёмъ непроходимо, образуетъ sieurs angles déterminés sur la carte et нъсколько угловъ опредъленныхъ на карvient aboutir à la partie septentrionale тв и оканчивается въ свверной части этаde ce marais vis-à-vis de Meleszki où го болота напротивъ Мележки, гдв наon trouve le 85-me poteau entre les ходится 85 столбъ между землями Аловки dirigeant vers le levant.

Le 86-me est placé près du marais sur le territoire Jalowka vis à-vis de землъ Яловки, противъ земли Мележви, celui de Meleszki à 240 toises ou 133 verges du précédent. L'angle est de 134° La frontière se dirige du midi au nord entre les forêts de Jalowka et de Meleszki, jusqu'à une petite distance d'une monticule nommée Zalota Gura.

Le 87-me est sur la lisière de la forét da Jalowka, vis-à-vis de Meleszki á 440 toises ou 250 verges du précédent. L'angle est de 131° 30'. D'ici elle suit la lisière occidentale de la forêt appartenante à la Starostie de Jalowka et la frontière du territoire de Meleszki. и по чертъ земель Мележки.

Le 88-me se trouve sur ce chemin à 1030 toises ou 588 verges du dernier. L'angle est de 149° 30′. La ligne se prolonge le long de mêmes frontières.

Le 89-me est placé sur le bord de la forêt vis-a-vis du cimétière de Belewiczy тивъ кладбища Бълевъжи въ 570 туаà 570 toises ou 318 verges du 88-me poteau. L'angle est de 164° 30'. La ба. Уголъ составляетъ 164°30'. Граниfrontière suit ici la lisière occidentale на слъдуетъ здъсь по западной опущкъ de la forêt de Wolpa, jusqu'à la petite!л'єса Вольны до небольшой р'єки Глаrivièrede Gladnewka à laquelle elle s'appuie, laissant sur la gauche dans le ляя на лъвой сторонъ въ прусской черть cordon prussien la terre de Belewiczy.

Le 90-me se trouve près de la source de cette rivière à l'entrèe de la forêt de Wolpa non loin du village de Straszewa à 540 toises ou 305 verges du précédent. Elle suit la rive droite de ce ruisseau le long du marais de Straszewa et paralellement à un canal жевой и равнымъ образомъ по канав

territoires de Jalowka et de Meleszki n Мележки въ 2900 туазахъ или 1650 à 290 toises ou 1650 verges du dernier. Жердяхъ оът послъдняго. Уголъ состав-L'angle est de 142° 15'. Elle longe ляеть 142° 15'. Она следуеть за темъ en-uite les bords de ce marais en sequo серегамъ этаго болота направляясь къ Востоку.

> 86-й поставленъ близь болота на въ 240 туазахъ или 133 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 134°. Граница направляется съ Юга и къ Съверу между лъсами Яловки и Мележки до небольшаго разстоянія отъ небольшаго холма называемаго Золота Гура.

> 87-й паходится на опушкъ лъса Яловки напротивъ Мележки въ 440 туазахъ или 250 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 131° 30′. Отсюда она следуеть по западной опушке леса принадлежащаго Старостству Яловка

> 88-й находится на этой дорогь вы 1030 туазахъ или 588 жердяхъ отъщослъдняго. Уголъ составляетъ 149° 30'. . Іннія продолжается вдоль тіхъ же гранипъ.

> 89-й поставленъ на краю лѣса прозахъ или 318 жердяхъ отъ 88-го столдневки, въ которую она упирается, оставземлю Бѣлевѣжи.

90-й находится близь источника этой ръки, при входъ вь лъсъ Вольпы ведалеко отъ деревни Стражевой въ 540 туазахъ или 305 жердяхъ отъ предыдущаго. Она следуеть по правому берегу этого ручья вдоль болота Страde 510 toises ou 250 verges.

Le Nº 91-me est sur le bord de la rivière et sur le chemin de Belewiczy à Grodek à 850 toises ou 465 verges du précédent. De là la frontière suit ce Brestowica.

Le 92-me se trouve sur le chemin de Belewiczy à Grodek prés des deux croix qui sont placées sur la droite du chemin à 210 toises ou 127 verges du dernier. L'angle est de 110°. La frontière traverse le marais de Malini et le bois qui l'avoisine. Il est impraticable et il faut faire un détour pour arriver au 93-me poteau placé sur le territoire de Straszewa près du marais de Malini vis-à-vis du territoire de Zareczany à 610 toises ou 337 verges du précédent. L'angle est de 102°. La frontière se prolonge en lignes brisées entre le territoire de ница продолжается ломанными линіями Gribowcy et celui de Zareczany jusqu'au между землями Грибовцы и Зарвчаны chemin de Gribowcy à Grodek.

Le 94-me est placé sur ce chemin et de celui de Zareczany à 646 toises ou 360 verges du dernier. L'angle est de Gribowcy et de Zareczany.

Le 95-me est sur le territoire de

creusé dans ce marais sur une longueur вырытой въ этомъ болотв на разстоянін 510 туазъ или 250 жердей.

91-й находится на берегу ръки и на дорогъ изъ Бълевъжи въ Гролекъ въ 850 туазахъ или 465 жердяхъ отъ предыдущаго. Отсюда граница слёдуетъ chemin par les forêts de Straszewa et de по этой дорогь чрезъ льса Стражевой и Брестовины.

> 92-й находится на дорог изъ Бълевъжи въ Гродекъ близь двухъ крестовъ поставленныхъ на право отъ дороги, въ 210 туазахъ или 127 жердяхъ отъ послёдняго. Уголъ составляеть 110°. Граница пересъкаеть болото Малины и прилегающій лівсь. Мівсто здівсь непроходимо и нужно сдёлать обходъ для достиженія 93 столба, поставленнаго на земль Стражевой близь болота Малины противъ земли Зарѣчаны въ 610 туазахъ или 337 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 102°. Градо дороги изъ Грибовцы въ Гродекъ.

94-й поставленъ на этой дорогъ и на sur le territoire de Gribowcy vis-à-vis земль Грибовцы противъ земли Заръчаны въ 646 туазахъ или 360 жердяхъ отъ последняго. Уголъ состав-150°. Elle longe ensuite le territoire de лясть 150°. Затемъ она идеть вдоль территоріи Грибовды и Зарвчаны.

95-й находится на землъ Грибовцы Gribowcy à 200 toises ou 111 verges въ 200 туазахъ или 111 жердяхъ отъ du précédent. L'angle est de 148°. De là предыдущаго. Уголъ составляеть 148°. la frontière longe eu serpentant les ter-|Отсюда граница идеть извиваясь по rains de Gribowcy et de Zareczany et землямъ Грибовцы и Зарвчаны и опуvient tomber sur le chemin de Krynki скается на дорогу изъКрынки въГродекъ. à Grodek. Depuis le 93 poteau la ligne Такъ какъ съ 93-го столба демаркаціde démarcation étant formée par une онная линія составлена изъ ряда угловъ série d'angles très rapprochés les uns des весьма близкихъ одинъ къ другому, то autres, les commissaires soussignés, pour нижеподписавшіеся коммисары, чтобы ne pas multiplier inutilement les poteaux, не увеличивать безполезно число столont fait élever dans cette partie des бовь распорядились устроить въ этой limites des bornes en terre à chaque части границы земляные холмы на кажpoint saillant qui sont rapportées sur la carte.

Le 96-me est sur le territoire de Gribowcy vis-à-vis de celui de Pilatowszczyzna à 630 toises ou 354 verges du 95-me poteau. L'angle est de 138°. Elle suit le chemin de Grodek à Krynki le long des territoires de Gribowcy et de Pilatowszczyzna jusqu'à la petite rivière de Gribowka.

Le 97-me se trouve sur le bord de cette rivière et sur le terrain de Gribowcy à 190 toises ou 108 verges du précédent. La frontière descend le ruisseau de Gribowka et longe la partie méridionale de la forêt de Brzestowica jusqu'à l'endroit où elle aboutit à la ligne droite de Gribowcy à Grodno. C'est à ce point et sur la lisière mériodinale de la forêt de Brzestowica qu'est placé le 98-me poteau sur le bord de la Gribowka à 335 toises ou 190 verges du dernier. La frontière quitte les confins du Palatinat de Nowogrodsk, entre dans la forêt de Brzestowica, et suit la trouée faite dans la direction de la ligne droite de Gribowcy à Grodno, jusqu'au chemin de Zastienniki ou village de Tartak.

Le 99 est dans la forêt de Brzestowica à 500 toises ou 267 verges du 98-me въ 500 туазахъ или 267 жердяхъ отъ poteau. En se prolongeant dans la direction susdite, on arrive au 100-me poteau qui est sur le chemin de Holnica à Tartak à 410 toises ou 240 verges du précédent, puis au 101-r poteau, où se termine la ligne droite sur le chemin de Brzestowica à Tartak. La distance du dernier poteau est de 650 toises ou 360 verges. On sort de la forêt de Brzestowica pour la cotoyer le long du terri- азъ или 360 жердей. Выступивъ изъ

домъ выдающемся пунктв, которые и нанесены на карту.

1796 г.

96-й находится на землё Грибовцы противь земли Пилатовщизны въ 630 туазахъ или 354 жердяхъ отъ 95-го столба. Угодъ составляеть 138°. Она следуеть по дороге изъ Гродевъ въ Крынки вдоль земель Грибовцы и Пилатовщизны до небольшой ръки Грибовки.

97-й находится на берегу этой ръки и на землъ Грибовцы въ 190 туазахъ или 108 жердяхъ отъ предыдущаго. Граница спусвается по ручью Грибовкъ и идеть вдоль по южной части леса Бржестовицы до мъста, гдъ она упирается въ прямую линію отъ Грибовци въ Гродно. На этомъ пунктв и на южной опушкъ лъса Бржестовицы поставленъ 98-й столбъ, на берегу Грибовки въ 335 туазахъ или 190 жердяхъ отъ последняго. Граница оставляеть межу Новогрудскаго старостства, вступаеть въ лесь Бржестовицы и идеть по просекть, проведенной въ направленіи прямой линіи отъ Грибовцы къ Гродно до дороги изъ Заствнниковъ въ деревню Тартакъ.

99-й находится въ лъсу Бржестовицы 98 столба. Следуя вышеупомянутому направленію, доходять до 100-го столба, который стоить на дорогь изъ Гольницы въ Тартакъ, въ 410 туазахъ или 240 жердяхъ отъ предыдущаго, потомъ къ 101-му столбу гдв оканчивается прямая линія на дорогъ изъ Бржестовицы въ Тартавъ. Разстояніе последняго столба составляеть 650 туtoire de Nietupa jusqu'au 102 poteau qui льса Бржестовицы сльдують вдоль его se trouve sur le chemin de Brzestowica à Tartak, territoire de Zastienniki à 160 toises ou 90 verges. L'angle est de 103°. La frontière se dirige du couchant au levant par les limites de Zastienniki.

Le 103-me poteau est placé sur ce terrain et à l'opposé d'Okelica Szatili à 510 toises ou 290 verges du précédent. L'angle est de 80°. D'ici elle prend la direction du midi au nord entre les territoires de Sanniki et d'Okolica Szatily et vient aboutir à la petite rivière de Nietupa où se trouve le 104-me sur le terrain de Sanniki à 985 toises ou 550 verges du dernier. L'angle est de 93° 30'. La frontière descend la Nietupa jusqu'au Уголъ составляетъ 93° 30'. Гуаница chemin de Krynki à Grodek.

Le 105-me poteau se trouve sur la rive droite de la Nietupa vis-à-vis du берегу Нетупы противъ мельницы Маla Prusse, à 200 toises ou 110 verges du въ 200 туазахъ или 110 жердяхъ отъ dernier. On descend encore le Nietupa jusque vis-à-vis du Sanniki.

Le 106-me poteau se trouve près de ce village sur la rive droite de la Nietupa à 600 toises ou 346 verges du précédent. De ce point toutes les terres qui se trouvent sur la ligne droite de находящіяся на прямой линіи отъ Гри-Gribowcy à Grodno forment des parallelogrammes rentrant les uns dans les autres de manière que les limites de l'Empire de Russie s'avancent dans celles de la Prusse et vice versa. La frontière quitte la Nietupa, prend sa direction du midi au nord entre les territoires de Zyliczy et d'Osoczniki et оканчивается у земли Чумижи. vient aboutir à celui de Czumiczy.

края по землъ Нетупа до 102-го столба, который находится на дорогв изъ Бржестовицы въ Тартакъ, на землъ Застиниковь въ 160 туазахъ или 90 жердяхъ. Уголъ составляеть 103°. Граница направляется съ запада на востокъ по межѣ Заствиниковъ.

103-й столбъ поставленъ на этой землъ противъ Околицы-Шатилы въ 510 туазахъ или 290 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 80°. Отсюда она принимаетъ направление съ юга на съверъ между землями Санники и Околипы-Illatuлы и оканчивается у небольшой ръки Нетупы, гдъ находится 104-й столбъ на землъ Санники въ 985 туазахъ или 550 жердяхъ отъ последняго. спускается по Нетупъ до дороги изъ Крынки въ Гродекъ.

105-й столбъ находится на правомъ moulin dit petit Nietupa, appartenant à лой-Нетупы, принадлежащей Пруссіи, последняго. Следуеть спуститься еще по Нетупъ до мъста противъ Санниковъ.

> 106-й столбъ находится бливъ этой деревни на правомъ берегу Нетупы въ 600 туазахъ или 346 жердяхъ отъ предыдущаго. Съ этого пункта всв земли бовцы до Гродно составляють параллелограммы, входящіе одни въ другіе, такъ что границы Россійской Имперіи встунають въ Прусскіе пределы и обратно. Граница оставляеть Нетупу, принимаеть направление съ юга къ свверу между землями Жилицы и Осочниви и

Le № 107-me se trouve sur le terrain de Zyliczy vis-à-vis de celui d'Ozoczniki противъ земли Осочниковъ въ 915 туаà 915 toises ou 510 verges du précédent. L'angle est de 87° 30'. On tourne à gauche pour suivre l'ancienne démarcation des territoires de Czumiczy et d'Osoczniki jusqu'au bois de ce nom.

Le 108-me poteau se trouve sur le terrain de Czumiczy vis-à-vis du bois à 372 toises ou 215 verges du précédent. L'angle est de 93°. La frontière tourne à droite entre les territoires de Czumiczy et de Leszczano et vient aboutir au grand chemin de Grodek à Krynki.

Le 109-me poteau est sur ce grand chemin, territoire de Czumiczy, vis-à-vis du cabaret de Leszczano à 450 toises ou 244 verges du dernier. L'angle est de 149° 15'. Ici la frontière suit le grand chemin jusqu'à l'angle saillant que le terrain de Leszczano fait dans celui de Czumiczy où se trouve le 110-me sur le chemin de Kundiczy à Budny Grybowszczysna à 560 toises ou 313 verges du dernier. L'angle est de 121° 15'. La ligne tourne à gauche entre les terrains de Plebanowcy et de Lesczano.

Le 111-me est élevé sur le terrain de Plebanowcy vis-à-vis de Budny Gribowszczysna à 220 toises ou 124 verges du 110-me poteau. L'angle est de 111°. Elle tourne à droite entre le bois et le terrain de Plebanowcy et celui de Gribowszczysna.

Le 112-me poteau se trouve sur le terrain de Plebanowcy près de la forêt de ce nom à 934 toises ou 520 verges du précédent. L'angle est de 98° 30'. Elle tourne à gauche entre les frontières de Krynki et de Grybowszczysna.

Le 113-me poteau est sur le terrain

107-й находится на землъ Жилицы захъ или 510 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 87°30'. Здёсь обращаются на ліво, слідуя прежнему разграниченію земель Чумижи и Осочники до лъса этого имени.

108-й столоъ находится на землъ Чумижи противъ леса въ 372 туазахъ или 215 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголь составляеть 93°. Граница обращается направо между землями Чумижи и Лъщано и оканчивается у большой дороги изъ Гродекъ въ Крынки.

109-й столбъ поставлень на этой большой дорогв, на земль Чумижи, противъ кабака въ Лъщано въ 450 туазахъ или 244 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 149° 15′. Здёсь граница идетъ по большой дорог в до выдающагося угла, делаемаго землею Лещано въ землю Чумижи, гдв находится 110-й столбъ на дорогь изъ Кундичи въ Будни-Грибовщизну въ 560 туазахъ или 313 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 121° 15'. Линія обращается на лево между землями Плебановцы и Лъшано.

111-й поставленъ на землъ Плебановцы противъ Будны-Грибовщизны въ 220 туазахъ или 124 жердяхъ отъ 110-го столба. Угодъ составляетъ 111°. Линія поворачиваеть направо между лъсомъ и землею Илебановцы и землею Грибовшизны.

112-й столбъ находится на земль Плебановцы близь лёса этого имени вы 934 туазахъ или 520 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 98° 30'. Она обращается налѣво между межанп Крынки и Грибовщизны.

113-й столбъ находится на земль

bowszczysna à 1090 toises ou 616 verges туазахъ или 616 жердяхъ отъ последdu dernier. L'angle est de 90°. La няго. Уголъ составляетъ 90°. Граница frontière suit le territoire de Krynki par следуеть по земле Крынки по дороге le chemin qui conduit à Gribowszczysna. ведущей въ Грибовщизну.

Le 114 poteau se trouve sur le terrain de Krynki à 240 toises ou 133 verges | Крынки въ 240 туазахъ или 133 жерdu précédent. L'angle est de 140°. La ligne de démarcation fait un petit angle saillant dans les limites de la Prusse, se replie ensuite en arrière jusqu'au chemin d'Ostrow d'où elle se prolonge enfin en ligne droite sans s'écarter du terrain de Krynki jusqu'au 115 poteau placé sur le même terrain à 670 toises ou 378 verges du dernier. L'angle est de 130°. La frontière prend ensuite sa direction du midi au nord entre les terrains de Krynki et d'Ostrow.

Le 116 poteau est sur le terrain de Krynki vis-à-vis de celui d'Ostrow à 1780 toises ou 1004 verges du 115-me poteau. L'angle est de 90°. La ligne tourne à gauche entre les mêmes territoires pour atteindre le 117 poteau élevé sur le terrain de Krynki et sur le chemin d'Jurowlany à Ostrowok à 260 toises ou 143 verges du 116 poteau. L'angle est de 90°. La ligne tourne à droite, se dirige du midi au nord entre les terrains de Krynki et de Piroszki, jusqu'à celui d'Jurowlany.

Le 118-me poteau se trouve sur le terrain de Krynki vis-à-vis de celui de Jurowlany à 810 toises ou 460 verges du précédent. L'angle est de 90°. La frontière tourne à gauche entre les terrains de Krynki et d'Jurowlany et vient aboutir au grand chemin de Krynki à Grodno.

Le 119-me poteau est sur ce grand

de Krynki vis-à-vis de celui de Gri Крынки противъ Грибовщизны въ 1090

114-й столбъ находится на землъ дяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 140°. Демаркаціонная линія дівлаеть небольшой входящій въ пруссвіе предёлы уголь, отклоняется затымъ назадъ до дороги изъ Острова, откуда инил помеци оп сремови стери вно не уклоняясь отъ земель Крынки до 115-го столба, поставленнаго на той же землю въ 670 туазахъ или 378 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 130°. Граница принимаеть затвив направленіе съ юга на сѣверъ между землями Крынки и Острова.

116-й столбъ находится на землъ Крынки противъ земли Острова въ 1780 туазахъ или 1004 жердяхъ отъ 115-го столба. Уголъ составляетъ 90°. Линія обращается на лево между теми же землями до 117-го столба, поставленнаго на землъ Крынки и на дорогъ изъ Юровляны въ Островокъ въ 260 туазахъ или 143 жердяхъ оть 116-го столба. Уголъ составляеть 90°. Линія обращается на право, идеть съ юга къ свверу между землями Крынки и Иирожки до земли Юровляны.

118-й столбъ находится на землъ Крынки противь Юровляны въ 810 туазахъ или 460 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 90°. Граница поворачиваеть на л'яво между землями Крынки и Юровляны и оканчивается у большой дороги изъ Крынки въ Гродно.

119-й столбъ находится на



chemin, territoire de Krynki, à 685 toises большой дорогь на земль Крынки, въ ou 386 verges du dernier. Elle suit la 685 туазахъ или 386 жердяхъ отъ direction précédente et longe les mêmes последняго. Она следуеть предшествоterritoires, jusqu'à l'endroit où la partie вавшему направленію и идеть по твиъ orientale du terrain d'Jurowlany aboutit же землямъ до места, где восточная à celui de Krynki.

Le 120-me poteau se trouve sur le monte du midi au nord entre les territoires de Zorowiczy et d'Jurowlany, et vient aboutir au terrain de Rusaki.

Le 121 poteau est élevé sur ce terrain et près de village de ce nom à 1700 toises ou 980 verges du précédent. L'angle est de 90°. De ce point tournant à gauche, laissant le terrain et le village de Rusaki sur la droite et en longeant celui d'Jurowlani on arrive au 122-me poteau qui se trouve sur le terrain de Rusaki non loin du moulin d'Usnar à 470 toises ou 260 verges du précédent. L'angle est de 90°. La ligne de démarcation se dirige entre les territoires de Rusaki et d'Usnar, traverse la petite rivière de ce nom et en formant plusieurs petites courbes, elle se prolonge jusqu'à l'angle saillant que le terrain d'Usnar fait dans celui de Rusaki.

Le 123-me poteau se trouve sur cet angle et sur le terrain de Rusaki à 810 | на земль Русаковь въ 810 туазахъ или toises ou 460 verges du dernier. L'angle est de 90°. De ce point la frontière tourne à gauche, fait un angle saillant, ница обращается на лъво, дълаетъ вхоse replie à droite et longe les territoires дящій уголь, отклоняется направо и de Makarowcy et d'Usnar jusqu'à l'angle идеть вдоль земель Макаровцы и Уснаржъ

часть земель Юровляны оканчивается у земель Крынки.

120-й столбъ находится на земль terrain de Krynki et sur le chemin qui Крынки и на дорогъ ведущей изъ Зоmène de Zorowiczy à la grande route ровичи въ большой дорогъ изъ Крынки de Krynki à Grodno, à 120 toises ou въ Гродно, въ 120 туазахъ или 84 84 verges du № 119-me. L'angle est de жердяхъ отъ 119-го. Уголъ составляеть 90°. La frontière tourne à gauche, re-190°. Граница обращается на л'яво, идеть съ юга къ свверу между землями 30ровичи и Юровляны и оканчивается на землъ деревни Русаки.

> 121-й столбъ поставленъ на этой землъ, близь деревни этого имени въ 1700 туазахъ или 980 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 90°. Съ этого пункта обращаясь на лево, оставляя землю и деревню Русаки на право и следуя вдоль по землямъ Юровляны проходять къ 122-му столбу, который находится на землъ Русаки недалеко отъ мельницы Уснаржъ въ 470 туазахъ или 260 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 90°. Демаркаціонная линія направляется между землями Русаки и Уснаржъ, пересъваеть небольшую реку этого имени и делая нъсколько небольшихъ склоненій продолжается до выдающагося угла, делаемаго землями Уснаржа въ земли Ру-

> 123-й столбъ находится на этомъ углу, 460 жердяхъ оть последняго. Уголь составляеть 90°. Съ этого пункта гра

saillant du terrain de Makarowcy оù до выдающагося угла земель Макаровцы, est le 124-me à 460 toises ou 258 verges гдъ находится 124-й столбъ въ 460 du 123-me poteau. L'angle est de 95°. La ligne tourne à gauche entre les territoires de Kurczowcy et d'Usnar et vient aboutir au grand chemin de Krynki à Grodno.

Le 125-me poteau se trouve sur ce grand chemin vis-à-vis d'un cabaret ruiné à 510 toises ou 284 verges du № 124. L'angle est de 90°. De ce point la ligne de démarcation suit le grand chemin de Krynki à Grodno, laissant sur sa droite les terrains de Kurczowcy et de Wiszniowka et sur la gauche celui de Minkowcy, elle vient aboutir au territoire d'Odelsk.

Le 126-me poteau se trouve sur le grand chemin et près de la petite rivière d'Odla, à 2090 toises ou 1170 verges du précédent. L'angle est de 90°. La ligne quitte le grand chemin et prend sa direction du couchant au levant entre les territoires de Wiszniowka et d'Odelsk.

Le 127-me est élevé sur le terrain de Trokimowcy et sur le chemin de Lapeniowcy à Odelsk à 1000 toises ou 563 verges du dernier. L'angle est de 90°. De ce point la frontière tourne à gauche entre les territoires de Trokimowcy et d'Odelsk et traverse la petite rivière d'Odla.

Le 128-me se trouve sur les terres de Trokimowcy vis-à-vis de celles d'Odelsk à 725 toises ou 402 verges du 127-me. L'angle est de 90°. Ici la frontière s'écarte de sa direction sur une distance de 600 toises ou 335 verges et forme un rectangle qui s'avance de 65 toises Ou 35 verges dans le territoire d'Odelsk.

туазахъ или 258 жердяхъ отъ 123-го столба. Уголъ составляеть 95°. Линія обращается на лево между землями Курчовцы и Уснаржа и оканчивается у большой дороги изъ Крынки въ Гродно.

125-й столбь находится на этой большой дорогъ напротивъ разрушеннаго кабака въ 510 туазахъ или 284 жердяхъ отъ № 124. Уголъ составляеть 90°. Отъ сего пункта демаркаціонная динія следуеть по большой дороге изъ Крынки въ Гродно, оставляя вправо отъ себя земли Курчовцы и Вишневки, а на лево Минковцы. Она оканчивается на землъ Одельска.

126-й столбъ находится на большой дорогъ близь небольшой ръки Одлы, вь 2090 туазахъ или 1170 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 90°. Линія оставляєть большую дорогу и принимаеть направление оть заката къ востоку между землями Вишневки и Одельска.

127-й поставленъ на землъ Трокимовцы на дорогъ изъ Лапеневцы въ Одельскъ въ 1000 туазахъ или 563 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 90°. Съ этого пункта граница обращается на лево между землями Трокимовцы и Одельска и переходить небольшую реку Одлу.

128-й находится на земляхъ Трокимовцы противъ земель Одельска въ 725 туазахъ или 402 жердяхъ отъ 127-го. Уголъ составляеть 90°. Здёсь граница отдаляется отъ своего направленія на разстояніи 600 туазовъ или 325 жердей и составляеть прямоугольникъ, который выступаеть на 65 туазъ или 35 жердей въ земли Одельска.

206

Le 130-me est placé à 600 toises ou de 90°. De ce point la ligne tourne à droite et vient aboutir au terrain de Plebanowcy.

Le 131-me se trouve sur ce terrain vis-à-vis de celui d'Odelsk à 65 toises ou 35 verges du dernier. L'angle est de 90°. La ligne tourne à gauche en se dirigeant du midi au nord entre les territoires de Plebanowcy et d'Odelsk, jusqu'au chemin d'Indura à Dubowa.

Le 132-me est sur ce chemin à 1050 toises ou 600 verges du précédent. On tourne de là à gauche entre les territoires d'Indura et de Dubowa.

Le 133-me poteau est placé sur le chemin de Zernowka à Dubowa et près d'une forêt à 850 toises ou 460 verges du précédent. La ligne conserve la direction précédente entre les territoires de Dubowka et de Dubowa.

Le 134-me se trouve sur le terrain de Dubowka vis-à-vis de celui de Dubowa près d'un petit bois à 1700 toises ou 977 verges du dernier. L'angle est de 91°. La ligne tourne à gauche et ляеть 91°. Линія обращается на лівю в se dirige du levant au couchant entre идеть съ востока къ западу между земles territoires de Demitkowa et de Dubowa à Grodno.

Le 135-me se trouve sur ce chemin sur le territoire de Demitkowa à 1025 земл'я Демитковой въ 1025 туазахъ ил toises ou 576 verges du dernier. On suit 576 жердяхъ отъ послёдняго. Слёдують la direction précédente entre les susdits предыдущему направленію между выше territoires.

Le 136-me est élevé sur le terrain de Demitkowa près du chemin qui même à вой близь дороги ведущей въ Клинчани.

129-й столбъ находится на землъ Трокимовцы въ 65 туазахъ или 35 жерляхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 90°.

130-й поставленъ въ 600 туазахъ 335 verges du précédent. L'angle est или 335 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголь составляеть 90°. Съ этого пункта линія обращается на право и оканчивается у земель Плебановцы.

> 131-й находится на этой землъ противъ земель Одельска въ 65 туазахъ или 35 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 90°. Линія поворачиваеть на лево направляясь съ юга въ северу между землями Илебановцы и Одельсва до дороги изъ Индуры въ Дубову.

> 132-й находится на этой дорогъ въ 1050 туазахъ или 600 жердяхъ отъ предыдущаго. Отсюда обращаются въ лвво между землями Индуры и Дубовой.

> 133-й столбъ поставленъ на дорогъ изъ Черновки въ Дубову близь лъса въ 850 туазахъ или 460 жердяхъ отъ предыдущаго. Линія сохраняеть прежнее направленіе между землями Дубовки и Дубовой.

> 134-й находится на землъ Дубовки противъ земель Дубовой близь небольпюй рощи въ 1700 туазахъ или 977 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составлями Демитковой и Дубовой въ Гродно.

135-й находится на этой дорогъ на имкимов имытункмоцу.

136-й поставленъ на землъ Демитьо-

Klinczani, à 450 toises ou 267 verges въ 450 туазахъ или 267 жердяхъ отъ du précédent. L'angle est de 87°. La предыдущаго. Уголъ составляеть 87°. frontière tourne à droite, se dirige du Граница обращается на право съ юга midi au nord entre les terres de Demit- къ съверу между землями Демитковой kowa et d'Iwanowcy et vient aboutir à и Ивановцы и оканчивается у земель celles de Murawszczyzna Kruhalski.

Le 137-me est placé vis-à-vis du village de ce nom et sur le terrain de De- этого имени на землъ Демитковой въ mitkowa à 1550 toises ou 878 verges 1550 туазахъ или 878 жердяхъ отъ du précédent. L'angle est de 90° 30'. La ligne de démarcation tourne à droite Демаркаціонная линія обращается на et en longeant la partie septentrionale du право и продолжаясь по съверной части territoire de Demitkowa vient aboutir земель Демитковой оканчивается у больau grand chemin de Dubowa à Grodno. | той дороги изъ Дубовой въ Гродно.

Le 138-me se trouve sur ce grand chemin et sur le territoire de Demitkowa дорогъ и на землъ Демитковой въ 470 à 470 toises ou 263 verges du précé- туазахъ или 263 жердяхъ отъ предыdent. L'angle est de 88°. De là elle дущаго. Уголъ составляеть 88°. Отsuit le grand chemin jusqu'à la proxi-сюда она слъдуеть по большой дорогъ mité du village de Demitkowa-Tatarska. До сосъдства деревни Демитковой-Та-

Le 139-me est placé sur ce chemin entre le cabaret dit Tatarska à 830 toises, между кабакомъ называемымъ Татарou 470 verges du dernier. L'angle est въ 830 туазахъ или 470 жердяхъ отъ de 93°. La ligne tourne à gauche, se послъдняго. Уголъ составляеть 93°. porte du levant au couchant le long du Линія обращается на ливо, идеть съ territoire de Slomianka et vient aboutir востока на западъ вдоль земель Слоà celui de Dailitki.

Le 140-me poteau se trouve sur le terrain de Slomianka à 1120 toises ou Сломянки въ 1120 туазахъ или 628 628 verges du 139-me. La frontière жердяхъ отъ 139-го. Граница обраtourne à droite et se prolonge entre les щается на право и продолжается между territoires de Slomianka et de Dailitki землями Сломянки и Дайлитки до зеjusqu'au terrain de Laygoboli à 860 toises мель Лайгодоли въ 860 туазахъ или ou 480 verges du précédent. L'angle est 480 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ de 95°. Il faut tourner à droite et pas- составляеть 95°. Следуеть обратиться ser entre les territoires de Slomianka на право и слъдовать между землями et de Laygoboli, pour arriver au grand Сломянки и Лайгоболи, чтобы дойти до chemin de Dubowa à Grodno, оù se большой дороги изъ Дубовой въ Гродно,

Муравщизны Крухалски.

137-й поставленъ противъ деревни предыдущаго. Уголь составляеть 90°30'.

138-й находится на этой большой тарской.

139-й поставленъ на этой дорогъ et le village de Demitkowa-Tatarska скій и деревнею Демиткова-Татарска, мянки и оканчивается у земель Дайлитки.

140-й столбъ находится на землъ trouve le 142-me à 730 toises ou 415 гдѣ находится 142-й столбъ въ 730 туаverges du précédent. La ligne suit la захъ или 415 жердяхъ отъ предыдуmême direction entre les susdits terri-Slomianka à Swikliczy.

Le 143-me est placé sur ce chemin sur le territoire de Slomianka à 720 toises ou 410 verges du dernier. L'angle est de 90°. De ce point la frontière tourne à droite et se dirige du midi au nord entre les territoires de Slomianka et de Lavgoboli.

Le 144-me est élevé sur le terrain de Kapcziowszczysna vis-à-vis de celui de Laygoboli à 930 toises ou 500 verges du № 143-me. L'angle est de 90°. La ligne tourne à gauche entre les territoires de Kapcziowszczysna et de Laygoboli jusqu'à celui de Kamenka.

Le 145-me poteau se trouve sur le territoire de Swikliczy vis-à-vis de celui de Laygoboli à 930 toises ou 524 verges du précédent. L'angle est de 90°. De ce point la frontière se dirige en ligne droite sur la Kamenka, entre le territoire de ce nom et celui de Swiklicy.

Le 146-me est élevé au milieu de cette ligne à 836 toises ou 470 verges du dernier.

Le 147-me est placé sur la rive droite de la Kamenka, territoire de Swikliczy à 670 toises ou 309 verges du précédent. Ici la Kamenka fait la frontière des deux monarchies. On descend ce ruisseau jusqu'au chemin de Grodno à Krynki.

Le 148-me poteau se trouve sur ce chemin au bord de la Kamenka à 620 toises ou 350 verges du 147-me. On descend la Kamenka jusqu'au chemin de Korobczica.

щаго. Линія слідуеть по тому же наtoires et vient aboutir au chemin de правленію между упомянутыми землями и оканчивается у дороги изъ Сломянки въ Свиклипы.

> 143-й поставленъ на этой дорогв на землъ Сломянки въ 720 туазахъ или 410 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 90°. Съ этого пункта граница обращается на право и направляется съ юга въ съверу между землями Сломянки и Лайдоболи.

> 144-й поставленъ на землъ Капчовщизны напротивъземли Лайдоболи въ 930 туазахъ или 500 жердяхъ отъ 143-го. Уголъ составляеть 90°. Линія обращается на лево между землями Капчовщизны и Лайдоболи до земель Каменки.

> 145-й столбъ находится на земля Свиклицы противъ земель Лайдобови въ 930 туазахъ или 524 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 90°. Отсюда граница направляется по прямой линіи на Каменку между землями этой леревни и Свивлицы.

> 146-й поставленъ по срединъ этой линіи въ 836 туазахъ или 470 жердяхъ отъ последняго.

> 147-й поставленъ на правомъ берегу Каменки, на землъ Свиклицы въ 670 туазахъ или 309 жердяхъ отъ предыдущаго. Здёсь Каменка составляетъ границу двухъ Монархій. Спускаются по этому ручью до дороги изъ Гродно въ Крынки.

> 148-й столбъ находится на этой дорогъ на берегу Каменки въ 620 туазахъ или 350 жердяхъ отъ 147-й. Спусваются по Каменкъ до дороги изъ Коробежицы.

Le 149-me se trouve sur ce chemin près d'un petit bois qui borde la Kamenka à 760 toises ou 426 verges du précédent. La frontière suit encore ce ruisseau iusqu'à son embouchure dans la Lassosna. еще по этому ручью до его впаденія въ

Le 150-me est élevé près de ce confluent à 1345 toises ou 760 verges du въ 1345 туазахъ или 760 жердяхъ отъ dernier. La ligne de démarcation quitte последняго. Демаркаціонная линія остаla Kamenka pour suivre la rive droite de вляетъ Каменку и слъдуетъ по правому la Lassosna.

Le 151-me est placé à l'extrémité orientale de la digue du moulin de Korobczica qui appartient à la Prusse et sur le bord de la grande route de Grodno à Varsovie à 290 toises ou 165 verges du précédent. En descendant toujours la Lassosna on trouve le 152-me poteau sur la première digue qui traverse l'ancien lit de cette rivière au dessous du moulin Czachowcziena, construit sur un canal à 1606 toises ou 906 verges du 151-er poteau. Plus bas, toujours sur la rive droite de Lassosna et près d'un moulin dépendant d'Aaustowa, on rencontre le 153-me visà-vis de l'embouchure de la Tatarka à 680 toises ou 385 verges du précédent. On descend in Lassosna jusqu'au foulon qui appartient à la manufacture dite de Lassosna.

Le 154-me est placé près de ce foulon à 1150 toises ou 648 verges du dernier. Entre le 154-e et le 155-me poteau Messieurs les Commissaires Prussiens en ont placé un près d'un petit pont et à Lassosna. En se prolongeant sur la rive droite de la Lassosna on arrive à un Lassosna.

Le 155-me y est élevé sur le bord de

149-й находится на этой дорог в близь небольшой рощи, стоящей на берегу Каменки въ 760 туазахъ или 426 жердяхъ отъ предыдущаго. Граница следуетъ Jacochy.

150-й поставленъ близь этого сліянія берегу Ласосны.

151-й поставленъ на восточномъ враю плотины при мельницъ Коробчицы, которая принадлежить Пруссіи и на краю большой дороги изъ Гродно въ Варшаву въ 290 туазахъ или 165 жердяхъ отъ предыдущаго. Спускаясь далее по Ласоснъ приходять къ 152 столбу на первой плотинь пересъвающей прежнее русло этой ріки ниже мельницы Чаховшизны, построенной на каналъ въ 1606 туазахъ или 906 жердяхъ отъ 151 столба. Далье ниже по теченію на правомъ берегу Ласосны близь мельницы принадлежащей Августову встръчають 153-й, напротивъ впаденія Татарки, въ 680 туазахъ или 385 жердяхъ отъ предыдущаго. Спускаются по Ласоснъ до сувноваляльной мельницы принадлежащей мануфактуръ въ Ласоснъ.

154-й поставленъ близь этой мельницы въ 1150 туазахъ или 648 жердяхъ отъ последняго. Между 154-мъ и 155-мъ столбами прусскіе коммисары поставили еще столбъ близь небольшаго моста, côté des batimens de la manufacture de подл'я строеній мануфактуры въ Ласосн'я. Продолжая следовать по правому берегу Ласосны приходять ка мельница приmoulin dépendant de la manufacture de надлежащей мануфактуры Ласосны.

155-й поставленъ здёсь на берегу la rivière à 670 toises ou 378 verges рви въ 670 туазахъ или 378 жердяхъ cette même manufacture.

Le 156-me s'y trouve à côté du pont et sur le bord de la rivière à 268 toises ou 150 verges du précédent.

Enfin le 157-me poteau est placé à Niemen à 250 toises ou 145 verges du 145 жердяхъ отъ послѣдняго. dernier.

## Cours du Niemen.

De l'embouchure de la Lassosna dans le Niemen, ce fleuve servant de limites aux deux Monarchies jusqu'à l'endroit où il se jette dans les anciens Etats de la Prusse, le travail des Commissaires respectifs se bornait à faire le partage des îles et à marquer les passages actuels sur le fleuve. C'est à cette fin que les poteaux sont placés dans l'ordre suivant.

Sur la rive droite et les îles appartenantes a l'Empire de toutes les Russies.

Les numéros ci-après indiquent la progression des îles Russes et Prussiennes последовательность острововъ русскихъ et se rapportent à la carte du Niemen.

Le 158-me poteau à un passage sur le territoire de Bala, vis-à-vis du cabaret de ce nom à une mile de Grodno.

Le 159-me poteau sur l'île № 2 dépendance de la terre de Bala Kownatzka.

Le 160-me sur l'île № 4 appartenance de la terre de Mokali.

Le 161-me sur l'île N 5 peu éloignée de Goza.

Le 162-me sur l'île N. 7 à l'opposé du village de Plascowsky.

du 154-me. On suit encore le cours de отъ 154-го слъдують еще по теченію la Lassosna jusqu'à un autre moulin de Ласосны до другой мельницы той же мануфактуры.

156-й поставлень здесь подле моста, на берегу ръки, въ 268 туазахъ или 150 жердяхъ отъ предыдущаго. Наконецъ 157 столбъ поставленъ при впаденіи l'embouchure de la Lassosna dans le Ласосны въ Нъманъ въ 250 туазахъ или

## Теченіе Нѣжана.

Такъ какъ отъ впаденія Ласосны въ Нфманъ эта рфка служитъ границею для двухъ Монархій до того м'єста, гдів она вступаеть въ прежнія прусскія владьнія, то трудъ коммисаровъ той и другой стороны заключался только въ разграниченіи острововъ и обозначеніи нинвшнихъ переправъ черезъ ръку. Съ этою цілію столбы и поставлены в слъдующемъ порядкъ.

По правому берегу и на островахъ принадлежащих Всероссійской Имперіи.

Нижеследующие нумера обозначають и прусскихъ и относятся къ картъ Нъмана.

158-й столбъ при перевозъ, на землъ Бялы, противъ корчмы того же имени въ одной милѣ отъ Гродно.

159-й столбъ на островъ № 2 принадлежащемъ къ землямъ Бялы Ковнатцки.

160-й на островѣ № 4 принадлежащемъ къ землямъ Мокали.

161-й на островѣ № 5 не очень отдаленномъ отъ Гожы.

162-й на остров № 7 противу деревни Пласковце.

Le 163-me sur l'île Nº 9 appartenant au village de Szwendoubri.

Le 164-me poteau à un passage près de Merecz à l'embouchure de la Mereczanka dans le Niemen.

Le 165-me poteau sur l'île № 10 à une demie verste au dessous de Merecz.

Le 166-me sur l'île № 11 près de Seleniki.

Le 167-me poteau à un passage près du village de Niemonaiczi.

Le 168-me à un passage sur le territoire de Streltze.

Le 169-me à un passage au cabaret de Stantewa éloigné d'un quart de mile иісва въ разстояніи четверти мили отъ de Puni.

Le 170-me à un passage vis-à-vis de Kowalki.

Le 171-me à un passage près de Durszuniszki.

Le 172-me poteau sur l'île Nº 15 vis-à-vis du village de Hoga.

Le 173-me à un passage territoire de Burowicz.

Le 174-me sur l'île № 18 non loin du couvent dit la Comendule de Kowno.

Le 175-me sur l'île № 19 près du même couvent.

Le 176-me sur l'île № 20 à quelques village de Widzuni.

Le 177-me sur l'île A: 23 vis-à-vis de Poniemuni.

Le 178-me sur l'île № 24 près du Kowno.

Le 179-me poteau à un passage dans le faubourg de Kowno.

Le 180-me poteau sur l'île № 27 Près du cabaret de Prijancy vis-à-vis кабака Прижанцы напротивъ Марвы.

163-й на островѣ № 9 принадлежащемъ деревни Чвендубри.

164-й столбъ при перевозъ близь Меречи при впаденіи Меречанки въ Нѣманъ.

165-й столбъ на островѣ  $N_2$  10 въ полуверств ниже Меречи.

166-й на островѣ № 11 близь Зеленики.

167-й столбъ при перевозв близь деревии Нѣмонайцы.

168 - й при перевозъ землъ Стрѣльце.

169-й при перевоз'в у кабака Ста-Пуни.

170-й при перевозъ противь Ковальки.

171-й при перевозъ близь Дурчунишки.

172-й столбъ на островѣ № 15 противъ деревни Хога.

173-й при перевозъ на землъ Буровичъ.

174-й на островѣ № 18 недалеко отъ ковенскаго монастыря называемаго Комендуль.

175-й на островѣ № 19 близь того же монастыря.

176-й на островѣ № 20 въ пѣскольtoises de la précédente et vis-à-vis du кихъ туазахъ отъ предыдущаго и противъ деревни Видзуни.

> 177-й на островъ № 23 противъ Понвмуни.

178-й на островъ № 24 близь монаconvent de St. Croix à 1/4 de mile de стыря Св. Креста въ четверти мили отъ Ковно.

> 179-й столбъ при перевозъ въ предмъстьи Ковно.

180-й столбъ на островѣ № 27 близь

Le 191-me sur l'île № 32 près de Wylki.

Le 182-me poteau au passage de Wylki près du bourg de ce nom.

Le 183-me sur l'île N: 35 près du vieux chateau de Piodani.

Le 184-me sur l'île № 37 qui appartient au d'Iwerie.

Le 185-me poteau au passage de Jurburg près des batimens de la douane.

nantes à la Monarchie Prussienne.

La série des numéros continue sans les fles. Leur quantième se rapporte aux рованные столбы. Порядовъ ихъ отноnuméros de la carte. Les poteaux sont сится къ нумераціи на карть. Столбы placés dans l'ordre suivant.

Le 160-me poteau à un passage sur ce nom. Sur la première île près du cabaret de Bala: poteau sans numéro. Sur la 3-me près de Schambelanowczi, item. Sur la 6-me non loin de Klebanski, item. Sur la 8-me dépendance de Warwiszki vis-à-vis de Przilom, item.

Le 161 poteau sur le territoire de Warwiszki à l'embouchure de la petite впаденіи небольшой р'яки Юрки. rivière de Jurka.

Le 162-me à l'embouchure de la Hanscha dite blanche, près du cabaret de мой Бълой близь корчмы Св. Ивана. St. Jean.

Le 163-me sur le territoire de Gierduczy vis-à-vis de Prziwalka.

Le 164-me près du couvent de Liszet plus haut que Ponemuni: poteau sans немуни столбъ безъ нумера. numéro.

Le 165-me à un passage près du ca-

181-й столбъ на островв № 32 близь Вилки.

182-й столбъ при перевозъ Bилки близь м'встечва этого имени.

183-й на островѣ № 35 близь стараго замка Піодани.

184-й на островъ № 37 принадлежаvillage d'Aukalniczki près щемъ деревнъ Аукалницки близь Иверье.

> 185-й столбъ при перевозъ Юрбурга близь таможенныхъ зданій.

Sur la rive gauche et les îles apparte- Ha ansome bepery u na ocmposaxe npuнадлежащих Прусской Монархіи.

Такъ какъ серія нумеровъ продолinterruption sur la rive gauche, les com- жается на ливомъ берегу безъ перерыва, missaires de S. M. Prussienne n'ayant то коммисары Е. В. Короля Пруссваго placé que des poteaux non-numérotés sur поставили на островахъ только ненумепоставлены въ следующемъ порядве.

160-й столбъ при перевозв на земль le territoire de Bâla près du cabaret de Бялы близь кабака этого имени. На первомъ островъ близь кабака Бяли: столбъ безъ нумера. На 3-мъ близь Шамбеляновцы также. На 6-мъ, нелалеко оть Клебански также. На 8-мъ принадлежащемъ Вирвишки, протявъ Пржелома также.

161-й на территоріи *Варвишки* при

162-й при впаденіи Ганши называе-

163-й на землъ Гердучи противъ Прживалка.

164-й близь монастыря Лыскова. На kowa. Sur la 12-île, près de Belewiezy 12 островь близь Вълевъжи выше Ис-

165-й при перевоз'в близь кабака М

baret de Merecz, appartenance du vil- речи принадлежащемъ деревиъ l'енаувъ. lage de Genauze.

Le 166-me au passage près de Krykstany.

Le 167-me à un passage près de Niemonaitzi vis-à-vis de la petite ville de цы противъ городка этого имени. ce nom.

Le 168-me dans le fauxbourg d'Olita, vis-à-vis de la petite ville de ce nom

Le 169-me à un passage, sur le territoire de Rombowicy.

Le 170-me à un passage près de Poniemuniki vis-à-vis de Staniewa. Sur la ники противъ Станіева. На 13 островъ, 13-me fle plus bas que Preni, poteau ниже чёмъ Прены, столбъ безъ нумера. sans numéro. Sur la 14-me île vis-à-vis На 14 островъ, противъ Берштани также. de Berstani, item

Le 171-me poteau sur le terrain de Balbieriszki.

Le 172-me sur le territoire de Zekzdry vis-à-vis du village de Zemetkemy.

Le 173-me près de la petite ville de Preny.

Le 174-me à un passage près de Kowalki.

Le 175-me à un passage près de Baczkeniszki, vis-à-vis de la petite ville противъ городка Дуршенишки. de Durszeniszki.

Le 176-me à un passage près d'Orlewiszken, vis-à-vis de Burovicz.

Le 177-me à un passage près du village de Szyliany, vis-a-vis de Romszyski. Sur la 16-me tle à l'opposé de Slomianka. Poteau sans numéro. Sur la 17-me ile près de Laumiani et non loin de la précédente, item.

Le 178-me sur le territoire de Po-Kowno. Sur la 21-me île dépendance островъ tout à côté de la précédente, de même. рядомъ съ предыдущимъ-также.

Le 179-me près de Poniemouny. Sur 🔼 25-me vis-à-vis de Kowno ainsi que тивъ Ковно, также какъ и на слъдую-

166-й при перевозъ близь Крикстани.

167-й при перевозъ близь Нъмонай-

168-й въ предмъстьи Олиты противъ городка этого имени.

169-й при перевозъ на землъ Ром-

170-й при перевозъ близь Понему-

171-й столбъ на землѣ Балберишки.

172-й на землѣ Чекздры противъ деревни Земеткемы.

173 й близь городва Прены.

174-й при перевозъ близь Ковалки.

175-й при перевозъблизь Бачкенипіки

176-й при перевозъ близь Орлевишки, противъ Буровича.

177-й при перевозъ близь деревни III иліаны противъ Ромински. На 16 островъ противулежащемъ Сломянкъ столбъ безъ нумера. На 17-мъ островъ близь Ломьяни и недалеко отъ предыдущаго также.

178-й на территоріи Пощитенъ проszcvten vis-à-vis de la Kamendula de тивъ Камендула Ковенсваго. На 21 принадлежащемъ Вичуни de Wiczuni: saus numéro. Sur la 22-me столбъ безъ нумера. На 22 островъ

179-й близь Понемуни. На 25-мъ про-

la suivante sans numéro. Sur la 26-me щемъ безъ нумера. На 26-мъ въ нъсколà quelques toises de la précédente item. кихъ туазахъ отъ предыдущаго-также.

Le 180-me à un passage dans le fauxbourg d'Alenoden, vis-à-vis de Kowno.

Le 181-me à l'embouchure de la Marwianka sur le territoire de Marwa. Sur la 28-me île près d'Eizani sans numéro. Sur la 29-me territoire d'Eizani vis-à-vis de Karnowa, de même.

Le 182-me poteau près du cabaret de Kaczoczime.

Le 183-me près de la petite ville de Sopicziszki.

Le 184-me près du cabaret de Pkripstowa et d'un ruisseau de ce nom qui se jette dans le Niemen. Sur la 30-me île près d'*Elteniszki*: poteau sans numéro. Sur la 31-me à une 50-ne de toises plus bas près de Bogliszki de même.

Le 185-me à un passage sur le territoire de Wilki, vis-à-vis de la petite противъ городка того же имени. ville de ce nom.

Le 186-me près de Poniemuni vis-à-vis du cabaret de Slewowa.

Le 187-me sur le terrain de Prostouny vis-à-vis de Seredniki. Sur la 33-me île près de Kiszini vis-à-vis de Wilona, sans numéro.

Le 188-me près d'un cabaret vis-à-vis de Wilona. Sur la 34-me île près de Ha 34 островь близь цервви Богосло l'Eglise de Bogoslowenska; comme cidessus.

Le 189-me sur le territoire de Bogoslowenska.

Le 190-me près du cabaret de Slawowisna.

Le 191-me sur le terrain de Wisoki.

Le 192-me sur le territoire de Gelgudiszki. Sur la 36-me île vis-à-vis de Gelguta, comme ci-dessus. Sur la 38-me vis-à-vis de Skirstemann de même. Sur Ha 39 близь Карелишки также. la 39-me près de Kareliszki de même.

180-й при перевозъ въ предивсты Аленоденъ противъ Ковно.

181-й при усть В Марвянки на земль Марва. На 28 островѣ близь Эйзанибезъ пумера. На 29-мъ, на землъ Эйзани, противъ Карнова, также.

182-й столбь близь кабака Кашошихь.

183-й близь городка Сопижишки.

184-й близь кабака Пкринстова в близь ручья того же имени впадающаю въ Неманъ. На 30 острове близь Эльтенишки столбъ безъ нумера. Ha 31-мъ въ 50 туазахъ ниже близь Боглишкитакже.

185-й при перевозъ на землъ Вилки

186-й близь Понемуни противъ кабака Слевова.

187-й на землъ Простуни противъ Середники. На 33 острову близь Кишини противъ Вилона, безъ нумера.

188-й близь кабака противъ Вилона. венска также.

189-й на землъ Богословенска.

190-й близь кабака Славовишна.

191-й на землъ Высоки.

192-й на землъ Гелгудишки. На остров'в противъ Гелгута — безъ нуме Ра На 38 противъ Скирстеманъ — так же

Le 193-me à un passage, près de Kidulen vis-à-vis de Jurburg.

Le 194-me sur le terrain de Kidulen non loin du bureau de péage.

Le 195-me sur le terrain de Romadans les anciens Etats de la Prusse.

Démarcation entre le Niemen et la mer Baltique.

De l'embouchure de la Swenta dans le Niemen, les limites des deux Puissances se prolongent par les anciennes de la mer Baltique près de Polangen.

Le 186-me poteau est élevé sur la rive droite de Niemen à l'embouchure берегу Намана при впаденіи небольшой de la petite rivière de Swenta vis-à-vis du village et de la douane prussienne ской таможни Смольники. de Smolniki.

Le 187-me se trouve sur le bord de cette rivière à la droite du chemin de Jurburg à Tilsit, près de la douane prusse de Poswenta à 625 toises ou 357 verges du précédent. La frontière remonte la Swenta entre les territoires de Poswenta et d'Answenta.

Le 188-me est placé sur le bord de l'ancien lit près du village de Poswenta à 96 toises ou 50 verges du précédent. En remontant la Swenta le long des mêmes territoires l'on arrive au 189-me Poteau élevé près de la metairie de Poswenta à 80 toises ou 45 verges sur Jodczak près de la quelle se trouve

Wenta à 550 toises ou 308 verges du захъ или 308 жердяхъ отъ 189-го. Де-

193-й при перевозѣ близь Кидуленъ противь Юрбурга.

194-й на землѣ Кидуленъ, недалеко отъ дорожной конторы.

195 й на землъ Романишки, въ пункniszki, au point où le Niemen entre тв, гдв Нвманъ вступаетъ въ прежнія прусскія владінія.

> Разграничение между Нъманом и Балтійскима морема.

Отъ впаденія Свенты въ Нѣманъ граница между двумя государствами продолжается по прежней прусской frontières de la Prusse jusqu'aux bords границѣ до береговъ Балтійскаго моря близь Полангена.

> 186-й столбъ поставленъ на правомъ рвчки Свенты противъ деревни и прус-

> 187-й находится на берегу этой ръки на право отъ дороги изъ Юрбурга въ Тильзить близь прусской таможни въ Посвенти въ 625 туазахъ или 357 жердяхъ отъ предыдущаго. Граница идетъ вверхъ по Свентв между землями Посвепты и Ансвенты.

188-й поставленъ на берегу прежняго русла близь деревни Посвенты въ 96 туазахъ или 50 жердяхъ отъ предыдущаго. Поднимаясь по Свентъ вдоль тъхъ же земель доходять до 189 столба, ноставленнаго близь мызы Посвенты въ 80 туазахъ или 45 жердяхъ по левую la gauche du chemin de Jurburg à Aitsch сторону дороги изъ Юрбурга въ Эйчъ et à 490 toises ou 275 verges du der- и въ 490 туазахъ или 275 жердяхъ отъ nier. La frontière remonte encore la последняго. Граница поднимается еще Swenta entre les territoires de Poswenta по Свентъ между землями Посвепты и et d'Answenta jusqu'à l'embouchure du Ансвенты до впаденія Іодчака, близь котораго находится 190-й столбъ про-Le 190-me vis-à-vis du village d'An- тивъ деревни Ансвенты въ 550 туаruisseau de Jodczak entre le territoire de Jurburg et les forêts de Trapenen.

Le 191-me est placé sur le bord du Jodczak et non loin du grand chemin de Jurburg à Aitsch, à 692 toises ou 382 verges du précédent. La frontière se prolonge le long du Jodczak entre les territoires ci-dessus nommés jusqu'au de ce nom prend sa source.

Le 192 se trouve sur le bord de ce marais dans la forêt de Jurburg à 1130 toises ou 630 verges du précédent. L'angle est de 36° 12'. La ligne traverse de ce point le marais de Jodczak juspu'au 193-me poteau qui est placé à l'extrémité du marais à 365 toises ou 209 vorges du dernier. L'angle est de 132° 30'. La frontière sèche commence à cet endroit, tourne à droite entre les mêmes territoires et se prolonge jusqu'à une distance de 20 toises ou 11 verges du grand chemin et dans la forêt de Jurburg à Aitsch.

Le 194-me se trouve près de ce grand distance de 3 miles.

Le 195-me poteau est élevé sur ce nier. L'angle est de 176° 20'.

Le 196-me sur le chemin et le ter-

189-me. La ligne de démarcation quitte маркаціонная линія оставляєть Свенту la Swenta pour se prolonger le long du и продолжается вдоль ручья Годчава между вемлями Юрбурга и лъсами Трапенена.

191-й поставленъ на берегу Іодчака и недалеко отъ большой дороги изъ Юрбурга въ Эйчъ, въ 692 туазахъ или 382 жердяхъ отъ предыдущаго. Граница продолжается вдоль Іодчака между землями вышеупомянутыми до marais de Jodczak, où la petite rivière болота Годчакъ, гдъ ручей этого имени беретъ свое начало.

> 192-й находится на берегу этого болота въ Юрбургскомъ лесу въ 1130 туазахъ или 630 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 36° 12'. Съ этого пункта линія пересвкаеть болото Іодчавъ до 193 столба, который поставленъ на окраинъ болота въ 365 туазахъ или 209 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 132° 30′. Въ этомъ мъстъ начинается сухопутная граница, обращается направо между твми же землями и продолжается до разстоянія въ 20 туазъ или 11 жердей отъ большой дороги изъ Юрбурга въ Эйчъ.

194-й находится близь этой большой chemin et dans la forêt de Jurburg à дороги въ Юрбургскомъ лису въ 315 315 toises ou 177 verges du précédent. туазахъ или 177 жердяхъ отъ преды-L'angle est de 92° 30'. De ce point la наущаго. Уголъ составляетъ 92° 30'. Съ ligne de démarcation suit le chemin qui этого пункта демаркаціонная линія сляmêne de Jurburg à Schelin entre les дуеть по дорогъ ведущей изъ Юрбурга forêts de la starostie de Jurburg et въ Шелинъ между лъсами старостства celles de la Maitrise de Trapenen dans пробургскаго и лъсами помъстья Трапеune direction presque droite et sur une ненъ въ почти прямомъ направлении на разстояніи 3 миль.

195-й столбъ поставленъ на этой доchemin, territoire de Jurburg vis-à-vis рогъ, на землъ Юрбурга противъ одновъ d'une des trouées de la forêt de Trape- изъ просъкъ въ лъсъ Трапенена въ 95 nen à 952 toises ou 532 verges du der- туазахъ или 532 жердяхъ отъ послед няго. Угодъ составляетъ 176° 20'.

196-й находится на дорогъ и не

ritoire précédent à 920 toises ou 522 земль вышеуказанных въ 920 туазахъ verges du 195-me poteau. L'angle est и 522 жердяхъ отъ 195-го столба. Уголъ de 174°.

Le 197-me sur le même chemin au point où celui d'Aitsch le traverse à 1100 toises ou 616 verges du dernier. L'angle est de 166° 45'. En suivant toujours ce chemin entre les mêmes forêts on arrive à la petite rivière de Werschwill.

Le 198-me poteau est élevé sur ce à 963 toises ou 541 verges du précédent. L'angle est de 148° 15'. La frontière suit toujours le même chemin jusqu'à la montagne de Cascalin sur laquelle est placé

Le 199-me, dans la forêt de Jurburg, à 1120 toises ou 632 verges du dernier. L'angle est de 174°.

Le № 200 est à 1265 toises on 723 verges du 199-me sur les mêmes chemins et territoires vis-à-vis d'une percée dans la forêt de Trapenen. L'angle est de 170° 20'. L'on se prolonge encore dans la direction précédente jusqu'au 201 poteau qui se trouve à 765 toises ou 432 verges du précédent. L'angle est de 152°. La frontière suit les mêmes territoires дущаго. Уголъ составляетъ 152°. Граjusqu'au village de Schelin, près duquel ница следуеть по темь же землямь до est placé

Le 202-me, à la distance de 848 toises ou 474 verges. L'angle est de 167°. Nfaut longer le village de Schelin jusqu'au cabaret de ce nom pour atteindre le Schelin à Krakiszken entre le territoire de la Starostie de Jurburg et celui du <sup>bai</sup>lliage de Kasigkehnen

Le 204-me se trouve sur ce chemin

составляеть 174°.

197-й на той же дорогъ въ томъ пунктв, гдв дорога изъ Эйча ее пересвкаеть въ 1100 туазахъ или 616 жерляхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 166° 45′. Слъдуя постоянно по той же дорогъ между тъми же лъсами доходять до небольшой реки Вершвиль.

198-й столбъ поставленъ на этой chemin et sur la rive gauche du ruisseau дорогь и на лъвомъ берегу этого ручья въ 963 туазахъ или 541 жерди отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 148° 15'. Гранипа следуеть постоянно по той же дорогъ до горы Каскалина, на которой поставлень 199-й столбъ въ Юрбургскомъ лёсу въ 1120 туазахъ или 632 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 174°.

200-й находится въ 1265 туазахъ или 723 жердяхъ отъ 199-го на той же дорогъ и территоріи, противъ просъки въ Трапененскомъ лёсу. Уголъ составляетъ 170° 20'. Продолжають следовать еще въ предшествовавшемъ направлении до 201 столба, который находится въ 765 туазахъ или 432 жердяхъ отъ предыдеревни Шелинъ близь которой поставленъ 202-й столбъ въ разстояния 848 туазовъ или 474 жердей. Уголъ составдяеть 167°. Слёдуеть пройти деревню Шелинъ до кабака этого имени, чтобы 203-me à 495 toises ou 275 verges du достигнуть 203-й столбъ въ разстояніи Précédent. La frontière suit le chemin de 495 туазъ или 275 жердей отъ предыдущаго. Граница следуеть по дороге изъ Шелина въ Кракишкенъ между землями старостства Юрбургскаго и помъстья Казигкененъ.

204-й находится на этой дорогъ про-

vis-à-vis du village d'Adomiszken à 720 тивъ деревни Адамишкенъ въ 720 туаtoises ou 403 verges du précédent. захъ или 403 жермей отъ предыдущаю. L'angle est de 179°.

Le 205-me est sur le même chemin, territoire de Jurburg à 810 toises ou на земл'я Юрбурга въ 810 туазахъ или 461 verges du dernier. L'angle est de 461 жерди отъ посл'ядняго. Уголь со-170°. La ligne de démarcation suit ставляеть 170°. Демаркаціонная лин encore le même chemin entre les ter-тслъдуеть еще по той же дорогъ жежду ritoires indiqués ci-dessus jusqu'au 206-me вышепоказанными землями до 206-ю poteau qui est élevé à 380 toises ou 223 столба, который поставленъ въ 380 гмverges du 205-me. L'angle est de 176°. захъ или 223 жердяхъ отъ 205-го. Уголь De ce point la ligne laisse sur la gauche составляеть 176°. Съ этого пункта леle chemin de Schelin à Krakiszken et se нія оставляєть вь лево дорогу вы dirige en ligne droite sur la hauteur Шелина въ Кракишкенъ и направляет appelée Merkes-Kalens au pied de laquelle по прямой лини на высоту называемую se trouve

de Jurburg à 632 toises ou 352 verges въ 632 туазахъ или 352 жердяхъ от du précédent. La frontière traverse un предыдущаго. Граница переходить чрез petit ruisseau et se prolonge en ligne небольшой ручей и продолжается по droite entre les prairies des villages de прямой линіи между лугами деревень Kuise et de Krakiszken jusqu'à l'ancien Кюйсе и Кракишкенъ до прежиято lit de la Jura, connue en Prusse sous le русла Юры, извъстнаго въ Пруссін подъ nom du long marais, au bord duquel on именемъ длиниаго болота, на берегу trouve le 208-me poteau, territoire de котораго находится 208-й столбъ, на Kuise à 718 toises ou 420 verges du земл'ь Кюисе въ 718 туазахъ или 420 précédent. La ligne suit ce marais jusqu'au жердяхь отъ предыдущаго. Линія слыpoint où il se perd dans les prairies en дуетъ по этому болоту до пункта гдв formant une courbe.

Le 209-me est sur le terrain de Kuise vis-à-vis de celui de Krakiszken à 670 противъ земли Кракишкена въ 670 toises ou 380 verges du dernier. De ce туазахъ или 380 жердяхъ отъ послядpoint la frontière se dirige en ligne няго. Съ этого пункта граница напраdroite sur la rivière de Jura.

Le 210-me se trouve sur la rive gauche de cette rivière à 95 toises au 54 verges этой ръки въ 95 туазахъ или 54 жерdu 209 №. La frontière remonte la Jura | дяхъ отъ 209-го. Граница идеть въ entre les territoires de Taukin-lauken верхъ по Юрф между землями Таукивъet le baillage de Schreittaugken, sur une Лаукенъ и помъстьемъ Прейтаугиенъ distance de 2500 toises ou 1429 verges | на протяженіи 2500 туазъ или 1499 jusqu'à la frontière du territoire de la жердей до границы земель пом'ястья seigneurie de Taurogen.

Уголъ составляеть 179°.

205-й находится на той же дорогь. Меркесъ-Каленсъ у подошвы которой Le 207-me poteau, sur le territoire стоить 207-й столбы на землю Юрбурга, оно теряется въ лугахъ, образуя изгибъ-209-й находится на земль Кюисе

вляется по прямой линіи къ ръкъ Юрь.

210-й находится на лѣвомъ берегу Таурогенъ.

Le 211-me est placé sur la rive droite rritoires de Taurogen et de Meldiauken sur le grand chemin de Taugen à Tilsit.

Le 212-me se trouve sur ce chemin, ) verges du dernier. Elle se prolonge tre les mêmes territoires et dans la rection de quatre anciennes bornes en kkischki où se trouve le 213-me, sur le rritoire de Plekischki à 682 toises ou 37 verges du 212 Nr. L'angle est de 17° 20'. La frontière tourne à gauche tre les territoires de Plekischki et de augzargen.

Le 214-me poteau est élevé près une ancienne borne à 145 toises ou ) verges de la petite rivière de Melrritoire Prussien et à 150 toises ou 3 verges du précédent. L'angle est de 57° 30'. Elle tourne à droite entre s mêmes territoires jusqu'à une ancime borne peu éloignée de la Melde-1pa et près du point où cette rivière averse la frontière pour entrer dans territoire Prussien.

Le 215-me y est placé sur le terrain Plekischki, dépendance de la seigneurie Taurogen à 305 toises ou 174 verges précédent. L'angle et de 170°. La ontière traverse la petite rivière de leldekupa et se prolonge entre les tertoires de Taurogen et de Laugzargen.

211-й поставленъ на правомъ берегу la Jura et sur le territoire de Tau- Юры на землъ Таурогена въ 2500 туаgen à 2500 toises ou 1499 verstes du захъ или 1499 жердяхъ отъ предыдуécédent. L'angle est de 46° 20'. La maro. Уголъ составляеть 46° 20'. Cyxoontière sèche recommence à се point путная граница возобновляется съ этого se dirige en ligne droite entre les пункта и направляется по прямой линій между землями Таурогена и Мельдиглаукена къ большой дорогъ изъ Таурогена въ Тильзитъ.

212-й находится на этой дорогь на rritoire de Taurogen, à 96 toises ou земль Таурогенъ въ 96 туазахъ или 50 жердяхъ отъ последняго. Она продолжается между твин же землями и въ направленіи четырехъ прежнихъ земляrre jusqu'à la proximité du village de ныхъ холмовъ до окрестностей деревни Плевишки гдв находится 213-й столбъ. на землъ Плекишки въ 682 туазахъ или 387 жердяхъ отъ № 212-го. Уголъ составляеть 147° 20'. Граница обращается налъво между землями Плекишки и Лаугзаргенъ.

214-й столбъ поставленъ близь прежней границы въ 145 туазахъ или 80 жердяхъ отъ небольшой ръки Мелдекуны, kupa qui prolonge son cours dans le которая продолжаетъ свое теченіе по Прусской территоріи и въ 150 туазахъ или 83 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 157° 30'. Она обращается на право между твми же землями до прежней межи недалеко отъ Мелдекупы и близь моста, гдв эта ръка пересъкаетъ границу, чтобы вступить на Прусскую территорію.

> 215-й поставленъ здесь на землъ Плекишки находящейся въ зависимости отъ помъстья Таурогенъ въ 305 туазахъ или 174 жердяхъ отъ предыдушаго. Уголъ составляеть 170°. Граница пересвкаеть небольшую рвку Мелдекупу и продолжается между землями Таурогена и Лаугзаргена.

Le 216-me est élevé près d'une ancienne borne à 519 toises ou 280 verges жи въ 519 туазахъ или 280 жердяхъ du dernier. L'angle est de 139° 30'. La отъ последняго. Уголъ составляеть 139° ligne tourne à gauche entre les dits ter- 30'. Линія обращается налъво межу ritoires, laissant le petit village de Pe- упомянутыми землями оставляя небольkariszki sur sa droite dans les limites шую деревню Пекаришки въ правовъ de l'Empire, et se prolonge jusqu'au point où le ruisseau de Wuilki, traverse пункта гдъ ручей Вилки пересъкаеть la frontière.

Le 217-me est placé sur la rive droite de ce ruisseau à 773 toises ou 428 этого ручья въ 773 туазахъ или 428 жерverges du 216-me. L'angle est de 166°. Plus loin, en longeant les territoires de Taurogen et d'Augswilden, l'on arrive au 218 poteau, qui se trouve sur le petit chemin qui mêue de Gereninken à Schwerinten à 650 toises ou 362 verges нинкена въ Шверинтенъ въ 650 туаdu précédent. L'angle est de 174°. La frontière se prolonge encore jusqu'à l'extrémité du territoire de Taurogen. Elle longe ensuite celui de Mordelen jusqu'au chemin qui mène de cet endroit à Schwerinten.

Le 219-me est à 10 toises ou 6 verges de ce chemin, sur le terrain de Mordelen à 325 toises ou 186 verges du précédent. L'angle est de 166°. Elle жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ соtourne à gauche entre les mêmes ter-| ставляетъ 166°. Она поворачиваетъ наritoires.

Le 220-me est élevé près de la Cour de Mordelen à 126 toises ou 62 verges du dernier. L'angle est de 152°. La ligne cotoie les territoires de Mordelen et de Линія идеть по окраинъ земель Мор-Kricksdennen jusqu'au village de Mordelen où se trouve.

164 verges du 220 №. L'angle est de 220-го. Уголъ составляетъ 108° 30' 108° 30′. La frontière tourne à droite Граница обращается направо и дълз et forme des angles en se prolongeant еть углы продолжаясь до корчмы М🗪 jusqu'au cabaret de Mordelen.

216-й поставленъ близь прежней мепредълахъ Имперіи и продолжается до границу.

217-й поставленъ на правомъ берегу дяхъ отъ 216-го. Уголъ составляеть 166°. Далее следуя по землямъ Таурогена и Аугсвильдена, доходять до 218 столба, который находится на небольшой дорогь, которая идеть изъ Геревахъ или 362 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 174°. Граница продолжается еще до окончанія территоріи Таурогена. Затімь она идеть вдоль вемель Морделенъ до дороги ихщей изъ этой мъстности въ Шверивтенъ.

219-й находится въ 10 туазахъ нля 6 жердяхъ отъ этой дороги на землі Морделенъ въ 325 туазахъ или 186 право нежду теми же землями.

220-й поставленъ близь двора Морделенъ въ 126 туазахъ или 62 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 152°. деленъ и Криксдененъ до деревни Морделенъ, гдѣ находится 221-й столбъ въ Le 221-me poteau à 289 toises ou 289 туазахъ или 164 жердяхъ отъ леленъ.

Le 222-me se trouve près de ce cabaret à 169 toises ou 94 verges du précédent. L'angle est de 85°. Elle tourne à gauche entre les territoires de Margischki et de Scheken.

Le 223-me est élevé près d'une ancienne borne et du hameau de Pregardina à 425 toises ou 241 verges du précédent. L'angle est de 174°. La frontière se prolonge entre les mêmes territoires jusqu'à la petite rivière de до небольшой ръки Кульменъ. Kalmen.

Le 224-me se trouve sur la rive ancienne monticule en terre à 592 toises ou 326 verges du dernier. L'angle est de 149°. Elle traverse la rivière Kulm et suit la démarcation des territoires de Rinke et de Kontorn.

Le 225-me est placé près d'une borne sur le chemin de Rinke à Kontorn à 560 рогъ изъ Ринке въ Конторнъ въ 560 toises ou 321 verges du 224-me. L'angle туазахъ или 321 жерди отъ 224-го. est de 161°. Elle fait la séparation des Vголъ составляеть 161°. Далве она отterritoires précédents.

Le 226-me se trouve à 150 toises sur la gauche du cabaret de Rinke vis- льво отъ корчмы Ринке противъ деà-vis du village de Kontorn à 289 toises ревни Конторна. въ 289 туазахъ или entre les mêmes territoires.

gischki à Tilsit.

Le 228-me poteau est sur ce chemin, territoire de Margischki, à 1044 toises port, на земль Маргишки, въ 1044 оц 600 verges du précédent. L'angle est туазахъ или 600 жердяхъ отъ предыde 177°. Elle passe entre les mêmes дущаго. Уголъ составляетъ 177°. Она territoires jusque près du village d'Ousz-идеть между теми же землями до окbelk.

222-й находится близь этой ворчмы въ 169 туазахъ или 94 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 85°. Она обращается налѣво между землями Маргишки и Шекенъ.

223-й поставленъ близь прежней межи и близь поселка Прегардина въ 425 туазахъ или 241 жерди отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 174°. Граница продолжается между тъми же землями

224-й находится на лѣвомъ берегу gauche de cette rivière et près d'une этой рыки близь прежнаго холма въ 592 туазахъ или 326 жердяхъ огь последняго. Уголъ составляетъ 149. Она цереходить реку Кульмъ и следуеть по границамъ между землями Ринке и Конторнъ.

> 225-й поставленъ близь межи на додъляетъ предпествующія земли.

226-й находится въ 150 туазахъ въ ou 160 verges du précédent. L'angle 160 жердихь отъ предыдущаго. Уголъ est de 134°. La ligne tourne à gauche составляетъ 134°. Линія обращается налвво между теми же землями.

Le 227-me est placé à 100 toises ou 227-й поставленъ въ 100 туазахъ или 52 verges du précédent. L'angle est de 52 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ 161° 46'. La frontière se prolonge составляеть 161° 45'. Граница продолentre les territoires de Poczecksten et жается между землями Почекстенъ и de Ropkoien jusqu'au chemin de Mar-Ропкойенъ до дороги изъ Маргишки въ Тильзитъ.

> 228-й столбъ находится на этой дорестностей деревни Ушбелька.

Le 229-me se trouve sur le terrain de Margischki vis-à-vis de Tomaschaiten противъ Томашайтена въ 726 туазахъ à 726 toises ou 412 verges du dernier. или 412 жердяхъ отъ последняго. Уголь L'angle est de 157°. Il faut suivre les составляеть 157°. Нужно следовать по terrains de Margischki et Tomaschaiten землямъ Маргишки и Томашайтенъ чтороцг arriver au № 230, fixé près de се: бы достигнуть до 230-го столба, поставchemin à 335 toises ou 195 verges du леннаго при этой дорогв въ 335 туаprécédent. L'angle est de 104°. La ligne захъ или 195 жердяхъ отъ предыдущаtourne à droite et suit ce chemin jusqu'au го. Уголъ составляетъ 104°. Линія обhameau de Krupina.

Le 231-me est près de ce hameau à 80 toises ou 44 verges du précédent. въ 80 туазахъ или 44 жердяхъ отъ L'angle est de 83°. La frontière tourne предыдущаго. Уголъ составляеть 83°. à gauche entre les territoires de la Sta-Граница обращается налъво между земrostie Woinuta et celui de Tomaschaiten, лями старостства Войнута и Томашайtraverse la rivière de Sarta et vient тена, пересъкаетъ ръчку Сарту и ованaboutir en ligne droite à une monticule чивается прямою линіею въ земляной en terre, près de laquelle est élevé le ходмъ, близь котораго поставленъ 232-й 232-me poteau à 916 toises ou 511 столбъ въ 916 туазахъ или 511 жерverges du dernier. L'angle est de 171°. дяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть Elle se prolonge entre les territoires 171°. Она продолжается между землями de Woinuta et de Skrodelen.

Le 233-me est près d'une ancienne borne sur le terrain de Trumpeniki, dé- на землѣ Трумпеники принадлежащей pendance de la Starostie de Woinuta à къ старостству Войнута въ 605 туаles mêmes territoires.

Le 234-me se trouve sur celui de Trumpeniki près d'une borne vis-à-vis ниви близь межи, противъ деревни Минdu village de Mingoten, à 332 toises ou готенъ въ 332 туазахъ и 176 жердяхъ 176 verges du précédent. L'angle est отъ предыдущаго. Уголъ составляеть de 140°. On tourne à droite, on traverse 140°. Обращаясь направо, пересъкають le ruisseau de Kaman et on vient abou- ручей Каманъ и приходять въ старой laquelle est élevé le 235 poteau, sur le столбъ на землъ Трумпеники въ 345 terrain de Trumpeniki à 345 toises ou туазахъ или 193 жердяхъ отъ преды-193 verges du précédent. L'angle est дущаго. Уголъ составляетъ 153°. С de 153°. De ce point la limite tourne этого пункта граница обращается ня à gauche, suit les terrains de Trumpe-; луво, слудуеть по землямъ Трумпения niki et de Mingoten.

229-й находится на земль Маргишки ращается направо и следуеть по этой дорогв до выселка Крупина.

231-й находится близь этого выселка Войнута и Свроделенъ.

233-й находится близь прежней межт 605 toises ou 349 verges du 232 №. захъ или 349 жердяхъ отъ № 232-го. L'angle est de 163° 30'. La ligne cotoie Уголъ составляетъ 163° 30'. Линія идеть вдоль тахъ же территорій.

234-й находится на землѣ Трумпеune ancienne borne près de межъ, близь которой поставленъ 235-й и Минготенъ.

Le 236-me est placé sur le territoire. ien.

Le 237-me est à cet angle près d'un ; 136-me. L'angle est de 99°. De ce point # traverse le Werschuk.

Le 238-me poteau se trouve sur le territoire de Trumpeniki à 144 toises n 78 verges du précédent. L'angle est le 134° 30'. Les mêmes territoires tracent la direction de limites.

Le 239 est élevé près du chemin de de Daubern à 292 toises ou 164 verges du précédent. L'angle est de 139°. La ligne de démarcation tourne à droite entre les territoires de Smakouten et de обращается направо между kouten près duquel elle passe.

Le 240-me se trouve sur le chemin ritoire de Smikoutschi.

Le 241-me poteau est élevé sur le

236-й поставленъ на землъ Трумпег Trumpeniki à 434 toises ou 238 ниви въ 434 туазахъ или 238 жердяхъ erges du dernier. L'angle est de 141°. отъ послъдняго. Уголъ составляеть 141. lle tourne encore à gauche et forme Она обращается еще налъво и обраn angle saillant dans le territoire Prus-зуеть уголь вдающійся въ прусскую территорію.

237-й находится на этомъ углу, близь narais à 157 toises ou 86 verges du болота, въ 157 туазахъ и 86 жердяхъ отъ 236 столба. Уголъ составляеть 99°. a ligne retourne à droite entre les Съ этого пункта линія возвращается errains de Trumpeniki et de Daubern направо между землями Трумпеники и Даубернъ и пересъкаетъ Вершукъ.

> 238-й столбъ находится на вемлъ Трумпеники въ 144 туазахъ или 78 жердяхь отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 134° 30'. Тѣ же территорін показывають направление границы.

239-й поставленъ близь дороги изъ Smakouten à Tilsit, vis-à-vis du village Смакоутена въ Тильзитъ противъ деревни Даубернъ въ 292 туазахъ или 164 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 139°. Демаркаціонная линія Daubern, laissant dans les limites de Смакоутенъ и Даубернъ, оставляя въ l'Empire de Russie le village de Sma-пред'Елахъ Имперіи Россійской деревню Смакоутенъ, близь которой она проходитъ.

240-й находится на дорогѣ изъ Смаde Smakouten à Koatiuten près d'une коутена въ Коатьютенъ, близь прежней ancienne borne à 337 toises ou 194 межи, въ 337 туазахъ или 194 жерverges du précédent. L'angle est de дяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составля-150°. Elle se prolonge jusqu'au village етъ 150°. Она продолжается до деревни de Schambeniken, en longeaut le ter- Шамбеникенъ, слъдуя вдоль вемель Смакутчи.

241-й столбъ поставленъ на землі: terrain de Smakouten vis-à-vis des pre- Смакоутенъ противъ первыхъ домовъ деmières maisons du village de Schambe- ревни Шамбеникенъ въ 145 туазахъ niken à 145 toises ou 84 verges du или 84 жердяхъ отъ последняго. Уголъ dernier. L'angle est de 133°. De ce point составляеть 133°. Отъ этого пункта la frontière suit le cours du ruisseau de граница следуеть по теченію ручья Verschuk, laissant le village de Scham-Вершукъ, оставляя деревню Шамбениbeniken sur sa gauche, dans le cordon кенъ налъво въ прусской чертв, до

Prussien jusqu'à une ancienne borne, près прежней межи, близь которой находитde laquelle se trouve le 242-me poteau ся 242-й столбъ, на правомъ берегу sur la rive droite du ruisseau à 440 ручья въ 440 туазахъ или 248 жерtoises ou 248 verges du № 241. La ligne дяхъ отъ № 241. Линія оставляеть руquitte le ruisseau de Verschouk et se pro- чей Вершукъ и идетъ по прямой линіи longe en ligne droite entre les territoires между землями Ласдененъ и Шамбевыde Lasdenenen et de Schambeniken.

Le 243-me est placé près d'une androite à la petite rivière de Gige.

Le 244 poteau se trouve près d'une la frontière.

Le 245 poteau est placé sur la rive droite de la Gige, 97 toises ou 50 verges à la gauche du moulin de Lasdenen et à 850 toises ou 448 verges du № 244. La frontière quitte la Gige et va en ligne droite aboutir au ruisseau de Gruzadauba, près duquel se trouve le 246-me à 50 toises ou 27 verges de l'embouchure de ce ruisseau dans la Gige et à 155 toises ou 84 verges du précédent. La ligne remonte la Gruzadauba entre les territoires de Voinuta et d'Agmenischken jusqu'à une ancienne borne.

Le 247 est près de cette borne sur le bord de la Gruzadauba à 214 toises ou 121 verges du dernier. La frontière sèche recommence à ce point et se prolonge dans le ravin de Gruzadauba jusqu'au chemin de Woikiszki à Koadzuten.

кенъ.

243-й поставленъ близь прежней меcienne borne sur le terrain de Lasde- жи на землѣ Ласлененъ въ 940 туазахъ nenen à 940 toises ou 437 verges du или 437 жердяхъ отъ предыдущаго. précédent. L'angle est de 128° 30'. De Уголъ составляеть 128° 30'. Съ этого ce point la frontière va aboutir en ligne пункта граница идетъ по прямой линіи до небольшой ръки Гиге.

244-й столбъ находится близь прежancienne borne sur la rive gauche de ней межи, на лъвомъ берегу этой ръви cette rivière à 120 toises ou 67 verges въ 120 туазахъ или 67 жердяхъ отъ du dernier. Les limites respectives re- последняго. Граняцы государствъ восmontent le cours de la Gige entre les ходять по теченю ръки Гиге между territoires de Lasdenen et d'Agmenisch-землями Ласденена и Агменишкенъ до ken jusqu'au point ou cette rivière quitte пункта гдѣ эта рѣка оставляеть гранипу.

> 245-й столбъ поставленъ на правомъ берегу Гиге въ 97 туазахъ или 50 жердяхъ налево отъ мельницы Ласденева и въ 850 туазахъ или 448 жердяхъ отъ № 244-го. Гранида оставляетъ рѣку Гиге и идетъ по прямой линіи къ ручью Грузадауба, близь вотораго находится 246-й столбъ въ 50 туазахъ или 27 жердахъ отъ впаденія этого ручья въ рвку Гиге и въ 155 туазахъ или 84 жердяхъ отъ предыдущаго. Линія восходить по ручью Грузадауба между землями Войнута и Агменишвенъ до прежней межи.

> 247-й находится близь этой межи на берегу Грузадаубы въ 214 туазахъ или 121 жерди отъ последняго. Сухопутвая граница опять начинается съ этого пункта и продолжается вълощинъ Грузадауба до дороги изъ Войкишки въ Коадзютень.

Le 148 se trouve sur ce chemin près d'une ancienne borne à 296 toises ou 168 verges du N: 247-me. L'angle est de 107°. De ce point la frontière tourne à gauche et suit le chemin qui conduit à Tegutzi jusqu'à la croisière de celui qui mêne de Pinkiszki à Wersmeniken.

Le 249-me poteau est sur cette traancienne borne, à 765 toises ou 426 verges du précédent. L'angle est de 130°. Elle suit le chemin de Tegutzi entre les territoires de Woikiszki et Wersmeniken.

Le 250-me se trouve sur le terrain de Pinkinszki vis-à-vis du village prussien de Wersmeniken, à 469 toises ou 261 verges du précédent. L'angle est de 151°. La frontière suit le même chemin entre les dits territoires jusqu'à la bivoie de celui qui mène à Augmeniszken.

Le 251 est élevé sur le terrain de Scholpe vis-à-vis du village de Laugallen à 419 toises ou 239 verges du précédent. L'angle est de 148°. De ce point la ligne se prolonge entre les territoires de Scholpe et de Laugalen et дями Шольпе и Лаугаленъ и оканчиaboutit à deux croix placées près du вается у двухъ врестовъ поставленныхъ Tegutzi.

Le 252 est sur le terrain de Tegutzi au point qu le chemin que l'on vient томъ пунктв, гдв дорога, по которой de suivre, quitte la frontière à 380 toises ou 206 verges du précédent. L'angle est ницу въ 380 туазахъ или 206 жердяхъ de 95°. La frontière tourne à gauche et vient aboutir à une borne en terre 95°. Граница обращается налъво и en laissant sur sa droite le village de ованчивается у земляной межи, остав-Tegutzi.

Le 253-me poteau est placé près de cette borne sur le terrain de Tegutzi, межи, на землъ Тегуци, противъ деvis-à-vis du village de Laugalen à 165 ревни Лаугаленъ въ 165 туазахъ или 85

248-й находится на этой дорогъ близь прежней межи въ 296 туазахъ или 168 жердяхъ отъ № 247-го. Уголъ составляетъ 107°. Съ этого пункта граница обращается влёво и слёдуеть по дорогъ въ Тегуци до перекрества съ дорогою ведущею изъ Пинкишки въ Версменикенъ.

249-й столбъ поставленъ на этомъ verse, terrain de Pinkinszki, près d'une переврестив, на землв Пинкишки близь прежней межи въ 765 туазахъ или 426 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 130°. Она слёдуеть по дорогъ въ Тегуци между землями Войкишки и Версменикенъ.

> 250-й находится на землъ Пинкишки противъ прусской деревни Версменикенъ въ 469 туазахъ или 261 жерди отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 1151°. Граница следуеть по той же дорогъ между упомянутыми землями до перекрестка ведущаго въ Аугменишвенъ.

251-й поставленъ на землъ Шольпе, противъ деревни Лаугаленъ въ 419 туазахъ или 239 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 148°. Съ этого пункта линія продолжается между земблизь Тегуци.

252-й находится на землѣ Тегуци въ предъ этимъ следовали, оставляетъ граотъ предыдущаго. Уголъ составляетъ ляя въ право деревню Тегуци.

253-й столбъ поставленъ близь этой

entre les territoires de Tegutzi et de Laugalen et vient s'appuyer à la petite rivière de Mergelan.

Le 254-me poteau se trouve sur la rive gauche de cette rivière non loin de l'église de Tegutzi à 336 toises ou 190 verges du № 253-me. L'angle est de 125°. La ligne suit le cours du Mergelan dans les prairies de Tegutzi.

Le 255-me est placé sur la rive gauche de cette rivière à 175 toises ou 95 verges du précédent. L'angle est de 132°. La frontière quitte le Mergelan, traverse les prairies marécageuses de Tegutzi et de Laugalen.

Le 256-me poteau est sur le terrain de Tegutzi à 346 toises ou 190 verges du précédent. L'angle est de 143°. Elle se prolonge entre les mêmes territoires jusqu'à une haie non loin de la Gruzdupe.

Le 257-me se trouve sur le territoire de Rogela à 261 toises ou 154 verges du précédent. L'angle est de 133°. De ce point la ligne de démarcation suit un ancien fossé de quarantaine creusé paralèllement à la Gruzdupe à une distance de 50 toises jusqu'au point où cette rivière touche la frontière.

Le 258-me y est placé sur le terrain de Rogela à 380 toises ou 214 verges du dernier. L'angle est de 127°. La frontière traverse la Gruzdupe qui entre dans le territoire russe et se prolonge encore paralèllement à cette rivière entre le territoire de Rogela et de Kalnugen jusqu'à une ancienne borne où se trouve le 259-me poteau près de la Gruzdupe sur le terrain de Rogela à 386 toises Рогела въ 386 туазахъ или 228 жерou 228 verges du № 258. L'angle est дяхъ отъ № 258-го. Угодъ составляеть

toises ou 85 verges du dernier. L'angle | жердяхъ отъ послёдняго. Уголъ составest de 112° 15'. Elle retourne à droite ляеть 112° 15'. Она обращается опять направо между землями Тегуци и Лаугаленъ и упирается въ небольшую реку Мергеланъ.

> 254-й столбъ находится на лёвомъ берегу этой рѣки недалеко отъ церкви въ Тегуци, въ 336 туазахъ или 190 жердяхъ отъ № 253-го. Уголъ составляетъ 125°. Линія следуеть по теченю Мергелана, по лугамъ Тегуци.

255-й поставленъ на лівомъ берегу этой ръви въ 175 туазахъ или 95 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 132°. Граница оставляетъ теченіе Мергелана, пересъкаетъ болотистие луга деревни Тегуци и Лаугалена.

256-й столбъ находится на земль Тегуци въ 346 туазахъ или 190 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 143°. Она продолжается между теми же землями до изгороди не въ млекъ отъ Груздупе.

257-й находится на землъ Рогеля въ 261 туазѣ или 154 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 133°. Съ этого пункта демаркаціонная линія сльдуетъ по прежнему карантинному рву, выкопанному параллельно Груздупе въ разстояніи 50 туазъ до пункта гдв эта ръка касается границы.

258-й поставленъ здёсь на земле Рогела въ 380 туазахъ или 214 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ  $127^{\circ}$ . Граница пересъкаетъ Груздупе, которая входить на прусскую территорію и продолжается еще параллельно этой ръкъ, между землями Рогела и Кальнугенъ до прежней межи, гав находится 259-й столбъ, близь Груздупе на земль

gela et de Dekinten.

Le 260-me se trouve sur la rive droite de cette rivière à 800 toises ou 454 verges du précédent. L'angle est de 176°. La frontière quitte la Gruzdupe et se dirige en ligne droite le long du chemin que conduit à Meischlauken jusqu'à une ancienne borne près de laquelle est placé le 261-r poteau sur le terrain de Raugellen à 172 toises ou 100 verges du précédent. L'angle est de 72°, d'où elle tourne à droite.

Le 262-me est élevé sur le terrain de Raugellen à 90 toises ou 50 verges du dernier. L'angle est de 122°. La ligne retourne sur la gauche, traverse la rivière de Mergelan et se prolonge entre les prairies de Raugellen et de Meischlauken.

Le 263-me se trouve près d'une ancienne borne en pierre à 513 toises ou изъ камней въ 513 туазахъ или 288 288 verges du 262 poteau. L'angle est de 104°. De ce point on tourne à droite entre les prairies de Medweri et de Schilwen pour se porter au № 264-me placé sur le chemin qui mène de Raugellen à Schilwen à 492 toises du précédent. L'angle est de 146°. La frontière se prolonge entre les prairies marécageuses de Medweri et de Schilwen.

Le 265-me poteau se trouve sur le terrain de Medweri à 185 toises ou 104 verges du précédent. L'angle est de 163°. Elle suit les mêmes territoires et vient aboutir en ligne droite à la Lendra.

Le 266-me est placé près de ce ruisseau sur le terrain de Polendra à 748 на землѣ Полендра, въ 748 туазахъ или

de 147°. De ce point elle suit le cours 147°. Съ этого пункта она слъдуетъ de la Gruzdupe dans les prairies de Ro- по теченію Груздупе по лугамъ Рогеля и Декинтенъ.

> 260-й находится на правомъ берегу этой ръки въ 800 туазахъ или 454 жердяхъ отъ предидущаго. Уголъ составляетъ 176°. Граница оставляетъ теченіе Груздупе и идеть по прямой линіи вдоль дороги, ведущей въ Мейшлаукенъ до прежней межи, близь которой поставленъ 261-й столбъ, на землъ Раугелленъ въ 172 туазахъ или 100 жердяхъ отъ предыдущато. Уголъ составляеть 72°, отсюда она обращается направо.

262-й поставленъ на землъ Раугелленъ въ 90 туазахъ или 50 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 122°. Линія возвращается снова на ліво, иересвкаеть рвку Мергеланъ и продолжается между лугами Раугелленъ и Мейпілаукенъ.

263-й находится близь прежней межи жердяхъ отъ 262-го столба. Уголъ составляеть 104°. Съ этого цункта обращаются направо между дугами Медвери и Шильвенъ, чтобы дойти до № 264, поставленнаго на дорогъ ведущей изъ Раугеллена въ Шильвенъ, въ 492 туазахъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 146°. Граница продолжается между болотистыми лугами Медвери и Шильвена.

265-й столбъ находится на землъ Медвери, въ 185 туазахъ или 104 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 163°. Она следуеть по темь же землямъ и упирается прямою линіею въ Лендру.

266-й поставлень близь этого ручья

toises ou 429 verges du précédent L'angle est de 129° 30'. De ce point la ligne suit la Lendra dans le marais de ce nom.

Le 267-me se trouve sur le terrain de Polendra et sur la rive gauche de la Lendra à 259 toises ou 144 verges du dernier. L'angle est de 96°. La frontière tourne à gauche.

Le 268 poteau est dans le marais de Polendra à 84 toises ou 48 verges du № 267-me. L'angle est de 156°. Elle se prolonge entre les territoires de Polendra et de Tautiszken jusqu'à une ancienne borne près de laquelle se trouve le 269-me poteau sur le terrain de Polendra à 322 toises ou 176 verges du précédent. L'angle est de 164°. La frontière longe les prairies de Polendra, laissant sur la gauche, dans les Etats Prussiens, le village de Polendra.

Le 270-me se trouve sur le terrain de Polendra près d'un ancien poteau à 540 toises ou 308 verges du précédent. L'angle est de 175°. Elle se prolonge entre les territoires de Soginta et de Neusas.

Le 271-me est placé sur le terrain de Soginta à 418 toises ou 239 verges du dernier. L'angle est de 147° 30'.

La ligne de démarcation tourne à gauche entre les territoires de Neustadt et de Kalecziczki jusqu'au cabaret de Slomiszki.

Le 272-me est près de ce cabaret à 646 toises ou 369 verges du № 271. L'angle est de 177°. De ce point la frontière suit le chemin de Neustadt à Mursatten.

Le 273-me est sur le terrain de Wenske vis-à-vis de la propriéte du противъ усадьбы врестьянина Тица, въ paysan Titz à 344 toises ou 192 verges 344 туазахъ или 192 жердахъ от

429 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 129° 30'. Съ этого пункта линія слідуеть по Лендрів въ болота этого же имени.

267-й находится на землѣ Полендра и на лѣвомъ берегу Лендры, въ 259 туазахъ или 144 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 96°. Граница обращается на лѣво.

268-й столбъ находится на болотъ Полендры въ 84 туазахъ или 48 жердяхъ отъ № 267-го. Уголъ составляеть 156°. Она продолжается между землями Полендры и Таутишкенъ до прежней межи, близь которой находится 269-й столбъ на землъ Полендры, въ 322 туазачъ или 176 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 164°. Граница идеть вдоль луговъ Полендры, оставляя по лѣвую сторону въ прусскихъ владѣніяхъ деревню Полендра.

270 й находится на земль Полендри близь прежней межи, въ 540 туазахъ или 308 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 175°. Она продолжается между землями Согинта и Нейзасъ.

271-й поставленъ на землъ Согинта, въ 418 туазахъ или 239 жердяхъ отъ послёдняго. Уголъ составляетъ 147° 30'.

Демаркаціонная линія обращается на льво между землями Нейштадта и Калечицки до корчмы Сломишки.

272-й находится близь этой корчин, въ 646 туазахъ или 369 жердяхъ отъ № 271-го. Уголъ составляеть 177°. Съ этого пункта граница следуеть по дорогь изъ Нейштадта въ Мурзатенъ.

273-й находится на землю Венске

quitte le chemin et vient aboutir à la Она оставляеть дорогу и идеть въ рѣвъ Schusta.

Le 274-me se trouve sur la rive droite de cette rivière à 85 toises ou 45 verges du précédent. L'angle est de 149°. La ligne de démarcation suit le cours de la Schusta jusqu'au village de Snaukale, où cette rivière quitte la frontière et tourne à gauche dans le territoire Prussien.

Le 275-me se trouve sur la rive droite près du village de Snaukale à 528 toises ou 306 verges du précédent. L'angle est de 159°. La frontière quitte la Schusta, traverse et repasse un petit ruisseau près du village de Snaukale et se prolonge entre son territoire et celui de Meterqueten.

Le 276-me se trouve sur le terrain de Snaukale à 526 toises ou 290 verges du dernier. L'angle est de 175°. On suit les territoires précédents.

Le 277-me est placé sur le terrain de Snaukale à 332 toises ou 186 verges du 276-me №. L'angle est de 172° 45'. De ce point elle suit le chemin de Neustadt à Bardeniki entre les territoires du Snaukale et de Gruscheln.

Le 278-me poteau est élevé dans le petit bois de Snaukale non loin du village prussien de Gruscheln à 498 toises ou 278 verges du dernier. L'angle est de 128° 30'. La frontière se prolonge le long du même chemin entre les territoires ci-dessus nommés.

Le 279-me se trouve dans les broussailles sur le terrain de Snaukale à 420 toises ou 230 verges du précédent. L'angle est de 141°. De ce point la frontière va en ligne droite et passe граница идеть по прямой линіи и сл'ь-

du précédent. L'angle est de 167°. Elle предыдущаго. Уголъ составляеть 167°. Шуств.

> 274-й находится на правомъ берегу этой ръки, въ 85 туазахъ или 45 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 149°. Демаркаціонная линія слівдуетъ по теченію р'вки Шусты до леревни Снаукале, гдъ эта ръка оставляетъ границу и обращается на лево. въ прусскія владбнія.

> 275-й столбъ находится на правомъ берегу близь деревни Снаукале, въ 528 туазахъ или 306 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 159°. Граница оставляеть Шусту, пересвиаеть небольшой ручей близь деревни Снаукале и продолжается между ея землями и землями Метеркетенъ.

> 276-й столбъ находится на землъ Снаукале, въ 526 туазахъ или 290 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 175°. Следують далее по темь же территоріямъ.

> 277-й поставлень на земл'в Снаукале, въ 332 туазахъ или 186 жердяхъ отъ № 276-го. Уголъ составляетъ 172° 45'. Съ этого пункта линія следуеть по дорогь изъ Нейштадта въ Барденики, между землями Снаукале и Грушельнъ.

> 278-й столбъ поставленъ въ небольшой рощъ Снаукале, недалеко отъ прусской деревни Грушельнъ, въ 498 туазахъ или 278 жердяхъ отъ послъдняго. Уголъ составляетъ 128° 30'. Граница продолжается вдоль той же дороги между вышепоименованными землями.

> 279-й находится въ кустарникахъ на земль Спаукале, въ 420 туазахъ или 230 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 141°. Съ этого пункта

entre les terres de Romanischki et de дусть между землями Романишки и baret de Romanischki.

Le 280-me est près d'une croix à verges du précédent. L'angle est de 621 жерди отъ предыдущаго. Уголъ 145°. Elle passe entre les terres de составляеть 145°. Она следуеть между Romanischki et de Rammutten, puis землями Романишки и Раммутенъ, поelle traverse la Tenne.

Le 281-me poteau est élevé sur la rive droite de la Tenne à 440 toises ou берегу Тенне, въ 440 туазахъ или 246 246 verges du précédent. L'angle est жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ соde 156°. La frontière longe le terri- ставляеть 156°. Граница следуеть по toire de Jawne et laisse sur la gauche землямъ Явнъ и оставляетъ налъво въ dans le cordon prussien le village de прусской черть деревню Курте. Courte.

Le 282-me se trouve sur le terrain de Jawne près du ruisseau de Gordomke pyyls Гордомке въ 440 туазахъ или à 440 toises ou 246 verges du dernier. 246 жердяхь оть последняго. Уголь L'angle est de 172°. D'ici elle passe составляеть 172°. Отсюда она сл'ядуеть entre les territoires de Vaveren et de между землями Ваверенъ и Курте до Courte jusqu'à une ancienne borne.

Le 283-me est près de cette borne et du village de Vaveren à 482 toises близь деревни Ваверенъ, въ 482 туазахъ ou 268 verges du 282-me M. L'angle est de 124°. La ligne suit les territoires précédents.

Le 284-me est près d'une borne et du village d'Oschele à 370 toises ou 205 verges du 283-me. L'angle est de 150°. La frontière se dirige en ligne 150°. Граница направляется по пряdroite sur le village de Paschelischki.

Le 285-me est dressé vis-à-vis de ce village sur le terrain d'Oschele à 439 toises ou 249 verges du précédent. Schwekstenau.

Le 286-me est sur la lisière de ce bois à 406 toises ou 232 verges du рощи, въ 406 туазахъ или 232 жерdernier. L'angle est de 109°. La ligne дяхъ отъ послъдняго. Уголъ состав-

Rammutten jusqu'aux environs du ca- Раммутенъ до окрестности корчмы Романишки.

280-й находится близь креста, въ 20 200 toises ou 110 verges sur la gauche туазахъ или 110 жердяхъ налъво отъ de ce cabaret à 1096 toises ou 621 этой корчмы и въ 1096 туазахъ или томъ онъ переходить Тенне.

281-й столбъ поставленъ на правомъ

282-й находится на земле Явне близь прежней межи.

283-й находится близь этой межи и или 268 жердяхъ отъ № 282-го. Уголъ составляеть 124°. Линія сл'ядуеть по предыдущимъ землямъ.

284 й находится близь межи и близь деревни Ошеле, въ 370 туазахъ или 205 жердяхъ отъ 283-го. Уголъ составляеть мой линіи къ деревнъ Пашелишки.

285-й поставлень противь этой деревни на землъ Ошеле, въ 439 туазахъ или 249 жердяхъ отъ предыдущаго-L'angle est de 145°. D'ici elle tourne Уголь составляеть 145°. Отсюда оне. à droite le long du petit bois de обращается направо вдоль небольшо рощи Швекстенау.

286-й находится на опушев это

les terrains de Labedmeden et de Pur- щается налъво между землями Лабедмеscheliskai.

Le 287-me est placé dans les sables près du bois de Pachelischki à 260 лъса Пашелинки, въ 260 туазахъ или qui mène à Virkiten.

Le 288-me est près de ce chemin core les sables jusqu'au 289 poteau qui Она проходить еще по пескамъ est placé sur le terrain de Pachelischki 289-го столба, который поставленъ на à 140 toises ou 81 verges du № 288. землъ Пашелишки, въ 140 туазахъ или L'angle est de 116°. La frontière tourne 81 жерди отъ № 288-го. Уголъ составà droite entre les territoires de Keka- дяетъ 116°. Граница обращается направо lischki et de Miktschas.

Le 290-me se trouve près d'une ancienne borne non loin du village de недалеко отъ деревни Лабедмеденъ, въ Labedmeden à 522 toises ou 288 verges 522 туазахъ или 288 жердяхъ отъ преdu précédent. L'angle est de 158°. De дыдущаго. Уголь составляеть 158°. Отlà, passant entre les mêmes territoires, l'on arrive au 291 sur le terrain de ходять въ 291-му на землъ Лабедмеda précédent. L'angle est de 152°. La frontière tourne à gauche et vient abou- 152°. Граница обращается на лъво и tir au chemin de Polaitzi à Szagudparven.

Le 292-me est placé près de ce chemin et sur le terrain de Labedmeden à 343 toises ou 184 verges du précédent. L'angle est de 116°. De ce point les limites tournent à gauche et vont aboutir au chemin qui mène d'Inkakle à Mikschas, sur lequel se trouve le deux cent nonnante troisième poteau sur le terrain d'Inkakle à 272 toises ou 154 Verges du 292-me. L'angle est de 122°. La frontière suit en ligne droite les territoires d'Inkakle et de Schagud-

de démarcation tourne à gauche entre ляеть 109°. Демаркаціонная динія обраденъ и Пуршелишки.

287-й поставленъ на пескахъ близь toises ou 148 verges du précédent. 148 жердяхь отъ предыдущаго. Уголъ L'angle est de 130°. Elle tourne à составляеть 130°. Она обращается наdroite par les sables jusqu'au chemin право черезъ пески до дороги ведущей въ Веркитенъ.

288-й находится близь этой дороги, à 357 toises ou 200 verges du dernier. въ 357 туазахъ или 200 жердяхъ отъ L'angle est de 149°. Elle traverse en- послъдняго. Уголъ составляеть 149°. между землями Кекалишки и Миктшасъ.

290-й находится близь прежней межи сюда идя между тъми же землями, при-Labedmeden à 174 toises ou 94 verges денъ, въ 174 туазахъ или 94 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ упирается въ дорогу изъ Полайцы въ Шагудпарвенъ.

> 292-й поставленъ близь этой дороги, на земль Лабедмеденъ, въ 343 туазахъ или 184 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголь составляеть 116°. Съ этого пункта граница обращается на лево и упирается въ дорогу, ведущую изъ Инкакле вы Миктпіасъ, на которой находится двівсти девяносто третій столбъ на землъ Инкакле, въ 272 туазахъ или 154 жердяхъ отъ 292-го. Уголъ составляеть 122°. І раница следуеть по прямой линіи между землями Инкакле и Шагудпарвенъ.

Le 294-me est placé près d'une encienne borne non loin du cabaret d'In- недалеко отъ корчин Инкакле, въ 640 а kakle à 640 toises ou 368 verges du Tyasax's или 368 жердях в отв предиse prolonge entre les territoires de продолжается между землями Гургайт-Gurgaitschen et de Schagudpargen, шенъ и Шагудпаргенъ до прежней межи. jusqu'à une ancienne borne près de la- 6.1435 gotopos haxogutes 295-s crosos, quelle se trouve le 295-me poteau, sur на землѣ Гургайтшенъ, въ 1348 туазахъ le terrain de Gurgaitschen, à 1348 toises или 748 жердяхъ отъ последняго. Уголь ou 748 verges du dernier. L'angle est составляеть 161°. Съ этого пункта он de 161°. De се point elle tourne à обращается на лъво и идеть по прамой gauche et se dirige en ligne droite ра- линін параллельно рѣкѣ Ашвѣ между ralèllement à la rivière d'Aschwa entre землями Польценъ и Шагудпаргенъ. les territoires de Poltzen et de Schagudpargen.

Le 296-me est près d'une aucienne est de 135°. La frontière tourne à droite ставляеть 135°. Граница обращается de Greneken, toujours paralèllement à Гренекенъ, по прежнему параллелью la rivière d'Aschwa jusqu'au chemin de ръкъ Ашвъ до дороги изъ Шелина в Schelin à Beieden.

Le 297-me se trouve sur ce chemin toires précédents et traverse la Wivirza.

Le 298-me se trouve sur le bord de cette rivière à 100 toises ou 55 verges въ 100 туазахъ или 55 жердяхъ на sur la gauche du confluent de l'Aschwa льво отъ сліянія Ашвы съ Вивиржой в dans la Wivirza et à 290 toises ou въ 290 туазахъ или 165 жердяхъ отъ 165 verges du précédent. L'angle est предыдущаго. Уголъ составляеть 126°. de 126°. Elle tourne à gauche entre Она обращается на л'іво между землями les territoires de Linge et de Stanait-'Линге и Станайценъ до лъса Швекzen, jusqu'au bois de Schwekstenau.

Le 299-me poteau est sur le terrain de Linge à 80 toises ou 46 verges du Линге, въ 80 туазакъ или 46 жердяль précédent. L'angle est de 117°. La ligne отъ предыдущаго. Уголъ составляеть se prolonge en ligne droite le long du 117°. Граница идетъ по прамой лиши

294-й поставленъ близь прежней межи : précédent. L'angle est de 160°. Elle дущаго. Уголъ составляеть 160°. Онь

296-й находится близь прежней межи borne sur le terrain de Poltzen à 660 на землъ Польценъ, въ 660 туазать или toises ou 374 verges du № 295. L'angle 374 жердяхь оть № 295. Уголь соentre les territoires de Schurkischki et направо между землями Шуркишки в Бейеленъ.

297-й находится на этой дорогв, въ 150 toises ou 80 verges à la gauche 150 туазахъ или 80 жердяхъ, на лево du cabaret de Schelin à 555 toises ou отъ корчиы Шелина, въ 555 туазатъ 312 verges du dernier. L'angle est de или 312 жердяхъ отъ последняго. Уголъ 156°. La ligne passe entre les terri- составляеть 156°. Линія сл'ядуеть между твми же землями и пересвкаеть рвку Вивиржа.

298-й находится на берегу этой ръки, стенау.

299-й столбъ находится на земль

O poteau sur la lisière du bois à toises ou 106 verges du précédent. ele est de 149°. La ligne tourne pite entre le bois de Schwekstenan forêt royale de Dlimatzen.

301-me se trouve dans le bois de ekstenau à 624 toises ou 352 verges ernier. L'angle est de 139°. Elle rolonge entre les mêmes forêts 'à leur débouché.

302-me poteau est sur une haunommée Peleschotnikes à 294 toises 55 verges du № 301. L'angle est 21°. La ligne traverse la Schattesuit la démarcation des territoires onige et de Poschalteken jusqu'au au de ce nom.

- 303-me est placé près de ce au, sur le terrain de Linge à 380 3 ou 214 verges du précédent. gle est de 121°. De ce point la ière tourne autour du village de halteken dans le cordon prussien.
- : 304-me se trouve sur le terrain de nando vis-à-vis de Poschalteken à 68 s ou 34 verges du précédent. L'angle le 90° 30'. Elle forme une courbe nivant les mêmes territoires.
- 305-me est placé sur le terrain komando vis-à-vis de Poschalteken 8 toises ou 66 verges du précédent. gle est de 152°. De ce point elle aboutir en ligne droite au chemin chwekstenau à Memel.
- 306-me se trouve sur ce chemin,

de Schwekstenau jusqu'à une an- вдоль леса Швевстенау до прежней e borne près de laquelle se trouve межи. близь которой находится 300-й столбъ на опушкъ лъса, въ 193 туазахъ или 106 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 149°. Линія обращается на право между лесомъ Швекстенау и королевскимъ лѣсомъ Длиматценъ.

> 301-й находится въ лѣсу Швекстенау, въ 624 туазахъ или 352 жердяхъ оть послёдняго. Уголь составляеть 139°. Она продолжается между теми же лесами до выхода изъ нихъ.

> 302-й столбъ находится на возвышенности именуемой Пелешотники, въ 294 туазахъ или 165 жердяхъ отъ № 301. Уголъ составляеть 121°. Линія переходить чревъ Шатекесъ, следуеть по чертв между землями Лониге и Пошалтекенъ до выселка этого имени.

> 303-й поставленъ близь этого выселва на землъ Линге, въ 380 туазахъ или 214 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 121°. Съ этого пункта граница обращается вокругь деревни Пошалтекенъ въ прусскихъ владеніяхъ.

> 304-й находится на землъ Скомандо противъ Пошалтекенъ, въ 68 туазахъ или 34 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 90° 30'. Она образуеть изгибъ, слъдуя по тъмъ же территоріямъ.

> 305-й поставленъ на землъ Скомандо противъ Пошалтекенъ въ 118 туазахъ или 66 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 152°. Съ этого пункта она по прямой линіи упирается въ дорогу изъ Швекстенау въ Мемель.

306-й находится на этой дорогв, на toire de Skomando, à 3551 toises земль Скомандо, въ 3551 туазъ или 980 verges du dernier. L'angle est 1980 жердяхъ отъ посл'вдняго. Уголъ 67° 30'. La ligne se prolonge jusqu'à составляеть 167° 30'. Линія продолrémité du territoire de Schwekste- жается до оконечности территоріи Швекd'une hauteur dite Palgenborg à 206 близь возвышенности называемой Пальtoises ou 118 verges du № 306-me. генборгь, въ 206 туазахъ или 118 жер-L'angle est de 148°. Elle suit les li-|дяхъ отъ № 306. Уголъ составляеть mites de la Starostie de Retano et du 148°. Она слъдуетъ по границамъ стаvillage de Peczeiten jusqu'à une ancienne роства Ретано и деревни Печейтенъ ю borne près de laquelle est élevé le прежней межи, близь которой постав-308-me sur le terrain d'Eiseny à 457 денъ 308-й столбь на землѣ Эйзени въ toises ou 252 verges du précédent. La 457 туазахъ или 252 жердяхъ отъ преfrontière passe entre les territoires d'Ei- дыдущаго. Граница следуеть senv et de Peczeiten.

Le 309-me se trouve sur le chemin de Schwekstenau à Eiseny à 374 toises стенау въ Эйзени, въ 374 туазахъ ил ou 215 verges du dernier. L'angle est de 148°. Elle tourne à gauche et suit les щается на л'єво и сл'ядуеть по предиterritoires précédents.

Le 310-me poteau est placé près d'une ancienne borne vis-à-vis du village de Peczeiten à 190 toises ou 106 verges du dernier. L'angle est de 139°. La frontière descend dans le ravin que forme la rivière d'Eise.

Le 311-me est à 73 toises ou 40 verges du précédent. L'angle est de 111° 15'. La ligne suit les territoires d'Eiseny et Peczeiten et vient aboutir au chemin d'Eiseny à Memel.

Le 312-me est placé sur ce chemin et sur le territoire d'Eiseny à 164 toises ou 87 verges du précédent. L'angle est de 170° 40'. Elle se prolonge entre les territoires d'Eiseny et de Posingen jusqu'à une borne en terre près de laquelle se trouve le 313-me sur le territoire d'Eiseny au point où la petite где речка Эйза пересекаеть границу, rivière d'Eisa traverse la frontière à 840 toises ou 473 verges du dernier. последняго. Уголь составляеть 175°. L'angle est de 175°. La ligne suit les Линія следуеть по границамъ староства limites de la Starostie de Gorzda et celle Горжда и деревни Позингемъ. du village de Pozingen.

nau: on v trouve le 307-me poteau près стенау: здъсь находится 307-й столбь землями Эйзени и Печейтенъ.

> 309-й находится на дорогъ изъ Швек-215 жердяхъ отъ послъдняго. Она обрадущимъ землямъ.

> 310-й столбъ поставленъ близь прежней межи, противъ деревни Печейтенъ вь 190 туазахь или 106 жердяхь оть последняго. Уголъ составляеть 139°. Граница спускается въ долину образуемую рекою Эйзе.

> 311-й находится въ 73 туазахъ ил 40 жердяхь отъ предыдущаго. Уголь составляеть 111° 15'. Линія слівдуеть по землямъ Эйзени и Печейтенъ и оканчивается у дороги изъ Эйзени въ Мемель.

> 312-й поставленъ на этой дорогъ и на землъ Эйзени, въ 164 туазахъ или 87 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 170° 40′. Она продолжается между землями Эйзени и Позингена до земляной межи, близь которой находится 313-й столбъ на землъ Эйзени въ пунктъ вь 840 туазахъ или 473 жердяхъ отъ

Le 314-me poteau est placé près et suit le chemin ci-dessus.

Le 315-me est sur le terrain de Schoupern à 855 toises ou 480 verges du précédent. L'angle est de 176° 45'. La frontière suit le même chemin, laissant le village de Schoupern sur la droite: celui de Pictaczen-Bendik sur la gauche et traverse le petit ruisseau d'Aglon.

Le 316-me se trouve près du petit bois de Schoupern vis-à-vis du village le Pictaczen-Bendik à 719 toises ou 404 verges du précédent. L'angle est de 172°. La ligne de démarcation suit mcore le même chemin entre les terripoires de Goudanske et de Pictaczen-Rendic.

Le 317-me est placé sur le terrain de Goudanske près d'un cimetière à 695 toises ou 390 verges du 316-me. L'angle est de 155° 45'. Toujours le long du chemin en suivant les mêmes territoires, on arrive au 318-me poteau qui est sur le terrain de Goudanske vis-à-vis de Schnauksten à 302 toises ou 167 verges du dernier. L'angle est de 164° 30'. Le même chemin fait encore la frontière le long des territoires de Goudanske et de Schnauksten.

Le 319-me est sur le terrain de Goudanske vis-à-vis de Schnauksten à 402 toises ou 220 verges du № 318. L'angle est de 170°. La frontière se prolonge

Le 320-me se trouve sur le terrain

314-й столбъ поставленъ близь прежd'une ancienne borne vis-à-vis de Ge- ней межи напротивъ Герелленъ-Луксъ, rellen-Lux à 752 toises ou 424 verges въ 752 туазахъ или 424 жердяхъ отъ u № 313. L'angle est de 163°. De ce № 313. Уголъ составляетъ 163°. Съ mint la frontière traverse un petit bois этого пункта граница пересъкаеть небольшой лівсь и слівдуеть по вышеупомянутой дорогв.

> 315-й находится на землѣ Шупернъ, въ 855 туазахъ или 480 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 176° 45'. Граница следуеть по той же дороге, оставляя деревню Шупернъ на право, а деревню Пиктаценъ-Бепдикъ налъво и переходить чрезъ небольшой ручей Аглонъ.

> 316-й находится близь небольшаго лъса Шуперна противъ деревни Пиктаценъ-Бендикъ, въ 719 туазахъ или 404 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 172°. Демаркаціонная линія слідуеть еще по той же дорогів между землями Гуданске и Пиктаценъ-Бендикъ.

> 317-й поставленъ на землъ Гуданске близь кладбища, въ 695 туазахъ или 390 жердяхъ отъ 316-го. Уголъ составляеть 155° 45'. По прежнему следуя вдоль дороги и тъхъ земель приходимъ къ 318-му столбу, поставленному на землъ Гуданске противъ Шнаукстена, въ 302 туазахъ или 167 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 164° 30'. Таже дорога составляетъ границу вдоль земель Гуданске и Шнаукстенъ.

319-й находится на землѣ Гуданске противъ Шнаукстена, въ 402 туазахъ или 220 жердяхъ отъ № 318. Уголъ составляеть 170°. Граница продолжаетen ligne droite entre les territoires de ся по прямой линіи между землями Гу-Goudanske et de Gumbenszki jusqu'à la данске и Гумбенцки до небольшой ръчки Petite rivière de Squinia qu'elle traverse. Сквиніи, которую она пересвкаетъ.

320-й находится на земл'в Матзайци

de Matzavtzi près de la Squinia à 1278 toises ou 724 verges du précédent. L'angle est de 164°.

Le 321-me est à 90 toises ou 48 verges plus loin, sur le terrain de Matzaytzi. L'angle est de 140°. D'ici la frontière passe entre les territoires de Gorzda et de Libern, traverse la Minge.

Le 322-me est sur le territoire de Gorzda, non loin de la Minge, à 760 toises ou 434 verges du précédent. L'angle est de 158°. On suit les limites des territoires de Gorzda et Kuczlauken jusqu'au chemin de Gorzda à Memel, pour atteindre le 323-me fixé sur ce chemin, sur le territoire de Gorzda à 766 toises ou 432 verges du dernier. La ligne passe entre les territoires de Gorzda et de Laugalen.

Le 324-me est sur le terrain de Gorzda vis-à vis du village de Laugalen à 384 toises ou 210 verges du 323-me poteau. L'angle est de 174°. La frontière se prolonge en formant une ligne courbe entre les territoires de Gorzda et de Laugalen.

Le 325-me est placé sur le territoire de Gorzda à 260 toises ou 144 verges du précédent. L'angle est de 141°. La limite longe le territoire de Kwetzaini et de Kuliczki.

Le 326-me se trouve vis-à-vis de Kuliczki sur le terrein de Kwetzaini à 385 toises ou 217 verges du précédent. L'angle est de 163° 30'. La frontière se prolonge en ligne droite entre les territoires de Wirschill et de Bereniszken.

Le 327-me est sur le terrain de Wirschill vis-à-vis du village de Bereniszken à 827 toises ou 475 verges du précédent. L'angle est de 104° 15'. De ce point la ligne tourne à droite, lais- этого пункта линія обращается на право,

близь Сквиніи, въ 1278 туазахъ им 724 жердяхъ отъ предыдущаго. Угов составляеть 164°.

321-й находится въ 90 туазахъ ил 48 жердяхъ далбе, на землъ Матзанци. Уголъ составляетъ 140°. Отсюда граница следуетъ между землями Горжда и Либерна, переходить ръчку Минге.

322-й находится на земл'в Горжда недалеко отъ Минге, въ 760 туазакъ им 434 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголь составляеть 158°. Следують по граньцамъ земель Горжда и Кучлаувевъ до дороги изъ Горжда въ Мемель, чтоба достигнуть 323-го столба поставленнаго на этой дорогв, на землв Горжда, въ 766 туазахъ или 432 жердяхъ отъ последняго. Линія следуеть между территоріей Горжды и Лаугаленъ.

324-й находится на землъ Горжи противъ деревни Лаугаленъ, въ 384 ггазахъ или 210 жердяхъ отъ 323-то столба. Уголъ составляеть 174°. Граница продолжается, образуя кривую ленію между землями Горжда и Лаугаленъ.

325-й поставлень на землю Горжда въ 260 туазахъ или 144 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 141°. Граница идеть вдоль земель Кветцайни и Кулички.

326-й находится напротивъ Кулички на землъ Кветцайни, въ 385 туазахъ или 217 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 163° 30'. Граница продолжается по прямой линіи между землями Виршиль и Беренишкенъ.

327-й находится на землъ Виршил противъ деревни Беренишкенъ, въ 827 туазахъ или 475 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 104° 15'. Съ

territoire prussien.

Le 328-me est placé sur le terrain de Virschill près d'une ancienne borne à 84 toises ou 271 verges du dernier. l'angle est de 135°. Elle tourne à droite long du chemin de Schakinen à Kwetaini.

Le 329-me est près d'un ancien pomu prussien sur le terrain de Kwetzaini 248 toises ou 140 verges du № 328. angle est de 115°. De ce point elle Erne à gauche entre les territoires de wetzaini et de Smilgina.

Le 330-me est élevé près d'un ancien oteau prussien sur le terrain de Kwetsini à 572 toises ou 322 verges du récédent. L'angle est de 158°. La contière tourne encore à gauche, se promge en ligne droite entre les territires de Gribzani et de Smilgina, passe t ruisseau d'Equila.

Le 331-me poteau se trouve près d'un acien poteau non loin de l'Equila à 255 toises ou 706 verges du précélent. L'angle est de 159°. De ce point le suit le chemin de Gribzani à Meliken le long du bois de Marges.

Le 332-me est placé sur le terrain et près du village de Weitelli à 490 vines ou 275 verges du précédent. L'angle est de 161° 30'. La frontière Passe entre les territoires de Schwirbelen et de Mediken.

Le 333-me se trouve sur le terrain de Schwirbelen à 490 toises ou 273 verges du N. 332. L'angle est de 170°. la ligne se dirige entres les villages et les territoires de Schwirbelen et de Mediken

nt le village de Wirschill dans le ter- оставляя деревню Виршиль въ русскихъ poire russe et celui de Schakillen dans предълахъ и деревню Шакилденъ—въ прусскихъ.

> 328-й поставленъ на землъ Виршиль близь прежней межи, въ 484 туазахъ или 271 жерди оть последняго. Уголь составляеть 135°. Она обращается на право вдоль дороги изъ Шакиненъ въ Кветиайни.

> 329-й находится близь прежняго прусскаго столба на землв Кветцайни, въ 248 туазахъ или 140 жердяхъ отъ № 328-го. Уголь составляеть 115°. Съ этого пункта она обращается на лево между землями Кветцайни и Смильгина.

> 330-й поставленъ близь прежняго прусскаго столба на землъ Кветпайни въ 572 туазахъ или 322 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 158°. Граница обращается еще на лъво, продолжается по прямой линіи между территоріями Грибпани и Смильгина, переходить ручей Эквила.

331-й столбъ находится близь прежняго столба недалеко отъ Эввиды, въ 1255 туазахъ или 706 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 159°. Съ этого пункта она следуетъ по дорогв изъ Грибцани въ Медивенъ вдоль лъса Мариесъ.

332-й поставленъ на земл'в и близь деревни Вейтелли, въ 490 туавахъ или 275 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 161° 30'. Граница проходитъ между землями Швирбелена и Меливенъ.

333-й находится на землъ Швирбеленъ, въ 490 туазахъ или 273 жердахъ отъ № 332-го. Уголъ составляетъ 170°. Линія направляется между деревнями и землями Швирбеленъ и Медикенъ.

Le 334-me est près du petit ruisseau d'Equila sur le terrain de Schwirbelen ручья Эквила, на землъ Швиро à 354 toises ou 200 verges du précédent. L'angle est de 161°. De ce point la ligne forme une courbe et vient aboutir au bois de Gorzda sus la lisière duquel se trouve le 335-me poteau à 312 toises ou 174 verges du précédent. L'angle est de 156° 30'. La ligne de démarcation se prolonge entre le bois de Gorzda et les terres de Truchen.

Le 336-me se trouve sur le grand chemin de Gorzda à Krottingen à 154 toises ou 85 verges du précédent. L'angle est de 157° 30'. Elle suit les territoires précédents jusqu'au petit ruisseau de Bahne.

Le 337-me est près de ce ruisseau sur le territoire de Gorzda à 173 toises ou 94 verges du dernier. L'angle est de 139°. Les limites se prolongent encore entre les 'mêmes territoires paralèllement au grand chemin jusqu'au cabaret de Skrusdine près duquel se trouve le 338-me poteau sur le chemin de Jakobowa à Memel entre deux anciens poteaux prussiens à 392 toises on 223 verges du № 337. L'angle est de 160°. De ce point la frontière passe entre les territoires de Peterkaitz et de Lapinizki et va en ligne droite aboutir au chemin пинички и по прямой линіи уп de Peterkaitz à Skuda.

Le 339-me se trouve sur le terrain et non loin du moulin de Peterkaitz а отъ мельницы Петеркайца въ 1 1005 toises ou 565 verges du précédent. азахъ или 565 жердяхъ отъ щ L'angle est de 160°. Il faut traverser maro. Уголъ составляеть 160°. la Poweronia entre les territoires de перейти Поверонію между земля Peterkaitz et de Kurmen jusqu'à un an-теркайцъ и Курменъ до прежняг cien poteau prussien pour trouver le скаго столба, чтобы найти 340-340-me vis-à-vis du village de Kurmen тивъ деревни Курменъ, въ 440 г à 440 toises ou 240 verges du dernier. или 240 жердяхъ отъ последняго

334-й находится близь небо въ 354 туазахъ или 200 жердя предыдущаго. Уголъ составляетт Съ этого пункта линія образу гибъ и оканчивается у лъса Г на опушкъ котораго находится столбъ, въ 312 туазахъ или 17 дяхъ отъ предыдущаго. Уголъ ляетъ 156° 30'. Демаркаціонная продолжается между лесомъ Гој землями Трухенъ.

336-й находится на большой изъ Горжды въ Кроттингенъ, въ азахъ или 85 жердяхъ отъ преды Уголь составляеть 157° 30. О дуетъ по предыдущимъ терри до небольшаго ручья Бане.

337-й находится близь этог на земль Горжды, въ 173 туаз: 94 жердяхъ отъ последняго. У ставляеть 139°. Граница продо между тъми же территоріями па во большой дороги до корчиы дине, близь котораго находитс столбъ на дорогѣ изъ Якубова мель, между двумя прежними пр столбами, въ 392 туазахъ или 2 дяхъ отъ № 337-го. Уголъ сост 160°. Съ этого пункта грани дуетъ между землями **Петеркай**п въ дорогу изъ Петеркайца въ (

339-й находится на землв и н

Emarcation des territoires précédents. границамъ предыдущихъ земель. Le 341-me se trouve près du ruisseau 'Angel et d'un ancien poteau à 343 pises ou 191 verges du Nº 340-me. 'angle est de 144°. Entre ce poteau t le suivant on trouve une ancienne orne en pierre qui indiquait la direcion de la frontière de ce point à la ser Baltique, où l'on voit encore une ierre semblable. La frontière traverse : ruisseau d'Angel et longe les territoires e Blutzik et de Gurmen.

Le 342-me est dans le bois de Blutzik 102 verges ou 181 toises du précéent. L'angle est de 139°. La ligne ourne à droite entre les bois de Blutik et de Talen.

Le 343-me se trouve dans le bois de Blutzik à 296 toises ou 167 verges du lernier. L'angle est de 158° 30'. En uivant les mêmes territoires l'on arrive u 344-me poteau qui se trouve sur les âturages de Prischmand à 183 toises n 100 verges du dernier. L'angle est le 145° 30'. La frontière s'avance paaléllement au chemin de Blutzik à Taen entre les terrains de Prischmand et le Talen.

Le 345-me est placé sur ce chemin à 211 toises ou 112 verges du № 344. L'angle est de 141°. Elle tourne à droite entre les territoires précédents.

Le 346-me se trouve sur le terrain de Prischmand à 326 toises ou 181 verges du précédent. L'angle est de 157°. Il y a sur le milieu de cette ligne un ancien poteau. La ligne tourne à et de Szwillen.

Le 347-me poteau est sur le terrain

'angle est de 159°. La ligne suit la составляетъ 159°. Линія слідуеть по

341-й находится близь ручья Ангель и близь прежняго столба, въ 343 туазахъ или 191 жерди отъ № 340-го. Уголъ составляеть 144°. Между этимъ столбомъ и слёдующимъ находится прежняя межа изъ камня, которая показывала направленіе границы съ этого пункта по Балтійскому морю, гдв еще виденъ подобный же камень. Граница пересвкаеть ручей Ангель и идеть вдоль земель Блютчикъ и Гурменъ.

342-й стоить въ лесу Блютчика, въ 102 жердяхъ или 181 туазахъ отъ предыдущаго. Уголь составляеть 139°. Линія обращается направо между лівсомъ Блютчика и Таленъ.

343-й находится въ лъсу Блютчива, вь 296 туазахъ или 167 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 158° 30'. Следуя по темъ же территоріямъ, приходить въ 344-му столбу, который находится на пастбищъ деревни Пришмандъ, въ 183 туазахъ или 100 жердяхъ отъ последняго. Уголь составляеть 145° 30'. Граница идеть далее параллельно дорогв изъ Блютчика въ Таленъ, между землями Пришмандъ и Таленъ.

345-й поставленъ на этой дорогъ, въ 211 туазахъ или 112 жердяхъ отъ № 344. Уголъ составляетъ 141°. Она обращается направо, между вышеозначенными землями.

346-й находится на землъ Пришманда, въ 326 туазахъ или 181 жерди отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 157°. По срединъ этой линіи находится прежній столбъ. Линія обращается направо droite entre les terrains de Prischmand между землями Пришманда и Чвиллена.

347-й столбъ находится на землъ

steniki.

Le 348-me se trouve sur le terrain de Krottingen à 238 toises ou 180 verges гена, въ 238 туазахъ или 180 жердяхъ du précédent. L'angle est de 168°. La frontière suit la démarcation des territoires de Krottingen et de Venske, traverse la rivière de Dauna et vient aboutir au chemin de Krottingen à Memel.

Le 349-me est élevé sur ce chemin près d'un ancien poteau et d'un cabaret ruiné à 683 toises ou 388 verges du dernier. L'angle est de 156°. La ligne se dirige le long d'une haie qui fait la séparation des terrains de Krottingen et de Lamsaten.

Le 350-me est sur le terrain de Krottingen à 347 toises ou 178 verges du генъ, въ 347 туазахъ или 178 жерих № 349. L'angle est de 93°. Elle tourne à gauche entre les territoires nommés ci-dessus et vient aboutir à un petit нованными землями и оканчивается у ruisseau nommé Schlogina.

Le 351-me se trouve près de ce ruisseau et d'une borne en pierre à 154 toises ou 87 verges du précédent. L'angle est de 147° 15'. D'ici la frontière passe entre les territoires un marais près duquel est élevé

le 352-me poteau sur le terrain de Slutschke à 274 toises ou 157 verges 274 туазахъ или 157 жердяхъ отъ преdu précédent. L'angle est de 136°. La ligne tourne à gauche entre les mêmes territoires, passe la montagne d'Alke землями переходить гору Альке и оканet vient aboutir à la Tenza.

Le 353-me se trouve sur la rive gauche de cette rivière à 160 toises ou этой ръки, въ 160 туазахъ или 93 жер-93 verges du précédent. L'angle est de дяхъ оть предыдущаго. Уголъ состав-

de Prischmand à 250 toises ou 145 Пришманда, въ 250 туазакъ или 14— verges du précédent. L'angle est de жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ с 175° 30'. Elle tourne à droite entre ставляеть 175° 30'. Она обращаеть \_\_\_\_ les territoires de Krottingen et de Werk- направо, между землями Кроттинент Веркстеники.

> 348-й находится на землъ Кроттиноть предыдущаго. Уголъ составляеть 168°. Граница следуеть по черте территорій Кроттингена и Венске, переходить ръку Дауну и оканчивает и у дороги изъ Кроттингена въ Мемель.

> 349-й поставлень на этой дорогь, близь прежняго столба и разрушенной корчмы, въ 683 туазахъ или 388 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляеть 156°. Линія направляется вдоль изгороди, раздъляющей земли Кроттингена и Ламсатена.

> 350-й находится на землъ Кроттивоть № 349. Уголъ составляетъ 93°. Ова обращается налво, между вышелотиенебольшаго ручья, называемаго Шиогина

351-й находится близь этого ручья в прежней каменной межи, въ 154 туазахъ или 87 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 147° 15'. Отсюда граница следуеть между землями Слют-Slutschke et de Lamsaten et traverse шке и Ламсатенъ и пересъкаетъ болото, близь котораго поставленъ

> 352-й столбъ на землъ Слютшке, въ дыдущаго. Уголь составляеть 136°. Линія обращается наліво, между тіми же чивается у ръки Тенца.

353-й находится на лъвомъ берегу

120°. La ligne passe la Tenza et suit ляеть 120°. Линія переходить Тениу и la démarcation des territoires de Prischmand et de Darweden.

Le 354-me est placé dans le petit bois de Prischmand à 333 toises ou 185 verges du dernier. L'angle est de 149° 30'. La frontière tourne à droite. suit les territoires précédents et vient aboutir à une ancienne borne en terre, près de laquelle se trouve le 355-me poteau sur le terrain de Prischmand à 475 toises ou 262 verges du № 354-me. à droite.

Le 356-me est placé sur le terrain de Prischmand à 88 toises ou 47 verges du précédent. L'angle est de 127°. En suivant les territoires de Prischmand et de Jebelksten l'on arrive au 357-me. Il est sur la rive droite de la Raga, qui traverse la frontière à ce point à 478 toises ou 262 verges du précédent. L'angle est de 162°. La frontière passe entre les territoires de Prischmand et le Lindenhof.

Le 358-me est sur le terrain de Prischmand à 174 toises ou 100 verges du да, въ 174 туазахъ или 100 жердяхъ précédent. L'angle est de 149°. Elle suit les territoires ci-dessus le long d'un fossé et d'une haie qui en déterminent тымъ землямъ вдоль рва и изгороди, les limites.

Le 359-me est placé sur le terrain de Prischmand à 195 toises ou 109 да, въ 195 туазахъ или 109 жердяхъ verges du N: 358-me. L'angle est de 151°. Toujours entre les mêmes territoires l'on arrive à un petit chemin ходить до небольшой дороги, ведущей qui mène à Lindenhof.

Le 360-me y est placé à 168 toises ou 90 verges du précédent. L'angle est захъ или 90 жердяхъ отъ предыдущаго. de 116°. La ligne tourne à droite et suit les territoires précédents jusqu'au cabaret de Schelin.

следуеть по границе земель Пришманда и Дарведенъ.

354-й поставленъ въ небольшомъ лёсу Пришманда, въ 333 туазахъ или 185 жердяхь оть последняго. Уголь составляеть 149° 30'. Граница обращается направо, следуеть по темъ же территоріямъ и оканчивается у прежней земляной межи, близь которой находится 355-й столбъ на землъ Пришманда, въ 475 туазахъ или 262 жердяхъ отъ L'angle est de 99° 30′. La ligne tourne Nº 354. Уголъ составляеть 99° 30′. Линія обращается направо.

> 356-й поставленъ на землѣ Пришманда, въ 88 туазахъ или 47 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 127°. Следуя по землямъ Пришманда и Іебелькстена приходять къ 357 столбу. Онъ находится на правомъ берегу Раги, которая пересвкаеть границу въ этомъ пунктв, въ 478 туазахъ или 262 жердяхъ оть предыдущаго. Уголъ составляеть 162°. Граница слъдуеть между землями Пришманда и Линденгофа.

> 358-й находится на земль Пришманотъ предыдущаго. Уголъ составляетъ 149°. Она следуеть по вышеупомянуозначающихъ поземельныя границы.

> 359-й поставленъ на землъ Пришманотъ № 358. Уголъ составляеть 151°. Далве, между твми же территоріями довъ Линденгофъ.

> 360-й поставленъ здёсь, въ 168 туа-Уголъ составляетъ 116°. Линія обращается направо, следуеть мимо техъ же земель до корчмы въ Шелинв.

360-me. L'angle est de 87° 30'. La 360 го. Уголъ составляеть 87° 30'. frontière tourne à gauche.

Le 362-me est à 118 toises ou 62 verges du dernier. L'angle est de 174°. 62 жердяхъ отъ последняго. Уголъ со-Elle revient sur la droite entre les territoires de Prischmand et de Romote et laisse dans les limites de l'Empire le Ромоте и оставляеть въ предълахъ Имcabaret de Mischouten.

Le 363-me se trouve non loin de ce cabaret sur le terrain de Prischmand à 400 toises ou 221 verges du № 362-me. L'angle est de 128°. De là, en suivant une haie qui sépare le territoire de Werksteniki de celui de Girkalen, l'on arrive au 364-me poteau qui est élevé dans les prairies de Werksteniki à 440 toises au 254 verges du précédent. L'angle est de 142°. La ligne de dé-дылущаго. Уголъ составляетъ 142°, marcation se prolonge dans la même Линія обращается въ право, между direction.

Le 365-me se trouve à 144 toises ou 80 verges du précédent. L'angle est de 146°. La ligne de démarcation se prolonge dans la même direction.

Le 366 me est élevé sur les prairies de Werksteniki à 393 toises ou 232 verges du dernier. L'angle est de 128°.

Le 367-me est à 63 toises ou 36 verges plus loin, près d'un ancien poteau prussien. L'angle est de 150°. La ligne tourne à gauche entre les territoires ci-dessous mentionnés.

Le 368-me est près d'un ancien poteau à 280 toises ou 156 verges du № 367-me. L'angle est de 165° 30'. De ce point la frontière se prolonge en ligne droite entre les territoires de Wilmeniszki et de Nimersat.

Le 369-me est placé près du ruisseau

Le 361-me se trouve près de ce ca-: 361-й находится близь этой корчыты baret à 221 toises ou 124 verges du въ 221 туазв или 124 жердяхъ отъ Граница обращается налѣво.

> 362-й находится въ 118 туазахъ или ставляеть 174°. Она возвращается опять направо, между землями Пришманда в перін корчму Мишутенъ.

363-й находится недалеко отъ этой корчмы, на землѣ Пришманда, въ 400 туазахъ или 221 жерди отъ № 362. Уголъ составляеть 128°. Отсюда, слыния по изгороди, отдёляющей земи Веркстеники отъ земель Гиркалень. приходять къ 364-му столбу, которий поставленъ на лугахъ Веркстеники, въ 440 туазахъ или 254 жердяхъ отъ претъми же территоріями.

365 й находится въ 144 туазахъ или 80 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 146°. Демаркаціонная линія продолжается въ томъ же направлени.

366-й поставленъ на лугахъ Веркстеники, въ 393 туазахъ или 232 жердяхъ отъ последняго. Уголъ составляетъ 128°.

367-й находится въ 63 туазахъ или 36 жердяхъ далве, близь прежняго прусскаго столба. Уголь составляеть 150°. Линія обращается наліво, между вышеимкимые имплании.

368-й находится близь прежняго столба, въ 280 туазахъ или 156 жердяхъ отъ № 367. Уголъ составляетъ 165° 30'. Съ этого пункта граница продолжается по прямой линіи, между землями Вильменишки и Нимерсать.

369-й поставлень близь ручья Рауза

terre sur le terrain de Wilmeniszki à 780 toises ou 438 verges du précédent. L'angle est de 175°. La ligne passe entre les mêmes territoires et vient aboutir au grand chemin de Polangen à Memel.

Le 370-me se trouve sur ce grand chemin près d'un ancien poteau prussien à 269 toises ou 151 verges du précédent. La ligne de démarcation vient enfin aboutir à la mer Baltique.

Le 371-me poteau est élevé sur le bord de la mer près d'un ancien poteau prussien à 253 toises ou 144 verges du dernier.

Dans toute l'étendue de la frontière qui n'a point de signes naturels, on a laissé un intervalle de 10 archines ou 2 verges entre les poteaux respectifs, pour y creuser le fossé stipulé par l'article VIII de l'acte de démarcation.

La présente spécification, verifiée et collationnée sur les cartes originales. dont il est fait mention ci-dessous et qui sont revêtues de la signature des Commissaires respectifs, a la même force et la même valeur que si elle était insérée mot à mot dans l'acte de démarcation. En foi de quoi les Commissaires soussignés en ont fait faire deux exemplaires semblables, signés de leurs mains et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Grodno, ce 2 (13) août 1796.

- (L. S.) Nikita comte (L. S.) A. H. de Thile. de Panin.
- (L. S.) Alexandre de (L. S.) S. F. Stein. (L. S.) A. F. Vetter. Jacovlew.

de Rauza et d'une ancienne borne en и прежней земляной межи, на земл'я Вильменишки, въ 780 туазахъ или 438 жердяхъ отъ предыдущаго. Уголъ составляеть 175°. Линія проходить между твми же территоріями и упирается въ большую дорогу изъ Полангена въ Мемель.

> 370-й находится на этой большой дорогъ близь прежняго прусскаго столба, въ 269 туазахъ или 151 жерди отъ предыдущаго. Лемаркаціонная линія наконецъ приходить въ Балтійскому морю.

> 371-й столбъ поставленъ на берегу моря, близь прежняго прусскаго столба, въ 253 туазахъ или 144 жердяхъ отъ послудняго.

> На всемъ протяжении границы, гдъ вовсе нътъ естественныхъ знаковъ, оставленъ интервалъ въ 10 аршинъ или 2 жерди между твми и другими столбами, съ темъ, чтобы здёсь быль вырыть ровъ, опредвленный по стать VIII демаркаціоннаго акта.

> Настоящее подробное обозначение, провъренное и нанесенное на подлинныя карты, о которыхъ упомянуто выше и которыя скрвплены подписью обоюд. ныхъ коммисаровъ, имбеть ту же силу и достоинство, какъ бы оно было включено отъ слова до слова въ демаркаціонный акть. Въ увіреніе чего, нижеподписавшіеся коммисары сдёлали два одинаковыхъ экземпляра, подписали ихъ собственноручно и приложили печати своихъ гербовъ.

Гродно, 2 (13) августа 1796 г.

- (М. П.) Гр. Никита (М. П.) А. Г. фолъ-Панинъ. Тиле.
- (M. II.) С. Ф. Штейнъ. М. П.) Александръ Яковлевъ. (М. П.) А.Ф. Феттеръ.

# Nº 236.

partage définitif de la Pologne

In some on season 175 of 1761 & 222 of 228, n'est print résolu trates les questions son-primites actus acquectors, a copue dues ablendes par le sartage définité de la Pologne, craasem otofrarensaurs pagitaons Housan. séparad la Prime de l'Antriche La convention raiz 1947 es ippri l'hydria a Ampie. Ontrépidu moin d'octoine 176 : avait résoin qu'en partie cras nonneunis 1795 r. phuran tourne et upurle désaccion des deux puiseauces relativement quet exops nexty obtana tepassana ornorsанх рестигова de Стагот ве ем de Sandomir. Маіз неизво Крановскаго и Сандонірскаго воеводствы les commissaires qu'eiles avaient désignés pour Ho nathagename nue convercepu que mposetetraver une ligne exacte des frontieres ne par- nis rounoù norpasaunoù rania annant ne norre venaient guere a s'entendre et l'Impératrice огласаться вежу ссеою в Инператрица Екаétait obligée de trancher le différend an moyen rephya II tpetenceurs chours primehieus jourd'un arbitrage. (V. tome II, X 49 et 50).

Mais il restait encore à résoudre d'autres questions moins importantes. Il s'y rattachait важиче вопросы. Сюда относилчи вопрось о celle de la répartition entre les trois puissances распредъления между премя раздълявшими дерintéressées, de la dette de Pologne, celle de la жавани го ударственнаго долга Польши. о наpension qu'il fallait assigner an dernier roi de значенів пенсів восліднечу королю польскому, Pologue, celle de la position des Polonais, qui, о положения Поляковъ, состоящихъ полданнияв étant sujets d'une puissance, avaient des bien- одной державы и владъющини также недвиfonds dans la partie de la Pologne appartenant жимою собственностью въ части Польши, отоà une autre puissance etc. Le 15 (26) janvier педшей къ друг й и т. п. Относительно вска 1797, fut signée une convention entre la Russie этихъ вопросовъ была подписана 15 (26) январа et la Prusse relativement à toutes ces questions: 1797 года конвенція межлу Россіей и Пруссіей, le jour même de sa signature, le chargé d'af- къ которой въ тотъ же день прис эединился faires d'Autriche, comte Cobenzi, accéda, à la уполномоченный Австріи, графъ Кобенциь. Таconvention ainsi qu'à tous les actes séparés joints кое же приступленіе имъло мъсто ко всых à la convention de janvier.

Le texte de la convention du 15 (26) janvier 1797 ainsi que de tous les actes варя 1797 года, равно и встыхъ актовъ qui s'y rattachent est imprimé volume II. къ ней присоединенныхъ, отпечатанъ въ p. 291--358.

# Nº 236.

1797. 15 (26) parties. Convention 1797 F., sepans 15-ro 26-ro C.-IIeconclue a St. Pétermourz, relative au repévorrana sommente ormocureus-no экончательнаго разгала Нольши.

Arra 1736 a 1736 mater AR 202 a 203 ee La vántica, de ese questione étalent exceptiéra- Parphirente prints compocues una unicismo roducbiomora compliquido par l'implacable baixe, qui entore emparatamen accelenteren notoppe arва была покончить этоть спорь (Cu. томь II. NeX 49 m 50).

Но остались еще неудаженными другіе мензе отдальнымъ актамъ, присоединелнымъ къ явварьской конвенціи.

Текстъ конвенціи 15-го (26-го) янmomb II, cmp. 291-358.

## No 237.

1799, 20 septembre (1 octobre). Bavière, signé à Gatchina.

Après l'avénement au trône de l'Empereur Paul I, les rapports de la Russie et de la Bavière ont gagné une importance particulière, grâce à l'élection de l'Empereur comme Grand-Maître de l'ordre de Malte. Par suite de l'offense faite par le duc de Bavière au grandmaître de l'ordre de Jerusalem. Hompesch. l'Empereur ordonna le 9 mars 1799 à l'envoyé de Bavière, le baron Reichlin, de quitter immédiatement St.-Pétersbourg. De même le chargé d'affaires de Russie près la Cour de Munich, recut l'ordre de partir immédiatement.

On comprend que la colère de l'Empereur de Russie produisit une pénible impression à la Cour de Bavière, qui, dans ses luttes contre la Prusse était toujours soutenue par la protection de la Russie. Aussi l'électeur Maximilien s'empresse-t-il de prendre des mesures pour désarmer la colère de Paul I. Il lui adressa une lettre d'excuse et modifia quelques unes de ces ordonnances contre l'ordre de Malte. Par une lettre du 29 mai l'Empereur annonça la réception de celle que lui avait écrite l'Electeur: "J'ai recu sa lettre et je suis content de son contenu". Puis l'Empereur ajouta: "Quant aux rapports politiques et à la part que vous voulez prendre dans la guerre actuelle, j'ai chargé le conseiller privé baron de Buhler de traiter avec Votre Altesse Sérénissime. Réunissez vos forces aux nôtres, combattez l'ennemi du genre humain, qui après avoir ruiné vos Etats aurait fini par vous en dépouiller; contribuez au bienêtre de l'Empire, dont vous êtes un des princi-замель, окончиль бы гымь, что лишиль бы paux membres. Vous trouverez en moi un Allié Васъ ихъ; содъйствуйте благополучію Импеfidèle et loyal et un soutien de vos droits".

Dans sa lettre de 24 juillet l'Electeur exprima à l'Empereur sa vive reconnaissance pour la gé- отъ 24-го іюля, искреннюю свою благодарность néreuse protection qui lui était promise. Mais за "великодушное покровительство", которое avant de fixer "les relations politiques" entre la ему объщано. Но раньше, чъмъ опредълнть "по-Russie et la Bavière, Paul I jugea nécessaire литическія отношенія" между Россіей и Баваde garantir le sort et les droits de l'ordre de ріей Павель І призналь нужным вохранять судьбу Malte en Bavière. Un traité détaillé fut conclu в права Малтійскаго ордена въ Баваріи. 12-го

## № 237.

1799 г., 20 сентября (1 октября). Traité d'alliance entre la Russie et la Гатчинскій союзный трактать между Россіей и Баваріей.

> По вступленін Императора Павла І на престоль отношенія Россів въ Баварів получили совершенно особенное значеніе, благодаря тому обстоятельству, что Императоръ приняль званіе гросмейстера Малтійскаго ордена. Вслідствіе обиды, нанесенной курфирстомъ баварскимъ великому магистру Герусалимскаго ордена Гомпешу, Императоръ приказалъ 9-го марта 1799 года баварскому посланнику, барону Рейхлину, немедленно вытахать изъ С.-Петербурга. Русскому же повъренному въ дълахъ при Мюнхенскомъ дворъ было приказано немежленно покинуть этотъ городъ.

Понятно, что гифвъ русскаго Императора произвелъ удручающее впечатлание на баварское правительство, которое въ борьбъ съ Пруссіей постоянно полагалось на покровительство Россін. Поэтому курфирсть Максимиліанъ немедленно принядъ мфры, чтобъ обратить гифвъ Павла I на милость. Онъ написалъ ему извинительное письмо и отмѣнилъ нѣкоторыя свои распоряженія противъ Малтійскаго ордена. Императоръ Павелъ I, письмомъ курфирсту оть 29-го мая, извъстиль его, что онь получиль его письмо и "остался доволень его содержаніемъ". Затімъ Императоръ прибавляеть: "Что касается до политическихъ отношеній и до участія, которое Вы желаете принимать въ настоящей войнъ, то я поручилъ Т. Сов. Барону Бюлеру вступить въ переговоры. съ Вашимъ Высочествомъ. Соедините Ваши силы съ нашими, сражайтесь съ врагомъ человъческаго рода, который, после раззоренія Вашихъ рін, которой Вы состоите одникь изъ важивишихъ членовъ и Вы найдете во инъ върнаго и добросовъстнаго союзника и опору Вашихъ правъ".

Курфирстъ выразилъ Императору, письмомъ

juillet 1799. Ce traité fut signé par l'Empereur Paul, en qualité de Grand-Maître de l'ordre de Malte et n'a aucun rapport avec "les relations politiques" de la Russie. Voici pour quoi ce traité sort du rang des traités qui sont publiés dans ce "Recueil des traités conclus par la Russie". Il sera publié comme Annexe du présent volume.

Immédiatement après la signature de la convention de Malte, fut signé à Gatchina un traité d'alliance entre la Russie et la Bavière. Avant même qu'il ne fut ratifié, l'armée de Rymsky-Korsakoff trouva un refuge sur le territoire bavarois et seul le manque d'argent empêcha la rapide mobilisation des troupes bavaroises et leur adjonction à l'armée russe. (Dépêche du baron Bühler du 21 juillet (1 août) 1799).

# sible Trinité.

S: M. Impériale de toutes les Russies avant agréé le désir que Lui a témoigné Son Altesse Sérénissime Electorale Bavaro-Palatine de consolider encore les nouveaux liens formés entre la maison impériale de toutes les Russies et la sienne par une alliance solide et indissoluble entre les deux Etats: Sa dite Majesté Impériale de concert avec son Altesse Sérénissime l'Electeur Bavaro-Palatin, pour procéder incessamment à la confection d'un ouvrage si salutaire, ont choisi et nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, le Sieur Comte de Kotschoubey, Son Conseiller privé actuel, Vice-Chancelier, Chambellan actuel, Chevalier de l'Ordre de St. Alexandre Nevsky, etc. et le Sieur Comte de Rostoptschine, Son

par rapport à cette question à Munich le 12 июля 1799 года быль заключень въ Мюнкень подробный договоръ по этому предмету. Договоръ этотъ былъ подписанъ Императоромъ Павломъ I, въ качествъ гросмейстера Малтійскаго ордена, и до "политических отношеній" Россів совершенно не касается. Въ виду этого обстоятельства этотъ договоръ не подходить подъ основное условіе всёхъ актовъ, печатаемыхъ въ настоящемъ "Собраніи трактатовъ, заключенныхъ Россіей". Онъ приводится потому въ видъ приложенія.

Вследъ за подписавіемъ "малтійскаго" дого вора состоялось заключение въ Гатчинъ союзваго трактата между Россіей и Баваріей. Еще во полинсанія этого трактата армія Римскаго-Корсакова находила убъжище на баварской территоріи и только недостатокъ денегь служиль препятствіемь скорфйшей мобилизацін баварскаго войска и присоединенія его къ русскимъ войскамъ. (Депеша барона Бюлера отъ 21-го іюля (1-го августа) 1799 года).

# Au nom de la Très-Sainte et indivi- Во имя Пресвятыя и Нераздълиныя Троицы.

Поелику Е. В. Императоръ Всероссійскій приняль за благо изъявленное ему Его Свътлостію Курфирстомъ Баваро-Пфальцскимъ желаніе, вящие утвердить новыя связи, составленныя между Императорскимъ Всероссійскимъ и Его Домами, прочнымъ и неразрывнымъ между обоими Государствами союзомъ: то Его реченное Императорское Величество, согласившись съ Его Св. Курфирстомъ Баваро-Пфальцскимъ, для немедленнаго приступленія къ совершенію столь спасительнаго дёла, избрали и назначили своими Полномочными, а именпо:

Е. В. Императоръ Всероссійскій: Графа Кочубея, своего Действ. Тайнаго Совътника, Вице-Канцлера, Дъйствительнаго Каммергера, орденовъ Александра Невскаго кавалера и т. д.; и Графа Ростопчина, своего Дъйств. Conseiller privé actuel, Directeur Gé- Тайнаго Сов'втника, Главнаго Диревтора des affaires étrangères. Chevalier des Ordres de St. André etc.

Et Son Altesse Sérénissime Electorale Bavaro-Palatine, Son Altesse Sérénissime le Duc Guillaume de Bavière, Comte Palatin du Rhin, lesquels après s'être communiqué leurs plein-pouvoirs réciproques, trouvés en bonne et due forme, sont convenus entre Eux des articles snivants:

#### ARTICLE I.

S. M. Impériale de toutes les Russies fermément résolue à maintenir et faire maintenir les garanties, que sa couronne a prises sur elle dans le Traité de paix de Teschen, du 13 Mai 1779, renouvelle pour elle et tous Ses Successeurs, l'Electeur Bavaro-Palatin pour lui et toute Sa maison la promesse de garantir à celle-ci toutes ses possessions en entier, telles qu'elles étaient à l'époque de la dite paix de Teschen.

## ARTICLE II.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage de même envers Son Altesse Sérénissime l'Electeur de s'opposer de toutes ses forces, qu'il ne soit fait à la paix générale aucun démembrement ou échange de pays et possessions appartenants à la maison Bavaro-Palatine, à moins que cela ne soit de son propre gré ou à sa convenance, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies ayant à coeur, que la constitution Germanique soit maintenue et que l'Empire soit rétabli in statum quo ante bellum.

néral des Postes, Membre du Collège Почть, Коллегіи Иностранныхъ пъль члена, орденовъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго и т. д.;

> а Его Свытлость Курфирстъ Баваро-Пфальцскій Его Свётлость Вильгельма Герцога Баварскаго, Пфальцъ-Графа Рейнскаго, которые по сообщении своихъ полномочій въ доброй и надлежащей форм'в найденныхъ, согласились о слёдующихъ статьяхъ:

#### Статья І.

Ε. В. Императоръ Всероссійскій твердо положивъ сохранять, и къ нарушенію не допускать ручательства, кои Корона его приняла на себя въ Тешенскомъ мирномъ договоръ отъ 13 мая 1779 года, возобновляеть за себя и всвхъ наследниковъ своихъ Курфирсту Баваро-Пфальцскому самому и всему его дому объщание, ручаться за цълость всёхъ владёній онаго, такъ какъ то было во время вышеномянутаго Тешенскаго мира.

## Статья ІІ.

Е. В. Императоръ Всероссійскій равнымъ образомъ объщаетъ Свътлъйшему Курфирсту, при заключении всеобщаго мира всёми силами противиться всякому раздёлу, или обмёну принадлежащихъ Баваро-Пфальцскому Дому земель и владіній, разві то послідуєть изъ доброй его воли, или съ его согласія; ибо Е. В. Императоръ Всероссійскій усердствуеть о сохранени Германской Конституціи, и о возстановленіи въ Имперіи бывшаго до войны положенія.

## ARTICLE III.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies employera Ses bons offices auprès требить свои добрыя услуги для иссоde la Cour de Londres, afin d'en obtenir des subsides pour vingt mille hom- субсидныхъ денегъ на содержаніе да mes de troupes Bavaroises, lesquelles цати тысячь человъвъ баварскихъ войсь. seront prêtes à entrer en campagne le которыя въ готовности быть имъють п premier de Mars de l'année prochaine. Ces troupes seront à la disposition de дущаго года. Сін войска, оставаясь в l'Angleterre et serviront de son consentement avec les troupes de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies contre les Français.

## ARTICLE IV.

S. A. S. Electorale Bavaro-Palatine s'oblige à mettre sur le pied de guerre les vingt mille hommes de ses troupes stipulées par l'article précédent, et de les tenir prêtes à l'époque susdite du premier Mars 1800, pour être jointes à l'armée russe envoyée en Allemagne, et être à la disposition du général commandant en chef de la dite armée, et servir sous ses ordres de la manière qui sera encore déterminée par une convention particulière à conclure pour cet objet militaire.

## ARTICLE V.

S. A. S. Electorale Bavaro-Palatine n'en continuera pas moins d'entretenir le contingent que les lois et Constitutions de l'Empire Germanique obligent Son Altesse Sérénissime Electorale de fournir tant que dure la guerre du dit Empire.

## ARTICLE VI.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies employera son intervention pour требить посредство свое, дабы охран

## Статья Ш.

Е. В. Императоръ Всероссійскій уподатайствованія отъ Лондонскаго Івора выступленію въ походъ 1-го марта бураспоряженіи Англіи, съ согласія с дъйствовать будуть съ войсками Е. В. Императора Всероссійскаго Французовъ.

## Статья IV.

Е. Св. Курфирсть Баваро-Пфалыскій обязывается выставить договоренный въ предъидущей стать в двадам тысячный корпусь войскь, и иметь оны въ готовности въ свазанному срову 1 марта 1800 года, для присоединенія в посланной въ Германію Россійской арміи, и для действованія подъ распоряженіемъ и начальствомъ главновомандующаго помянутою арміею генераль, сообразно тому, что постановлено будеть особенною конвенціею, которая въ разсуждении сего военнаго предмета 38влючена быть имветь.

## CTATES V.

Е. Св. Курфирсть Баваро-Пфалыскій нементе того продолжать будеть содержать то число войскъ, которое Его Светлость, въ силу законовъ и постановленій Германской Имперіи, доставлять обязань во все время пока Имперская война будеть продолжаться.

## CTATES VI.

Е. В. Императоръ Всероссійскій уп

LEAnsmettre à Son Altesse Sérénissime ніе, продовольствованіе и оборона вры-Electorale la garde, l'approvisionnement пости Ингольстать поручены были его et la défense de la fortresse d'Ingolstadt Свътлости Курфирсту, или при концъ à la fin de la guerre, ou à la première, occasion favorable que les circonstances peuvent amener.

## ARTICLE VII.

S. A. S. Electorale Bavaro-Palatine promet de plus, pour contribuer de tout son pouvoir au succès de la bonne cause, à laquelle l'Empereur de toutes les Russies prend une part si marquée, et des vues conservatrices de la Constitution Germanique, dont Sa Majesté Impériale est animée, de les seconder par ses suffrages à la Diète de Ratisbonne, par influence que Son Altesse Sérénissime Electorale peut avoir sur plusieurs de ses Co-Etats, et en général par tous les efforts et moyens qui sont en son pouvoir.

## ARTICLE VIII.

Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté Impériale de toutes les Russies et Son Altesse Sérénissime Electorale Bavaro-Palatine, et les ratifications échangées ici dans l'espace de deux mois. ou plutôt si faire se pourra.

En foi de quoi etc.

Fait à Gatschino, le 1 oct. (20 sept.) 1799.

(L. S.) Guillaume Duc de Bavière en qualité de Kotschoubev. de chargé des pouvoirs de l'Elec-(L. S.) Le Comte teur. de Rostopsin.

войны, или при первомъ удобномъ случав, по обстоятельствамъ встретиться моі уіцимъ.

## CTATES VII.

Е. Св. Курфирсть Баваро-Пфальцскій объщаеть сверхь того. для способствованія всёми своими силами успёху вавъ праваго дъла, въ которомъ Императоръ Всероссійскій столь отличное пріемлеть участіе, такъ и нам'вреній, воими Е. В. Императоръ Всероссійскій побуждается, въ сохраненію Германской конституціи, подкрівплять оныя на Регенсбургскомъ Сеймъ своими голосами, которое Е. Св. Курфирсть Баваро-Пфальцскій им'ть можеть на многихъ изъ соштатовъ своихъ, и вообще всвми возможными съ своей стороны усиліями и средствами.

## CTATES VIII.

Сей договоръ будетъ ратификованъ Е. В. Императоромъ Всероссійскимъ и Е. Св. Курфирстомъ Баваро-Ифальцскимъ, и ратификаціи здёсь размёнены будуть въ теченіи двухъ місяцевъ или прежде, естьли возможно

Во увъреніе чего и т. д.

Учинено въ городъ Гатчинъ 20 сентября (1 октября) 1799 года.

(L. S.) Le Comte (М. П.) Вильгельмъ Гер- (М. П.) Гр. Коцогъ Баварскій въ чубей. качествъ уполномоченнаго Курфирста. (М. П.) Гр. Ростопчинъ.

## № 238.

1800, 16 (28) faillet. Traité d'alliance avec la Prusse. (Coll. des lois, **№** 19485).

La mort subite de l'Impératrice Catherine II changea subitement la situation des affaires. L'Impératrice n'eut pas le temps de donner suite à sa décision quant à l'envoi d'une armée contre la France et par conséquent l'Autriche perdit le secours dont elle se croyait sûre. La Prusse vit dans cet événement une raison de plus pour ne pas se départir de sa résolution et pour maintenir quand même la neutralité. Tous les efforts et même les menaces de l'Empereur Paul I ne pouvaient ébranler la résolution du Cabinet de Berlin et toutes les négociations entre les Cabinets de Pétersbourg et de Berlin à partir de l'année 1797 jusqu'à 1800, n'offrent qu'une série de représentations infructueuses, d'exhortations et de menaces, suivis de refus. Toutes les insistances de la Russie pour que la Prusse renoncât à la neutralité ne produisirent aucun effet sur le roi Frédéric Guillaume II, décédé en novembre 1797, et encore moins sur son héritier Frédéric Guillaume III. "Tout le monde sait", écrivit ce dernier au prince Henri en octobre 1798, "que j'abhorre la guerre et que je ne connais de plus grand bien sur la terre que la conservation de la paix et de la tranquillité, comme le seul système propre à la félicité du genre humain". (Bailleu. Preussen und Frankreich von 1795-1807, I. Th., 1881, S. XLVII).

Après son avenement au trône Paul I résolut de prendre sur lui le rôle de pacificateur de l'Europe et surtout celui de réconciliateur de Европы и прежде всего примирителя Австрія l'Autriche et de la Prusse. Il ordonna au prince съ Пруссіей. Онъ новелиль князю Н. В. Реп-N. B. Repnine de se rendre à Vienne et à Berlin et d'obtenir à Berlin des entrevues avec le chargé d'affaires français Caillard. Mais ces entrevues devaient être arrangées "sans affectation" et avoir le caractère d'un pur hasard.

Dans l'instruction donnée au prince Repnine du 15 avril 1797, l'Empereur expose son point 15-ro апръля 1797 года излагается также взгляль de vue sur la situation générale de l'Europe et Императора какъ на общее положение Европы, particulièrement sur les relations réciproques de такъ въ особенности на взаимныя отношения la Prusse et de l'Autriche. Paul I engage le Пруссів и Австріи. Павель I приглашаеть коroi "à considérer ses propres intérêts d'accord розя прусскаго "ко уваженіямъ собственной его

# 238.

1800, іюля 16-го (28). Союзный трактатъ съ Пруссіей (П. С. З. № 19485),

Внезанная смерть Императрицы Екатерины II неожиданно измънила положение вещей. Императрица не успъла привести въ дъйствіе свое рашение огправить корпусъ своихъ войскъ противъ Франціи и Австрія лишилась помощи, на которую сильно разсчитывала. Пруссія же усматривала въ этомъ событи обстоятельство. которое должно было еще болфе утвериять ее въ ръшеніи сохранять во что бы на стало нейтралитеть. Всв усилія и даже угрози Императора Павла I не могли поколебать принятое Берлинскимъ кабинетомъ решение и все дипломатические переговоры между имъ и С.-Петербургскимъ дворомъ, налиная съ 1797 по 1800 годъ представляють собою безпрерывный рядъ самыхъ безплодныхъ представленій, увъщеваній, угрозъ и отказовъ. Всъ настоательныя предложенія со стороны Россів отпазаться отъ нейтралитета не производили же ланнаго дъйствія ни на короля Фридриха Валгельма II, скончавшагося въ ноябръ 1797 год. ни егте менфе на его наслъдника Фридрика Вильгельма III. "Всъ знаютъ" писалъ послъдній принцу Гейнриху въ октябръ 1798 года, "что я ненавижу войну и что я не знаю большаго блага на землъ какъ сохраненіе мира и сповойствія, воторыя один составляють порядокъ соответственный счастію человечества". (Bailleu. Preussen und Frankreich von 1795-1807, I Th. 1881, S. XLVII).

По вступленіи своемъ на престолъ Павель І ръшился принять на себя роль миротворца нину отправиться въ Въну и Берлинъ и въ последнемъ городе стараться видеться съ французскимъ повъреннымъ въ дълахъ Кальяромъ. Но это свиданіе должно было быть устроево княземъ "безъ афектацін" и какъ бы случайнымъ образомъ.

Въ данной князю Репнину инструкціи отъ

de l'Empire Germanique, dont dépend nécessairement l'intégrité de la Prusse. Pour la même raison et afin de maintenir différentes combinaisons politiques, indispensables à la tranpour la conservation de l'Autriche qui, faisant partie dudit Empire Germanique, est dans son état actuel non seulement incapable d'inspirer de la crainte par ses forces, mais encore menacée ellemême d'une chute probable.

Il est indispensable de mettre un frein, à l'ambition de la France, et selon l'avis de l'Empereur, la paix générale pouvait être conclue sur les bases suivantes: "en reconnaissant la France comme république, lui poser les Alpes comme limite du côté de l'Italie et même de lui abandonner les Pays-Bas; rétablir le stathouderat de Hollande pour le roi de Prusse en le laissant dans la maison d'Orange. Dans le cas extrême, consentir à ce que le Rhin soit la frontière de l'Allemagne".

Le plan de la pacification générale est développé encore plus dans un rescrit donné au даго примиренія въ рескринть князю Репниprince Repnine le 19 avril 1797. Paul I propose de convoquer à Leipzig ou dans quelque autre ville, un congrès de paix européen et fixe en accepter. Les considérations suivantes sont remarquables. "Il se peut pourtant", est-il dit dans ce дующее положение: "Легко однакожъ быть моrescrit, ,que le gouvernement français enorgueilli par ses derniers succès, élève ses prétentions леніе французское посл'ядними усп'яхами надjusqu'à vouloir marquer le Rhin comme frontière. Nous comptons, dans ce cas, sur votre zèle et sur votre habilité pour repousser très énergiquement cette idée, dans vos conversations avec le roi de Prusse et avec ses ministres, tout en affirmant que notre garantie susmentionnée du traité de Teschen et notre propre dignité s'opposent à ce que nous consentions à une mesure extrême qui, ! en étendant les possessions françaises dans l'intérieur de l'Europe, donnerait à cette nation les такую крайность, которая распространяя внутрь moyens de répandre plus facilement le mal dont Европы французскія владенія, открываеть сей ses voisins auraient à souffrir les premiers".

En comparant les denx instructions du 15 et du 19 avril, on ne peut s'empêcher de remarquer certaine contradiction au sujet du Rhin comme frontière entre l'Allemagne et la France.

avec l'intégrité et la dignité de tous les mo-пользы, согласныхъ съ приостію и достоинстnarques, en faisant observer très délicatement вомъ всехъ государей: примъти къ тому приqu'une déclination de ce principe serait nuisible стойно, что отступать отъ сего правила было au roi et porterait préjudice à la conservation бы вредно для него самого и особливо для върнаго сохраненія Германскаго Корпуса, въ коемъ необходимо включается целость самой Прусской державы. Равномърно на томъ же самомъ правилъ и для нужныхъ къ общему споquillité générale, il fallait user de tous les moyens койствию политических в уважений должно искать всь способы въ сохраненію Австрін, входящей вь тоть Германскій Корпусь, которая по настоящимъ обстоятельствамъ не только никому своими сплами не угрожаетъ, но болве сама угрожаема наденіемъ".

> Необходимо положить предаль честолюбію Франціи и, по мивпію Императора, общій миръ можеть быть заключень на следующихъ основаніяхъ: "признавъ Францію республикою положить въ последней крайности ей пределомъ оть стороны Италін Альпійскія горы, такожъ и Нидерланды въ пользу ея оставить; а для Прусскаго короля возстановить Штатгальтера въ Голландін, по прежнему въ дом'в Оранскомъ. Въ самомъ же врайнемъ случав согласиться на границу отъ Германіи по Рейнъ.

Еще болье подробно развивается планъ обну отъ 19-го апръля 1797 года. Павелъ 1 преддагаеть сознать въ Лейнцигв или въ другомъ городъ европейскій мириый конгрессь и поdétail les conditions de paix que la France doit дробно опредбляетъ условія мира, на которыя Франція должна согласиться. Замічательно сліжеть", сказано въ этомъ рескриптв, "что правменное, возвысить свои требованія даже до той степени, чтобъ ръку Рейнъ опредълять грапицею; въ такомъ случав полагаемся на ваше усердіе и искусство, что вы въ разговорахъ вашихъ съ королемъ прусскимъ и его министрами съ твердостію мысль сію отражать станете, утверждая, что вышесказанное паше ручательство на трактатъ Тешенскій и наше достоинство не позволяють намъ согласиться на наців способы въ удобивниему расширенію зза, котораго конечно первыя следствія у сосъдей почувствованы будутъ".

Сравнивая объ инструкціи 15-го и 19-го апръля нельзя не замътить нъкотораго противоръчія относительно ріки Рейнъ, какъ границы между Германіей и Франціей. Но должно ду-Mais il faut croire que la proposition émise мать, что выставленное въ первомъ акт'в въ dans le second.

252

Le prince Repnine devait être accompagné à Berlin, "pour l'aider dans les affaires", par le comte Panine nommé à Berlin en qualité de mipistre. M. de Kolitchew n'était pas une persona grata à la Cour de Prusse et de même l'Empereur Paul I n'était pas satisfait de ses rapports qu'il regardait comme dénués de fond. D'ailleurs Kolitchew n'était pas en état de donner des renseignement intéressants grâce à la situation de neutralité passive qu'observait la Prusse. Kolitchew, pour sa propre part, était convaincu, que le comte Haugwitz était un "francomane" et que toute sa conduite malgré "son astuce et sa duplicité prouvait son parfait dévouement à la soi-disant république". (Dépêche du 6 (17) février 1797). Dans les lettres au comte Bezborodko du 16 (27) mars 1797 Kolitchew confirme que les ministres prussiens agissent partout de concert avec les émissaires français et tâchent de susciter une émeute au Hanovre, en poussant les Etat et le parti du peuple contre le gouvernement. Mais Kolitchew ne présente aucune preuve à l'appui de ses accusations et de ses arguments.

Au mois de juin 1797, le comte Panine fut nommé définitivement ministre de Russie près la Cour de Berlin et en novembre il fut reçu en audience par le roi Frédéric Guillaume II, qui était à l'agonie.

Pour apprécier à sa valeur l'instruction donnée au comte Panine le 5 juin 1797, il est nécessaire de noter quelques circonstances, qui ont précédé sa nomination. A la fin de l'année 1796 arriva à St.-Pétersbourg le comte Bruhl, chargé par le roi de Prusse de féliciter l'Empereur Paul I à l'occasion de son avenement au trône de toutes les Russies. Dans une instruction du 10 décembre 1796, donnée au comte Bruhl, le roi expliquait en détail toutes les circonstances, qui l'avaient forcé de conclure la paix avec la France. Mais, "sur la foi de sa parole de roi et d'ami", Frédéric Guillaume II niait avoir conclu avec le Directoire français un traité d'alliance. Puis, dans une dépêche du roi au comte Bruhl du 5 février 1797, sont exposées très-franchement toutes les obligations, conclues à Bale, dans le but de dissiper la dernière trace de méfiance que l'Empereur pouvait encore garder. Enfin le roi se décida "à trancher le noeud par une confidence qui met le comble à toutes celles que je puis faire au plus intime de mes amie et рительнымъ сообщеніомъ, которое больше всяхъ

dans le premier acte, est déterminée et limitée общихъ словахъ положение определяется и ограничивается во второмъ.

> Князя Репнина долженъ быль сопровождать въ Берлинъ "для пособія въ деле" графъ Н. П. Панинъ, который долженъ былъ остаться въ Берлинъ въ качествъ русскаго посланника. A. C. Колычевъ не быль persona grata при Берлинскомъ дворъ и Павелъ I также не быль доволенъ его довесеніями, которыя признаваль онъ безсодержательными. Впрочемъ, Колычевъ не могъ сообщать вичего особенно интереснаго въ виду положенія нассивнаго нейтралитета, занятаго Пруссіей. Колычевъ лично быль убъжденъ, что графъ Гаугвицъ "франкоманъ" и все его поведеніе, "несмотря на его хитрость и двуличіе, доказываеть совершенную его преданность такъ-называемой республикъ". (Депеша отъ 6-го (17-го) февраля 1797 года). Въ письм' къ графу А. А. Безбородко отъ 16-то (27-го) марта 1797 года Колычевъ подтверждаеть, что "прусскіе министры везав единообразно содъйствують французскимъ эмиссарамъ и стараются родить возмущение въ Ганноверъ, подкупая Штаты и народную партію противъ правленія". Но Колычевъ не приводиль никакихъ доказательствъ въ пользу виставляемыхъ имъ обвененій и доводовъ.

> Въ іюнъ 1797 года графъ Панинъ быль изначенъ на постъ русскаго посланника при Берлинскомъ дворѣ и въ ноябрѣ того же года его приняль на аудіенцін умирающій король Фридрихъ Вильгельмъ 11.

> Для того, чтобы вполнъ опъннъ данную графу Панину инструкцію оть 5-го іюня 1797 года, необходимо указать на нёкоторыя обстоятельства, предшествовавшій его назначевію. Въ концѣ 1796 года пріѣхалъ въ С.-Петербургь графъ Брюль съ поручениемъ отъ короля прусскаго поздравить Императора Павла I съ восшествіемъ на Всероссійскій Императорскій престоль. Въ неструвнін отъ 10-го лекабра 1796 года, данной графу Брюлю, были подробно объяснены обстоятельства, заставившія вороля заключить миръ съ Франціей. Но "словомъ короля п друга" Фридрихъ Вильгельиъ II отрицаль, будто между нимъ и французскою директоріей заключень союзный трактать. Затъмъ въ депешъ короля къ Брюлю, отъ 5-го февраля 1797 года откровенно излагаются всь обязательства, заключенныя въ Базелв съ цыю уничтожить последній остатовъ неловерія, которое могло бы остаться у Императора. Вороль, наконецъ, рашился "разрубить узелъ дова

л !lies". Il fait communiquer à l'Empereur la доказательствъ довърія, которыя я могь бы convention du 5 août 1796, souscrite à Berlin par le comte Haugwitz et par M. Caillard. Bruhl devait rappeler à Paul I les circonstances sous l'infinence desquelles l'acte a été conclu. Catherine II avait une visible "prédilection, pour l'Autriche et la convention de décembre fut conclue à l'insu du roi, allié de l'Impératrice. Ce n'est pas tout: la confiance du roi ne s'arrête pas là. M. de Bruhl communique à l'Empereur jusqu'aux articles séparés et secrets de traité de Bâle, en posant seulement la condition qu'il donne "sa parole sacrée" de garder un secret absolu sur les ouvertures que lui ont été faites.

La franchise du roi de Prusse alla plus loin encore. Il chargea le comte Bruhl de répéter à l'Empereur "sa promesse de ne plus contracter à son insu de nouveaux engagement quelconques avec qui que ce soit surtout tant que je pourrai compter de sa part sur une parfaite réciprocité". Le roi était sûr que sa franchise serait appréciée comme elle le méritait et qu'elle lui assurerait , toute l'affection " de l'Empereur. Le même espoir est exprimé dans une lettre du roi datée du 5 février 1797.

Mais Paul l'appréciait tout autrement ces confidences de Frédéric-Guillaume II. Il laissa sans réponse une lettre autographe du roi et ordonna à Kolitchew de présenter au gouvernement prussien une note, dans laquelle la ratification des obligations de Bâle est blâmée d'une manière très-énergique. La note prussienne adressée le 17 mars au comte Bruhl défend avec beaucoup de dignité les procédés du roi. Frédéric Guilhame II déplore que l'Empereur n'ait pas su apprécier les confidences qui lui ont été faites: depuis que la convention d'août 1796 a été communiquée au gouvernement russe elle est connue de tout le monde. Toutes ces circonstances obligèrent le roi de renoncer à l'espoir d'affermir sur des bases plus solides son alliance avec l'Emperear. Cependant sa lettre du 1 novembre parle de son espoir, que les explications qu'on lui a données sur la convention franco-prussienne da 1796, pourront satisfaire l'Empereur et "achèveront de dissiper complètement les doutes qu'on a cherché à lui inspirer".

Toutes ces circonstances font voir le vif mé-

сивлать моему напболее близкому другу и союзнику". Императору сообщается конвенція 5 августа 1796 года, подписанная въ Берлинъ графомъ Гаугвицомъ и Кольяромъ. Брюль долженъ быль напоменть самому Павлу I обстоятельства, при которыхъ этоть акть быль завлюченъ. Екатерина II имъла явное "предрасположение въ пользу Австрии и декабрьская конвенція 1794 года была заключена за спиною короля, союзника Императрицы. Этого мало: доверіе короля илегь еще дальше - Брюль сообщиль Императору также секретныя и отлывыныя статын Базельского трактата подъ условіемъ, чтобъ онъ даль свое "священное слово" сохранять въ безусловномъ секретъ всъ сообщенныя ему свълбнія.

Навонецъ на этомъ, все еще не остановилась откровенность прусскаго короля. Онъ поручиль графу Брюлю повторить Императору его "объшаніе не заключать впредь безъ его вёлома никакихъ новыхъ обязательствъ съ квиъ бы то ни было, въ особенности до техъ поръ, пока онъ можетъ разсчитывать съ его стороны на полную взапиность". Король быль увърень, что такая откровенность будеть оценена по достоинству Императоромъ и обезпечить за нимъ "полное расположение" Царя. Эта самая надежда выражена также въ письмъ кородя отъ 5 февраля 1797 года.

Но Павель I иначе отнесся къ этимъ откровенностямъ Фридриха Впльгельма II. Онъ не отвътнаъ на собственноручное письмо короля, но привазалъ Колычеву подать прусскому правительству ноту, въ которой въ весьма сильныхъ выраженіяхъ осуждается заключеніе Базельскихъ обязательствъ. Прусская нота отъ 17 марта къ гр. Брюлю весьма достойнымъ образомъ защищаеть образь действія короля. Фридрихъ Вильгельмъ II сожальеть о томъ, что Императоръ не съумвлъ цвинть сдвланныя ему конфиденціальныя сообщенія: съ тъхъ поръ кавъ августовская конвенція 1796 года сообщена русскому правительству, она сделалась всемъ известна. При такихъ обстоятельствахъ король долженъ отречься отъ надежды укръпить союзъ съ Императоромъ на болве твердыхъ основаніяхъ. Впрочемъ, въ письмі отъ 1 ноября онъ все-таки вновь выражаеть надежду, что всв данныя вмъ о прусско-французской конвенцін 1796 года объясненія удовлетворять Императора и "вполнъ уничтожатъ сомнъчія, которыя старались ему внушить".

Всв эти обстоятельства указывають на силь-

contentement de Paul I contre le Cabinet de ное неудовольствие Павла I противъ Бердин-Berlin auquel, de même que Catherine II, l'Empereur ne pouvait pardonner la conclusion du traité de paix, signé à Bâle. Ses sympathies penchaient plutôt vers l'Autriche. D'un autre côté. Paul I se complaisait dans son rôle de pacificateur des nations, et il espérait parvenir, non seulement à réconcilier l'Autriche et la Prusse, mais encore à décider le gouvernement républicain français, à se désister d'une partie de ses conquêtes et de faire des concessions aux ennemis vaincus. Voilà pourquoi l'Empereur consentit à la proposition de M. Caillard, faite par l'entremise du comte Haugwitz, d'entrer en pourparlers avec le gouvernement français pour réconcilier la Russie avec la France révolutionnaire. Par une instruction du 5 juin 1797 le comte Panine fut chargé d'arranger des entrevues secrètes avec le ministre de France.

L'Empereur Paul dit dans cet acte très 1rieux: "Quoique nous n'ayons ni directement ni activement jamais été en guerre avec les Francais, quoique en ce qui concerne le secours offerts aux alliés en vertu des traités offensifs, il ne donne pas le droit-d'après les principes depuis longtemps établis en politique-de considérer la puissance alliée comme belligérante (sic!), tant que cette puissance ne renforce pas ses mesures jusqu'à faire cause commune avec son allié, néanmoins il est incontestable qu'il y a eu entre nous une espèce de rupture par la cessation de tout rapport et par d'autres circonstances qu'avaient amenées les événements. Pour mettre fin à l'animosité et pour rétablir la tranquillité et la bonne entente, nous croyons non seulement pas superflu, mais encore très-utile de négocier avec le gouvernement français un acte ou une convention de paix". Si un pareil acte est conclu, l'Empereur peut se faire l'arbitre de la pacification générale et agir au profit de ses alliés. Panine peut dire à Caillard qu'il est autorisé à entamer des négociations pour la signature d'un traité de paix.

Mais il se peut, que le ministre de France désire renouveler les anciens traités de commerce, conclus entre la Russie et la France. Panine doit éluder et repousser de pareilles ouvertures. "Le commerce de notre Empire, est-il dit dans les instructions de juin, est ouvert à toutes les nations qui ne sont pas en g avec nous. Nulle part le commerce ne jouit des libertés et des avantages tels comme ici; mais nous ne saurions nous passer de quelques restric- о въ разсуждение ввозныхъ товаровъ, мы ве

скаго кабинета, которому онъ, наравить съ Императрицею Екатериною II, не могь простить заключение Базельскаго мира. Его расположевіе было скорве на сторонв Австрін. Но, съ другой стороны, Павлу I очень нравилась почетная роль умпротворца народовъ и онъ надѣялся, что ому удастся не только примирить Австрію и Пруссію, но также убъдить республиканское французское правительство отказаться отъ части своихъ завоеваній и сділать уступви побъжденнымъ врагамъ. Вотъ почему Императоръ согласился принять предложеніе Кальяра, сдъланное чрезъ посредство графа Гаугвица, вступить въ переговоры съ французскимъ правительствомъ для примиревія Россіи съ революдіонною Франціей. Гр. Цанину было поручено, инструкціей 5-го іюня 1797 года устроить секретныя свиданія съ французскимъ посланникомъ.

"Хотя ин безпосредственными двиствіями". говорить Павель I въ этомъ любопытномъ акть, вы войнь съ французами и не находились нбо что касается до помоще союзникамъ въ силу оборонительных в договоровь доставляемой, оная по принятымъ издавна въ политикъ правиламъ не даетъ права почитать помощную державу воюющею (sic!), доколь та державае усилить мъръ своихь до такой степени, что уже общее составить дело; темъ не меньше однакожъ настоялъ между нами некоторий родъ разрыва пересъчениемъ всякаго сношения и другими по обстоятельствамъ происшествіями. Для прекращенія по тому непріязни и для возстановленія спокойствія и добраго согласія, мы не только не излишнимъ, во паче нужнывъ почитаемъ заключить съ правленіемъ французскимъ актъ или конвенцію марную". Если такой актъ будетъ заключенъ, Императоръ можеть быть посредникомъ въ деле общаго умиротворенія и принести пользу своимъ союзникамъ. Панинъ можетъ сказать Кольяру, что онъ уполномоченъ вступить въ переговори о заключенін "мирной конвенціп".

Но можетъ случиться, что французскій посланникъ пожелаеть также возобновить предніе торговые трактаты, заключенные межі Россіей и Франціей. Панину надлежить устранить такіе переговоры. "Торговля въ Имперів нашей отверста", говорится въ імпьской исструкцін, для всіхъ народовъ не въ войні сь нами пребывающихъ. Нигдъ не пользуется ова такими свободами и удобностями, какъ здесь en ce qui tient aux marchandises importées. s articles servant, non à l'utilité, mais au e ostensible et vain, tels qui font la gloire s ouvrages français, auraient englouti et au detout ce qui est acquis par le labeur et la igue de l'artisan et du laboureur, comme nous avons eu l'exemple jusqu'à l'année 1794".

D'ailleurs ce n'est que dans un but de pacifition générale, que l'Empereur désire avoir des pports politiques avec la France. Il ne saurait ière ni respecter le gouvernement révolutionaire ni moins encore sympathiser avec lui.

"Quant aux rapports politiques (réguliers)". ontinue l'instruction, "non seulement nous n'y voyons aucun intérêt, mais encore des difficultés reés par les idées inhérentes et invétérées de cette ation et qui doivent répugner à chaque homme vien pensant. Il serait suffisant de nommer préslablement des agents ou des consuls pour proléger le commerce et non une légation, tant que l'ordre intérieur n'aura pas été rétabli en France. Mais si le gouvernement français poussait son insolence jusqu'à vous proposer la restitution des possessions annexées à notre Empire de la ci-devant Pologne, refusez net et au besoin brisez toutes négociations".

Enfin l'Empereur engage Panine à déjouer s menées des Français, "qui pourraient faire du ort à leurs compatriotes (les émigrés) ou même conduire à leur perte, ces émigrés étant les victimes de leur dévouement à leur Monarque légitime"; et Paul déclare formellement qu'il ne onge pas à se priver "du droit d'offrir un asile ranquille aux malheureux, qui par la divergence le leurs opinions avec le gouvernement nouvelement institué en France et, redoutant la vensance, n'aspirent qu'à trouver la sécurité".

Telle est l'instruction, qui devait guider le omte Panine dans tous ses rapports avec le inistre de la République française.

Des relations très-secrètes s'établirent effectiment entre le comte Panine et M. Caillard et se donnaient des rendez-vous au parc (Thier-Tten?), pour y débattre de vive-voix des quespolitiques. Par le valet de chambre de illard que le comte Panine avait acheté, le evernement russe recevait des copies de tous rapports du ministre français, ainsi que les des ordres, envoyés par le Directoire. Sur base de ces documents Paul I dût abandonner

можемъ обойтись безъ невоторыхъ ограниченій. Вещи не къ выгодъ жизни, но къ одной суетной и овазательной только роскош служащія и какими нанпаче французскія рукольлін славятся, пожирали бы съ избытвомъ все что трудами и потомъ земледвльца или ремесленника пріобратается, какъ то видали опыты сему до 1794 года".

Впрочемъ и политическія сношенія съ Франціей Императоръ желаеть возобновить только въ виду поставленной себв пъли общаго примиренія. Уважать нан даже сочувствовать французскому революціонному правительству онъ никакъ не можетъ.

"Что принадлежить до политическихъ сношеній", продолжаеть инструкція, "ны тутъ также не пользу, а болъе затрудненія предусматриваемъ по образу мыслей въ семъ народъ вкореннишемуся, и для всякаго благомыслящаго отвратительному. Довольно было бы на первое время агентовъ или консулей пазначить для охраненія торговыхъ дель, но миссін неть, пока не упрочится внутренній порядокъ Франціи". Но ежели бы "французское правленіе простерло буйство свое до такой степени, чтобъ сдвимо вамъ предложение о возвращении земель отъ бывшей Польши къ Имперін нашей присоединенныхъ, то отказать и въ крайнемъ случать прервать всякіе дальнійшіе переговоры".

Наконецъ Императоръ поручаетъ Панину отвращать всякія занашки французскія во вредъ и пагубу ихъ одноземпевъ (эмиграптовъ), учинившихся жертвою приверженности ихъ къ законпому ихъ Государю", и Павелъ I прямо заявляеть, что овъ не думаеть лишать себя "права дать спокойное убъжище несчастнымъ, кон по разнообразію мыслей съ правленіемъ вновь нынъ во Франціи наставшемъ, опасаясь мщенія ншуть одной только для себя безопасности".

Такова инструкція, которою графъ Панинъ должень быль руководствоваться въ своихъ сношеніяхъ съ французскимъ посланникомъ.

Между графомъ Панинымъ и Кальяромъ дъйствительно завизались секретнъйшія сношенія и оба встрачались въ условномъ маста въ "паркъ" (Thiergarten?) для личныхъ переговоровъ. Черезъ подкупленнаго графомъ Панинымъ каммердинера Кальяра русское правительство получало копін съ донесеній самаго французскаго посланника, равно и съ инструкцій директоріи. На основаніи этихъ источниковъ Павель I долженъ быль оставить всякую wate idée d'une alliance avec la France et son имсль о сближении съ Франціей и исключительnécessité de convaincre la Prusse qu'il était de son devoir de reprende la guerre contre les révolutionnaires français. L'idée de devenir le pacificateur de l'Europe fut abandonnée comme utopie, n'ayant en réalité aucune chance de succès. Vu toutes ces circonstances, il importait, avant tout, de réconcilier les deux grandes puissances al emandes.

Bien que Paul I fut très-mécontent de la Cour de Berlin, il comprenait cependant toute la nécessité de maintenir avec elle des rapports d'amité. "Dailleurs", dit-il dans un rescrit impérial au comte Panine du 8 juin 1797, "nous avons l'intention de conserver la bonne harmonie, l'amitié et l'alliance avec le roi de Prusse, tant que de son côté il n'aura donné aucun motif d'agir autrement. Sa rivalité avec notre allié, l'Empereur romain, ne nous semble | Соперпичество его съ другимъ нашимъ союзнаpoint un obstacle, mais nous croyons au contraire, qu'ayant avec les deux alliés des rapports de voisinage et d'obligations du même genre, nous serons toujours à même de contenir chacun d'eux dans des limites qui lui conviennent et de détourner l'explosion de la guerre". Le nouveau ministre plénipotentiaire de Russie devait gagner la confiance du roi et de ses ministres et les convaincre que l'Empereur ne souffrirait jamais ni que l'équilibre politique, ni que la position réciproque des puissances soient ébranlée. Pourtant, "à en juger par l'expérience du passé, il convient que vous usiez d'une infatigable vigilance et que vous ayez l'oeil sur tout ce qu'entreprend le Cabinet de Berlin".

Après l'arrivée du comte Panine à Berlin et sitôt après ses premiers pourparlers avec le comte Haugwitz il devint évident, que la Prusse ne se départirait pas de sa neutralité. En septembre 1797 Haugwitz communique à l'ambassadeur russe, que le gouvernement français a proposé au Cabinet de Berlin, de conclure une alliance défensive et offensive contre l'Autriche et qu'il lui a promis des acquisitions considérables. Mais en même temps Haugwitz ajouta, que le roi a refusé catégoriquement d'entamer des pourparlers relativement à cette affaire. Panine se contenta d'exprimer son étonnement qu'on eût pris un ton si doux pour répondre à l'offensante proposition du Directoire français, et il était persuadé que l'harmonie la plus parfaite régnait entre les Cabinets de Berlin et de Luxembourg (Dépêche du comte Panine du 20 sept. (I oct.) 1797).

En effet, si le gouvernement français se croyait

attention exclusive fut encore absorbée par la | ное его вниманіе было опать поглощаемо необходимостью убъдить Пруссію въ ел облзанаести возобновить войну противъ французскихъ революціонеровъ. Идея быть миротворцомъ всей Европы была покинута какъ мечта, неимъющая въ дъйствительности ни малъйшаго шанса на успъхъ. При такихъ обстоятельствахъ необходимо было, прежде всего, примирить объ германскія в**ел**икія державы

> Хотя Павель I быль крайне недоволень Бердинскимъ дворомъ, онъ все-таки сознаваль необходимость не прервать съ нимъ дружескихъ сношеній. "Впрочемъ", говорится въ высочайшемъ рескриптв въ гр. Панину отъ 8-го іюня 1797 года, "намъреніе наше есть сохранить доброе согласіе, дружбу и союзь съ королень прусскимъ до техъ поръ, доколе со сторови его къ противному новодъ поданъ не будетъ. комъ, императоромъ римскимъ мы не почизаемъ тому препоною, но паче полагаемъ, что будучи съ обонии въ сосъдствъ и равныхъ областельствахъ, всегла наймень себя въ члебности удержать каждаго изъ нихъ въ вредвлахъ ому приличныхъ и отвратить вослаленіе войны". Новый русскій посланникъ довженъ быль добиваться доверія короля и его министровъ и убъдить ихъ, что Императерь не допустить "разрушенія политическаго равенвъсія и относительнаго положенія державь". Однако, "судя по опытамъ прошедшимъ, предложить вамъ бавніе недреманное имвть за встин поступками тамошпяго кабпнета".

По прибытін графа Панина въ Берлинъ в постр первих его пересоворов ст графом Гаугвицомъ вполнъ выяснилось, что Пруссів изъ своего вейтралитета не выйдетъ. Въ севтябрв 1797 года Гаугвицъ сообщиль русскому посланнику, что французское правительство предложно Берлинскому кабинету заключить съ нимъ оборопительный и наступательный союзъ противъ Австрін и объщаеть ему значьтельныя пріобрітенія. Но Гаугвиць въ то же время прибавиль, что король категорически отвазался вступить въ переговоры по этому двлу. Панинъ же только выразиль удивленіе мягкому тону, въ которомъ последовалъ отвазъ на "оскорбительное предложеніе" французскої директорін и быль уб'яждень, что между кабанетами Берлинскимъ и Люксембургскимъ господствуеть поливищее единогласіе. (Депеша гр. Панина отъ 20 сент. (1 окт.) 1797 г.).

И дъйствительно, если французское преви

sse, dans le cas d'une guerre entre la Russie la France. L'Empereur crut nécessaire de cer la Prusse à choisir entre lui et le Direcmettre à la signature du roi un projet d'un ité d'alliance offensif.

Par le rescrit du 8 avril 1798, l'Empereur fit pédier au prince Repnine un projet tout fait d'un ité d'alliance, qui devait lier à l'avenir non dement la Russie et la Prusse, mais également latriche et l'Angleterre. Les représentants de I deux dernières puissances accrédités près de Cour de Berlin devaient prendre part aux gociations. Sur la base de ce projet, les issances contractantes se promettaient réciproement la garantie de leurs possessions respecex un parfait accord de leur politique à l'érd de la France, aux envahissements de laelle les alliés devaient mettre fin: et un seirs mutuel dans les cas d'une agression de la t des Français etc.

A la première audience que le prince Repnine chez le roi Frédéric Guillaume III, il prou de conclure cette alliance offensive. Il explia au jeune roi tout le danger dont il était macé par l'insatiable ambition de la France. e roi", écrivait le prince dans sa dépêche du (25) mai 1798, "m'écouta avec une extrême nidité, sans rien contredire, et lorsqu'il réodit enfin par quelques paroles sans suite, il raissait comprendre ce danger, mais il craiait de parler clairement et de façon qu'on t le comprendre. Toutefois il ne cessait de péter qu'il professait les mêmes principes que tre Majesté et qu'il désirait entretenir avec le une étroite amitié. Bref, mon Auguste altre, j'ai trouvé en lui une telle inexpérience s les affaires et une telle difficulté à les isir, que je ne puis me l'expliquer et je me iscatièrement persuadé, qu'il n'y a pas moyen entreprendre avec lui personnellement une hire quelconque et que ce serait peine perdue".

"Voila pourquoi", continue le prince Repnine e me suis adressé à son tout puissant ministre lagwitz que j'ai vu plusieurs fois et en qui

Iroit de faire une pareille proposition à la | тельство могло сдёлать такого рода предложение sse, c'est que leurs relations devaient être Пруссія, то сношенія между ними должны быamicales. Mais prenant en considération les ли быть весьма дружескія. Но въ виду постоstantes assurances d'inaltérable amitié que янныхъ увъреній прусскаго короля въ самой répétait le roi de Prusse, Paul I ne savait неразрывной дружов также къ Россіи, Павель I m'à quel point il pouvait compter sur la не въ состояни быль себт объяснить насколько онъ могъ разсчитывать на Пруссію, въ случав войны Россій съ Франціей. Инператору казаer la question nettement, dans le but de лось необходимымъ поставить вопросъ ребромъ съ целью принудить Пруссію выбрать между re français. Il chargea le prince Repnine de нить и французскою директорією: онъ поручиль внязю Репнину предложить королю къ подписанію проекть оборонительнаго союзнаго договора.

> Рескриптомъ 8 апръля 1798 года князю Репнину быль препровождень готовый проекть союзнаго трактата, который должень быль связывать на будущія времена не только Россію и Пруссію, но равнымъ образомъ Австрію н Англію. Представители объихъ последнихъ державъ, акредитованные при Берлинскомъ дворъ, должны быле участвовать въ переговорахъ. На основаніи этого проекта, договаривающіяся державы объщали другь другу взаимную гарантію своих владіній, полное согласіе своей политики въ отношенія Франціи, захватамъ которой союзники рашились положить конепь. взаимную помощь въ случав нападенія со стороны французовъ и т. п.

> Князь Репнинъ, на первой же аудіенція у короля Фридриха Вильгельма III, предложилъ ему заключить этогъ оборовительный союзъ. Онъ объясниль молодому королю всю опасность, которая ему угрожаеть отъ ненасытнаго властолюбія Францін. "Король", доносиль князь Репнинъ депешою 14-го (25) мая 1798 года, "слушаль съ крайнею застънчивостью, ничему не противорфчиль, и когда пфсколькими песвязными словами отвічаль, то признаваль ту опасность, но какъ бы страшился ясно говорить такъ, чтобы его можно было понимать; а только перетверживаль, что онъ съ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ въ однихъ правилахъ и желаетъ быть въ тесной дружбъ. Однимъ словомъ, Всемилостивъйшій Государь, я такую въ дълахъ новость и необычность въ немъ нашель съ такою затруднительностію въ нихъ вникать, что изъяснить того не могу и удостовърился совершенно, что лично съ нимъ никавъ дель трактатовать нельзя и напрасный бы то быль трудъ".

> "Почему", продолжаетъ князь, "обратился я къ его всемогущему министру графу Гаугвицу, съ коимъ виделся несколько разъ и въ

j'ai trouvé par malheur toute cette duplicité que l Votre Majesté connaît déjà. Le système de cette Cour-ci ne tend pas, selon moi, à l'amitié avec la France et consiste à gagner du temps en maintenant autant que possible la neutralité, et il n'y a que des circonstances très favorables qui la décideraient à se lier avec quelqu'un; en attendant on trompe tout le monde.

Le prince Repnine accusait tout particulièrement le comte Haugwitz de "cette politique perfide". Il persuadait avec instance le roi et son ministre de renoncer à la neutralité et de conclure le traité d'alliance. "Mais la politique astucieuse de ce ministre" (Haugwitz), écrivait le prince au comte Besborodko le 14 (25) mai 1798, "est toute puissante ici; avec toutes ses interminables politesses et assurances de cordialité, de parfait accord de nos vues, et de dédain pour les Français, il reste inébranlable dans ses résolutions et idées antérieures". Le prince est persuadé ,que le comte Haugwitz trompe tout le monde sans excepter les Français, avec lesquels убъждаль, что графъ Гаугвицъ обманываеть je doute fort, qu'ils veuillent (c. à d. le roi et le ministre) conclure une alliance pour le moment... D'ailleurs ils craignent, en effet, les Francais et la guerre, se croyant peu préparés pour la guerre, et je pense manquant d'argent pour ce cas".

Le comte Panine arriva à la même conclusion sur la politique de la Prusse que le prince Repnine. Il est vrai, qu'au commencement le comte Panine avait espéré une issue favorable des pourparlers relativement à la conclusion du traité d'alliance. Le ministre prussien Alvensleben l'assurait que le roi partageait entièrement l'opinion de l'Empereur quant au despotisme des Français et qu'il avait accepté très volontiers l'offre du Cabinet russe. Le comte Haugwitz lui-même était visiblement impressionné par cette offre et il exprima seulement le désir que l'Angleterre ne participât point à cette alliance. Il n'objecta même rien contre la participation de l'Autriche. Cependant au mois d'avril 1798 le comte Panine devait déjà abandonner toute illusion: le comte Haugwitz lui remit une note officielle, en vertu de laquelle le roi ajournait indéfiniment la conclusion du traité offensif. (Dépêche du comte Panine du 5 (16), 6 (17), 9 (20) avril 1798).

Les efforts du prince Repnine et du comte

ROCH'S HAMELS NO RECURCTIO BCC TO KORADCTRO. о которомъ Вашему Императорскому Величеству уже извъстно". "Система здъщияя", заключаетъ князь, "не думаю, чтобы клонилась теперь въ соединенію съ французами, а почитаю въ томъ состоитъ, чтобы выигрывать время, оставаясь сколь можно долбе въ нейтральности и только при самыхъ полезныхъ аля себя обстоятельствахъ решиться съ кемъ-либо соединиться, а между тёмъ все стороны обмани-Bath".

Въ особенности обвинялъ внязь Репиннъ графа Гаугвица въ этой "коварной политикъ". Опъ уговаривалъ самымъ настоятельнымъ образомъ короля и его министра отказаться оть нейтралитета и заключить союзъ. "Но коварная политика сего министра (Гаугвица)", пишетъ внязь графу А. А. Безбородко 14 (25) мая 1798 года, "здёсь всемогущаго, при всехъ такъ сказать безконечных учтивостяхъ и увъреніяхъ о ихъ къ намъ чистосердечін и о согласін съ нами правиль, съ омерэвніемъ въ французамъ, непоколебимо остается въ своихъ прежнихъ положеніяхъ и предвлахъ". Казы встахъ, "не исключая и французовъ, съ которыми не думаю, чтобъ они (король и его менистръ) теперь въ союзъ вступить хотык... Впрочемъ они действительно французовъ в войны боятся, почетая себя веготовыми и думаю въ деньгахъ недостаточными для таковаю случая".

Графъ Панинъ пришелъ къ такому же заключенію насчеть прусской политики. вакь внязь Репнинъ. Правда, первоначально графъ Панинъ еще надъялся на удачный исходъ переговоровъ о заключеніи союзнаго трактата. Прусскій министръ Альвенслобень его увіраль, что король совершенно разделяеть изглядь Императора на властолюбіе французовъ п охотно приметь русское предложение. Санъ графъ Гаугвицъ былъ видимо тронутъ этичъ предложеніемъ и только выразнів желаніе, чтобъ Англія не участвовала въ этомъ союзь Онъ даже ничего не возразилъ протевъ участія Австрія. Однако уже въ апрала масяца 1798 года графъ Панинъ долженъ былъ оставить всв излюзін: ему была вручена графомъ Гаугвицомъ торжественная нота, на основани которой король откладываеть заключение оборонительнаго союза на неопредъленное врем. (Денеша графа Панина отъ 5 (16), 6 (17) и 9 (20) апръля 1798 года).

Равнымъ образомъ оказались безуспешения

rine, en qualité de plénipotentiaires-médiars entre la Prusse et l'Autriche, furent tout si infructueux. Le Cabinet de Berlin voulait demment trainer en longueur les pourparlers ne consentait à aucune mesure décisive par inte de compromettre sa position neutre.

Eu égard à cet état de choses, l'Empereur ne ut pas opportun de prolonger encore le séjour du ince Repnine à Berlin. "La méfiance depuis ngtemps enracinée entre les Cours d'Autriche t de Berlin", écrivait Paul à Repnine, le 16 juin 798, et le peu de disposition que témoignent es deux partis de mener leurs affaires franchement et sans préventions, me forcent de vous lire maintenant que je n'ai pas le moindre moir, que la négociation qui vous est confiée it malgré tous vos efforts, un résultat favorable. h ne vois aucune nécessité de faire des avances la Cour de Berlin pour obtenir la signature la traité. Cette Cour aurait trouvé son compte et asécurité dans un rapprochement plus étroita vec mais le perfide ministre du roi de Prusse tant parvenu à éclipser son Monarque, il ne me este plus qu'à renoncer à tous mes projets".

Et comme la Prusse ne tenait point à une iliance avec la Russie, l'Empereur se décida à wuer des relations très intimes avec l'Autriche. I envoya à son secours une armée considérable # une autre armée fut placée en Pologne, Afin de retenir d'abord les Polonais et puis pour bliger le roi de Prusse à garder la neutralité # une position tout à fait passive, en vue de la merre qui devait éclater". "Il n'entre pas dans mintentions", écrivait Paul I au prince Repnine 13 juillet 1798, "de pousser le roi de Prusse I une rupture avec nous; mais en cas d'un scord manifeste avec les Français et d'une copération prêtée à eux, nous serions obligés de recourir à des mesures extrêmes, en tâchant de hire une diversion dans ses Etats". A Vienne le Prince Repnine devait se concerter au sujet d'un plan d'opérations militaires communes contre la Prusse. Au fait le prince devait quitter Berlin en été 1798 et au mois de décembre de la même année, il fut enjoint au comte Panine d'interrompre toute relation avec la Cour de Berlin, si les réponses de celle-ci aux représentations faites par le Cabinet de Pétersbourg, fussent "inconvenantes ou menaçantes".

Malgré la non-réussite de la mission du prince Repnine en 1798, l'Empereur renouvela pourtant au commencement de 1799 par le comte Panine,

усилія князя Репнина и графа Панина, въ качествъ "уполномоченныхъ-посредниковъ" между Пруссіей и Австріей. Берлинскій кабинетъ очевидно желаль только "волочить" переговоры и ни на какія ръшительныя мъры не соглашался, изъ явнаго опасенія компрометировать свое нейтральное положеніе.

Въ виду этихъ обстоятельствъ Императоръ не находиль нужнымь продолжить пребывание князя Репнина въ Берлинъ. "Недовърчивость издавна вкоренившаяся между Австрійскимъ и Берлинскимъ дворами", писалъ Павелъ I киязю Репнину 16 іюня 1798 года, "и малую наклонность, которую объ стороны показывають чистосердечно и безъ предубъжденія вести свои льла, понуждають меня и теперь еще сказать вамъ, что я не нифю ни малъйшей надежды. но вътми кірвірозен жива квинерстви воботи вськъ вашихъ трудахъ усивкъ. Я не нахожу нужды ходить за Берлинскимъ дворомъ и вызывать на трактать; сей дворъ нашель бы самъ тъснъйшимъ сближениемъ со мпою свои выгоды и безопасность, но какъ коварный министръ короля прусскаго умель затмить своего Государя, то и не остается мив инчего делать послѣ всего того, что мною предпринято было".

Итакъ какъ Пруссія не котъла союза съ Россіей, Императоръ решился вступить въ самыя близкія сношенія съ Австріей. Онъ выслаль ей на помощь значительную армію и другая армія была поставлена въ Польшѣ для удержанія поляковъ "и на удержаніе короля прусскаго въ пейтралитетв и совершенно пассивномъ положеніи по случаю войны предстоящей". "Нътъ намъренія нашего", писаль Павель I князю Репнину 13 іюля 1798 года, "вызывать короля прусскаго на разрывъ съ нами; по въ случав прилвиленія его явнаго къ французамъ и пособствованія имъ, принуждены будемъ прибъгнуть къ мърамъ сильнымъ, стараясь сділать ему въ земляхъ его диверсію". Въ Вънъ князь Репнинъ долженъ былъ переговорить насчеть плана общихъ военныхъ действій противъ Пруссіи. Князь дійствительно желаль выбхать летомъ 1798 года изъ Берлина и въ декабръ того же года графу Панину было предписано прекратить всякія сношенія съ Берлинскимъ дворомъ, если отвъты его на сдъланныя руссвимъ правительствомъ представленія будуть "неприличны или съ угрозами".

Несмотря однако на неудачу князя Репнина въ 1798 году, Императоръ всетаки возобновилъ въ началъ 1799 года чрезъ графа Панина пред-

Prusse n'est pas intentionné de jouer un rôle actif dans cette guerre, vous exigerez une réponse définitive, et si elle vous confirme dans votre jugement, vous déclarerez que vous allez à Carlsbad où vous aurez à vous rendre et rester pendant le séjour que M-me la Grande-Duchesse Anne doit y faire pour cause de santé".

En février l'Empereur s'adressa par le comte Panine au Cabinet de Berlin avec une nouvelle et très-instante proposition concernant la situation de la ville de Hambourg, où les Français "ont établi leur nid, et d'où ils peuvent causer beaucoup demal et de tracas par la propagation de leurs idées perverses". En outre, il est évident. qu'ils veulent faire main-basse sur cette ville et en faire la base de leurs opérations militaires sur mer. "La faiblesse du gouvernement de Hambourg", écrit l'Empereur, "ainsi que l'état détraqué des esprits, surtout de ceux qui sont peu ou pas du tout favorisés de la fortune, ne nous présentent aucune garantie contre cette situation pleine de dangers".

En vue de ces circonstances il est indispensable que la Russie, d'accord avec la Prusse, l'Angleterre et le Danemark, prenne des mesures générales pour la défense de Hambourg. et le mieux serait de faire occuper cette ville par des troupes alliées, dans le nombre desquelles doivent entrer aussi les troupes prussiennes. Paul I fixa 5 bataillons qui devaient être expédiés par mer.

Au commencement de 1799 se manifestèrent quelques circonstances favorables, qui firent espérer au comte Panine, qu'il ne serait pas obligé de quitter Berlin et que le Cabinet de Berlin se déciderait à prendre un ton plus énergique vis-à-vis du gouvernement français. D'une part, les envahissements des Français témoignaient de plus en plus de leur insatiable ambition; d'autre part les relations entre le comte Haugwitz et le nouvel ambassadeur français Sieyès prirent un caractère trèstendu. Enfin la

sa proposition au sujet de la participation de la ложение о вступления Пруссия въ новую коали-Prusse à une nouvelle coalition formée contre la цію, устроившуюся противъ Франція. Въ рес-France. Dans un rescrit, adressé au comte le криптъ къ графу отъ 3 января 1799 года Па-3 janvier 1799, Paul lui ordonne de porter immé-! вель I повельваеть ему немедленно довести до diatement à la connaissance du Cabinet de Ber- ' свъдънія Берлинскаго кабинета извъстіе о соlin la nouvelle du traité d'alliance entre la стоявшемся союзномъ трактать между Россіей і Russie et l'Angleterre et de lui poser catégori- и Англіей и поставить ему категорически в quement la question: s'il désire ou non entrer вопросъ о томъ: полагаетъ ли онъ немедленно « immédiatement dans la coalition? "Je trouve né- вступить въ коалицію? "Я нахожу нужвынь"\_ cessaire de vous prescrire", écrit l'Empereur, пишеть Государь, "предписать вамъ, что въ-"qu'en cas d'éloignement, de délai, ou de tout случав отклоненія, проволочки или всего того... ce qui pourra vous faire croire que le roi de что можеть убъдить васть въ томъ, что корольпрусскій не имветь намвренія играть активную роль въ этой войнь, вы потребуете окончательнаго отвъта и если онъ подтвердить ваше убъжденіе, вы объявите, что потдете въ Карлебадъ, куда вы отправитесь и гат останетесь во время пребыванія тамъ, для своею здоровья, Великой Княжны Анны Павловны".

Въ февраль Императоръ обратился черезъ графа Панина къ Берлинскому кабинету съ новымъ настоятельнымъ предложеніемъ насчеть Гамбурга, гдв "французы основали свое гавадо, изъ котораго весьма много вреда и безповойствія причинять могуть распространеніемъ разврата ихъ". Сверхъ того они оченидно желають захватить этотъ городъ и сделать изъ него безисъ для своихъ военнихъ действій на морь "Слабость правленія тамошняго (Гамбурга)", нишетъ Государь, "при повреждении многить ител или отвежи стандал на эрения дабому никакого состоянія не имфющихъ, не сплью обнадежить насъ противу такого опаснаго воложенія".

Вотъ почему крайне необходимо, чтобъ Россія вивств съ Пруссіей, Англіей в Даніей приняли общія міры для защиты Гамбурга и лучше всего было-бы занятіе этого города союзными войсками, въ число которыхъ должны входить также прусскія войска. Павель І назначиль 5 батальоновь, которые будуть отправлены моремъ.

Въ началъ 1799 года были нъкоторыя благопріятныя обстоятельства, заставлявшін графа Панина надъяться, что онъ не будеть вынужденъ пожинуть Берлинъ и что Берлинскій кабинеть рашится заговорить болье энергичесвимъ тономъ съ французскимъ правительствомъ. Съ одной стороны захваты французовъобнаруживали все больше и больше ненаситное ихъ властолюбіе: съ другой — между графомъ Гаугвицомъ и новымъ французскимъ посланенкомъ Сіэсомъ сношенія приняли веська

resolution de la Russie d'unir ses forces avec натянутый карактеръ. Наконопъ решимость l'Autriche devait encourager la Prusse. (Comp. Bailleu, Preussen und Frankreich von 1795-1807, Einleitung, S. XLVIII).

Le comte Panine écrivait aussi dans ses rapports à son gouvernement, qu'au commencement de 1799 des tendances belliqueuses se faisaient sentir à Berlin. Haugwitz lui-même changea sa manière de voir à l'égard de la France et modifia son langage dans ses relations avec le comte Panine. "Les apparances", écrivait le comte du 1 (12) janvier, "continuent à être très favorables, M. le comte de Haugwitz ne se démeut point et M. de Zastrow même, soit par conviction, soit par hypocrisie, se prononce ouvertement contre le système pacifique".

Mais elles ne durèrent pas longtemps ces espérances exagérées du comte Panine sur le changement de la politique prussienne. Au commencement de février il demanda une audience au roi, pour lui expliquer de vive-voix la situation des affaires et pour insister sur l'adhésion aux propositions de la Russie. Mais Frédéric-Guillaume III lui refusa l'audience.

Le comte Panine était extrêmement indigné de ce refus, mais le comte Haugwitz lui expliqua que le roi n'était pas en état de prendre une décision quelconque et qu'il ne savait que répondre au ministre de Russie. Dans ane lettre du 5 février le ministre prussien écrivait à Panine, que puisque le roi ne pouvait rien dire de décisif à l'envoyé, il voulait lui épargner nune peine superflue". Fu égard à cette indécision du roi, le comte Panine ne pouvait plus conserver le moindre espoir de voir une modification de la politique du Cabinet de Berlin.

Dans son rapport du 28 janvier (8 février) 1799 il explique au gouvernement la raison qui lui fait ajourner son départ pour Carlsbad. Deux considérations l'ont empêché d'exécuter l'ordre impérial; 1) les circontances n'ont pas encore suffissamment éclairci quels rapports s'établiraient entre l'Antriche et la France et 2) le parti de la guerre à la Cour de Berlin n'a pas encore déposé les armes. S'il part, Haugwitz-, ce promoteur des mesures énergiques"- va être privé de son soutien. En outre, on ne saurait encore juger définitivement du système prussien, puisqu'il n'existe point de système établi. La Cour de Berlin est maintenue dans son inactivité d'abord par le mystère impénétrable de la politique autrichienne et surtout par l'exemple de la

Россін соединить свои силы съ Австріей должна была ободрить Пруссію. (Срав. Bailleu. Preussen und Frankreich von 1795 – 1807, Einletug, S. XLVIII).

Графъ Панинъ также доносилъ своему правительству, что въ началв 1799 года въ Берлинъ наступило воинственное настроение. Самъ же Гаугвицъ перемъниль свой взгляль на Францію и свой языкъ въ сношеніяхъ съ гр. Панинымъ. "Всъ признаки", писалъ графъ 1 (12) января, "продолжають быть весьма благопріятными. Графъ Гаугвидъ себъ не противоръчитъ н г. Застровъ даже, по убъждению или по дноедушію, отврыто говорить противь системы MIID&".

Но не долго продолжались эти розовыя надежды графа Павина на перемвну прусской политики. Въ началъ февраля опъ просилъ аудіенцін у короля, чтобъ лично объяснить ему положение вещей и настаниать на принятия русскихъ предложеній. Однако Фридрихъ Вильгельмъ III отказаль въ аудіенців.

Графъ Панинъ былъ врайне возмущенъ этимъ отказомъ, но графъ Гаугвицъ ему объяснилъ, что король не въ состоянін принять какое нибудь решеніе, и потому не знаеть что сказать русскому посланнику. Въ письмъ отъ 5 февраля прусскій министръ пишетъ Панину, что такъ какъ король не можетъ сказать ничего положительнаго посланнику, онъ хотыль избавить его отъ "напраснаго труда". Въ виду такой неръшимости короля графу Панину, очевидно, не осталось никакой надежды увидеть измененіе политики Берлинскаго кабинета.

Въ донесения отъ 28-го января (8 февраля) 1799 года онъ объясняетъ правительству, почему опъ еще не вытхаль въ Карлсбадъ. Опъ не оп видемения отого височайшаго повельнія по двумъ главнымъ соображеніямъ: 1) обстоятельства еще не вполив выяснили какія сношенія установятся между Австріей и Франціей и 2) партія войны при Берлинскомъ двор'в еще не положила оружія. Если же онъ убдеть, то Гаугвицъ, - этотъ "защитникъ энергическихъ мъръ" -- останется безъ его поддержин. Притомъ всетаки еще нельзя окончательно судить о прусской системъ, потому что установленной системы не существуеть. Удерживаеть въ бездъйствін Берлинскій дворъ, прежде всего, "непроницаемая тайна австрійской политики и въ conduite déloyale envers Naples. Muis cette cause особенности примъръ недобросовъстнаго ея поoi y contribue puissamment".

"Ce jeune prince", écrit Panine, "dont l'éducation à été fort négligée, n'a aucune connaissance des intérêts de la monarchie, ni des premiers éléments de la politique. Le travail est pour lui un fardeau, il aime la paix non par crainte, mais par indolence. Il désire la paix, parce qu'on ne réussit point à lui faire comprendre que la guerre est inévitable si on ne va pas au! devant de l'ennemi". En faisant ensuite la carac- на встрычу врагу". Характеризуя затвиъ вліяtéristique des personnes influentes à la Cour de тельныхъ лицъ при Берлинскомъ дворъ графъ Berlin, Panine s'arrête avant tout sur l'aide-de-, Панинъ останавливается прежде всего на генеcamp général Koekeritz, qu'il considère comme le chef du parti de la paix coûte que coûte. "Koekeritz est un homme très borné, mais qui possède la confiance de son maître et ne le quitte pas un seul instant". M. de Haugwitz a évidemment perdu la direction des affaires et Finkenstein avec Alvensleben n'ont pas la moindre influence. En ce qui concerne le duc de Brunswick "ma plume", dit le comte, "se refuse à peindre la conduite de ce prince". Et pourtant les représentants de la Russie près la Cour de Berlin sur le concours du duc, qui n'avait pas d'opinion arrêtée, ni la moindre force de prendre une résolution.

On sait que le roi de Prusse, tout en refusant d'entrer dans la coalition, proposait de son côté de conclure "une alliance défensive pour la défense du système de sûreté du Nord de l'Europe". Mais cette proposition n'avait pas la moindre portée pratique à l'égard de la France, et était plutôt dirigée contre la Russie. En effet, le comte Haugwitz assurait au ministre anglais Granville, que la Russie avait l'intention manifeste d'attaquer la Prusse et comme preuve il alléguait la centralisation des troupes russes sur la frontière prussienne. Le comte Panine comprit le danger d'une pareille conviction chez les ministres prussiens. "Sire", écrivait-il le 17 (28) avril 1799, "tout ce qui peut effaroucher le Cabinet de Berlin ne servirait qu'à le raffermir dans le système de neutralité ou le jeter dans les bras du Directoire, s'il se croit exposé à une guerre... La contrainte ou la menace ne peuvent produire qu'un effet diamétralement opposé au but poursuivi par la Russie et ce seront les dictateurs de la France qui reculeront les fruits d'une rupture entre la Russie et la Prusse".

L'Empereur Paul I se redit à l'opinion du

n'est pas la seule. Le caractère personnel du веденія въ Неаноль. Но эта не единственная причина. Личный характерь короля сильнвиво тому содъйствуетъ".

Этоть молодой государь", пишеть Панинь, воспитавіе котораго значительно было запущено не обладаеть накакимь пониманіемь, ни интересовъ своего государства, ни первыхъ основаній политиви. Работа для него бремя, онъ любить мирь не изъ боязни, но изъ лености. Онъ желаетъ мира, потому что не успъваютъ ему объяснить, что война неизбъжна, если не идемь раль-адъютанть Кекериць, котораго онъ считаетъ главою партін мира во чтобы не стало. Кёкерицъ "человъкъ весьма ограниченный, но обладающій довіріємь своего государя, котораго онъ не оставляеть ни на минуту". Гаугвицъ видимо потерялъ значение и Финкенштейнъ съ Альвенслебеномъ не нифютъ нивакого вліявія. Что касается до герцога Брауншвейгскаго... "то мое неро отвазывается харавтеризовать поведеніе этого князя". Между тімь всетаки представители Россіи при Берлинскомъ дворв n'ont pas cessé, même dans l'avenir de compter не переставали и впосл'ядствіи еще разсчитывать на содъйствіе герцога, нениввшаго ника-MOCTH.

> Известно, что король прусскій, отказываясь вступить въ коалицію, съ своей стороны предложиль заключить "оборонительный союзь для защиты системы безопасности Съверной Европы". Но это предложение не имъло ни малъйшаго практическаго значенія въ отвошенія Франціи и была скорве направлена противъ Россіи. Действительно, гр. Гауганцъ увераль англійскаго посланника Гренвиля, что Россія им веть оченидное нам врение аттаковать Пруссію и въ довазательство привель сосредоточеніе на прусскихъ границахъ русскихъ войскъ. Гр. Панинъ поняль опасность такого убъщения у прусскихъ министровъ. "Государь", писаль онъ (28)17 апръля 1799 года, все что въ состояни вавести страхъ на Берлинскій кабинетъ, послужить только въ большему его утверждению въ систеив нейтралитета или же заставить его броситься въ объятія директорін, въ виду угрожающей ему войны... Сила или угроза не могутъ не произвесть дъйствія прямо противоположнаю (тому, чего желаетъ Россія) и директоры Франціи соберуть плоды оть разрыва нежду Россіей и Пруссіей".

Императоръ Павелъ I вполнъ согласился 65

léclarer sans retard au comte Haugwitz, que es les appréhensions du Cabinet de Berlin rapport aux troupes russes, concentrées près frontières prussiennes, étaient dénuées de lemeut. Les troupes y étaient rassemblées æque la réponse définitive du roi tardait à ir. En ce moment, où le roi a déclaré qu'il va endre la sécurité de l'Europe du Nord, une tie des troupes est déjà rentrée dans ses rs. L'Empereur ajouta: "nous aimerons mieux savoir le roi occupé à la défense du d de l'Allemagne et au maintien de sa déclaon aux trois Cours alliées, que de le voir ner lieu par son irrésolution à faire naître soupcons sur ses propres intentions". (Rescrit 9 avril 1799 au comte Panine). Mais en même ps Paul I déclara à l'envoyé de Prusse à Pétersbourg ceci: "je ne pouvais envisager comme une violation de la neutralité annontoute démarche qui montrerait de la prédiion pour les Français, et que dans ce cas mes rêts, réunis à ceux de mes alliés, me metent dans l'obligation d'agir comme on agirait à-vis de ceux qui prendraient part à la cause Français contre la bonne". (Rescrit au comte ine du 16 avril 1799).

u mois de juillet 1799 le comte Panine fut pelé de Carlsbad,-où il se rendit au mois mai, - à Pétersbourg pour occuper le poste vice-chancelier. Le secrétaire de collège Sie-3, resté à Berlin en qualité de chargé d'afes. recut le 25 juillet l'ordre suivant: "Après ce qui est arrivé au comte Panine avec le istère de Sa Majesté Prussienne, Moi (le Tzar), ois nécessaire que la légation de Berlin soit ie et qu'elle retourne à St. Pétersbourg".

e cette facon, en été 1799, cessèrent toutes les tions diplomatiques avec la Cour de Berlin dont ondnite inspirait à Paul I un mécontentet sérieux. Vu l'irritabilité du caractère de apereur, la rupture entre les deux gouverents pouvait prendre des dimensions sérieuses. ais il arriva, sur ces entrefaites, la rupture ela Russie et l'Autriche (v. t. II, p. 366 etc.) par la force des circonstances, devait avoir un recoup dans les rapports entre la Russie et Prusse. Paul I comprit, qu'à cause de la rupsavec la Cour de Vienne, le rapprochement c le Cabinet de Berlin se présentait comme spensable et naturel.

te Panine dans cette question et le chargea | графомъ Панинымъ въ этомъ вопросъ и поручиль ему немедленно объявить Гаугвицу, что всв опасенія Берлинскаго двора на счетъ русскихъ войскъ, сосредоточенныхъ близь прусскихъ границъ, совершенно неосновательны. Они были собраны только въ виду отсутствія окончательнаго отвъта короля прусскаго. Въ настоящее время, когда король объявиль, что онъ сохранитъ безопасность Съверной Европы. часть русскихъ войскъ уже возвратилась въ свои постоянныя квартиры. Императоръ всетаки "предпочитаетъ знать, что король занятъ защитою Съверной Германіи и соблюденіемъ своей деклараціи тремъ союзнымъ дворамъ. нежели вильть какъ онъ своет нерышительностью возбуждаеть подозрвнія относительно своихъ собственныхъ наивреній". (Рескриптъ 29 апръля 1799 года на имя гр. Панина). Но въ то же время Павелъ I объявиль прусскому посланнику, что онъ не можеть не разсматривать какъ нарушение объявленнаго нейтралитета всякое действіе, которое обнаруживало бы предпочтеніе въ французамъ и въ такомъ случать "мои интересы, въ соединении съ интересами монхъ союзниковъ, заставили бы меня лействовать такъ какъ действують противъ техъ, которые становятся на сторону францувовъ противъ насъ". (Рескриптъ къ гр. Панину отъ 16 апреля 1799 года).

> Въ іюль 1799 года гр. Панинъ быль вызванъ изъ Карлебада, куда онъ отправился въ маъ мѣсянѣ, въ С.-Петербургъ иля занятія поста вице-канцлера. Коллежскому советнику Сиверсу. оставшенуся въ Берлинъ въ качествъ повъреннаго по деламъ, было привазано 25 іюля: "послъ происшедшаго съ графонъ Панинынъ и министерствомъ Его Прусскаго Величества нахожу я (Государь) нужнымъ, чтобъ миссія берлинская, бывъ уничтожена, возвратилась сюда, въ С.-Петербургъ.

Такимъ образомъ прекратились летомъ 1799 года всь дипломатическія сношенія съ Берлинскимъ дворомъ, поведеніемъ котораго Павель І быль всетаки весьма недоволень. При раздражительности характера Императора разрывъ между обоими правительствами могь бы принять весьма серьезные размиры. Но случился извъстный разрывъ между Россіей и Австріей (см. т. II, стр. 366 и след.), который силою вещей долженъ быль отозваться на сношеніяхъ между Россіей и Пруссіей. Павель I поняль, что въ виду разрыва съ Вънскимъ дворомъ сближение съ Берлинскимъ кабинетомъ представияется совершенно необходимымъ и естественнымъ.

En effet, en octobre 1799, l'Empereur se décida à renouer des relations diplomatiques avec la Cour de Berlin et il nomma le baron Krudener à la place du comte Panine. Mais le baron Krudener ne fut point accrédité en qualité de ministre; il devait faire ses visites accompagné du chargé d'affaires anglais et se présenter aux ministres prussiens en qualité de "simple voyageur".

L'instruction du mois d'octobre précise en détail les rapports mutuels entre la Russie et la Prusse, qui dorénavant doivent être établis sur une base plus solide. "Quoique" - est-il dit dans cet acte-, le roi de Prusse ait été retenu jusqu'à ce jour dans un sommeil léthargique par ses perfides conseillers, il est peu vraisemblable que ce prince envisage d'un oeil tranquille l'accroissement de la puissance rivale (l'Autriche) et qu'il soit indifférent à des opérations dont il ne tarderait pas à devenir la première victime... La Cour de Berlin semblait en quelque sorte se transporter par sa politique dans une autre hémisphère Aujourd'hui les circonstances sont différentes—il importe de s'entendre avec S. M. Prussienne sur tous les résultats d'une lutte si mal secondée par ceux qui auraient dû la poursuivre avec le plus de constance et particulièrement sur les moyens de mettre des bornes à l'ambition insatiable de la Maison d'Autriche".

Voilà en quoi consistait "le but secret" de la nomination du baron Krudener; quant au "prétexte" officiel de sa nomination, c'était d'entretenir "sans caractère public" une correspondance diplomatique entre les deux Cours. Dans ses conversations avec Haugwitz, Krudener devait s'abstenir de toute attaque contre l'Autriche et de même ne pas insister sur la conclusion d'une alliance avec la Prusse. "L'expérience n'a que trop prouvé", est-il dit dans l'instruction, "que les conseils puisés dans l'intérêt de sa gloire et de sa sûreté future n'ont aucun accès auprès du prince qui gouverne la Prusse". Mais si la Prusse manifeste le désir de prendre part à la décision du sort de la Hollande, il ne dépendra que d'elle d'occuper dans la coalition la place de l'Autriche.

Au bout d'un mois on communiqua à Krudener, qu'à juger par différents indices, la Prusse désirait pour le moment faire partie de l'alliance avec la Russie et qu'il devait tâcher d'amener Haugwitz sur cette question et se renseigner sur ses opinions relativement à la con-

И дъйствительно, въ октябръ 1799 года Императоръ ръшился возобновить дипломатическія сношенія съ Берлинскимъ дворомъ и назначить барона Крюденера на мъсто графа Панива. Но барону Крюденеру не было дано званіе посланника, онъ долженъ быль дълать визиты вмъстъ съ англійскимъ повъреннымъ въ дълать и представляться прусскимъ министрамъ въ качествъ простаго путешественника".

Октябрьская инструкція подробно опредъляеть взаниныя отношенія между Россіей и Пруссіей, которыя должны получить отвынъ болье твердое основание. "Хотя", говорится въ этомъ актъ, "король прусскій быль понынъ удерживаемъ своичи коварными совътниками въ летаргическомъ снѣ, всетаки весьма мало въроятно, чтобъ онъ смотрълъ спокойно на увеличеніе соперничествующей державы (Австрін) и чтобы онъ оставался равнодушным кь действіямь, которыхь первою жертвою онь неминуемо сдълается самъ... Казалось, что дворъ Берлинскій перепосился какъ бы своею полетикою въ другую часть света. Но въ настоящую минуту обстоятельства иныя: необходимо согласиться съ воролемъ прусскимъ насчеть всехъ последствій борьбы, такъ плохо поддерживаемой тъми, которые должны бы были продолжатье съ наибольшею энергіею и въ особенности в обходимо согласиться относительно средствь, которыми можно положить предаль ненасытвому тщеславію Австрійскаго дома".

Воть въ чемъ заключалась "тайная цель" назначенія барона Крюденера; открытый же "предлогь" его назначенія: поддерживать "безь офиціальнаго характера" дипломатическую переписку между обонии дворами. Въ разговорахъ съ Гаугвицомъ Крюденеръ долженъ быль остерегаться нападать на Австрію и равнымъ образомъ не настаивать особенно на заключенін союза съ Пруссіей. "Опыть уже слишковь доказалъ", говорится въ виструкціи", что совъты основанные на сознанін своей славы и своей будущей безопасности нисколько не доступны для государя, управляющаго Пруссіей". Но если Пруссія пожелаеть участвовать въ рішенін судьбы Голландін, то отъ нея будеть зависьть занять въ коалицін місто Австрія.

Черезъ мъсяцъ Крюденеру сообщин, что судя по разнымъ признакамъ Пруссія теперь желаетъ вступить въ союзъ съ Россіей и онъ долженъ стараться навести Гаугвица на этотъ вопросъ и узнать его мысли насчетъ заключени оборонительнаго союза для защиты Съверной

asion d'un traité offensif pour la défense de Europe du Nord. Mais si la Cour de Berlin ige d'avance la désignation de l'indemnité our les frais de guerre, le baron Krudener doit latter la passion dominante de la Cour de Bern en offrant un appât à sa cupidité". (Dépêche la baron Krudener du 17 novembre et une autre la fin de l'année 1799).

Mais bien plus curieux encore que ces instrucons officielles, adressées au baron Krudener, taient les conseils que le comte Panine donnait ans ses lettres au baron Krudener, qui jouissait isiblement de toute la bienveillance du comte. l faut mentionner en premier lieu la lettre du omte Panine datée du 23 octobre, dont voici contenu. L'Empereur est très mécontent de la 'our d'Autriche et désire le rapprochement avec Prusse. Mais une rupture avec l'Autriche ne mit guère désirable et cependant il devient difale d'arrêter l'Empereur dans les manifestations abliques de sa juste colère à l'égard du Cabinet Vienne. "Chaque jour", écrit le comte Panine, j'étais témoin d'une nouvelle violence. C'est lurs que, voyant le mal sans remède, je ne me uis occupé que des moyens d'en prévenir les utes et que j'ai proposé ce plan de confédéraon dans lequel la Prusse doit former pour ainsi ire la clef de voûte".

Mais tandis que Panine écrivait des instrucons à Krudener et tâchait de nouer des relaons amicales avec les Cours de Vienne et de erlin, l'Empereur adressait une lettre pleine e colère à l'empereur François II (v. t.II, p. 371). "Vous voyez", continue le vice-chancelier, "qu'on st prêt chez nous à prendre les armes avec la lème précipitation qui accompagne chaque dérarche. Je suis accablé de dooleur et vous êtes rop bon Russe, mon cher Baron, pour ne pas entir les mêmes angoisses, mais puisque nous ommes embarqués l'un et l'autre sur cette mer rageuse, il ne faut pas se laisser abattre et si 1008 ne faisons pas tout le bien qu'il faudrait, 1008 aurons du moins la consolation d'empêcher suelque mal. Votre commission actuelle est d'une elle importance que de sa réussite dépendra ent-être la sûreté future de la Russie".

M. le comte Panine, de son côté, fera tout our faciliter la tâche du baron Krudener. Il réligera le plus souvent des instructions à son dresse, "mais je n'ose dire toujours, car il rrive que l'Empereur fait faire ses dépêches ar le comte R(ostopschine) comme de petits àtés. Et en général on ne connaît pas trop la

Европы. Если же Берлинскій дворъ потребуетъ впередъопредъленія вознагражденія за военныя издержки, баронъ Крюденеръ долженъ "льстить этой господствующей въ Берлинскомъ дворъ страсти" къ пріобрътеніямъ и предложить хорошую "добычу его алчности". (Депеша къ барону Крюденеру отъ 17 ноября и другая самаго конца 1799 года).

Но горазко дюбопытиве этихъ офиціальныхъ инструкцій, данныхъ барону Крюденеру были наставленія, которыя гр. Н. П. Панинъ даваль въ своихъ письмахъ барону, пользовавшемуся очевидно особеннымъ расположениемъ графа. Сюда относится прежде всего письмо графа Панина отъ 23 октября. Вотъ его содержаніе: Императоръ очень недоволенъ Вънскимъ дворомъ и желаетъ сближенія съ Пруссіей. Но всетаки полный разрывъ съ Австріей весьма нежелателенъ. Однако представляется крайне труднымъ остановить Государя отъ публичнаго проявленія справедливаго гифва въ отношенін Вънскаго кабинета "Каждый день", писалъ графъ Панивъ, "я былъ свидетелемъ новаго насилія. И воть тогда не видя средствъ противъ этого зда, я решился изыскивать только средства предупредить его посабдствія и предложиль планъ конфедерацін, въкоторой Пруссія должна составлять такъ сказать красугольный камень".

Но пока Панинъ составляль инструкцію Крюденеру и старался завязывать дружескія сношенія съ Вінскимт и Берлинскимъ дворами, Императоръ написалъ грозное письмо императору Францу II (см. томъ II стр. 371).

"Вы видите", продолжаеть вице-канцлерт, ичто у насъ готовы взяться за оружіе съ тою же самою посившностью, съ которою двлается всякое распоряженіе. Я убить горемь и вы, любезный баронь, слишкомь хорошій Русскій, чтобь не чувствовать тв же опасенія, но такъ какъ мы оба пустились въ то же самое бурное море, не следуеть падать духомъ и если мы не сделаемъ все добро, что следуеть, у насъ будеть всетаки утёшеніе предупреждать кое-какое зло. Ваше настоящее порученіе до такой степени важно, что отъ успеха его зависить можеть быть вся безопасность Россіи въ будущемъ".

Панинъ, съ своей стороны, все сдёлаетъ, чтобъ облегчить задачу барона Крюденера. Онъ чаще всего будетъ составлять ему инструкцін, но "я не осмёливаюсь сказать есегда, потому что случается, что Государь приказываетъ графу Р. (остоцчину) составлять депеши какъ дёлаются пирожки. И вообще нельзя точно ска-

plume".

Puis le comte Panine donne la caractéristique des personnages, avec lesquels le baron Krudener se trouvera en contact tant à St. Pétersbourg, qu'à Berlin. "L'Empereur", écrit le comte, "prend lecture de toutes les dépêches, mais avec une telle rapidité qu'il est impossible qu'avec la meilleure mémoire du monde il puisse retenir tous les objets dignes de son attention; il faut donc être aussi clair et aussi concis que possible. Tout ce qui indiquerait de la part des Prussiens la moindre prédilection pour le goût francais, l'irriterait au point qu'il se porterait aux dernières extrêmités, malgré toute l'importance qu'il attache aujourd'hui à cette ligue qui ne pourra point avoir lieu sans l'adhésion de la Prusse. Savez-vous que la guerre avec cette puissance était inévitable au mois d'avril dernier et que c'est mon rapport (Ne 233 du 17 (28) avril 1799) qui a pu seul arrêter l'explosion?"

Pour ces raisons, si Krudener avait à faire au gouvernement une communication désagréable. il devait l'aducir et en prévenir Panine par une lettre confidentielle. C'était d'autant plus nécessaire que le "comte Rostopschine ne fait aucun usage de son crédit pour détourner une résolution prise dans le premier mouvement de colère: il croit l'exécuter à la lettre et presque toujours il outrepasse la mesure par ignorance de la valeur des termes".

Là-dessus vient la caractéristique des ministres prussiens, qui est moins intéressante. Relativement à Haugwitz, M. de Panine fait observer qu'il était porté à la guerre au moment où Panine quittait Berlin. Mais "il a l'habitude des petites finesses et on ne peut guère compter sur lui à cause de la faiblesse de son caractère".

Les autres ministres prussiens ont peu d'influence. En ce qui concerne le roi lui-même, Panine en a déjà fait une caractéristique suffisamment détaillée, dans sa remarquable lettre du 28 février (11 mars) 1799, adressée au vicechancelier le prince Kourakine.

Telle est la teneur de la très-curieuse lettre du comte Panine du 23 octobre. Plus d'une fois dans ses instructions à Krudener, le comte Panine appuyait sur l'extrême nécessité des relations amicales avec la Prusse et plus les rapports avec la Cour de Vienne prenaient un caractère tendu, plus l'amitié et l'alliance avec la Prusse

différence entre ce qui sort du four ou de la затывь чемъ разница между твиъ, что выходить изъ печки и темъ, что изъ-подъ пера".

> Всявль затемь даеть графь Панинъ карактеристику главныхъ личностей, съ которыми баронъ Крюденеръ будеть имать дало какъ п. С.-Петербургъ, такъ и въ Берлинъ. "Государъ". пишеть графъ, "читаеть всв депеши, во съ такою скоростью, что невозможно наже съ сымою лучшею памятью на свете, чтобъ онъ могь припоминать всё обстоятельства, достойны его внимавія; поэтому необходимо быть насколко возможно яснымъ и кратчайшимъ. Все что ногло бы указать со стороны Пруссаковъ намальниее расположение къ французскому правительству разсердило бы Государя до такой степени, что опъ ръшился бы на самыя крайныя мітры, несмотря на все значеніе, которое признаетъ въ настоящее время за лигою, которая не можеть состояться безь участія Пруссін. Знасте ли вы, что война съ этого державою была неизбъжна въ прошломъ апрълъ и что только мое донесеніе (№ 233, оть 17 (28) апрыл 1799 г.) могло остановить взрывъ?"

> Поэтому, если Крюденеру прійдется сообщить правительству, что нибудь непріятное, онъ довженъ это смягчить и предупредить гр. Пания конфиденціальнымъ письмомъ. Это твиъ быте пеобходимо, что "графъ Ростопчинъ нисковъ не пользуется своимъ вліявіемъ, чтобъ остьнавливать решеніе, принятое въ первую мануту гивва: онъ думаетъ исполнить его буквально в почти всегда онъ хватаетъ черезъ край, бытодаря тому, что не знасть значеніе словъ".

> Всявдъ затвиъ идетъ характеристика прусскихъ министровъ, которая менве любопытва-Относительно Гаугвица Панинъ замвчаетъ, что когда онъ повидаль Берлинъ этотъ министръ былт за войну. Но онъ "привыкъ къ мелкичъ хитростямъ и совствиъ нельзя на него положиться въ виду слабости его характера". Другіе прусскіе министры имівють мало вліянія. Что касается до самаго короля Фридриха Вильгельма III, то Панинъ карактеризоваль егоуже достаточно подробно прежде въ замъчательномъ письмѣ своемъ отъ 28 февраля (11 марта) 1799 года вице-канцлеру, князю Куракину.

Таково содержание чрезвычайно любопытнаго письма графа Панина отъ 23 октября. На край нюю необходимость дружеских сношеній съ Пруссіей настанваль графъ Панинъ веодеократно въ своихъ инструкціяхъ Крюденеру 📨 чвиъ болве натянутыми становились отношенья къ Вънскому двору, тъмъ болће неотложны былы

venaient urgentes. Pour cette raison, Panine siste encore, dans sa lettre du 19 décembre 99 au baron, "pour que celui-ci dans ses raprts à l'Empereur ait soin de passer sous silence squ'aux moindres choses qui pourraient irriter Empereur contre la Prusse, car je ne saurais on le dire-sans l'Autriche, elle nous est indisensable, comme sans la Prusse nous serions atrainés par une impulsion vers ce même Cainet autrichien!"

Il est hors de doute, que rarement un repréntant de la Russie près de n'importe quelle our, fut muni de renseignements plus munitieux plus exacts que le baron Krudener en 1799. létait à même de connaître parfaitement les iconstances et les hommes, avec lesquels il wait avoir affaire et il avait la pleine possibité de remplir en connaissance de cause la mison dont il était chargé.

Lorsque le baron Krudener arriva à Berlin fit la connaissance du comte Haugwitz et sotres ministres prussiens dans sa qualité de imple touriste russe", envoyé pour renouveler a relations diplomatiques régulières, il remarqua r le champ que la Cour de Berlin était très chantée de sa nomination et que tout le monde i faisait l'accueil le plus amical et le plus flatur. Dans les premières conversations qu'il eut ec M. de Haugwitz, Krudener déclara que la maie "renonce à l'offensive contre l'ennemi de us les trônes". Le ministre prussien témoigna te grande joie de ces paroles et il dit, qu'une stente entre la Russie et la Prusse était posble maintenant où les deux puissances sont l'accord non seulement dans les principes, ais aussi dans les moyens". Comme base de tte entente devaient être posées: l'indépendance e la Suisse, ainsi que de Danemarck et la entralité de l'Allemagne du Nord.

Le baron Krudener croyait aussi que par raport à ces clauses, un accord ne manquerait pas es'établir, et au commencement de l'année 800, il déclara au comte Haugwitz, que d'après avis de son gouvernement, il était nécessaire e garantir: 1) l'inviolabilité de la Bavière, ) l'indépendance de la Sardaigne que l'Autriche Fait envie d'anéantir et 3) l'indépendance de la time. (Dépêches du baron Krudener du 2 (13) beembre 1799 et du 31 décembre 1799 (11 janler 1800).

Mais la Cour de Berlin craignait pourtant,

дружба и союзъ съ Пруссіей. Поэтому Панинъ, вь письмъ Крюденеру отъ 19 декабря 1799 г., снова настанваетъ на томъ, чтобы баронъ въ своихъ донесеніяхъ на Высочайшее имя пропускаль бы все, не исключая самыхъ мелкичъ вещей, что могло бы раздражать Государя противъ Пруссін, потому что я не могу достаточно часто вамъ повторять, что безъ Австрія Пруссія для насъ необходима, подобно тому какъ безъ Пруссін мы будемъ увлечены неудержинымъ потовомъ въ тому же самому Австрійскому кабинету".

Нъть сомнънія, что радво представитель Россін при какомъ нибудь инострапномъ дворъ быль снабжаемь болье полробными и точными наставленіями, чемъ баронъ Крюденеръ въ 1799 году. Онъ отлично могъ знать обстоятельства и людей, съ которыми ему прійдется иміть діло въ Берлине и онъ имель полную возможность относиться сознательно къ возложенному на него важному порученію.

Когда баронъ Крюденеръ прибылъ въ Берлинъ и познакомился съ графомъ Гаугвицомъ н другими прусскими министрами въ качествъ "простого русскаго путешественника", посланнаго для возобновленія правильныхъ дипломатических сношеній, онъ немедленно замітнять, что Бердинскій дворъ сильно обрадовался его назначенію и вст оказывали ему самый дружескій и дестный пріемъ. Въ первыхъ же разговорахъ съ Гаугвицомъ Крюденеръ сказалъ, что Россія отказывается оть "наступленія противъ врага всехъ престоловъ". Прусскій министръ чрезвычайно обрадовался этимъ словамъ и сказаль, что теперь соглашение между Россіей и Пруссіей возможно, такъ какъ об'в державы согласны "не только въ принципахъ, но и въ средствахъ". Въ основаніе такого соглашенія должны лечь: независимость ІЦвейцарін и Ланін и нейтралитеть Съверной Германіи.

На этихъ условіяхъ баронъ Крюдеверъ также полагаль, что соглашение могло бы состояться и въ началъ 1800 года онъ объявилъ графу Гаугвицу, что по митию его правительства необходимо обезпечить: 1) неприкосновенность Баварін, 2) независимость Сардивіи, которую хочетъ уничтожить Австрія и 3) независимость и нейтралитеть Швейцарін. (Депеши барона Крюденера отъ 2 (13) декабря 1799 года и 31 декабря 1799 года (11 января 1800 года).

Но Берлинскій дворъ всетаки опасался, что че l'entente avec la Russie ne lui attirât la Соглашенін съ Россіей можеть навести на него

colère du gouvernement français. Pour cette raison, elle était d'avis qu'il serait opportun que la Russie fit d'abord la paix avec la France, afin d'éviter le danger, qui pourrait surgir de l'entente cordiale entre la Prusse et le Cabinet de St. Pétersbourg. Conformément à cette proposition, le comte Haugwitz informa le baron Krudener, que Talleyrand avait communiqué à l'envoyé de Prusse à Paris, le désir du gouvernement français de conclure la paix avec la Russie. La Cour de Berlin ferait volontiers l'intermédiaire entre les deux gouvernements. En réponse à la dépêche du baron Krudener du 16 (28) janvier 1800, rapportant ces nouvelles, Paul I écrivit de sa main la résolution suivante: "Quant aux mesures à prendre, je ne demande каждый разъ согласиться съ королемъ прусpas mieux que de m'entendre avec le roi (de Prusse) à chaque occasion naissante; quant au rapprochement avec la France je ne demanderai pas mieux que de la voir venir à moi et surtout en contrepoids contre l'Autriche".

A ces paroles de l'Empereur, le comte Panine ajoute de son côté: "je ne saurais jamais mettre (ceci) en exécution sans agir contre ma conscience". Dans sa lettre au baron Krudener du 30 janvier 1800, le vice-chancelier déclare que jamais sa main ne signera la paix avec la France, tant que tous les trônes ne seront rétablis. On voit par cette circonstance, qu'il existait entre l'Empereur et son ministre des affaires étrangères un désaccord complet relativement aux pourparlers avec la France. Les instructions que recevait le baron Krudener prouvent, que l'opinion du comte Panine avait triomphé. Dans une dépêche du 30 janvier 1800, l'Empereur déclare au'il ne veut entendre aucune proposition de l'usurpateur corse", et que pour cette raison, il décline l'offre de la Prusse quant à la médiation. Il résolut également de s'abstenir de toute mesure énergique contre l'Autriche qui, dans ce cas, serait forcée d'entrer dans des accommodements avec la France. Mais il serait désirable de renouveler le traité d'alliance de 1792.

Le comte Haugwitz était aussi convaincu qu'il ne serait pas rationnel de pousser l'Autriche dans les bras de la France, que le roi craint bien plus que l'autre puissance. Le roi de Prusse croit par conséquent, qu'il serait raisonnable de "laisser l'Autriche encore attachée à la nuque de la France et de différer de prendre des mesures contre le Cabinet de Vienne jusqu'à la pacification et le développement de ses vues". | Крюденеръ воспользованся этные словами, чтобъ

гевы французскаго правительства. На этом основанін онъ нолагаль, что лучше всего, есля Россія сперва заключить мирь съ Франціей. тогда уже миновала всякая опасность дружесвихъ соглашеній Пруссів съ С.-Петербургскимъ двогомъ. Согласно съ этимъ гр. Гаугвиъ заявиль бар. Крюденеру, что Тальерань передаль прусскому носланнику въ Парижъ желніе французскаго правительства помириться съ Россіей и Берлинскій дворъ охотно готовъ бить посреднивомъ. На депешу бар. Крюденера оъ 16 (28) января 1800 г., съ этимъ допесеніем, Панель I поставиль собственноручно следующую революцію: "Что касается до міврь, которыя надлежить принять, то я охотно готовь скимъ; относительно же сближенія съ Франціей, я очевь доволенъ видеть, что она приходить ко мив и въ особонности какъ противовъсъ Австрін".

Къ этимъ словамъ Государя графъ Цавинъ прибавиль отъ себя: "Я никогда не приведу это въ исполнение безъ посягательствъ на мою севъсть". Въ письмъ къ барону Крюденеру отъ 30 января 1800 года вице-канцлеръ объявляеть, что его рука никогда не подпишеть мирь съ Франціей, пова не будуть возстановлены 📫 престолы. Изъ этого обстоятельства видно, что между Императоромъ и его Министромъ Ивсстранныхъ Дълъ существовало крупное разпогласіе относительно переговоровъ съ Франціей. Инструкцін, которыя получаль баронь Крюденеръ довазывають, что восторжествовало метніе графа Панина. Въ денешт отъ 30 января 1800 года Государь объявляеть, что "нивакого предложенія онъ не желаетъ выслушивать оть корсиванскаго узурпатора", и потому, отвлоняетъ прусское предложение о посредничествъ Равнымъ образомъ онъ рѣшился не дѣйствовать энергически противъ Австрін, которая въ такомъ случав была бы вынуждена войти въ отдільную сділку съ Франціей. Но весьма желательно было бы возобновить обязательную силу союзнаго трактала 1792 года.

Гр. Гаугвицъ быль также убъжденъ, что не следуеть принуждать Австрію броситься въ объятія Франців, которую король бонтся гораздо больше, чамъ первую державу. Король прусскій поэтому полагаеть, что было бы разумно "оставить еще Австрію на шев Франців и отложеть мъры противъ Вънскаго кабинета до закименія мира и до развитія его видовъ". Баронтes baron Krudener tira partie de ces paroles sur demander au ministre prussien: si la Prusse teffectivement menacée du côté de la France de l'Autriche, comment s'expliquer alors le ésir de la Prusse de rester isolée? A cette uestion Haugwitz répondit sur le champ, que la russe désirait "une alliance intime avec la tussie". "Eh bien", lui dis-je, "voilà pourtant le erme de l'expiration de notre traité d'alliance levant la porte. Ce traité est trèsvague, mais l ne se renouvelle pas. Toute l'Europe se dira: l n'y a point d'union entre les deux Cours". laugwitz parut frappé de ses arguments et l dit qu'il en référerait au roi. (Dépêche de Krudener du 24 janvier (4 février) 1800).

Au commencement de mars Haugwitz déclara ma baron Krudener que le roi consentirait à removeler la force obligatoire de l'ancien traité et le même mois Krudener, élevé à la dignité de l'envoyé et ministre plénipotentiaire de Russie près les Cours de Berlin et de Dresde, présenta le projet russe d'un nouveau traité d'altiance. Dans ce projet les articles secrets des anciennes conventions d'alliance étaient considérablement modifiés. Le comte Panine désirait que le nouveau traité fût signé à Berlin, mais l'Empereur ordonna que ce fût à St. Pétersbourg.

Le gouvernement prussien n'opposa aucune difficulté sérieuse à la conclusion de ce traité à cause du caractère "inoffensif" de ses stipulations. Haugwitz lui-même exprima ouvertement l'idée secrète qui avait guidé ses actions pendant ces pourparlers. Il suffit, disait-il au baron Krudener, que Europe sache que la Russie et la Prusse sont alliées, mais il n'est pas nécessaire qu'elle sache quellessmtleurs mutuelles obligations internationales. Le Cabinet de Berlin avait évidemment en vue l'intérêt qu'il pouvait tirer du seul fait d'une alliance avec la Russie, tant visà-vis de la France que vis-à-vis de l'Autriche. Cette alliance donna plus de poids à sou opinion dans la solution des affaires de l'Europe. Mais la Prusse ne tenait nullement à prendre sur elle des obligations, qui pourraient lui lier les mains et compromettre sa neutralité.

Le traité d'alliance, signé à Péterhof le 16 juillet 1800, est en tout conforme aux vues politiques de la Prusse, décidée à maintenir la neutralité à tout prix.

спросить прусскаго министра: если Пруссіи д'яйствительно угрожаеть опасность со стороны Франціп и Австріи, то какъ же объяснить желаніе Пруссіи оставаться изолированною? На этоть вопросъ Гаугвиць немедленно возразиль, что Пруссія очень желаеть "близкаго соединенія съ Россіей". "Однако", воскликнуль баронь Крюденерь, "воть наступиль срокъ истеченія обизательности нашего союзнаго трактата. Этогь договорь весьма неопредъленный, но онъ не нозобновляется. Вся Европа скажегь, ніть никакого союза между обонми дворами!" Гаугвиць казаль, что онь доложить о нихъ королю. (Денеша Крюденера 24 января (4 февр.) 1800 г.).

Вь началь марта Гаугвидь объявиль барону Крюденеру, что король согласень возобновить обязательность прежняго союзнаго трактата и вь томъ же мъсядъ Крюденеръ, возведенный възване русскаго посланника при Берлинскомъ и Дрезденскомъ дворахъ, представилъ русскій проекть новаго союзнаго трактата. Въ этомъ проектъ были значительно измѣнены секретныя статьи прежнихъ союзныхъ договоровъ. Графъ Панинъ желалъ, чтобъ повый договоръ былъ подписанъ въ Берлинъ, но Государь повелълъ въ С-Петербургъ.

Прусское правительство не дълало особенныхъ затрудненій заключенію этого союзнаго договора въвиду "невиннаго" характера его постановленія. Самъ графъ Гаугвицъ открыто высказалъ тайпую мысль, которая руководила его дъйствіями во время этихъ переговоровъ. Достаточно, говориль опъ баропу Крюденеру, чтобъ Европа знала. что Россія и Пруссія союзницы; по нътъ надобности, чтобъ она знала въ чемъ заключаются пхъ взапиныя союзныя обязательства. Берлинскій кабинеть очевидно иміть въ виду только пользу, которую онъ могь извлечь изъ одного факта сущестнованія союза съ Россіей какъ въ отношенін Франціи, такъ въ особенности Австріи. Этотъ союзъ значительно полнялъ въсъ его голоса при решенін европейскихъ дель. Но Пруссія нисколько пе желала принимать на себя обязательства, которыя могли бы связывать ей руки и компрометировать ся нейтральное положеніе.

Подписанный 16 іюля 1800 года въ Петергофѣ союзный трактать внолиѣ соотвътствуеть видамъ прусской нейтральной, во чтобы ни стало политики.

# Au Nom de la très sainte et indivisible Trinité.

- S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, ayant considéré que rien n'est plus comforme à Leur intérêt et avantage commun que de resserrer les noeuds de l'amitié et de la bonne intelligence qui subsistent si heureusement entre les deux Cours, en renouvellant le Traité d'alliance défensive conclu à S. Pétersbourg le 27 juillet (7 août) de l'année 1792, Elles sont convenues de procéder à cet ouvrage salutaire avant l'expiration du dit Traité d'alliance et pour cet effet Elles ont choisi et nommé Leurs plénipotentiaires, savoir:
- S. M. l'Empereur de toutes les Russies le sieur Théodore comte de Rostopschin, Son Conseiller privé actuel, membre du Conseil d'Etat, Président du Collège des affaires étrangères, Directeur-Général des Postes, grand-chancelier de l'ordre souverain de St. Jean de Jérusalem, chevalier des odres de Russie de St. André, etc.; et le sieur Nikita Comte de Panin, Vice-Chancelier de l'Empire, Conseiller privé actuel, Chambellan actuel, et chevalier des ordres St. Alexandre Nevsky etc.
- et S. M. le Roi de Prusse, le sieur Spiridon Comte de Lusi, lieutenant-général d'infanterie de ses armées, Son envoyé extaordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier de l'ordre pour le mérite; lesquels après la vérification et l'échange de leurs pleinpouvoirs ont arrêté les articles suivans:

# Во ния Пресвятыя и Нераздѣлиныя Тронцы.

Поелику Е. В. Императоръ Всероссійскій и Е. В. Король Прусскій разсудили, что ничего нѣть сходнѣе съ пользою и общими ихъ выгодами, дм утвержденія связей дружбы и добраго согласія, столь счастливо существующихъ между обоими Дворами, какъ возобновленіе союзнаго оборонительнаго договора, заключеннаго въ С.-Петербургѣ 27 іюля (7 августа) 1792 года, то они и согласились приступить къ совершенію столь спасительнаго дѣла до истеченія срока помянутому союзному договору.

Въ слъдствіе чего избрали и назначили своими полномочными, а именно:

- Е. В. Императоръ Всероссійскій Гр. Өедора Ростопчина, Своего Дъйсть. Тайнаго Совътника, члена Своего Совъта, коллегіи Иностранныхъ Дъль перваго присутствующаго, Главнаго Деректора Почть, Державнаго ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго Великаго Канцлера, россійскихъ орденовъ: Св. Апостола Андрея Первозваннаго и проч. кавалера; и графа Никиту Панина, Своего Вице-Канцлера, Дъйств Тайнаго Совътника, Дъйств Камергера, орденовъ: Св. Александра Невскаго и проч. кавалера;
- а Е. В. Король Прусскій графа Спиридона Лузи, арміи Его генераль-лейтенанта отъ инфантеріи, Своего чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра при Е. В. Император'я Всероссійскомъ и ордена за достоинство кавалера, которые сличивъ и разм'янивъ свои нолныя мочи, постановили нижесл'я дующія статьи:

#### ARTICLE I.

S. M. l'Empereur de toutes les Ruses et S. M. le Roi de Prusse s'engant, pour Eux et pour Leurs héritiers successeurs, par le présent Traité amitié et d'alliance défensive à se consire l'un envers l'autre, comme il consent à de véritables Alliés et sincères nis, en avançant les intérêts l'un de sutre comme Leurs propres, et en désurnant autant que faire se pourra tout qui porterait le moindre préjudice à tte heureuse union.

# ARTICLE II.

Les Hautes Parties contractantes, pont pour première règle et base du stème politique de cette alliance, de réblir solidement pour le bien du genre main la tranquillité générale, se rérvent en conséquence d'un côté la lirté de conclure même à l'avenir d'aues Traités avec les Puissances dont les incipes sont conformes aux leurs et i loin de porter, par leur union, relque préjudice et empêchement à bjet principal de celle-ci, y pourront mner encore plus de force et d'efficaté et s'obligent de l'autre côté de ne int prendre des engagements contrais au présent Traité, voulant plutôt un commun accord y inviter et admete d'autres Cours, qui aurons les mêes sentiments et de ne rien faire ni rectement ni indirectement, de quelle manière que ce soit, qui puisse eur être préjudiciable et contraire à t engagement mutuel, mais de l'emcher au contraire de tout leur pouvoir.

#### Статья І.

Е. В. Императоръ Всероссійскій и Его Величество Король Прусскій симъ дружественнымъ и союзнымъ оборонительнымъ договоромъ обязываются за Себя, за Наслѣдниковъ и преемниковъ Своихъ такъ поступать другь съ другомъ, какъ истиннымъ союзникамъ и искреннимъ друзьямъ прилично, способствуя одинъ пользамъ другаго, какъ собственнымъ своимъ, и отвращая сколько возможно все, что нанести можетъ и малѣйшее предосужденіе сему счастливому соединенію.

## Статья II.

Высокодоговаривающіяся стороны положили, что прочное для блага рола человвческаго возстановление всеобщаго спокойствія есть первымь правиломь и основаніемъ политической системы сего союза. Вследствіе чего, съ одной стороны предоставляють он в себ в свободу даже впредь заключать другіе договоры съ державами, которыя однихъ съ ними правилъ, и которыя соединеніемъ своимъ не токмо не причинять какого либо предосужденія и пом'вшательства главному предмету сего договора, но паче силы и действительности оному придать могуть; съ другой же стороны обязываются не вступать въ связи противныя настоящему договору; ибо желають къ оному, съ общаго согласія, приглашать и допускать другіе таковыхъ же мыслей дворы, и отнюдь не делая ни прямо. ни стороною, или какимъ бы то образомъ ни было, ничего, что бы могло быть для нихъ предосудительно и сему обоюдному обязательству противно, стануть напротивь того всёми силами въ ономъ препятствовать.

Et pour donner plus de force à cette alliance. Elles s'engagent à garantir высокодоговаривающіяся стороны обя réciproquement et se garantissent en effet de la manière la plus forte et sans exception, l'une à l'autre tous Leurs Etats, principautés, comtés, seigneuries, provinces, territoires et villes, qu'Elles possèdent actuellement en Europe lors de la conclusion de ce Traité. De plus les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à se maintenir et défendre avec toutes Leurs forces contre qui que ce soit, dans la paisible et entière possession de Leurs susdits Etats.

#### ARTICLE III.

En conséquence de la garantie stipulée dans le second article et au cas qu'il arrivât (ce qu'à Dieu ne plaise) que l'un ou l'autre des Haut Contractans fut attaqué ou troublé par quelque autre Puissance et en quelque manière que se soit dans la possession de ses Etats et provinces, ils promettent et s'engagent mutuellement d'employer, avant toutes choses, Leurs bons offices, aussitôt qu'ils en seront requis pour détourner toute hostilité et pour procurer à la partie lésée toute la satisfaction qui lui sera due, et s'il arrivait que ces bons offices ne fussent pas suffisants pour effectuer une prompte réparation, ils promettent de se donner, trois mois après la réquisition, les secours suivans, savoir: S. M. l'Empereur de toutes les Russies dix mille hommes d'infanterie et deux mille hommes de cavalerie, et S. M. le Roi de Prusse dix mille hommes d'infanterie et deux mille hommes de cavalerie.

Въ вящшее утверждение сего союза зываются взаимно ручаться и дъйствительно ручаются сильнъйшимъ образомъ и неисключительно за всв области, кнажества, графства, владенія, провинців, земли и города, коими владеють оне вы Европъ при заключении сего договора. Сверхъ того объ высокодоговаривающіяся стороны обязываются защищать себя всёми силами своими противъ кою бы то ни было, дабы остаться при спокойномъ и полномъ владвній вышечномянутыми областями своими.

#### Статья III.

Ежели, вслъдствіе условленнаго во 2 стать в ручательства, паче чаянія, случится (отъ чего Боже сохрани) что на одну или другую изъ высоводоговаривающихся сторонъ учинено будеть т паденіе, или которая изъ нихъ обезпокоена будетъ какою либо другою державою во владеніи областями и провинціями своими, то он'в об'вщаются и взаимно обязываются употребить, какъ скоро просьба о томъ воспоследуеть, прежде всего свои добрыя услуги въ отвращенію непріятельских действій и къ доставленію оскорбленной сторонъ слѣдующаго ей полнаго удовлетворенія; но когда и таковыя услуги недостаточны будуть для произведенія въ дійство неотложнаго удовольствія, то об'вщаются дать другь другу въ три мѣсяца нослѣ учиненнаго прошенія нижеозначенную помощь, а именно: Е. В. Императоръ Всероссійскій 10.000 человівь піхоты и 2.000 человътъ кавалеріи, а Е. В. Король Прусскій 10.000 челов'я пізхоты и 2.000 человеть навалерін.

## ARTICLE IV.

Leurs Majestés promettent en même propres pour l'établissement et l'affermissement de la tranquillité, de se concerter sur les movens d'augmenter les susdits secours et d'employer, si cela est inévitable, toutes leurs forces leur défense mutuelle, afin de finir d'autant plus promptement les malheurs de la guerre et d'empêcher qu'elle ne s'étende plus loin.

#### ARTICLE V.

Les troupes auxiliaires doivent être pourvues de l'artillerie de campagne, des munitions et de tout ce dont elles ont besoin à proportion de leur nombre. Pareillement la Cour requise les payera et les recrutera annuellement. Quant aux rations et portions ordinaires en vivres et en fourages ainsi qu'aux quartiers ils leur seront donnés par la Cour requérante et tout cela sur le pied qu'Elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne et dans les quartiers.

#### ARTICLE VI.

Ces mêmes troupes auxiliaires seront Sous le commandement immédiat du chef должны состоять подъ непосредствен-

#### CTATES IV.

Сверхъ того Ихъ Величества въ то tems et en outre de continuer et de же время объщаются доставлять и соmaintenir les susdits secours jusqu'à la держать номянутую помощь до соверcessation entière des hostilités. S'il ar- шеннаго окончанія непріятельских в дейnvait cependant que les secours stipulés ствій. Если случится однакожъ, что me fussent pas suffisans pour repousser условленная помощь недостаточна буet faire cesser les attaques de l'ennemi детъ для отраженія и прекращенія неet éteindre entièrement le feu de la пріятельскихъ нападеній и для соверguerre, Elles se reservent dans cette шеннаго потушенія военнаго пламени, то extrémité conformément à leur première въ сей крайности предоставляють они intention de se servir des voyes les plus себъ, сообразно первому ихъ намъренію, принять способнівйтія міры къ возстановленію и утвержденію спокойствія, согласиться о способахъ умноженія той помощи, и употребить въ случав необходимой надобности, всв силы свои ко взаимной защить своей, для скорвишаго темп, самимъ окончанія бедствій войны и воспрепятствованія дальнъйшему оной распространенію.

# Статья V.

Вспомогательныя войска должны быть снабдены полевою артиллеріею, аммуниціею и всемъ для нихъ потребнымъ, соразмфрно числу ихъ. Жалованье нолучать и дополняемы будуть они ежегодно рекрутами также отъ просимаго двора. Что же касается до обывновенныхъ раціоновъ и порціоновъ съвстными принасами и фуражемъ, равно какъ и до квартиръ, все сіе даваемо имъ будеть отъ просящаго двора и на такомъ основанін, на какомъ онъ содержить собственныя свои войска въ походъ и на квартирахъ.

# Статья VI.

Сіи самыя вспомогательныя войска

de l'armée de la Cour requérante; mais нымъ начальствомъ главнокомандующаго au reste ces troupes ne dépendront que армією просящаго двора; но впрочемь des ordres de leur propre général et зависимы они будуть токмо отъ повеseront employées dans toutes les opéra-, л'яній собственнаго своего генерала, и tions militaíres selon les règles de la употребляемы во всёхъ военныхъ дъйguerre sans contradiction, à cela près, ствіяхь по правиламь войны безь преque ces opérations seront auparavant, кословія; съ темъ однавоже, что те réglées et déterminées dans le conseil военныя д'ыствія предварительно помde guerre en présence du général qui жены и опредълены быть имъють в les commande.

# ARTICLE VII.

L'ordre et l'économie militaires dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement de leur propre chef et elles ne seront fatiguées et exposées qu'autant que le seront celles de la Cour même qui les aura demandées, mais on sera obligé d'observer autant que possible dans toutes les occasions une égalité parfaite et exactement proportionnée à leur nombre et à leur force dans l'armée où elles serviront. C'est pourquoi il est expréssement convenu qu'il ne sera jamais fait de détachement mêlé, mais qu'on en prendra successivement de la grande armée et du corps auxiliaire, de façon que le général en chef fera deux fois de suite des détachemens tous de изъ большой арміи, то изъ вспомогаtroupes de son armée et que le troisième sera tout composé du corps auxiliaire.

## ARTICLE VIII.

Le général en chef de l'armée où se trouvera le corps auxiliaire de l'une ou торой находиться будеть вспомогательde l'autre des Parties Contractantes sera ный корпусъ одной или другой изъ tenu de s'arranger avec le général du договаривающихся сторонъ, обязанъ бу-

военномъ совътъ въ присутствии командующаго вспомогательными генерала.

#### CTATES VII.

Порядокъ и военное хозяйство касательно до внутренняго сихъ войскъ устройства, зависьть будеть единственно отъ собственнаго ихъ начальника, и они не должны быть изнуряемы, нт подвергаемы опасностямъ болъе, нежем войска самаго просящаго двора; а впротивъ того при всёхъ случаяхъ наблюдаемо быть имбеть, колико возможно, равенство совершенное и точно соразмврное ихъ числу и ихъ силв въ разсужденіи арміи, при которой они служить будуть. Для того именно соглашено никогда не смѣшивать войска одни съ другими при составленіи отрядовъ, а наряжать оныя поперемънно то тельнаго корпуса, такъ что главнокомандующій два раза сряду составить отряды всв изъ войскъ своей армін, а третій будеть весь изь кор**пуса в**спомогательныхъ войскъ.

## Статья VIII.

Главнокомандующій арміею, при во-

E

corps auxiliaire, de façon qu'il ne sur- деть такъ согласиться съ генераломъ vienne aucune division au sujet de leurs вспомогательнаго корцуса, repartitions. Il aura soin surtout d'assig- произопло никакого раздора по поводу ner au corps auxiliaire, avec toute l'éga- распредвленія войскъ. Наиначе стаlité et l'impartialité imaginables, les раться будеть онъ назначать со всевозquartiers de cantonnement, ainsi que le можнымъ равенствомъ и безпристраterrain nécessaire pour que la cavalerie стіемъ кантониръ-квартиры для вспомоet les chevaux d'épuipage puissent se гательнаго корпуса, равно какъ и поsoutenir en bon état et rendre de meilde laquelle il se trouvera.

#### ARTICLE IX.

De plus ces troupes auxiliaires auront leurs propres aumoniers et l'exercice entièrement libre de leur religion, et ne seront jugées que selon les lois et les articles de guerre de leurs propres Souverains, et par le général et les officiers qui les commanderont.

#### ARTICLE X.

Les trophées et tout le butin qu'on aura fait sur les ennemis appartiendront aux troupes qui les auront pris.

#### ARTICLE XI.

S. M. l'Empereur et S. M. le Roi de Prusse s'obligent non seulement de ne E. B. Король Прусскій обязываются не point conclure de paix ni de trève только не заключать ни мира, ни переavec l'ennemi à l'insçu l'un de l'autre мирія съ непріятелемъ, одинъ безъ въet sans un consentement mutuel, mais encore de n'entrer dans aucun pourparler à Се sujet sans la connaissance et l'aveu какіе по сему предмету переговоры безъ des deux Parties Contractantes. Elles promettent au contraire de se commu-

требныя для кавалеріи и обозныхъ лоleurs services à la Puissance, à l'armée шадей мъста, дабы содержаніемъ ихъ въ хорошемъ состояніи, можно было твмъ лучшія показать услуги той державъ, въ армін которой находиться будеть вспомогательный корпусь.

#### Статья ІХ.

Сверхъ того сіи вспомогательныя войска будуть иметь собственныхъ своихъ священниковъ и совершенную свободу въ отправлени своего богослуженія и судимы будуть генераломь и офицерами, надъ ними команду имъющими, не иначе какъ по законамъ и уставамъ военнымъ собственныхъ своихъ государей.

# Статья Х.

Трофеи и вся добыча, отъ непріятеля полученныя, должны принадлежать войскамъ, кои возмуть оные.

#### Статья XI.

Е. В. Императоръ Всероссійскій и дома другаго и безъ взаимнаго на то согласія, но даже не входить ни въ свъдънія и соизволенія объихъ договаривающихся сторонъ. Напротивъ того niquer sans délai et fidèlement toutes онъ объщаются сообщать себъ безъ отles ouvertures qu'on pourrait leur faire дагательства и в'врно вс' откровена, la-dessus à l'une ou à l'autre directe- кои о семъ учинены быть могуть одной ment ou indirectement de bouche ou или другой сторонъ, прямо, либо стоpar écrit.

# ARTICLE XII.

Si la Partie requise après avoir donné article de ce traité, était attaquée ellemême, de sorte qu'elle fut forcée de rappeller ses troupes pour sa propre sûreté, elle sera libre de le faire, après en avoir averti deux mois auparavant la Partie réquerante. Pareillement, si la Partie requise était elle-même en guerre dans le tems de la réquisition, de manière qu'elle fut obligée, de garder auprès d'elle, pour sa propre sûreté et défense les troupes qu'elle devait donner à son allié en vertu de ce Traité, elle aura la liberté de ne pas donner le dit secours pendant tout le tems que cette nécessité durera.

#### ARTICLE XIII.

Les deux Hautes Parties contractantes! les avantages d'un commerce bien établi, se proposent d'en faire l'objet d'un Traité particulier, stable et permanent, auquel on travaillera sans retard et dans le plus grand concert et en attendant que ce Traité puisse se conclure, les deux Hautes Parties contractantes пока сего договора заключено не буconviennent de faire jouir leurs sujets деть, объ высокодоговаривающіяся стоrespectifs dans leurs Etats de tous les роны соглашаются дозволить обоюдный в avantages quelconques dont jouissent les своимъ подданнымъ въ государстватъ nations les plus favorisées.

роною, изустно или письменно.

## Статья XII.

Если просимая сторона по подавіть le secours stipulé dans le troisième помощи, условленной въ третьей стать-В сего договора, будеть сама атакована, и чрезъ то принужденною найдется отозвать свои войска для собственной своей безопасности, то свободно ей будеть учинить оное, извёстивь о томъ за два мъсяца нанередъ просящую сторону. Равном'врно, если просимая сторона занята будеть сама войною во время учиненія просьбы, и тімъ самымъ принуждена будетъ оставить при себъ для собственной своей безопасности тв войска, которыя, въ силу настоящаго договора, долженствовала поставить своему союзнику, то и вътакомъ случать освобождается она отъ доставленія означенной помощи во все время, пока таковая нужда продолжаться будеть.

# Статья XIII.

Объ высокодоговаривающіяся стороvoulant faire jouir leurs sujets de tous ны, желая доставить подданнымъ своимъ всв выгоды благоучрежденной торговли, намфрены положить оныя въ основание особливаго прочнаго и непремъннаго договора, къ составленіс коего приступлено будеть безъ замедленія и съ крайнимъ единомысліемъ, за ихъ пользоваться всёми возможными выгодами, каковыми пользуются сачые благопріятствуемые ими народы.

# ARTICLE XIV.

La durée de ce Traité d'alliance sera de huit ans à compter du jour de l'échange des ratifications; mais avant l'expiration de ce terme il sera renouvelé suivant les circonstances d'alors.

#### ARTICLE XV.

Le présent Traité sera ratifié et les si faire se peut.

En foi de quoi, etc. Fait à Péterhoff, le 16 (28) juillet 1800.

(L. S.) Comte de Rostopsin. de Lusi.

(L. S.) N. comte de Panine.

# Article 1 séparé et secret.

S. M. le Roi de Prusse, pour donner à S. M. Impériale une marque de son зить E. И. Величеству знакъ искренней amitié sincère pour Elle, garantit de la своей къ нему дружбы, гарантируеть manière la plus solemnelle, en vertu du наиторжественнымъ образомъ, въ силу présent article, à la branche cadette de настоящей статьи, за младшею линіею la maison de Holstein-Gottorp, la pos-Голштейнъ-Готорискаго дома спокойное session tranquille des Duchés d'Oldenbourg et de Delmenhorst qui lui ont и Дельменгорстскимъ, которыя ей были été dévolus par la cession que S. M. l'Empereur actuellement régnant en a nommément tous les actes qui constituent le droit de dévolution et de subrosation de la dite branche cadette de шей Голштейнъ-Готориской линіи, со Holstein-Gottorp avec tous les actes accessoires, comme le Traité d'échange Provisionnel de 1767, conclu entre la обм'єн'є 1767 года, заключенный между Russie et le Danemarc, le Traité défimitif de 1773 arrêté avec le Danemarc татъ 1773 года установленный между et. S. A. I. le Grand-Duc de Russie, Данією и Е. И. В. Великимъ Княземъ

#### CTATES XIV.

Сей союзный договоръ продолжится восемь л'втъ, считая со дня размены ратификацій; до истеченія же сего срока будеть оный возобновлень, смотря по тоглашнимъ обстоятельствамъ.

#### Статья XV.

Настоящій договоръ будеть ратифиratifications échangées à St. Pétersbourg кованъ и ратификаціи размѣнены въ dans l'espace de six semaines ou plutôt С.-Петербург въ теченіи шести нед'яль или и прежде, если возможно.

Во увърение чего и т. д.

Въ Петергоф 16 (28) іюля 1800 года.

(L. S.) Spiridon comte (M. II.) Гр. Ростопчинъ. (М. П.) Гр. Лузи. (М. П.) Гр. Панинъ.

# Отдъльная и секретная статья 1.

Е. В. Король Прусскій, дабы выравладъніе герцогствами Ольденбургскимъ переданы уступкою, сдёланною нынё царствующимъ Императоромъ, бывшимъ faite comme Grand-Duc de Russie, et Великимъ Княземъ Всероссійскимъ и именно всѣ акты подтверждающіе права уступки и замъщенія сказанной младвсвми принадлежащими сюда автами, каковы предварительный трактать объ Россією и Данією, овончательный травet l'acte de cession de 1773, des comtés Всероссійскимъ и актъ уступки 1773 d'Oldenbourg et de Delmenhorst par Son года герцогствъ Ольденбургскаго н Altesse Impériale à la branche cadette Дельменгорстскаго Е. И. Высочествоиз de Sa maison.

Le présent article séparé et secret aura la même force etc.

En foi de quoi etc.

Fait à Péterhoff, le 16 (28) juillet 1800.

(L. S.) Comte de (L. S.) Spiridon comte Rostopsin. de Lusi.

(L. S.) N. comte de Panine.

# Article II séparé et secret.

Quoique la seigneurie de Jever soit; à considérer comme une possession entiè- считается совершенно отдельнымъ от rement isolée de l'Empire Russe, elle Россійской Имперіи влад'вніемъ, тімп n'en sera pas moins comprise dans la не менъе оно включено въ общую гаgarantie générale dont S. M. le Roi de рантію, которую Е. В. Король Прус-Prusse s'est chargé en vertu de l'article скій приняль на себя въ силу второ second du Traité principal.

Quant aux provinces Prussiennes de la Westphalie, qui ont été occupées par винцій въ Вестфаліи, занятыхъ фран les troupes françaises dans le cours de цузскими войсками въ теченіе настоя de la guerre présente et depuis la paix | щей войны и со времени Базельскаг de Bâle, elles sont provisoirement excep-; мира, то онъ пока временно исключен в tées de la garantie de S. M. l'Empe- изъ гарантіи Е. И. Величества и мс reur de toutes les Russies et ne pour-гуть быть сюда причислены не прежд ront y être comprises qu'après qu'elles какъ он'в будуть возвращены ихъ з auront été restituées à leur Souverain légitime.

Le présent article séparé et secret aura la même force etc.

En foi de quoi etc.

Fait à Péterhoff, le 16 (28) juillet 1800.

(L. S.) Comte de (L. S.) Spiridon comte Rostopsin. de Lusi.

(L. S.) N. comte de Panine.

младшей линіи сего дома.

Настоящая отдёльная и севретна статья будеть имъть ту же силу ит. д.

Во увъреніе чего и т. л.

Въ Петергоф В 16 (28) іюля 1800 г.

(М. П.) Гр. Ростопчинъ. (М. П.) Гр. Лузи. (М. П.) Гр. Панинъ.

# Отдъльная и секретная статья II.

Хотя владение поместьями Іевер статьи главнаго трактата.

Что же касается до прусскихъ про конному монарху.

Настоящая отдъльная и секретня статья будеть имъть туже силу и т. 🔳 Во увърение чего и т. д.

Въ Петергоф В 16 (28) іюля 1800 год. №

(М. П.) Гр. Ростопчинъ. (М. П.) Гр. Лузм (М. П.) Гр. Панинъ.

# Article III séparé et secret.

Pour prévenir les difficultés d'un transport trop éloigné de troupes qui empêcherait la prompte prestation du secours stipulé dans l'article VI du Traité d'alliance signé aujourd'hui, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse sont convenus, par cet article séparé, de le convertir en secours annuel d'argent au lieu de troupes, au cas que la Russie fut attaquée dans ses provinces limitrophes de la Turquie, et la Prusse dans ses provinces de Guèldre, Clèves, Ostfrise, et en général dans ses Etats situés au de là du Weser. Elles s'engagent dans ce cas de payer pour les dix mille hommes d'infanterie et deux mille hommes de cavalerie quatre cent mille roubles par an, qu'on est convenu de fixer invariablement au taux de 30769<sup>3</sup>/13 marcs fins, poids de Cologne; lesquels doivent être acquittés chaque anuée en quatre termes ou tous les trois mois, avec cent mille roubles.

Le présent article séparé et secret aura la même force etc.

En foi de quoi etc.

Fait à Péterhoff, le 16 (28) juillet 1800.

(L. S.) Comte de (L. S.) Spiridon comte de Lusi. Rostopsin.

(L. S.) N. comte de Panine.

## Article séparé.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, voulant E. B. Король Прусскій желая придать donner le plus de poids et de force pos-|сколь возможно боль выса и силы

Отдъльная и секретная статья III.

предупрежденія затрудненій всл'ядствіе очень отдаленнаго перем'ященія войскъ, которыя помішали бы быстрому лоставленію вспоможенія. определеннаго въ VI стать в подписаннаго сего числа союзнаго трактата, Е. В. Императоръ Всероссійскій и Е. В. Король Прусскій, настоящею отдъльною статьею, согласились замънить посылку вспомогательныхъ войскъ ежегоднымъ денежнымъ вспомоществованіемъ, въ томъ случав, если бы Россія подверглась нападенію въ провинціяхъ пограничныхъ съ Турцією, а Пруссія въ провинціяхъ Гельдернъ, Клеве, Восточной Фрисландіи и вообще во владініяхъ расположенныхъ по ту сторону Везера. Въ семъ случав они обязуются вносить вмёсто десяти тысячь человёкь пъхоты и двухъ тысячъ кавалеріи по четыреста тысячь рублей въ годъ, каковые по соглашенію одінены неизмънно въ 30769 <sup>3</sup>/13 металлическихъ марокъ, кельнскаго въса; ваковые должны быть выплачиваемы каждый годъ въ четыре срока, или же чрезъ каждые три мъсяца по сту тысячъ рублей.

Настоящая отдёльная и секретная статья будеть имъть ту же силу и т. д. Во увъреніе чего и т. д.

Въ Петергоф В, 16 (28) іюля 1800 года.

(М. П.) Гр. Ростопчинъ. (М. П.) Гр. Лузи. (М. П.) Гр. Панинъ.

# Отдпльная статья.

Е. В. Императоръ Всероссійскій и

a été conclu entre Eux à Péterhoff en торый быль между ними заключень вы date du 16 (28) juillet de l'année cou- Петергоф 16 (28) іюля текущаго года. rante, sout convenus d'y inviter et d'y согласились пригласить приступить въ faire accéder les Cours de Suède et de немудворы Шведскій и Датскій, Оттоман-Danemarc, la Porte Ottomanne, les Electeurs de Saxe et d'Hannover et le Landgrave de Hesse-Cassel, sauf à proportionner aux facultés de chacune de ces Puissances et à leurs relations respectives les obligations qu'Elles auraient à remplir.

Cet article séparé sera tenu secret jusqu'à l'époque où les Hautes Parties contractantes jugeront sa publication compatible avec leurs intérêts mutuels. Il aura même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le corps du Traité. Il sera ratifié et les ratifications échangées à St. Pétersbourg dans l'espace de six semaines ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi etc.

Fait à Gatschina, le 20 août (1 septembre) 1800.

(L. S.) Comte de Rostopsin. de Lusi.

(L. S.) N. comte de Panin.

#### 239. ΝĐ

1800, 20 août (1 septembre). Convention conclue avec la Saxe au sujet de l'abolition du droit de détraction. (Col. des lois. № 19520).

La convention ci-dessous ouvre une série d'actes analogues par lesquels la Russie a attesté лий рядъ подобнаго же содержанія актовъ, коson intention de suivre la voie adoptée par l'Eu- торыми Россія выражала свое начереніе идтя rope Occidentale pour le développement des по пути, избранному западно-европейскими дер-

sible au Traité d'alliance défensive qui союзному оборонительному трактату, коскую Порту, Саксонскаго и Ганноверскаго Курфюрстовъ и Ландграфа Гессенъ-Кассельскаго; съ темъ чтобы соразмърить съ средствами каждой изъ сихъ державъ и съ обоюдными ихъ отношеніями тѣ обязательства, котория онъ на себя примутъ исполнить.

> Эта отдёльная статья будеть содержаться въ секретв до техъ поръ, когда высокія договаривающіяся стороны признають обнародование оной совывстнымь съ ихъ обоюдными интересами. Она будеть им вть ту же силу и достоинство, какъ бы она включена была отъ слова по слова въ текстъ трактата. Она будетъ ратификована и ратификаціи оби нены въ С.-Петербургъ въ продолжене шести нед'вль или если возможно и ранте.

Во увъреніе чего и т. д.

Въ Петергофъ, 20 августа (1 сентября) 1800 года.

(L. S.) Spiridon comte (М. II.) Гр. Ростопчинъ. (М. II.) Гр. Лузи. (М. П.) Гр. Панинъ.

# № 239.

1800 г., 20-го августа (1-го сент.). Конвенція съ Саксоніей относительно отивны права взинанія пошлинь ст наследственных имуществъ. (П. С. 3. **№** 19520).

Нижеслідующая конвенція открываєть ці-

cation intégrale de l'héritage a été converti oit de détraction, se réduisant à la perceple certaines taxes sur les successions.

Etats de l'Europe ont supprimé ces taxes eux voies différentes: tantôt ils promulgaient is ayant pour objet de les abolir à l'égard us les sujets étrangers résidant dans le tantôt ils contractaient des conventions iles à ce suiet.

Russie a donné dès le commencement du la préférence à ce dernier système en ant des conventions dans lesquelles elle t abandon des droits sur les successions miets étrangers décédés sur le territoire et il s'entend qu'elle s'assurait d'un dénent analogue en faveur des russes morts ranger. Ce n'est qu'à cette condition que avernement impérial renonçait au profit des 3 des puissances étrangères, établis en Rusu droit de détraction.

convention ci-dessous, conclue entre la ie et la Saxe en 1800, est entièrement cone à ce point de vue.

# sible Trinité.

. M. l'Empereur de toutes les Rus-

ns internationales. Ce n'est que par l'effet | жавами для развитія мирныхъ международныхъ aps que les gouvernements européens se сношеній. Только мало по малу европейскія onvaincus de la nécessité de répudier le правительства убъдились въ необходимости de vue féodal qui faisait considérer les отказаться оть средневъковаго взгляда на ns internationales comme une source de международныя сношенія, въ силу котораго а pour le fisc. En vertu de ce régime les последния должны были служить источникомъ sions des étrangers étaient confisquées au обогащенія государственной казны. Согласно du pouvoir local et ce n'est que graduel- этому взгляду имущества умершихъ пностранt que le droit d'aubaine impliquant la цевъ конфисковались въ пользу мъстной власти н только постепенно это право конфискацін всего наслѣдства (droit d'au baine) смягчалось и перешло въ право взиманія определенных в пошлинь ст наследственных имуществъ нностранцевь, подлежащихъ вывозу заграницу (droit de détraction).

> Государства отказывались отъ последняго права двоякикъ путемъ: иди изданјемъ закона. отивняющаго его въ отношения полланных д всъхъ иностранныхъ государствъ, или же, они заключали между собою формальные международные акты относительно отмены этого права.

> Россія вступила на этоть последній путь съ самаго начала настоящаго стольтія, когда она стала заключать особенныя международныя конвенцін относительно отказа отъ права взиманія пошлявъ съ наследственныхъ имуществъ подданныхъ неостранныхъ государствъ, умершихъ на русской государственной территоріи. Само собою разумвется, что отказываясь оть этого средневъковаго права въ пользу подданныхъ иностранныхъ державъ, русское правительство постоянно ставило условіємъ такой же отказъ со стороны иностранныхъ правительствъ въ пользу русскихъ подданныхъ, умершихъ заграницею.

Въ этомъ самомъ смысле разрешаеть также вопросъ нижеследующая конвенція 1800 года. заключенная Россіей съ Саксоніей.

# Nom de la Très-Sainte et Indivi- Во имя Пресвятыя и Нераздълниня Тронцы.

Е. В. Императоръ Всероссійскій и et S. A. S. Electorale de Saxe, E. CB. Курфирстъ Саксонскій, побужnées du désir mutuel, non seulement даясь взаимнымъ желяніемъ не только resserrer de plus en plus les liens вяшще утвердить связи дружбы и доnitié et de bonne intelligence, qui браго согласія, досель между ими суsubsisté jusqu'ici entre Elles, mais ществовавшія, но притомъ ч содълать re d'en faire ressentir les heureux счастливыя оныхъ следствія ощутительis à leurs sujets respectifs, en écar- ными для обоюдныхъ своихъ подданde leur commerce et correspondance ныхъ отдаленіемъ всего того, что моproques tout ce qui serait capable жеть причинить препятствіе торговль

d'y porter des entraves; Elles ont résolu и взаимному de supprimer et d'abolir pour jamais en ръщились въ пользу сказанныхъ подfaveur de leurs dits sujets tout droit de данныхъ своихъ отмънить и навсегда retention ou de dîme quelconque, établis уничтожить всякое право на какое би iusqu'à présent dans leurs Etats et perçus то ни было удержаніе, или на десятую sur des héritages et successions, délaissés долю, какъ то досель во владыних par leurs sujets respectifs, décédés dans les Etats de l'un de l'autre des deux Souverains. Dans cette vue les plénipotentiaires soussignés, suffisamment autorisés pour cet effet, ont arrêté et conclu les articles suivans:

#### ARTICLE I.

Il subsistera dès à présent entre les sujets des deux Etats une égalité absolue et une entière réciprocité pour tout ce qui concerne les héritages et successions à recueillir de part et d'autre, et à compter du jour, où la présente convention aura été signée, tous droits de retention ou de dime quelconques, auxquels de pareilles successions ont été assujetties auparavant, seront à jamais abolis et annullées.

# ARTICLE II.

Il sera libre en conséquence aux héritiers, tant Russes, que Saxons, qui ont des successions à prétendre dans les pays de l'autre Souverain, de les recueillir respectivement, qu'elles leur soient échues par testament ou ab intestat, et de les transporter, sans qu'il puisse jamais en être exigé aucun droit de retention on de dime quelconque. S. M. Impériale, et S. A. S. Electorale dérogeant à cet égard à tous statuts, ordon- уничтожають по сему предмету всё усла-

между ними сношенію, ихъ учреждено и взимаемо было съ родовыхъ и съ наслъдственныхъ виввій, оставленных в обоюдными их в подданными, умиравшими во владеніять одного изъ двухъ государей. Въ таковомъ намърении нижеподписавшиеся полномочные, достаточно для сего уполномоченные, постановили и заключили слёдующія статьи:

# Статья І.

Да существуетъ отнынъ между подданными обоихъ государствъ совершенное равенство и полное взаимство во всемъ относящемся до родовыхъ и мследственныхъ именій, кои будуть волучаемы съ одной или съ другой стороны, и считая со дня подписанія сего договора, всякія права на какое бы то ни было удержаніе, или на десятую долю, коимъ таковыя наслёдства прежде сего подвержены были, навсегда отивнены и уничтожены быть имъютъ.

# Статья II.

Вследствіе чего наследникамъ, какъ Россіянамъ, такъ и Саксонцамъ, имѣюшимъ право на наслёдства, кои во владвніяхъ другаго государя, по заввщанію ли, или же и безъ духовной имъ достанутся, свободно будеть получать и переводить тв наследственныя именія, не подвергаясь праву удержанія или десятой доли, какого бы то ни было рода; ибо Е. В. Императоръ и Е. Св. Курфирсть

établis dans les pays de leur domination.

## ARTICLE III.

Toutefois les deux Hautes Parties contractantes, en statuant cette exemption absolue et réciproque de toute déduction des héritages à recueillir dans leurs Etats respectifs, la bornent uniquement aux droits de retention ou de dîme, qui reviennent au fisc des deux Souverains, n'entendant déroger en aucune façon à de pareils droits, dont la perception appartiendrait aux jurisdictions patrimoniales à de titres valables, lesquels droits subsisteront au ваніяхъ принадлежать будеть распраcontraire en pleine vigueur et pourront вамъ надъ выморочными имъніями, и être percus, comme par le passé, à la charge des successions à exporter hors des dites jurisdictions, à moins qu'elles n'y renoncent librement de cas en cas, en acceptant de la part de semblables jurisdictions de l'autre pays, où de pareilles successions seraient transportées, des assurances légales de réciprocité, communément appelées reversales de observando reciproco.

## ARTICLE IV.

Les ratifications de la présente conde deux mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi etc.

Fait à Gatschina, le 20 août 1800.

- (L. S.) G. de Voel-(L. S.) Comte de Rostopsin. kersahm.
- (L. S.) Comte de Panine.

nances, lois et coutumes à ce contraires, вы, учрежденія, законы и заведенія, вы противность сего постановленныя въ областяхъ имъ принадлежащихъ.

#### Статья III.

Однако же объ высоводоговаривающіяся стороны, учреждая сіе совершенно взаимное освобождение отъ вычета изъ наследственныхъ именій, кои получаемы будуть въ обоюдныхъ государствахъ, ограничиваютъ оное единственно въ томъ, что до правъ удержанія или десятой доли въ пользу казны обоихъ государей касается, а отнюдь не полагаютъ отменить таковаго же рода подати, коихъ сборъ на законныхъ оснокои напротивъ того въ полной силъ существовать и по прежнему взимаемы будуть съ наслёдственныхъ именій, отбираемыхъ отъ помянутыхъ расправъ, развъ въ нъкоторыхъ случаяхъ они сами добровольно отъ того отрежутся и примуть оть таковыхъ же расправъ другаго государства, куда упоминаемыя наследственныя именія переведены будуть, законныя удостовфренія о взаимности, называемыя реверсалами, ко взаимному наблюденію.

# Статья IV.

Ратификаціи на сей договоръ разм'вvention seront échangées dans l'espace нены будуть въ теченіи двухъ м'всяцевъ или и прежде, если возможно.

Во увърение чего и т. д.

Въ Гатчинъ, 20 августа 1800 года.

(М. П.) Гр. Ростопчивъ. (М. П.) Г. Фёлькерзамъ.

(М. П.) Гр. Панинъ.

# № 240.

1800. 6 (18) décembre. Traité avec la Prusse concernant la protection du татъсъПруссіей относительно охраненія commerce des Neutres. (Coll. des lois. **№** 19676).

Le traité d'ailiance du mois de juillet 1800 (Nº 238) n'avait eu aucune valeur pratique et n'avait nullement obligé le Cabinet de Berlin à renoncer à sa neutralité. Mais l'Empereur Paul I espérait qu'après la conclusion d'un traité d'alliance, la Prusse consentirait à déterminer plus exactement dans un acte séparé et secret, ses obligations d'alliée vis-à-vis de la France.

Simultanément avec les négociations relatives au renouvellement du traité d'alliance, des pourparlers furent également entamés concernant la conclusion d'une convention secrète contre la république française. Le baron Krudener reçut l'ordre d'en faire la proposition, mais sans insister sur la conclusion immédiate de cet acte. Le gouvernement russe voulait d'abord éclaircir jusqu'à quel point la Prusse était liée par ses engagemens envers la France. "Le Cabinet de Potsdam", écrivait le comte Panine au baron de Krudener, en date du 2 mai 1800, "est aujourd'hui le seul avec lequel nous puissions traiter confidentiellement et au milieu des calamités dans lesquelles l'Europe est plongée; l'identité parfaite des intérêts entre la Russie et la Prusse est en effet, comme l'observe M. de Haugwitz, la dernière ancre de salut".

L'Empereur, d'après les paroles du comte Panine, désirait profiter des négociations pour conclure une convention secrète, "afin de s'assurer des vues du roi de Prusse".

A mesure que les événemens se développaient et que le concours de la Prusse dans la lutte contre la France devenait indispensable, le gouvernement russe commença à insister pourque le Cabinet de Berlin signât la convention secrète.

Le comte de Haugwitz se montra d'abord sympathique à la proposition russe. Mais le projet de convention, qu'il remit au baron de Krudener au mois de mai, était à tel point dénué de toute valeur pratique, que le comte Panine se crut en droit de déclarer: "qu'aucun monarque jaloux de sa dignité, aucun ministre qui connait la va-

# № 240.

1800 г., декабря 6-го (18-го). Тракнейтральной торговли. (П.С. S. № 19676).

Іюльскій союзный трактать 1800 года (№ 238) не имъль невакого практическаго значени в нисволько не обязываль Берлинскій вабинеть отказаться отъ своего нейтралитета. Но Императоръ Павелъ I надъялся, что послъ закиоченія союзнаго трактата, Пруссія согласится въ особенномъ секретномъ актв точнее опредълить свои союзныя обязательства въ отношенін Франціи.

Одновременно съ переговорами о возобновленін союзнаго трактата происходили также переговоры относительно заключенія секретной союзной конвенціи, направленной противъ французской республики. Барону Крюденеру было приказано сделать это предложение, но не настанвать на немелленномъ полиисания также акта. Русское правительство желало прежи всего выяснить до какой степени Пруссія сызана своими обязательствами въ отношей Франціи. "Потедамскій кабинеть", писаль грабь Панинъ барону Крюденеру 2-го мая 1800 года "въ настоящую минуту единственный, съ которымъ мы можемъ входить въ конфиденціальные переговоры и въ виду бъдствій, обрушившихся на Европу, полная солидарность питересовъ между Россіей и Пруссіей есть пійствительно, какъ сказалъ графъ Гаугвицъ, последній якорь спасенія".

Государь, по словамъ графа Панина, желаеть воспользоваться переговорами о заключенія секретной конвенціи, чтобъ "удостовъриться насчетъ намфреній короля прусскаго".

По мере того какъ развивались события и содъйствіе Пруссін въ борьбъ съ Франціей сдълалось настоятельно нужнымъ, русское правительство стало настанвать на подписанія Берлинскимъ кабинетомъ секретной союзной конвенцін.

Графъ Гаугвицъ отнесся первоначально какъ бы съ сочувствіемъ къ русскому предложенію. Но врученный имъ въ мав месяць барову Крюденеру проекть конвенціи быль до такой степени лишенъ всяваго правтическаго вначенія, что графъ Панинъ считаль себя въ праві сказать, что "не одинъ Государь, сознающій acte comme celui-là, qui se borne à convenir мающее значение выражений, не согласится qu'on se concertera un jour sur les intérêts de подписать подобный актъ, который ограничиl'Europe". Le projet du comte Haugwitz était, ваеть соглашеніе однимь заявленіемь, что стоcelon l'avis du vice-chancelier de Russie, plein роны согласятся когда нибудь васчеть интереdes "phrases vides de sens commun". (Dépêche совъ Европы". Проектъ графа Гаугвица быль, du 13 juin 1800).

L'envoyé russe présenta, au mois de juillet, tignifiait rien.

Mais le comte de Haugwitz fut d'un avis difchaient si vite, que les engagemens ne pouvaient tre conçus qu'en termes généraux. Krudener d'autre système que "d'agir selon les événemens".

Mais Paul I n'en insista pas moins sur la senature d'une convention, malgré le désir саніи этой конвенцін, не смотря на явное же-Mible du Cabinet de Berlin à maintenir à tout даніе Берлинскаго кабинета сохранить нейтраmix la neutralité.

Enfin, au commencement du mois d'août, le continuèrent en effet.

A la fin d'août, l'envoyé russe remit au ministre prussien deux nouveaux projets de conven- чиль прусскому министру два новыхъ проекта tion secrète et il insista itérativement, sur un секретной конвенціи и всл'ядствіе новаго предordre exprès de sa Cour, pour que l'un des deux писанія правительства, онъ вновь настанваль fêt signé. Alors, la patience échappa au comte на подписанія одного изъ нихъ. Тогда у графа de Haugwitz et il eut avec le baron de Krudener Гаугвица лопнуло терптине и онъ имълъ съ une explication que celui-ci caractérisa de "très барономъ Крюденеромъ разговоръ, который orageuse". Le ministre prussien refusa carrément de signer la convention, en déclarant au nom du roi, que la Prusse ne transgresserait pas la ligne de démarcation, qu'elle était satisfaite de sa neutralité, et que le roi n'avait pas l'intention de susciter des alarmes par de nouveaux armemens. (Dépêche de Krudener du 1 (13) septembre вать тревогу. (Депеща Крюденера отъ 1 (13) (1800).

Ainsi se terminèrent les négociations relatives à la convention secrète, bien que le baron de относительно заключенія секретной конвенціи,

leur des termes, ne voudra prêter son nom à un свое достоянство, не одно министерство, понипо словамъ русскаго вице-канцлера, наполненъ "безсиысленными фразами". (Депеша отъ 13-го іюня 1800 года).

Русскій посланникъ представиль въ іюдъ un contre-projet et s'efforça de convaincre le мъсяцъ контръ-проектъ и баронъ Крюденеръ ministre prussion que celui qu'il avait proposé ne старался убъдить прусскаго министра въ томъ, что составленный имъ проекть никакого практическаго значенія имъть не можетъ.

Однако графъ Гаугвицъ былъ совершенно ferent. Il démontra que les événemens mar-другого митыня. Онъ доказываль, что событія совершаются такъ быстро, что обязательства могуть быть заключены не иначе какъ въ обen conclut que le Cabinet de Berlin n'avait pas щихъ фразахъ. Самъ Крюденеръ былъ того мнънія, что прусскій кабинеть имъеть одну только систему: "двиствовать смотря по обстоятельствамъ".

> Но Павелъ I всетаки настанвалъ на подпилитетъ во чтобы ни стало.

Наконець въ самомъ началь августа мъсяца combe de Haugwitz lut au baron de Krudener графъ Гаугвицъ прочелъ барону Крюденеру me dépêche expédiée par lui au comte Lusi, à депешу, отправленную имъ къ графу Лузи въ \*\*-Рестивности Въздения при се в правительmement prussien se refusait catégoriquement à ство прямо отвазывается отъ подписанія предsigner la convention proposée. Mais lorsque le ложенной конвенціи. Но когда баронъ Крюдеbaron de Krudener demanda assez naïvement неръ немного наивнымъ образомъ спросилъ m ministre prussien si c'était un refus formel? прусскаго министра: прямой ли это отказъ? e comte de Haugwitz répondit: "Oh! non, on peut Гаугвицъ отвътвиъ: "о, нътъ! можно продолжать xontinuer les négociations!" Et les négociations переговоры!" И д'явствительно переговоры продолжались.

> Въ концъ августа русскій посланникъ врупоследній называеть "весьма бурнымь". Прусскій министръ наотрёзъ отказался отъ заключенія конвенцін, объявляя именемъ короля, что Пруссія не нарушить демаркаціонной линів, что она довольна своимъ нейтралитетомъ и что король не наифренъ новыми вооруженіями вызсентября 1800 г.).

> Такимъ образомъ окончились переговоры

de déclarer au comte de Haugwitz que le gou- денеръ получиль разръщеню отъ своего праvernement russe refusait de prolonger les pourparlers.

Tout au contraire, les négociations relatives au renouvellement du traité pour la protection du commerce des neutres en temps de guerre, furent promptement achevées. L'Empereur Paul I désirant renouveler la première neutralité armée de 1780, ordonna au baron de Krudener de proposer au gouvernement prussien la conclusion d'une convention semblable à celle de 1780. Cette proposition fut immédiatement acceptée et le 6 (18) décembre la convention fut signée à St.-Pétersbourg.

Il n'est pas sans intérêt de citer une dépêche datée du 1 août 1800 et adressée au baron de Krudener au sujet de l'extradition par le sénat de Hambourg de deux émigrés français livrés à Napoléon I. Le représentant de la Russie à Hambourg, Mouraview, protesta énergiquement contre cette décision des magistrats de Hambourg et l'Empereur Paul exprima à Mouraview, dans la dépêche en question sa satisfaction particulière pour cette manière d'agir.

"Le gouvernement français", est il dit dans cette pièce, "n'a aucun droit d'exiger qu'on lui livre deux individus qui sont les sujets de Louis XVIII et non du Corse Bonaparte. Les mêmes raisons qui ne permettent pas de livrer un Prussien, un Russe ou un Anglais aux bourreaux de Paris, sont applicables à cette classe de Français qui, fidèles à leur roi et à leur religion, ne reconnaissent point le pouvoir usurpateur de Bonaparte et n'ont rien de commun avec la France républicaine".

# Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

La liberté de la navigation et la sûreté du commerce des Puissances neutres опасность торговли нейтральныхъ дерayant été compromises et les principes du droit des nations méconnus dans la présente guerre maritime, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, guidés par leur amour pour la justice et par une égale sollicitude | ливости и равномърной радътельности

Krudener ne reçut qu'en octobre 1800 l'ordre ; хотя только въ октябръ 1800 года баровъ Кррвительства объявить Гаугвицу объ отважь русскаго правительства продолжать переговоры.

> Напротивь весьма скоро окончинсь переговоры относительно возобновленія трактата объ охраненів нейтральной торговли во время войны. Императоръ Павелъ I, желая возобновить первый Вооруженный нейтралитеть 1780 года, повельль барону Крюденеру предложить прусском правительству заключить конвенцію подобю той, которая была подписана въ 1780 году. Это предложение немедленно было принято пруссвимъ правительствомъ и 6 (18) декабря состоялось въ С.-Петербургъ подписание договорь.

Не лишена особеннаго питереса депеша от 1 августа 1800 года къ барону Крюденеру во поводу извёстной выдачи гамбургскимъ сенатомъ двухъ французскихъ эмигрантовъ Наполеону. Представитель Россін въ Гамбургь, Муравьевъ, энергически протестовалъ противъ этого распоряженія гамбургскаго магистрата и Императоръ Павелъ I, въ упомянутой депошъ выражаеть Муравьеву свою особенную признательность за его образь дъйствія.

"Французское правительство", пишетъ онъ въ денеш в 1 августа, "не пиветъ пикакого прем требовать двухъ индивидуумовъ, которые состоять въ подданстве Людовика XVIII. не не корспканца Бонапарта. Тв же самыя соображенія, которыя не допускають выдачи пруссака, русскаго или англичанина парижскимъ шалачамъ, примънимы также къ тъмъ французамъ, которые оставшись верными своему королю в своей религіи висколько не призналоть власть узурпатора Бонапарта и ничего не нивить общаго съ республиканскою Франціей".

# Во имя Пресвятыя и Нераздельныя Троицы.

Поелику свобода мореплаванія и безжавъ потрясены и начала народнаго права презрѣны въ теченіи нынышей морской войны, то Е. В. Императоръ Всероссійскій и Е. В. Король Прусскій, следуя своей любви въ справедpour tout ce qui peut concourir à la о всемъ, что можетъ споспѣществовать

ont jugé convenable de donner une nouvelle sanction aux principes de neutralité, qui indestructibles dans leur essence, ne sollicitent que le concours des gouvernements intéressés à leur maintien pour les faire respecter.

Dans cette vue Sa Majesté Impériale intérêt engage à des mesures uniformes dans de pareilles circonstances, combien il lui tenait à coeur de retablir dans son inviolabilité le droit commun à tous les peuples de naviguer et commercer librement et indépendamment des intéréts momentanés des parties bélligerantes. S. M. Prussienne partageait les voeux et les sentimens de Son Auguste Allié et une heureuse analogie d'intérêts, en cimentant leur confiance réciproque, a déterminé la résolution de retablir le système de la neutralité armée, qui avait été suivie avec tant de succès pendant la dernière guerre d'Amérique, en renouvellant ses maximes bienfaisantes dans une nouvelle convention adaptée aux circonstances actuelles.

Pour cet effet S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir Sa Majesté Impériale le sieur comte Théodor de Rostopsin, Son conseiller privé actuel, membre de Son conseil, principal ministre du Collège des Affaires Etrangères, directeurgénéral des Postes de l'Empire, Grand

prospérité publique dans leurs Etats, общественному благосостоянію въ ихъ владъніяхъ, разсудили за благо дать новое утвержденіе началамъ нейтралитета, которыя по существу своему будучи неопровергаемы, не требуютъ пичего другаго на то, чтобы быть уважаемыми, какъ токмо содъйствія отъ правленій, коихъ польза состоить въ охраненіи оныхъ.

Въ семъ видъ Е. И. Величество a manifesté par la déclaration du 15 объявилъ декларацією отъ 15 августа août aux Cours du Nord qu'un même съвернымъ дворамъ, которыхъ обязуеть одинавовая польза въ единообразнымъ мърамъ въ подобнихъ обстоятельствахъ, колико онъ помышляетъ возстановить въ неприкосновенной цёлости общее всвиъ народамъ право ходить по морю и торговать свободно и независимо отъ временныхъ интересовъ воюющихъ сторонъ. Е. В. Прусскій Король разділивъ желанія и чувствованія Августвишаю Своего Союзника, и благопріязненная сходственность интересовь, укрѣпляя взаимную ихъ довъренность, преклонила къ воспріятію нам'вренія паки возстановить систему вооруженнаго нейтралитета, которая съ толь великимъ успъхомъ наблюдаема была въ продолжении последней американской войны, возобновленіемъ благод втельныхъ оныя правилъ новою конвенцією, нын шинимъ обстоятельствамъ соответствующею.

> Ради чего Е. В. Императоръ Всероссійскій и Е. В. Король Пруссвій назначили Своими полномочными, а именно: Е. И. В. Своего Д. Т. Совътника, члена Его Совъта, Коллегіи Иностранныхъ Дель перваго присутствующаго, Главнаго Диревтора Почтъ, державнаго ордена св. Іоанна Іерусалимскаго Великаго Канцлера и большаго

souverain de St. Jean de Jérusalem, etc. Ростопчина;

et S. M. Prussienne le sieur comte Spiridon de Lusi, Lieutenant-Général d'in- фантеріи Его войскъ генераль-лейтеfanterie de ses armées, Son envoyé нанта, своего чрезвычайнаго посмавextraordinaire et ministre plénipoten- ника и полномочнаго министра при tiaire auprès de S. M. l'Empereur de E. B. Император' Всероссійскомъ и toutes les Russies, chevalier de l'ordre кавалера орденовъ Краснаго Орла иза de l'Aigle rouge et de l'ordre pour le достоинства, графа Спиридона Лузи, mérite, lesquels après l'échange de leurs которые по размънъ своихъ полномочій. pleinpouvoirs respectifs, sont convenus договорились о следующихъ статьяхъ: des articles suivans:

#### ARTICLE I.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse décla- E. В. Король Прусскій объявляють, rent vouloir tenir la main à la plus ri- что они изволять надзирать за сгроgoureuse exécution des défenses portées жайшимъ наблюдевіемъ contre le commerce de contrebande de учиненныхъ относительно торговли конleurs sujets avec qui que ce soit des трабандою или заповъдными товарами puissances déjà en guerre ou qui pourraient v entrer dans la suite.

#### ARTICLE II.

Pour éviter toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié и всякаго недоразумънія о томъ, что de contrebande, S. M. Impériale de toutes именовано быть долженствуеть контраles Russies et S. M. Prussienne décla- бандою, Е. В. Императоръ Всероссійrent qu'Elles ne reconnaissent pour telles скій и Е. В. Король Прусскій объяque les objets suivans, savoir: canons, вляють, что они таковою признають mortires, armes à feu, pistolets, bombes, токмо следующие товары, а именно: grénades, boulets, balles, fusils, pierres пушви, мортиры, огнестрельное оружіе, à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre, пистолеты, бомбы, гранаты, ядра, цуля, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gi-ружья, кремни, фитили, порохъ, селиbernes, selles et brides en exceptant тру, съру, латы, копья, шпаги, портуtoutefois la quantité qui peut être né- пеи, патронныя сумы, съдла и узды: cessaire pour la défense du vaisseau et исключая однакожъ количество, могуще de ceux qui en composent l'équipage; быть нужнымъ для обороны корабля в et tous les autres articles quelconques, для составляющихъ экипажъ онаго; всъ

chancelier et grand croix de l'ordre креста кавалера и т. д., графа Өедора

а Его Прусское Величество, отъ ин-

#### Статья 1.

Е. В. Императоръ Всероссійскій в запрещеній, своихъ подданныхъ, съ которою бы то ни было изъ державъ, уже въ войт находящихся или могущихъ впредь вступить въ оную.

# Статья II.

Для избъжанія всякаго сомнительства non désignés ici ne seront pas reputés же прочіе, каковые бы ни были, пред₩ 240. 289

t librement sans être assujettis indre difficulté. Il est aussi cone le présent article ne portera réjudice aux stipulations partides traités antérieurs avec les belligérantes par lesquelles des e pareil genre seraient reservés, ou permis.

#### ARTICLE III.

ce qui peut être objet de contretant ainsi déterminé et exclu du e des nations neutres d'après sitif de l'article précédent, S. M. e de toutes les Russies et S. M. ne entendent et veulent que tout afic soit et reste parfaitement eurs Majestés pour mettre sous vegarde suffisante les principes a du droit naturel dont la lii commerce et de la navigation, e que les droits des peuples sont une conséquence directe. lu de ne les point laisser plus dépendre d'une interprétation e, suggérée par des intérêts t momentanés. Dans cette vue nt convenues:

ie tout vaisseau peut naviguer it de port en port et sur les s nations en guerre.

e les effets appartenans aux sudites Puissances en guerre soient r les vaisseaux neutres, à l'excepmarchandises de contrebande. le pour déterminer ce qui ca-

s de guerre et navales, ni su- меты въ сей стать не означенные, не confiscation, et par conséquent имъють быть почитаемы военною и морскою аммуницією, ни подвержены конфискаціи, и слідовательно долженствують пропускаемы быть свободно безъ наималъншаго затрудненія. Равно соглашенось, чтобъ сей статьй ни въ чемъ не быть предосудительною особливымъ прежнихъ договоровъ съ воюющими сторонами постановленіямъ, воторыми товары подобнаго рода недохранены, запрещены или дозволены.

#### Статья III.

По таковомъ въ силу предшествующей статьи означеніи и исключеніи изъ торговли нейтральныхъ народовъ всего того, что можетъ быть предметомъ контрабанды, Е. В. Императоръ Всероссійсвій и Е. В. Король Пруссвій соизволяють и желають, чтобы всякая другая торговля была и оставалась совершенно свободною; Ихъ Величества для достаточнаго охраненія общихъ началъ естественнаго права, изъ воихъ свобода торговли и мореплаванія, равно какъ и права нейтральныхъ народовъ проистекаютъ безпосредственно; решились не оставлять оныхъ долее въ зависимости отъ самопроизвольнаго толка, внушаемаго частными и временными интересами. Въ таковомъ намерении они постановили:

- 1) Что всякій корабль можеть ходить свободно изъ порта въ портъ и у береговъ воюющихъ народовъ.
- 2) Что товары, принадлежащие подданнымъ реченныхъ воюющихъ державъ свободны на нейтральныхъ корабляхъ, исключая запов'вдные.
- 3) Что дабы означить то, что составun port bloqué, on n'accorde ляеть свойство блокированнаго порта,

cette dénomination qu'à celui, où il у а, таковое наименование должно даваться par la disposition de la Puissance qui единственно тому порту, въ который l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et войти предстоить очевидная опасность suffisamment proches un danger évident по распоряжениямъ державы, его атаd'entrer, et que tout bâtiment naviguant кующей кораблями, постановленными и vers un port bloqué, ne pourra être regardé d'avoir contrevenu à la présente convention, que lorsqu'après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.

- 4) Que les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes et faits évidents, qu'ils soient jugés sans retard, que la procédure soit toujours uniforme, prompte et légale, et que chaque fois, outre le dédommagement qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes sans avoir été en contrevention, il soit rendu une satisfaction complète pour l'insulte faite au pavillon de Leurs Majestés.
- 5) Que la déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la Marine Impériale ou Royale qui accompagneront le convoi d'un ou de plusieurs bâtimens marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffir pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtimens de son convoi.

Pour assurer d'autant mieux à ces principes le respect dû à des stipulations dictées par le désir désintéressé de maintenir les droits imprescriptibles des nations neutres et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour

на довольное разстояніе приближенным; и что всякое судно, къ блокированном порту плывущее, можеть единственно тогда почтено быть нарушающимъ сію конвенцію, когда по ув'єдомленіи онаго начальствующимъ надъ блокадою о состоянін порта, сділаєть оно покушеніе пробраться въ оный, употребляя силу или хитрость.

- 4) Что нейтральные корабли не могуть быть арестованы какъ по праведнымъ причинамъ и очевиднымъ деламъ. что они имфють быть судимы безъ замедленія, что судопроизводство долженствуеть быть всегда единообразно, скоро и законно, и чтобы всякій разъ сверкь удовлетворенія принуждаемаго тъмъ, мторые претеривли убытокъ, не сдвлав никакого нарушенія, оказано было в совершенное удовольствіе за осворбленіе, учиненное флагу Ихъ Величествъ.
- 5) Что объявленіе офицера командующаго кораблемъ или кораблями Императорскаго или Королевскаго флота, препровождающими конвой одного иля многихъ купеческихъ судовъ, что его конвой не имветь на бортв никакого запов'вднаго товара, достаточно для отвращенія осмотра на его борть, или на бортахъ судовъ его конвоя.

А чтобъ твиъ удобнве доставить симъ началамъ уваженіе, каковое принадлежить условіямь предначертаннымь безкорыстнымъ желаніемъ охранить безсрочныя права нейтральныхъ довъ и дабы изъявить новый опыть pour la justice, les Hautes Parties con- своего праводущія и своей любви въ plus formel de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de haut bord, soit de la marine marchande, de charger, tenir ou recéler à leurs bords aucun des objets, qui aux termes de la présente convention pourraient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'Elles feront publier dans Leurs amirautés et partout où besoin sera; à l'effet de quoi l'ordonnance qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée à la suite du présent acte, pour qu'il n'en puisse être prétendu cause d'ignorance.

# ARTICLE IV.

En réciprocité de cette accession S. M. l'Empereur de toutes les Russies fera jouir le commerce et la navigation des miets prussiens, de la protection de ses lottes en ordonnant à tous les chefs de es escardes de protéger et défendre contre toute insulte et molestation les navires marchands prussiens qui se troureront sur leur route, comme ceux d'une puissance amie, alliée et stricte observatrice de la neutralité; bien entendu enendant que les susdits navires ne eront employés à aucun commerce illiite ni contraire aux règles de la neuralité la plus exacte.

La même protection et la même assisance sera accordée au pavillon prussien le la part des vaisseaux de guerre lanois et suédois, conformément aux шведскихъ кораблей соответственно съ

tractantes prennent ici l'engagement le справедливости, то Высокія договаривающіяся стороны возпріємлють чрезь сіе на себя точнъйшую обязанность возобновить строжайшія запрещенія своимъ капитанамъ военныхъ кораблей и шкиперамъ купеческихъ судовъ, чтобы не грузить, не держать, или не укрывать на своихъ бортахъ ни котораго изъ товаровъ, кои по содержанію сей конвенцін могуть быть сочтены контрабандою и назирать у себя за исполнениемъ предписаній, которыя он повелять публиковать въ своихъ адмиралтействахъ и повсюду, гдв то надобно будетъ, ради чего учрежденіе, которымъ им'веть быть возобновлено таковое запрещение подъ строжайшими наказаніями, напечатано будеть за симъ актомъ, дабы не можно было извиняться подъ предлогомъ невъленія онаго.

#### Статья IV.

Во взаимность сего приступленія, Е. В. Императоръ Всероссійскій доставить торговлё и мореплаванію прусскихъ подланныхъ покровительство. Его флотовъ, повелввая всемъ начальникамъ своихъ эскадръ, повровительствовать и защищать отъ всякаго оскорбленія и притъсненія прусскія купеческія суда, которыя обрататься будуть на пути оныхъ, яко суда Державы дружественной, союзной и строго наблюдающей нейтралитеть съ тъмъ однакожъ, что реченныя суда не будуть употреблены ни въ какую торговлю непозволенную, или противную правиламъ точнейшаго нейтралитета.

Таковое же покровительство и таковое же пособіе изъявлено будеть флагу прусскому и отъ военныхъ датскихъ и principes de la neutralité armée, et S. M. началами вооруженнаго нейтралитета. l'Empereur de toutes les Russies s'en- и Е. В. Императоръ Всероссійскій обяgage à concourir, s'il est nécessaire, aux зуется посившествовать, буде то нужно, arrangemens qui doivent être stipulés условіямъ, каковыя о томъ по семъ pour cet effet dans les conventions sé- акт' долженствують быть постановлени parées à conclure en suite du présent особливыми конвенціями между Берливacte entre les Cours de Berlin, de Co-: скимъ, Коненгагенскимъ и Стокгольиpenhague et de Stockholm.

#### ARTICLE V.

Cette convention n'aura point d'effet rétroactif et par conséquent on ne prendra ствія на прошедшее время, и слідоваaucune part aux différends nés avant sa тельно не принято будеть никакого учаconclusion, à moins qu'il ne soit question d'actes de violence continués tendans à fonder un système oppressif pour toutes les nations neutres de l'Europe en général.

#### ARTICLE VI.

S'il arrivait malgré tous les soins les plus attentifs des deux puissances et malgré l'observation de la neutralité la plus parfaite de leur part, que les vaisseaux marchands de S. M. Impériale de toutes les Russies ou de S. M. Prussienne fussent insultés, pillés ou pris par les vaisseaux de guerre ou armateurs de l'une ou l'autre des puissances en guerre. alors le ministre de la partie lésée auprès du gouvernement dont les vaisseaux de guerre ou armateurs auront commis de tels attentats, y fera des représentations. reclamera le vaisseau marchand enlevé et insistera sur les dédommagemens convenables, en ne perdant jamais de vue la réparation de l'insulte faite au pavillon. Le ministre de l'autre partie contractante se joindra à lui et appuyera ses plaintes de la manière la plus

скимъ дворами.

# Статья V.

Сія конвенція не будеть им'єть дійстія въ спорахъ, происпедшихъ прежде заключенія оной, разв'є вопросъ настоять будеть о продолженныхъ насильственныхъ деяніяхъ, клонящихся къ основанію системы во угнетеніе всёхъ евронейскихъ нейтральныхъ націй вообще.

#### CTATES VI.

Ежели случится, не смотря на ж рачительнъйшія попеченія объихъ лержавъ и не взирая на соблюдение совершеннаго нейтралитета съ Ихъ сторови, что купеческія суда Е. В. Императора Всероссійскаго или Е. В. Короля Прусскаго будуть обижены, пограблены или захвачены военными кораблями или арматорами той или другой изъ воюющихъ державъ, тогда министръ оскорбленной стороны при томъ Правленів, котораго военные корабли или арматоры учинили таковыя наглости, сделаеть оному представленія, потребуеть возвращенія похищеннаго **купеческаго** судна и настоять будеть о надлежащемъ удовольствіи убытковъ, не упуская никогда изъ виду удовлетворенія за оскорбленіе, содъланное флагу. Министръ другой договаривающейся стоénergique et la plus efficace, et ainsi il роны присоединится въ сему и подP

la.

.

F-

1

**1** 

(五)

**3** 1

13 W.

150

: 16

12·

-

2

T P 100

13 

<u>.</u>

**.** 

sera agi d'un commun et parfait accord. кръплять будеть его жалобы сильнъйtuer ces justes représsailles.

Que si l'on refusait de rendre justice шимъ и д'ятельнъйшимъ образомъ, и sur ces plaintes, ou si l'on remettait de такъ поступаемо будеть съ общаго и la rendre d'un tems à l'autre, alors совершеннаго согласія. Буде же отре-Leurs Maiestés useront de représsailles кутся воздать справедливость по такоcontre la puissance qui la leur refuse- вымъ жалобамъ или буде отъ времени rait et elles se concerteront incessamment до времени отлагать будуть воздать sur la manière la plus efficace d'effec- оную, въ то время Ихъ Величества употребять репресаліи противу державы, которая отреклась изъявить имъ требуемую справедливость, и они немедленно согласятся о д'ятельныйтемъ способѣ употребленія сихъ праведныхъ репресалій.

#### ARTICLE VII.

S'il arrivait que l'une ou l'autre des causées à leurs suiets.

# Статья VII.

Ежели случится, что одна или друdeux puissances ou toutes les deux en- гая изъ объихъ державъ или объ вмъsemble à l'occasion ou en haine de la ств по поводу сей конвенціи, или изъ présente couvention ou pour quelque ненависти къ оной, или по каковой ни cause qui y aurait rapport fut inquiétée, есть причинъ, къ оной относящейся, molestée ou attaquée, il a été également будеть потревожена, притеснена или convenu que les deux puissances feront атакована, то равно соглашенось, чтобъ cause commune pour se défendre réci- об'я державы составили общее д'яло для proquement et pour travailler et agir взаимной обороны и трудились и дъйde concert à se procurer une pleine et ствовали съ согласія для исходатайствоentière satisfaction, tant pour l'insulte ванія себ'в полнаго и совершеннаго faite à leurs pavillon que pour les pertes удовлетворенія, какъ за оскорбленіе, сдъланное ихъ флагу, такъ и за убытки, нанесенные Ихъ подданнымъ.

#### ARTICLE VIII.

Les principes et les mesures adoptées Par le présent acte seront également актъ, могутъ равно примънены быть ко <sup>ap</sup> D licables à toutes les guerres mari- всъмъ морскимъ войнамъ, коими Европа times, par lesquelles l'Europe aurait le по несчастію можеть быть возмущена. malheur d'être troublée. Ces stipulations Следовательно, таковыя постановленія seront en conséquence regardées comme долженствують почитаемы быть за неpermanentes et serviront de règle aux премънныя, и послужать правиломъ Pulssances contractantes en matière de договаривающимся державамъ въ разcommerce et de navigation, et toutes les сужденіи торговли и мореплаванія и каж-

#### CTATES VIII.

Начала и мъры, воспріятыя въ семъ

fois qu'il s'agira d'apprécier les droits дый разъ, когда дело будеть настоять о des nations neutres.

# ARTICLE IX.

Le but et l'objet principal de cette convention étant d'assurer la liberté сей конвенціи состоять въ томъ, чтобы générale du commerce et de la navigation, обезпечить общую свободу торговля в S. M. Impériale de toutes les Russies мореплаванія, то Е. В. Императоры et S. M. Prussienne conviennent et s'en- Всероссійскій и Е. В. Король Прусскій gagent d'avance à consentir que d'autres предварительно условливаются и обязуpuissances également neutres y accèdent ются согласиться, чтобъ другія державы. et qu'en en adoptant les principes, elles равно нейтральныя, къ оной пристуen partagent les obligations ainsi que пали, и чтобъ воспріемля ея начам, les avantages.

#### ARTICLE X.

Afin que les puissances en guerre ne puissent prétendre cause d'ignorance des говориться невъденіемъ о распорядкахъ, arrangemens pris entre leurs dites Ma-|учиненныхъ между Ихъ помянутыми jestés, elles conviennent de porter à la Величествами, то соглашаются они connaissance des Parties belligérantes увъдомить воюющія стороны о мърать, les mesures entre elles, d'autant moins hostiles, бою, и которыя тымь меньше непріязqu'elles ne sont au détriment d'aucun невны, что онъ не служать къ ущербу pays, mais tendent uniquement à la никакой земли, но единственно клонятся sûreté du commerce et de la navigation къ безопасности торговли и мореплаваleurs sujets respectifs.

## ARTICLE XI.

La présente convention sera ratifiée par les deux parties contractantes et объими договаривающимися сторонами и les ratifications échangées en bonne et ратификаціи им'вють быть разм'внены вы due forme, dans l'espace de six semaines, должной и надлежащей форм'ь, въ течене ou plutôt si faire se peut, à compter du meсти недъль, или и скоръе, буде то возjour de la signature.

En foi de quoi etc.

Fait à St. Pétersbourg, le 6 (18) décembre 1800.

(L. S.) Comte de (L. S.) Spiridon Rostopsin. comte Lusi.

уваженій правъ нейтральныхъ народовъ.

#### Статья ІХ.

Поелику главная цёль и предметь раздъляли онъ какъ обязанности, такъ и выгоды отъ оной происходящія.

#### Статья Х.

Дабы воюющія державы не могли отqu'elles ont contractées о каковыхъ Они условились между сонія обоюдныхъ Ихъ подданныхъ.

## Статья XI.

Сія конвенція ратификована будеть можно, считая со двя подписанія оной.

Во увърение чего и т. д.

Въ С.-Петербургъ 6 (18) декабря 1800 r.

(М. Ц.) Гр. Ростопчинъ, (М. П.) Гр. Лузи.

# **№** 241.

1802, 30 décembre (1803, 11 janvier). la Prusse.

a seconde "Neutralité armée" avait pour Russie et la Prusse. Le Cabinet de St. Pésbourg ne cessait pas toutefois de mettre en de la Prusse contre les intentions hostiles de Cour de Vienne. Le baron Krüdener avait prévenu par son gouvernement que la Ruset la Prusse ne pouvaient admettre un roissement de puissance hors ligne de la part l'Autriche. "Tel était l'objet constant et una-1e de la sollicitude vigilante des deux gounements", comme le disait une dépêche adresau baron Krüdener le 27 février 1801. les deux puissances étaient complètement ccord sur cette question. Le comte Haugwitz 'querait en même temps la Prusse. (Dépêche du on Krüdener, en date du 12 (24) mars 1801). l'avénement au trône de l'Empereur Ale-

# **№** 241.

1802, 30 декабря (1803 г., 11 янваivention relative à la navigation sur ря). Конвенція относительно разгра-Memel et à la démarcation de се ниченія и судоходства по реке Мемель, ive, conclue à Vilna, entre la Russie заключенная въ Вильнъ, межлу Россіей и Пруссіей.

Ціль втораго вооруженняго нейтралитета за-: "d'amener l'Angleterre à revenir à des ключалась въ томъ, чтобъ побудить Англію acipes de modération en abandonnant les возвратиться къ началамъ умъренности и остаjets révoltants de despotisme que les succès вить свои возмутительные планы леспотизма. dernières années avaient suggérés à ses mi- которые составляются англійскими министрами res". En signant la convention du mois de подъ дъйствіемъ успъховъ въ продолженіи поembre 1800 (№ 240), le Cabinet prussien следнихъ летъ". Подинсаниемъ декабрьской it rempli le désir de l'Empereur Paul I, конвенціи 1800 г. (№ 240) прусскій кабинеть is ce fait par lui-même ne suffisait pas à псполниль желаніе Императора Павла I, но rter toutes les causes de mécontentement, ОДНИМЪ ЭТИМЪ ФАВТОМЪ НЕЛЬЗЯ было устранить s'opposaient à une entente complète entre всв причины неудовольствія, которыя прецятствовали полному соглашенію между Россіей и Пруссіей. Но въ то же время Петербургскій кабинеть не переставаль предостерегать Пруссію на счеть враждебныхъ замысловъ Вінскаго двора. Барону Крюденеру было внушено его правительствомъ, что Россія и Пруссія не могуть допустить чрезмфрное увеличение могущества Австріи. "Таковъ постоянный и общій предметь заботливости обоихъ правительствъ" -говорится въ денешъ къ барону Крюденеру отъ 27 февраля 1801 года.

Въ этомъ вопросв обв державы были совершенно между собою согласны. Графь Гаугвицъ sit déclaré au ministre de Russie, que si le объявиль русскому посланнику, что если Вънivernement de Vienne avait l'intention d'at- ское правительство намърено аттаковать Росuer la Russie, il ne devrait pas perdre de сію, оно не должно упускать изъ виду, что у qu'en attaquant cette dernière puissance, il нападая на Россію, оно вм'есть съ тъмъ совершаетъ нападеніе на Пруссію. (Депеша барона Крюденеру отъ 12 (24) марта 1801 года).

По вступленін на престоль Императора Алеdre I, la politique russe eut à poursuivre un ксандра I, русской политикъ была поставлена veau but—celui d'amener la réconciliation новая ціль: привести къ замиренію всей Заtoute l'Europe Occidentale. Alexandre I а падной Европы. Алексавдръ I выразиль свою rime son idée dans des instructions, reçues мысль въ выструкціяхъ, которыя получали пред-Ses représentants à l'étranger. (Voir tome II, ставители его заграницею. (См. т. II, стр. 373 e 373 et suivantes). En particulier, il dé- и след.). Въ частности желаль онъ усмиренія it surtout la pacification de l'Allemagne. Германіи. Баронъ Крюденеръ, именемъ Госудаbaron Krüdener proposa au Cabinet de Ber- ря, предложиль Берлинскому кабинету посредau nom de l'Empereur, l'arbitrage de la ничество Россіи для устроенія дваъ Германіи. sie pour la mise en ordre des affaires de Графъ Гаугвицъ съ признательностыю принялъ lemagne. Le comte Haugwitz reçut avec re- это предложение, заявивъ, что всѣ пункты, maissance cette proposition, en déclarant que предложенные С.-Петербургскимъ кабинетомъ

tous les paragraphes rédigés par le Cabinet de насчетъ германскихъ дълъ "совершенно со-St. Pétersbourg par rapport aux affaires de l'Al-гласны съ принципами прусской системы. lemagne étaient "parfaitement d'accord avec les (Денеша барона Крюденера отъ 26 окт. (7 ноprincipes du système prussien". (Dépêche du baron ября) 1801 г.). Krüdener, en date du 26 octobre (7 novembre) 1801).

Mais bientôt après l'Empereur fut obligé de déclarer au roi de Prusse le regret sincère qu'il денъ заявить прусскому королю искрение éprouvait en voyant que si, d'une part, le Cabinet свое сожальніе о томъ, что въ то время, когда de Vienne était mécontent du plan d'indemnisation, parceque la Prusse recevait une trop grande part, -le Cabinet de Berlin, de l'autre, ne se contentait pas de la part qui lui revenait et exigeait un accroissement de territoire plus grand encore. (Dépêche adressée au baron Krüdener, en date du 5 décembre 1801). En général "l'extrême avidité du Cabinet de Berlin avait нета произвела очень "тяжелое впечатливіе" produit une impression profonde" sur l'Empe-! на Александра I, который вынуждень сило reur Alexandre 1, qui s'était vu obligé, par la обстоятельствъ "поставить границы сгремыforce des choses, "de mettre des bornes à une і ніямъ, последствія и примеръ которыхъ одиconvoitise, dont les conséquences et l'exemple наковымъ образомъ будутъ опасны для спокойétaient également dangereux pour le repos de l'Europe". Mais au mois d'avril de l'année 1801, Alexandre I n'admettait pas l'utilité d'une opposition ouverte contre les prétentions de la Prusse. Il croyait au contraire qu'il fallait entretenir la Cour de Berlin dans "l'illusion que ses projets pourraient obtenir le suffrage de la Russie". (Dépêche du 24 avril 1801).

L'Empereur Alexandre I croyait à la possibilité de dicter, d'accord avec la France, des lois aux deux grandes puissances allemandes: il n'avait aucune peur des plans ambitieux de Napoléon Bonaparte et ne croyait pas nécessaire de choisir l'Autriche ou la Prusse comme base de sa politique à l'égard de la France; il se prononçait ouvertement, au contraire, en faveur de la nécessité de mettre précisément un terme à l'ambition de la Prusse, que l'Empereur soupçonnait d'avoir conclu avec le gouvernement français une entente secrète, dirigée contre l'Autriche et les autres puissances occidentales de l'Europe. (Dépêche adressée au baron Krüdener, en date du 5 décembre 1801).

Le ministre de Russie près la Cour de Berlin nourrissait d'autres idées au sujet du but que la politique russe devait poursuivre vis-à-vis de la France et de la Prusse et il les exprimait dans une lettre confidentielle et très intéressante, adressée au prince Kotchoubey le 22 février (6 mars) 1802.

Le baron Krüdener cherchait à le prévenir avant tout contre l'insatiable ambition de la регаетъ насчетъ ненасытнаго честолюбія Фрав-France. "Le soin de contenir la France", disait | цін. "Цілью политики всіхъ кабинетовъ", до

Но весьма скоро Императоръ быль принуж-Вънскій кабинетъ недоволенъ планомъ индемнизаціи по той причина, что Пруссія получаеть слишкомъ много, Берлинскій кабинеть также недоволенъ доставшеюся ему долею и требуеть еще большаго приращения. (Денеша къ Крюденеру отъ 5 декабря 1801 г.). Вообще "чрезвычайная жадность" Берлинскаго кабысгвія Европы". Но въ апръль 1801 года Александръ I не находилъ полезнымъ прямо возставать противъ прусскихъ претензій. Напротивъ, онъ полагалъ, что нужно поддерживать въ Берлинскомъ дворѣ иллюзію о томъ, чю его проекты находять поддержку со сторым Россіи". (Денеша 24 апріля 1801 года).

Императоръ Александръ I полагалъ возножнымъ, въ соединения съ Франціей, предписывать законы объемъ великимъ германскимъ тержавамъ: онъ нисколько не боялся честолюбивыхъ замысловъ Наполеона Бонапарта и не помгаль нужнымь сдёлать Австрію нан Пруссію базисомъ своей политики въ отношении Фравцін. Напротивъ, онъ, не стісняясь, висказываю за необходимость поставить предёлы честолюбію именно Пруссів, которую Императоръ подозріваль въ составленіи секретныхь соглашеній сь французскимъ правительствомъ противъ Австрія и другихъ западно-европейскихъ державъ. (Депеша барону Крюденеру отъ 5 декабря 1801 гола).

Русскій пославнивъ при Берлинскомъ дворѣ придерживался другихъ взглядовъ насчетъ цвлей русской политики въ отношении Франци и Пруссіи. Онъ высказаль ихъ въ чрезвычайно интересномъ и конфиденціальномъ письмъ отъ 22 февраля (6 марта) 1802 года на ния князя Кочубея.

Прежде всего баронъ Крюденеръ предосте-

3

**55.** :

B.E.

3

**13**1 12.

. .

ب\_آ ،

IT ...

8.7

n:

(-MI.

1 ...

mm .

MY. LE

NGC . 3.2

18.

i 📧

Mr.

. .

rie.

-

! \*

tainement pas encore atteint leur terme".

une paix avantageuse, la Prusse ne reçoive une комъ иного. trop grande part.

Pour ce qui est du caractère personnel du Относительно же личнаго характера короля roi le baron Krüdener faisait observer que баронъ Крюденеръ замъчаетъ, что "король гоr<sup>le</sup> Poi est un prince vertueux dans toute la сударь добросовъстный въ полномъ смыслъ for e du terme; il est rempli du désir de faire слова и пронивнуть желаніемъ исполнить свой devoir: il a beaucoup de valeur personnelle, долгъ: у него много личной храбрости, но онъ ma is il est imbu du principe que les guerres глубоко убъждень въ томъ, что войны противsort t étrangères aux intérêts des peuples et que ны витересамъ пародовъ и что первый долгъ Dremier devoir d'un Souverain est d'en épar- государя устравить этоть бичь отъ своихъ подgner le fléau à ses sujets. D'ailleurs, il craint данныхъ. Впроченъ онъ также боится труда и le travail et se méfie de son propre jugement. не довъряеть своимъ собственнымъ сужденіямъ

le baron, - "doit faire aujourd'hui exclusivement; казываеть баронь, "должно быть въ настоящес l'objet de la politique de tous les Cabinets. : время исключительно одно -- забота объ удерquoique nous nous trouvions sur la dernière жанін Францін. Хотя мы находимся на посл'яligne, elle nous atteindra un jour par la Suède. немъ планъ, но она дойдеть когда нибудь и la Pologne ou la Turquie et nous forcera de до насъ чрезъ Швецію, Польшу или Турцію и combattre non pour un peu plus ou moins d'in- | оназаставить насъ сражаться не изъ-за большаго thence en Europe, mais pour nos propres foyers". Чил меньшаго вліянія въ Европф, но за нашь Aussi, le baron conseillait-il expréssement à собственный очагь". На этомъ основания баson pays de suspendre immédiatement toute ронъ настоятельнымъ образомъ сов'ятываль espèce de relations avec la France et de de- прекратить теперь же всякія сношенія съ Франvenir, sans lui déclarer la guerre, le centre de ціей и, не объявляя войну, сделаться сосредоlutte engagée par toute l'Europe contre cette точіемъ общеевропейской борьбы противъ нея.

Le baron Krüdener développait en outre son Это основное свое положение баронъ Крюдеidée fondamentale dans un mémoire annexé à неръ подробнымъ образомъ развиваеть въ заla lettre précitée. L'Europe était à ses yeux пискъ, приложенной къ письму. Европа каsans système et sans liaison". Pareil état de жется ему "безъ системы и безъ связи". Таchoses ne pouvait profiter qu'à la France, qui кое положение вещей можеть быть выгодно rédomina déjà en Italie et en Allemagne et только одной Францін, которая уже господqui "annonce hautement des projets vastes pour ствуеть въ Италів и Германіи и "открыто объl'avenir. La France se fait un jeu de l'existence являеть о своихъ широкихъ планахъ насчеть des Etats et des Souverains et les vues pro- будущаго. Франція вграеть съ существованіемъ fondes et ambitieuses de Bonaparte n'ont cer-, государствъ и сувереновъ и глубокіе и честолюбивые замыслы Бовапарта наверно оне не 'достигли своей окончательной пали".

En présence de cette situation, la participation : При такомъ положении вещей присутствие de la Prusse à l'union des puissances, qui s'étaient | Пруссім въ союзъ державъ, поставившихъ себъ entendues pour surveiller la France, devenait цілью наблюдать за Франціей, является діломъ une affaire de la plus haute importance. "Је далеко не безразличнымъ. "Я болъе склоненъ croirais plutôt., — ajoutait le baron, — "que лумать", прибавляеть баронь, "что именно отъ c'est précisément de sa coopération à ce grand ся содъйствія къ достиженію этой великой ціз-<sup>but</sup> que dépend l'efficacité ou l'issue illusoire de :ли зависитъ усиѣхъ **или** неудачный исходъ cette réunion des grandes puissances". Mais такого союза". Но вез попытки заставить Прусtoutes les tentatives, faites pour obliger la Prusse сію соединиться съ Австріей не ув'янчались <sup>à s</sup>'unir à l'Autriche, n'eurent aucun succès par 'успфхомъ благодаря систематической ненависти suite de la haine systématique et de la méfiance и недовърію, разъединявшихъ объ державы, рав-<sup>qui</sup> divisaient ces deux puissances, ainsi que par по и благодаря личному характеру прусскаго suite du caractère personnel du roi de Prusse короля и его министровъ. Акстрія не воевала et de ses ministres. L'Autriche ne combattait серьезнымъ образомъ противъ Франціи постоla France d'une manière sérieuse, craignant янно опасаясь, что при заключеніи удачваго louis que si les alliés venaient à conclure для союзниковъ мира Пруссія получить слиш-

Quant à son ministère. personne n'y a assez de Что касается его министровь, то нивто изъ

caractère mour avoir un système à soi, ni assez huxb he unterb un loctatouno xadakteda, d'ascendant pour faire ртévaloir son système, чтобъ пресл'ядовать свою собственную систему, s'il en avait. Le comte Haugwitz, ni pacifique. на достаточно вліянія, чтобъ заставить приni guerroyant, ni Anglais, ni Français, ni нять свою политику, еслибъ онь имъль тако-Autrichien, n'est que ce qui convient à un mi- вую. Графъ Гаугвилъ, ни миролюбивый, ни nistre qui veut rester en place sous un roi qui вониственный: онъ ни англичания, ни франcraint les embarras. Si son Maître aimait la дузь, ни австріедь, ни анти-австріедь; онь не guerre, il serait le plus intrigant et le plus am- Gorte e ne nente gare nunector, meladuit bitieux des ministres. Il n'a que des demi-vo- octabatica na macra nom roporte, un tromens lontés".

Ces idées énoncées en toute franchise par le baron Krüdener, n'étaient pas entièrement par- венностью барономъ Крюденеромъ, не вполн tagées par l'Empereur Alexandre I. Il n'avait раздывлись Императоромъ Александромь І. раз confiauce aussi en Napoléon, mais il ne pré- Онъ также не довърялъ Наполеону, но еще не voyait pas encore le danger que ferait courir à предвидъть опасности для самой Россіи от la Russie elle-même l'ambition démesurée du безпредъльнаго честолюбія властителя Франpotentat de la France et qui était indiqué par цін, на которую указаль баронь. Взгляды Инпеle baron. Les vues de l'Empereur sont exprimées ратора выражаются съ особенною подробностью d'une manière tout particulièrement détaillée въ инструкцін Максиму Алопеусу, вновь вазdans l'instruction donnée à Maxime Alopéus, наченному лътомъ 1802 года представителенъ qut fut nommé représentant de la Russie près Россіи при Бердинскомъ двор'я посл'я смерти la Cour de Berlin dans le courant de l'été de Gapona Kongenepa et inut toro me roga. 'année 1802, après la mort du baron Krüdener, décédé au mois de juin de la même année.

Quand l'Empereur est monté sur le trône,dit l'instruction du 26 juin 1802,—les rela- 26 іюня 1802 года, вступиль на престоль отноen tout cas que MM. Lombard et Kökeritz, favori | этого хотять. du roi, désirent la conclusion de cette alliance.

Il pourrait se faire que le Cabinet de Berlin vienne à proposer à Alopéus de faire entrer la предложить Алопеусу, чтобъ Россія вступыл Russie dans cette alliance. En pareil cas, Alo- въ этотъ союзъ. Въ такомъ случав Алопеусъ péus doit écarter cette proposition d'une ma- долженъ отклонить такое предложение не рыnière évasive et sans brusquer les choses кимъ, но уклончивымъ образомъ. Что касается

страхъ предъ затрудненіями. Еслибъ его государь любиль войну, онь быль бы самый нитригующій и честолюбивый министръ. У него только полу-воля".

Эти мысли, высказанныя съ полною откро-

Когда Императоръ, говорится въ инструми tions entre la Russie et la Prusse étaient bonnes, щенія между Россіей и Пруссіей были хорошія et l'Empereur cherchait à les conserver. Il a eu и l'осударь старался ихъ поддерживать. Онь une entrevue avec le Roi de Prusse à Memel, видълся съ королемъ прусскимъ въ Мемель, во mais cette entrevue n'a été provoquée par aucune это свиданіе не было вызвано викакими политиconsidération politique, comme on l'a cru géné-, ческими соображеніями, какъ это многими было ralement. Les efforts de l'Empereur en vue d'a- воображено. Старанія же Инператора устронть mener un rapprochement entre l'Autriche et la сближение между Австріей и Пруссіей не увъв-Prusse n'ont pas abouti, parceque le roi de Prusse чались успъхомъ, потому что король прусскій et ses ministres se sont entièrement livrés au lu ero министры совершенно предались первому premier consul. Il est vrai que le roi lui-même консулу. Правда, самъ король не особенно n'a pas de "sentiments tout particulièrement ami- имъетъ къ консулу "благопріятныя чувства, но caux pour le consul, mais des influences diverses разныя вліянія преодолівали нерівдко наль ont eu souvent le dessus sur les goûts person- чувствами государя сего". Есть даже основаnels de ce Monarque". Il у а même lieu de ніе думать, что Пруссія, по окончанін "А-ма croire que la Prusse, une fois "l'affaire de l'in- объ индемнизаціи", заключить союзъ съ Франdemnisation" terminée, s'empressera de conclure ціей. Во всякомъ случав несомивино, что une alliance avec la France. Il est hors de doute r. Ломбардъ и Кёкерицъ, фаворитъ короля,

Можетъ случиться, что Берлинскій кабинегь Pour ce qui est en particulier des rapports de въ отдъльности отношенія Россін къ Франція,

prêt à constater que Bonaparte "lui montre at le respect voulu, mais que prenant en conlération son caractère et sa tendance à la doination, ainsi que les principes des hommes rfides qui font partie de son gouvernement. est difficile d'avoir confiance en lui". Il est hors edoute en même temps que la France "a dépassé mesure" et qu'elle s'est trop agrandie aux dépens e la sécurité des Etats voisins. Mais Alexandre I ourrit l'espoir que "la situation intérieure de Russie s'améliorera et qu'après avoir rétabli ordre dans les parties désorganisées, elle pourra,

la première occasion favorable, se montrer ar la scène des affaires européennes, sous un spect digne de sa grandeur". Du reste, la rance peut changer sa manière d'agir vis-à-vis e la Russie et provoquer la guerre. Alopéus oit être sur ses gardes en vue de cette comlication et il doit veiller à tous les indices de ature à faire tourner les affaires dans ce sens. L'Empereur exprime enfin le ferme espoir t ne permettra pas qu'elle soit prise en défaut. ne manquera pas de surveiller attentivement outes les démarches du Cabinet de Berlin.

Une très intéressante dépêche du prince Woarcher d'accord avec la Prusse.

"Je n'ai jamais été",—dit le prince Woronmier but est le bien de la Russie, sa prospéet son bonheur". Aprés avoir proclamé "ses russe à l'égard de la Prusse.

e ne puis qu'être convaincu qu'une liaison Ene avec la Cour de Berlin ne peut que nous

Russie à l'égard de la France, l'Empereur то Государь охотно засвид'втельствуеть, что Бонапарть "показываеть ему всякія уваженія, но по известнымъ характеру и склонности къ властвованію и по правиламъ вероломныхъ людей въ правительствъ участвующихъ, трудно на сіе полагаться". Неть также сомненія въ томъ, что Франція "вышла изъ мітры" и слишкомъ увеличилась насчеть безопасности сосванихъ государствъ. Но Алексанаръ I питаетъ надежду, что "внутреннее положение Россін исправится и что по устроеніи разстроенныхъ частей, можеть она при первомъ удобномъ случав повазаться на сценв двлъ евроцейскихъ образомъ величію ея свойственнымъ". Впрочемъ Франція можеть измінть свой образъ дъйствія въ отношеніи Россіи и вызвать войну. Въ виду этого обстоятельства Алопеусъ долженъ быть на стороже и следить за всеми признавами такого оборота дълъ.

Наконецъ Государь выражаетъ полную свою u'Alopéus, qui connaît à fond les principaux надежду, что Алопеусу, отлично знакомому riers de la politique prussienne, n'aura pas de съ главными рычагами прусской политики, ifficulté à défendre les intérêts de la Russie не трудно будеть охранять интересы Россін и не дозволять, чтобъ она была застигнута врасплохъ. Онъ не упустить зорко следить за дъйствіями Берлинскаго кабинета.

Дополненіемъ къ этой инструкціи служить ntzow, chancelier de l'Empire, en date du чрезвычайно интересная депеша Государственoctobre 1802, sert de supplément à l'instruc- наго канцлера, князя Воронцова, отъ 4-го окon du mois de juin et cette lettre contient тября 1802 года. Въ этомъ актъ выражается xpression encore plus accentuée du désir de гораздо больше желанія идти рука объ руку съ Пруссіей, какъ въ вышеприведенной іюньской инструкцін.

"Я никогда не былъ", говоритъ князь Воронw,-ni Français, ni Anglais, ni Prussien, ni цовъ, "ни французомъ, ни англичаниномъ, ни trichien, mais toujours bon Russe, comme је пруссакомъ, ни австрійцемъ, но всегда и во été de tout temps. J'ai toujours été attaché всв времена я быль русскимь. Я всегда быль Coeur et d'âme au pays où je suis né. Mon преданъ сердцемъ и душою странъ, которан есть моя родина. Первая паль монхъ действійблаго Россін, ея процвѣтаніе и счастіе". Вы-\*Cipes", le chancelier de l'Empire passa à сказавъ эти свои "принципы", Государствен-Ramen des aspirations nationales de la poli- ный канцлерь, переходить затыть къ опредъленію цізлей національной русской политики въ отношении Пруссін.

"Я не могу не быть убъжденнымъ въ томъ, что тесная дружба съ Берлинскимъ дворомъ venir extremement et ce point là sera, sûre- можеть намъ быть только чрезвычайно выгодut, un des buts principaux en moi, tant que на и эта цель останется наверно одною изъ resterai aux affaires. Tant que ce système a главныхь до тёхъ поръ, пока я останусь у suivi, la Russie et la Cour de Berlin s'en дъгъ. Пока придерживались этой системы Рос-🖎 assurément trouvées bien réciproquement. сія и Берлинскій дворъ положительно были st le système que feue l'Impératrice Cathe- довольны взаимнымъ своимъ положеніемъ. Этой

son règne et qui a été suivi pendant tout le temps que le ministère et l'influence de feu le comte Panine a durée. La Prusse en a tiré sûrement un grand parti et à notre égard, il nous a été avantageux aussi.

"Dans les circonstances actuelles",—conclut le chancelier de l'Empire, - une liaison intime entre la Russie et la Prusse assurerait sûrement le repos de l'Europe. Cette liaison ne pourra encore que se cimenter par l'estime et l'amitié personnelles des deux Souverains régnants". Mais malheuresement, ajoute le prince Worontzow,la Prusse n'a pas répondu à la Russie dans ces derniers temps par la même franchise et loyauté, car elle a conclu à Paris une entente secrète avec la France. Le chancelier de l'Empire espère toutefois qu'Alopéus parviendra à rétablir entre la Russie et la Prusse les anciennes relations d'amitié et d'union intimes.

Telles étaient les instructions détaillées reçues par Alopéus quand il fut nommé pour la seconde fois au poste de ministre de Russie près la Cour de Berlin. Les premiers rapports d'Alopéus ne contiennent aucun fait ou raisonnement dignes d'une attention spéciale.

La convention ci-dessus avait pour but d'empêcher que de nouvelles contestations ou réclamations viennent à surgir au sujet de la navigation sur le Memel.

Voir le traité du 14 (26) decembre 1802. ayant trait à la nouvelle delimita- 1802 года относительно новаго разграtion des Etats de l'Allemagne, dans le ниченія германских в государство во томь tome II. page 378 et les suivantes.

Da des Kaisers aller Reussen Majestät, so-wie des Königs von Preussen также Е. В. Король Прусскій, будучи Majestät von gleichen Gesinnungen belebt одушевлены sind, die zwischen Höchstdenselben поддержать дружественныя obwaltenden freundschaftlichen Verhält- между Ними существующія nisse zu erhalten, auch die Wohlfahrt увеличить благоденствіе ихъ поддан-Höchstdero Unterthanen möglichst zu ныхъ, назначили съ объихъ сторонъ

Catherine II avait adopté au commencement de системы придерживалась въ Бозъ почивиая Императрица Екатерина II въ началь своего царствованія и она господствовала почти нь продолженін всего того времени, пова сушествовало влінніе и министерство покойнаго графа Панина. Пруссія, нътъ сомивнія, извлекала изъ этого союза большую пользу и что касается насъ, то онъ быль также для насъ выгоднымъ".

> "При настоящихъ обстоятельствахъ", завлючаеть Государственный канцлерь, "тесный союзъ между Россіей и Пруссіей навіврно обезпечиль бы спокойствіе Европы. Этоть союзь можеть только упрочиваться посредствомь личнаго уваженія и дружбы обонхъ царствующихъ Государей". Но, къ сожальнію, прибавляеть князь Воровцовъ, въ последнее время Пруссія не отвінчала Россін тою же откровенностью в искренностью, заключивь въ Париже тайное соглашение съ Франціей. Но Государственны канцлеръ надъется, что Алопеусу удастся возстановить между Россіей и Пруссіей прежиія отношенія тісной дружбы и союза.

> Таковы были подробныя наставленія, полученныя Алопеусомъ при вторичномъ его назначении русскимъ посланникомъ при Берливскомъ дворъ. Въ первыхъ донесенияхъ Аломуса не встречается накакихъ фактовъ или стаденій, заслуживающих в особеннаго вниманія.

> Нижесльдующая конвенція имьла цылью предупредить вознивновение новыхъ споровъ и пререканій относительно судоходства на рікі Мемель.

> См. mbakmamъ 14-го (26-го) декабря II. стр. 378 и слъд.

Е. В. Императоръ Всероссійскій а **ОДИНАКОВЫМЪ** желаніемъ отношенія befördern; so sind von beiden Theilen коммисаровъ, которые объвхавъ теченіе den Russisch-Kaiserlichen, und Königl. Preussischen Staaten die Grenze formirt, und sowohl wegen genauer Bestimmung der Landesgrenze, als wegen Schiffbarmachung des gedachten Strohmes ihre Vorschläge abgegeben haben.

Auf den Grund derselben ist auch der vorerwähnte Theil des Memel-Strohmes vermessen, pilotirt und ein technischer Anschlag von den Schiffbarmachungskosten gefertigt worden. Mit Grundlegung dieser Vorarbeiten wurde dato Russisch-Kaiserlicher Seits durch den General von der Cavallerie, General-Gouverneur von Lithauen und Ritter der Hohen Kaiserlichen Orden Freiherrn v. Bennigsen, so wie Königl. Preuss. Amts durch den Geheimen Rath v. Stein und den Krieges- und Domainen-Rath auch Wasserbau-Director Schüler, jedoch unter ausdrücklichen Vorbehalt der Ratification der beiderseitigen Höchsten Souverains, folgende Convention wohlbedächtig verabredet und geschlossen.

#### ARTIKEL I.

Der Artikel II und III des Grodnoer Grenz-Tractats vom 21-sten Juni (2-te Juli) 1796 wird hiemit dahin declarirt:

dass künftig der Thalweg, ode. das eigentliche Fahrwasser des Meme Strohmes, so wie solcher jetzt schon existirt, oder künftig annach es sei durch Kunst oder die Natur formirt werden sollte, ohne Rücksicht auf dessen Abstand vom rechten oder linken Ufer, die natürliche und wirkliche Landes-Königlichen Staaten ausmachen, und такъ что, начиная отъ впаденія ръки

Commissarien ernannt, welche den Me- ръки Мемеля, въ той части, глъ она mel-Strohm, in so weit derselbe zwischen образуетъ границу между Россійскими Императорскими и Королевскими Прусскими владеніями, представили свои проекты какъ о точномъ опредълении границъ, тавъ и о мфрахъ, каковыя должны быть приняты къ тому, чтобы сделать сію реку судоходною.

> Сообразно симъ предположеніямъ вышеупомянутая часть ръки Мемеля была измърена, изслъдована въ глубинъ и сдълано исчисление расходовъ по очишенію рѣки. На основаніи сихъ прелварительныхъ работъ со стороны Императора Всероссійскаго генераломъ отъ кавалеріи, генераль-губернаторомъ литовскимъ и кавалеромъ высшихъ Императорскихъ орденовъ, барономъ фонъ-Беннигсеномъ, а со стороны Короля Прусскаго Тайнымъ Советникомъ фонъ-Штейномъ, а также Военнымъ и Удельнымъ Советникомъ и Директоромъ водяныхъ сооруженій Шюлеромъ, подъ условіемъ ратификаціи Высокихъ Монарховъ, заключена следующая конвенпія.

#### Статья 1.

Статьи ІІ и ІІІ Гродненскаго трактата отъ 21 іюня (2-го іюля) 1796 г. относительно границъ излагаются нижеслъдующимъ образомъ:

На будущее время русло, т. е. судочодное теченіе р'яки Мемеля, въ томъ видъ какъ оно существуетъ теперь или же образовано будеть впоследствін, или искусственно или же природою, будетъ безъ отношенія къ разстоянію отъ лівваго и праваго берега, естественною границею между владеніями Ихъ Импеgrenze zwischen den Kaiserlichen und раторскаго и Королевскаго Величествь, alles von Einfluss der Lossossna in den Лососны въ Мемель до границъ преж-Memel-Strohm ab, bis zur Alt-Ost-Preussen-Grenze rechts der Strohmbahn belegene Territorium unbedingt zu Russland, dagegen alles links dem Fahrwasser befindliche Territorium, selbiges bestehe in Kempen, Sandbänken oder festen Ufern, zu Preussen gehören soll.

Die Fischerei soll dagegen von den beiderseitigen Unterthanen nur bis zur Mitte des Fahrwassers exercirt werden, übrigens aber dieser ganze Article gleich nach geschehener Ratification dieser Convention in Execution gesetzt, und die hiernach gegenseitig abzutretenden Parcelen als förmlich tradirt angesehen werden.

#### ARTIKEL II.

Da die Schiffahrt auf dem Memel-Strohm immer schwieriger wird, so sollen zur Abwendung aller ferneren Nachtheile sogleich von beiden Theilen folgende strohm-polizeilichen Verfügungen durch die competenten Landespolizei-Behörden erlassen auch auf deren genaue Erfolgung vigilirt werden, als

- 1) dass die Ufer von beiden Seiten möglichst conservirt, und jeden Abbruch durch Holzfällen oder Abgraben vorgebengt werden,
  - 2) dass die Fischwehren weggenommen,
  - 3) dass keine neuen Anlagen gemacht,
- 4) Keine Sandschellen und Inseln wieder bepflanzt oder besäet, so wie
- 5) überhaupt allen grössern Versandungen vorgebeugt würde.

Hiernächst aber

ней Восточной Пруссіи, вся территорія расположенная вправо отъ русла будеть неоспоримо принадлежать Россіи, тогла какъ вся территорія расположенная налвво отъ русла состоящая изъ отмелей, песковъ и твердаго берега, должна принадлежать Пруссіи.

Рыболовство со стороны подданных того и другого государства будетъ интъ мъсто только до средины судоходнаго русла; впрочемъ, вся сія статья должна быть приведена въ исполнение немедленно послъ ратифиваціи сей конвенців и подлежащие вследствие сего уступка участки земли должны быть считаемы съ того времени формально переданными.

#### Статья П.

Въ виду того, что навигація по рыт Мемедю становится болже и болже зтруднительною и для предупреждени затрудненій, которыя могли-бы еще появиться, подлежащія власти съ той в другой стороны примуть въ этомъ отношеніи следующія меры и будуть наблюдать за точнымъ ихъ исполненіемъ:

- 1) Берега съ той и другой стороны будуть по возможности сохраняемы и обвалы береговъ будутъ предупреждаемы запрещеніемъ рубки лівса и береговыхъ раскопокъ.
- 2) Плотины, устроенныя для рыбной ловли будутъ сняты.
- 3) Не дозволено будеть никакое новое сооружение.
- 4) Песчаныя отмели и острова не будуть насаждаемы или засъваемы.
- 5) Вообще будеть предупреждаемо всякое большое накопленіе песку.

Но затѣмъ

## ARTIKEL III.

1802 r.

Hat es dabei, dass jeder Theil den gefügt werden wird. Dagegen

# ARTIKEL IV.

Soll die Schiffbarmachung des Memel-Strohms selbst ohne Rücksicht, ob dem einem oder dem andern Orte, die Steinriffen, Sandbänke und andere Hindernisse näher nach dem rechten oder linken Ufer belegen, auf gemeinschaftliche Kosten beider Reiche, und zwar unter den nachstehenden Modificationen bewirkt werden.

#### ARTIKEL V.

Die Ausführung dieser Strohmbauten soll nehmlich, und zwar auf den Grund des vom Krieges- und Domainen-Rath Schüler gefertigten und salvo errore calculi auf 491,529 Thal. 17 Gr. 14<sup>1</sup>/<sub>5</sub> Pf. schliessenden Anschlages geschehen, jedoch der letztere zuvor die Revision des Kaiserl. Wasser-Communications-Departements zu St. Petersburg, so wie des Königl. Oberbau-Departements zu Berlin pasiren, über die gegenseitigen Bemerkungen concertirt, und hiernach derselbe erforderlichenfalls abgeändert werden.

# ARTIKEL VI.

Im Jahre 1803 sollen so viel als

# Статья III.

Сдълано будетъ распоряжение объ Memel-Strohm durch besondere Inge- изм'вреніи въ протяженіи и въ глубин'в nieure auf eigene Kosten vermessen und каждымъ со своей стороны и на свой pilotiren lassen, sein Bewenden so wie собственный счеть, ръки Мемеля назнаauch jedes Exemplar dieser Convention ченными для сего особыми инженерами ein von den beiderseitigen Directeurs и къ каждому экземпляру настоящей der Vermessung verificirter und mit dem конвенцін приложенъ будеть экжемилярь Nivellirungs-Profil versehener Plan bei- плана обоюдными начальниками изм'вренія провівренный и снабженный профилемъ нивеллированія. Напротивъ

# Статья IV.

Работы, способствующія къ приданію ръкъ Мемелю большей судоходности, будуть выполнены на общій счеть обоихъ государствъ, безъ соображенія того обстоятельства находятся ли ближе къ правому или лѣвому берегу камни, песчаныя отмели или другія затрудненія, но во всякомъ случать съ следующими ограниченіями:

#### CTATES V.

Выполнение этихъ гидравлическихъ работъ на основаніи сділаннаго г. Шилеромъ Военнымъ и Удельнымъ Советникомъ исчисленія salvo errore calculi, достигнеть 491,529 таллеровь, 17 грошей, 14<sup>1</sup>/<sub>5</sub> пфениговъ, каковое исчисленіе подвергнуто будеть предварительной ревизіи, какъ со стороны Петербургскаго Управленія Водяныхъ Комуникацій, такъ и со стороны Высшаго Стронтельнаго Департамента въ Берлинъ и въ случав надобности сообразно обоюднымъ замвчаніямъ, сделаны будуть въ немъ измененія.

# Статья VI.

Въ продолжение 1803 года достав-

möglich die nothwendigsten Utensilien лены будуть, насколько возможно, неangeschafft, auch mit Wegräumung der обходимые инструменты, и въ началь für die Schiffahrt gefährlichsten Stein- приступлено будеть къ выемкъ накоriffe bei Rumszyszken, so bald es nur нившихся камней, опасныхъ для плава die Witterung und der Wasserstand ge- нія банзь Румшиски, какъ только поstatten, der Anfang gemacht, und über- года и высота воды то дозволять: воhaupt mit diesen Strohmbauten succes- обще сін гидравлическія работы булуть sive so fortgefahren werden, dass selbige последовательно wo möglich im Jahre 1807 beendigt чтобы онъ могли-бы быть окончены в werden.

### ARTIKEL VII.

Hiernach darf daher auch von jeder der contrahirenden Höchsten Mächten сокихъ договаривающихся сторонъ обjährlich nur Ein Zehntheil der Anschlags- деть ассигновано ежегодно только де summe zur speciellen Berechnung und сятая часть исчисленной суммы, и пла-Anweisung assignirt werden, und kann тежъ оной можетъ быть произведень solches entweder in Ducaten oder in или дукатами или серебряными рубдями Silber-Rubeln und Species-Thalern mit или же имперскими талерами (Species dem coursmässigen Agio geschehen.

### ARTIKEL VIII.

Um diese Schiffbarmachung desto schleuniger und zweckmässiger zu realisiren, wird hiezu eine besondere Commission ernaunt, welche Russisch Kaiserl. Seits aus dem Hofrath und Ritter v. Menche, und einem demselben noch zu zu ordnenden technischen Mitgliede, so wie Königl. Preuss. Seits aus dem Geheimen Rath v. Stein und dem Wasserbau-Director Krieges-Rath Schüler bestehen wird, welche von den ihnen vorgesetzten Behörden mit besonderer Instruction versehen, auch demselben das erforderliche Subaltern - Personale zugeordnet werden soll. Vorläufig wird hier aber schon festgesetzt:

dass den gedachten H. Commissarien

продолжаемы, такъ, 1807 году.

#### Статья VII.

Всябдствіе сего отъ каждой изъ ви-Thlern), съ соотвътственнымъ лажемъ по kvnev.

### ('TATES VIII.

Для выполненія сихъ гидравлических работь самымъ быстрымъ и цѣлесообразнымъ способомъ, назначена будеть особая коммиссія составленная со стороны Е. В. Императора Всероссійскаго изъ Надворнаго Советника и кавалера фонъ-Менхе и одного члена техника къ нему присоединеннаго, а со сторони Е. В. Короля Прусскаго изъ Тайнаго Совътника фонъ-Штейна и Директора гидравлическихъ построекъ военнаго совътника Шюлера, которые будутъ снабжены отъ ихъ подлежащихъ начальствъ особыми инструкціями и къ которымъ присоединенъ будеть потребный персоналъ подчиненныхъ лицъ. Предварительно было постановлено:

что вышеупомянутые коммисары буvor allen Dingen die genaue und zweck- дуть имъть главнъйшимъ образомъ на

en, so wie die gegenseitige strengste olle obliegt, und bloss auf ihre inschaftliche Anweisung nach vorer sorgfältiger Prüfung der Nothig- und Rechtlichkeit der Forderung, ing, aus dem Hauptfonds geleistet en kann.

berdem bleibt es den beiderseitigen vorgesetzten Behörden: nissarien ücklich vorbehalten, diesen kostund wichtigen Strombau zu aller zu revidiren, und wegen zweckger Verwendung der verausgabten m die erforderliche Nachrecherche ı zu lassen.

#### ARTIKEL IX.

: Salarirung und Remuneration jeder der contrahirenden Höchsten te, folglich auch die privative Dism über die Hälfte der hiezu im Ane ausgeworfenen Summen über-١.

#### ARTIKEL X.

e übrigen Zahlungen sollen aber en beiderseitigen hiezu ausgesetzten 3, deren Administration und Asser-1 übrigens jedem Theil besonders eibt, Zug um Zug, und so viel als ch immer ganz zu gleichen Theilen tet werden.

### ARTIKEL XI.

Utensilien, Materialen, Fuhren

ge Ausführung der veranschlagten блюденіе за точнымъ выполненіемъ предm, wo für sie allein responsable положенныхъ работь, которое должно вести къ желаемой цёли и въ чемъ они одни ответственны; что на нихъ возложенъ будеть обоюдный строжайшій контроль, такъ что никакой платежъ не можеть быть произведень на счеть главнаго фонда иначе, какъ по ассигновкъ данной ими сообща и послъ тщательной повърки въ необходимости и законности расхода.

> Сверхъ того обоюдныхъ коммисаровъ поллежащимъ началь твамъ въ точности предоставлено производить во всякое время ревизію сихъ гидравлическихъ работь такъ дорого стоющихъ и столь важныхъ, для удостовъренія въ сообразномъ употребленіи израсходованныхъ сумиъ.

### Статья ІХ.

Жалованье и вознагражденіе сихъ so wie des Cassen-Personalis лицъ, а также и персонала казначейства, предоставляются каждой изъ выдоговаривающихся сокихъ сторонъ, точно также въ частности распоряженія половиною суммъ упомянутыхъ въ предварительной смёть.

#### Статья Х.

Всв прочіе платежи должны быть производимы съ объихъ сторонъ изъ назначенныхъ для сего фондовъ и насколько возможно въ равныхъ частяхъ; администрація же и употребленіе сихъ фондовъ, впрочемъ, сохраняется спеціально за каждою стороною.

### Статья ХІ.

Инструменты, матеріалы, повозви и 'ransporte, sollen mittelst Licita- транспорты будуть доставляемы посредtion aufgebracht, und hiebei folgendes ствомъ торговъ и при семъ будеть на-Verfahren beobachtet werden:

Die beiderseitigen Commissarien setzen einen geräumigen Termin zur Licitation an, und lassen solchen in den Zeitungen und benachbarten Kirchen beider Reiche publiciren.

Der Licitations-Termin wird von den Commissarien an einem beliebigen jedoch passagefreien Grenz - Ort abgehalten, und hiezu Licitanten aus beiden Staaten. wenn sie sich nur durch Nachweisung gehöriger Sicherheit dazu qualificiren, zugelassen. Ist die Lieferung zu bedeutend, so kann selbige getheilt, und in mehreren Parthien licitirt werden. Den Licitanten wird die Bedingung gestellt, dass sie blos nach Advenant und je nachdem sie die übernommenen Lieferungen in der gehörigen Qualität ableisten, auf die Atteste der beiderseitigen als Aufscher angestellten und hiezu speciel autorisirten Officianten und Anweisung der combinirten Direction successive die Zahlung der feststehenden Liciti zu gewärtigen haben.

### ARTIKEL XII.

Die nöthigen Arbeiter sollen von der Direction so viel als möglich von den beiderseitigen Unterthanen zur Hälfte, hochstens für das im Anschlage ausgeworfene Tagelohn engagirt, und die Höhe dieses Tagelohns durch Atteste der competenten Polizei - Behörden verificirt werden.

Diese Arbeiter sollen so viel als mögden Ufern ihres Domicilii beschäftigt und blos dann combinirt werden, wenn der beabsichtigte Zweck durch соединяемы, когда предпринятая цъль ihre gemeinschaftlichen Kräfte allein только чрезъ соединение ихъ силы мо-

блюдаемъ следующій порядокъ:

Коммисары назначають сровъ достаточно продолжительный для торговь. -йкжико и въ ближайшихъ церквахъ обоихъ государствъ.

Въ назначенный для торговъ срокъ, коммисары соберутся въ какомъ-либо пограничномъ м'вств, къ которому во всякомъ случав будеть свободный доступъ и тамъ допустятъ къ торгамъ подданныхъ обоихъ государствъ безразлично, если только они представять достаточныя обезпеченія и залоги. Если поставка будеть весьма значительна, она можетъ быть раздълена и отдана съ торговъ отдъльно. Подрядчики будуть предупреждены, что они могуть ожидать условленные платежи по поставкъ ве иначе какъ последовательно, по мът того, какъ ими будутъ выполнены принятыя на себя поставки и по получени удостовъреній отъ подлежащихъ чиновниковъ соединеннаго управленія.

#### Статья XII.

Потребные рабочіе должны быть насколько возможно призываемы дирекціей изъ подданныхъ обоихъ государствъ на половину, и въ крайнемъ случав за опредъленную въ объявлении поденную плату и размъръ этой поденной платы будеть провъренъ свидътельствами компетентныхъ полицейскихъ властей.

Эти рабочіе должны быть занимаемы по берегамъ ихъ мъста жительства н только въ такомъ случай могутъ онть erreicht werden kann. Die unmittelbare жетъ быть достигнута. Непосредствен1 ieder Seite angestellten Ingenieurs 1 Bautenmeister, welche sich auch tägh gegenseitig die Zahl der gestellten beiter pflichtmässig attestiren müssen.

#### ARTIKEL XIII.

In Rücksicht der sämmtlich bei dieser eration anzustellenden Officianten und beiter wird, es mag bis dahin zwien den beiden contrahirenden Höchn Mächten wegen gegenseitiger Extra-Militair - Deserteurs und der terthanen eine generelle Convention Stande kommen oder nicht, hiemit Cartel dahin stipulirt,

lass die etwan übertretenden Officianten l Arbeiter, selbige mögen sich eines thten oder schwereren Verbrechens uldig gemacht haben, oder nicht, auf quisition der gemeinschaftlichen Dition, welche für die Richtigkeit der tlamation responsable bleibt, von den apetenten Landes - Polizei - Behörden ie alle Schwierigkeit und Höhere Ange extradirt werden soll.

Urkundlich ist diese Convention in ei gleichlautenden Exemplarien ausertigt und vollzogen, und soll deren tification sogleich durch die competen Behörden bei den beiderseitigen chsten Souverain nachgesucht werden. Gegeben in der Russisch-Kaiserlichen uvernements-Stadt Wilna den 30 Denber 1802 A. S. (11 Januar 1803 N. S.).

- S.) Freiherr von Bennigsen.
- S.) von Stein.
- S.) Schüler.

TIPIE à ST.-PÉTERSBOURG, LE 12 SEPTEMBRE 1803.

fsicht über diese Arbeiter führen die ный надзоръ за сими рабочими, имъютъ назначенные съ каждой стороны инженеры и старосты, которые каждый день обоюдно должны свидетельствовать число поставленныхъ рабочихъ.

#### Статья XIII.

Въ отношени всвхъ вообще при этихъ работахъ находящихся служащихъ и рабочихъ, завлючена ли будетъ между объими высокими договариваюпримися сторонами общая конвенція объ обоюдной выдачь военныхъ дезертировъ и подданныхъ, или же не будетъ, при семъ картель заключается такого содержанія:

Что еслибы переходящіе служители и рабочіе совершили бы легкій или болве тяжкій проступокъ, или же не явились по требованію общей дирекціи, которая остается отвётственною за справедливость требованія, должны быть выдаваемы мъстными полицейскими властями, безъ всякихъ затрудненій и запросовъ высшихъ властей.

Сія конвенція должна быть изготовлена и совершена документально въ двухъ одинаковыхъ экземплярахъ и раоныхъ испрошены будутъ тификаціи немедленно отъ обоюдныхъ Высокихъ Монарховъ подлежащими властями.

Въ Россійскомъ Императорскомъ городъ Вильно, 30 декабря 1802 года, (11 января 1803 г.).

- (M. II.) фонъ-Бениисенъ.
- (М. II.) фонъ·Штейнъ.
- (М. Ц.) Шюлеръ.

Ратификована въ С.-Петербурга 12-го сентявря 1803 года.

# № 242.

1804, 13 (25) février. Convention relative à l'extradition des transfuges, венція о выдачь бытдыхь, заключевconclue à Berlin, entre la Russie et la ная въ Берлинъ, между Россіей и Prusse. (Coll. des lois, № 21151).

"Votre Majesté connait dans toute leur étendue", écrivait le roi de Prusse à l'Empereur Alexandre I, le 18 février 1801, -, les liaisons étroites qui subsistent dans ce moment même entre nos deux Empires et les grands intérêts qui les réunissent. Rien n'a été oublié de mon côté pour cultiver et pour affermir une alliance sur laquelle repose le bonheur mutuel de nos peuples et en grande partie le bonheur de l'Europe entière".

Les deux puissances avaient engagé en 1803 des pourparlers diplomatiques dont la marche devait démontrer quel était le prix attribué en réalité par le roi de Prusse aux rapports d'alliance et d'amitié de la Russie.

Au commencement du mois de mars 1803 on vit arriver à Berlin Duroc, porteur d'une lettre de Napoléon au roi. Le comte Haugwitz fit savoir à Alopéus que Napoléon se plaignait dans cette lettre de la manière d'agir de l'Angleterre et qu'il demandait l'arbitrage du roi, tout en déclarant d'avance, que si la Grande Bretagne ne se désistait pas de l'île de Malte, la guerre entre la France et l'Angleterre était inévitable. Le roi, ajoutait le ministre prussien,—désirerait ne pas son ami Alexandre I, mais étant séparés par résoudre la question en toute indépendance. (Dépêche d'Alopéus du 11 (23) mars 1803).

Il se trouva bientôt que le but véritable de l'arrivée de Duroc consistait à prévenir le гої тельною целью прівода Дюрова было предупреde Prusse de la prochaine occupation du Ha- дить короля прусскаго о предстоящемъ занятія novre par l'armée française. Cette nouvelle pro- Гановера французскою арміей. Это изв'ястю duisit une impression profonde sur le roi de произвело глубокое впечататы на самого Prusse, aussi bien que sur ses ministres.

Le comte Haugwitz surtout, se montrait tout particulièrement indigné. Quand Alopéus vint à l'аугвицъ. Когда Алопеусъ его спросидъ, что lui demander ce que fernit la Prusse si Napoléon сдълаетъ Пруссія, если Наполеонъ приведеть mettait à exécution son idée, Haugwitz lui ré-вы исполнение свою мысль, Гаугвиць отвытиль, pondit: "Si l'Angleterre s'engage à ne pas trou- что "еслибъ только Англія обязалась не напаbler notre navigation marchande, nous nous у дать на наши торговыя суда, им воспротивичopposerons, même de vive force".

# No 242.

1804 г., февраля 13-го (25-го). Кон-Пруссіей. (П. С. 3. № 21151).

"Ваше Величество знаеть во всемъ объемь". писаль король прусскій 18-го февраля 1801 года Императору Александру I, "тв тесныя связи, которыя существують именно въ настояще время между нашими государствами и интересы ихъ соединяющіе. Ничего не было упущею съ моей стороны для поддержанія и утвержденія союза, на которомъ основывается взапаное благоденствіе нашихъ народовъ и въ значительной степени благоденствіе всей Европы.

Въ продолжения 1803 года происходили между обънми державами дипломатическіе переговоры, въ продолжени которыхъ должво было виясняться какую цену придаваль въ действительности король прусскій союзнымъ и дружесвимъ отношеніямъ въ Россіи.

Въ началъ марта 1803 года прівхалъ въ Берлинъ Дюрокъ съ письмомъ Наполеона въ въролю. Графъ Гаугвипъ сообщилъ Алопеусу, чо въ этомъ письмѣ Наполеонъ жалуется на обравъ дъйствія Англіи и просить посредничества прусскаго короля, объявляя, однако, впередъ, что если Англія не откажется отъ острова Мальты, война между Франціей и Англіей непзбъжна. Король, прибавиль прусскій манистръ, желалъ бы не принять ръщенія не prendre de décision avant de connaître l'avis de спросивъ мити своего друга Александра I, но слишкомъ большое разстояніе разділять une trop grande distance, il se voit obligé de ихъ и потому онъ принужденъ самостоятельно рышить вопросъ. (Депеша Алопеуса 11-го (23-го) марта 1803 года).

Весьма скоро, однако, оказалось, что действипрусскаго короля, такъ и на его министровъ

Въ особенности казался возмущеннымъ графъ ся занятію, даже силою оружія".

Alopéus lui posa alors cette question: comment gagement de cette nature? Haugwitz se mit réfléchir et, visiblement troublé, répondit: "il udra bien en ce cas prévenir les Français en cupant l'Electorat et v chercher une garantie nvenable pour la sûreté du commerce des jets prussiens". Le roi ne prendra cette mere qu'à regret,-ajouta, à ce qui précède. le inistre prussien, - mais si les affaires devaient mener à cette extrêmité, "Sa Majesté demanra en toute confiance à son auguste allié: nura-t-elle exposer de nouveau ses sujets à des rtes et injustices, pourra-t-elle abondonner le ord de l'Europe à tous les malheurs que lui tirerait une invasion du Hanovre?"

Ces réflexions de Haugwitz devaient faire vire au ministre de Russie que la Prusse était sin décidée à agir contre la France avec une ergie plus grande. Mais Alopéus n'ajoutait pas i à cette résolution du Cabinet de Berlin et s aurait pas cru même si la Russie avait prois à la l'russe par un acte formel son concours allié. "Le Cabinet d'ici manque en général energie", - écrivait-il à sa Cour le 17 (29) mars 03 dans la dépêche où il rendait compte de la nversation précitée avec le comte Haugwitz,o fera tout au monde pour éviter la guerre, ais simplement par des négociations". Le roi rtout n'aime pas la guerre pour des motifs économie et n'a personnellement aucune sympaie ni pour la France, ni pour Napoléon. Haugitz apprécie hautement le premier Consul, mais n'aime pas aussi la France. Par contre, Lomurd penche entièrement pour la France".

Ce scepticisme d'Alopéus à l'égard de la polique prussienne devait toutefois céder la place l'espérance que le Cabinet de Berlin se décirait réellement à agir d'une manière énergique.

Dans sa dépêche du 25 avril (7 mai), Alopéus sait mention d'une conversation avec le comte ngwitz d'après laquelle le ministre de Russie it dû se démettre en partie lui-même de l'oion qu'il s'était faite au sujet du manque d'é-Bie de la politique prussienne. Le ministre sien avait déclaré à Alopéus qu'il était per-**Suerre avec l'Angleterre pour piller les riches** es hanséatiques, principalement la banque de mbourg, et pour s'emparer en même temps trésors fabuleux de l'électeur de Hesseisel. Pour ce qui est de l'occupation du Ha-

Тогда Алопеусъ поставиль вопросъ: какъ быть, irez-vous si l'Angleterre refuse de prendre un | если Англія откажется брать на себя подобное обязательство? Гаугвицъ призадумался и, видимо смущенный, отвічаль: "Въ такомъ случай необходимо будеть предупредить французовъ занятіемъ курфиршества и искать въ этомъ наилежащую гарантію для безопасности прусской торгован". Только съ сожалениемъ, прибавилъ прусскій министръ, король приметь эту міру: но если дъла дойдутъ до этой врайности "Его Величество спросить съ полнымъ доверіемъ своего августвишаго союзника: можеть-ин онъ опять подвергнуть своихъ подданныхъ лишеніямъ и б'ядствіямъ; можетъ-ли предоставить свиеръ Европы всемъ бедствіямъ, которыя будуть сопровождать нашествіе на Гановерь?"

> Такія разсужденія Гаугвица должны были заставить руссваго посланника думать, что Пруссія наконець-то рішилась дійствовать съ большою энергіей противъ Франціи. Но Алопеусь не въриль въ такую ръшимость Берлинскаго кабинета даже въ томъ случав, если Россія формальнымъ автомъ обіщаєть свою союзимо помощь, "Зафшній кабинеть", пишеть онъ 17-го (29-го) марта 1803, года своему двору въ депешв, въ которой онь даеть отчеть о своемъ вышеприведенномъ разговоръ съ гр. Гаугвицомъ, — "вообще нуждается въ эпергіи и все на свъть будеть сдълано, чтобъ предупредить войну, но только посредствомъ однихъ переговоровъи. Король, въ особенности уже изъ видовъ экономін, не любить войны и лично нисколько не сочувствуеть ни Франціи, ни Наполеону. Гаугвицъ высоко ценитъ перваго консула, но Францію также не любить. За то Ломбардь "вполні: преданъ Франціи".

> Но такое скентическое отношение со стороны Алопеуса въ прусской политивъ должно было уступить місто надеждів, что Берлинскій кабинеть въ самомъ двав решился действовать энергическимъ образомъ.

Въ депешт отъ 25-го апръля (7-го мая) Алопеусъ даеть отчеть о разговоръ съ графомъ Гаугвицомъ, судя по которому самъ русскій посланникъ долженъ быль отчасти перемънить свой взглядь на отсутствіе энергін въ прусской политикъ. Прусскій министръ сказаль Алопеусу, что онъ убъжденъ въ намеренін Наполеоdé que Napoléon se proposait de profiter de на воспользоваться войною съ Англіей, чтобъ ограбить богатые ганзейскіе города, въ особенности гамбургскій банкъ, и вийсти съ тимъ баснословныя сокровища дандграфа Гессенкассельскаго. Занятіе же Гановера французскими войсками представляеть непосредственную п

direct et très menacant pour la Prusse. "J'ai жиль королю", сказаль Гаугвиць, "повельп proposé au roi". -disait Haugwitz, -, de faire занять Гановерь, но Его Величество не же occuper le Hanovre, mais S. M. ne le veut pas, даеть, не потому, чтобь у него не было достаnon qu'elle n'ait cette énergie dans l'âme, qui точно душевной энергім, необходимой въ таest nécessaire en pareille occasion, mais parce- комъ случав, но потому, что не желаеть, чтобь quelle ne veut point qu'il soit dit et répété: было сказано и повторено: Вотъ еще новые voilà encore des projets d'agrandissement formés замыслы Пруссін насчеть захватовъ"! "Мої par la Prusse".-"Mon devoir est d'obéir",ajoutait le ministre, - "et dès que le roi, mon нывъ в если король, Государь мой, не хочет maître, ne veut point entendre parler de cette occupation, je renonce à mon projet".

Après avoir ainsi fait preuve de soumission à l'égard de la décision, prise par le roi, le comte Haugwitz se mit toutefois à parler longuement du danger imminent que l'occupation du Hanovre par les troupes françaises faisait courir à la monarchie prussienne. L'armée française,—disait-il à Alopéus,—ne s'arrêtera pas dans ce "malheureux pays" et quand,—lui demandait-il ensuite, - les Français se trouveront aux portes de Magdebourg, sera-t-on le maître de décliner le dangereux honneur de devenir l'allié de la république?"

"Où mène l'administration",—s'écriait le ministre prussien,-lorsqu'on n'avise pas à temps aux précautions nécessaires? Je ne me dissimule pas le danger que nous prépare à l'un après l'autre l'ambition démesurée de Bonaparte. Nous serons les derniers à être mangés; voilà le seul avantage de la Prusse. Que les Anglais exercent le Bohauapta. Hace one npoisomume nocument despotisme sur les mers, c'est un très grand inconvénient, je l'avoue, mais le despotisme con- Что англичане деспотически распоряжаются tinental est infiniment plus dangereux".

"L'affermissement du nouvel ordre des choses en Allemagne, le sort de l'Europe", - continuait Haugwitz,--, dépendent du parti que prendra l'Empereur, votre auguste Maître. Puisse-t-il ne pas le prendre trop tard! Intimement uni, comme est ce Monarque avec le roi, mon maître, un langage énergique, accompagné de démonstrations analogues, sérieuses et concertées avec nous, donneraient matière à penser au premier Consul, mais les moments sont précieux, il convient de les ménager".

Le comte Haugwitz ajoutait enfin qu'il était impossible de ne point exiger des puissances qui veulent faire la guerre, qu'elles ne dépassent pas certaines limites. "Il ne s'agit pas là de projets d'agrandissement, il n'est question que de mettre завоевательных замыслахъ, но дъло завлюà couvert ce qu'on a". Pour conclure, le comte частся только въ томъ, чтобъ сохранить то.

Hanovre par l'armée française, c'est un danger огромную опасность для Пруссін. "Я предлодолгъ", продолжалъ министръ, "быть послушслышать объ этомъ занятін, я отвазываюсь от моего проекта".

Высказавъ такую покорность въ отношени решенія принятаго королемъ, графъ Гаугвиць, однако, всябдъ затбиъ, сталь распространяты о той неминуемой опасности, которая угрежаеть Прусской монархін оть занятія фрыцузскими войсками Гановера. Они не остановятся, доказываль онь Алопеусу, въ этой весчастной странъ" и когда, спрашиваль оп, "французы очутятся у воротъ Магдебурга, в состоянін-ли мы будемъ отклонить онаснув честь сдалаться союзникомъ республики?"

"Куда-же ведеть правительство", воскиенуль прусскій министрь, "если оно не примиаеть во-время необходимыхъ ифръ премеюрожности? Я нисколько не скрываю отъ се опасность, которую подготовляеть для нась. одному после другого, чрезмерное честолибы ми-воть единственное преимущество Присси на моряхъ-это чрезвычайно неудобно, я съ этимъ согласенъ; но деспотизмъ на всемъ ковтиненть несравнение болье опасенъ".

"Утвержденіе новаго порядка вешей въ Германін", продолжаль Гаугвиць, пи судьба всей Европы зависять отъ решенія, которое нриметь Императоръ, августвиший вашъ Государь. О. еслибъ онъ не слишкомъ поздно ръшился! Въ виду тесной дружбы соединяющей вашего Государя съ королемъ, мониъ Государемъ, энерическое слово, сопровождаемое соотвётствениими и серьезными дъйствіями, по соглашенію съ нами, принудело-бы перваго консула призадуматься. Но минуты дороги, необходим LODOMHTH HMR".

Наконецъ графъ Гаугвицъ прибавиль, что нельзя не требовать отъ державъ, желающих воевать, чтобъ онв не переходили опредвинныя границы. "Нътъ ръчи о какихъ-нибудъ

Haugwitz demandait à son interlocuteur de ne | что имбешь". "Въ заключение, графъ Гаугвицъ communiquer qu'au comte Worontzow seul, les réflexions qu'il venait de faire en toute franchise.

Plus se rapprochait l'époque de l'occupation du Hanovre par l'armée française (plus devenaient insistantes les représentations du comte Hangwitz sur la nécessité, pour la Russie, de se mèler decette affaire. Alopéus faisait mention de l'émotion qui s'est emparée de l'esprit de la population de Berlin et qui avait attiré l'attention sérieuse du gouvernement. L'arrivée à Berlin de Decken, aide-de-camp du duc de Cambridge et porteur d'une lettre adressée par le duc au roi, avait soulevé de nombreux commentaires qui amenèrent le comte Haugwitz à faire de nouvelles révélations. Decken avait raconté au ministre de Russie, que le roi, après avoir pris connaissance de la lettre du duc, était visiblement touché et s'était écrié: "C'est trop tard, je ne puis pas entreprendre seul la guerre contre la France, et il le faudrait, si actuellement je m'opposais à l'entrée des Français dans votre pays. Je m'en suis assez occupé; j'ai fait faire les démarches les plus promptes, mais elles n'ont mené à rien; de Londres j'ai reçu une réponse insignifiante; je n'ose pas compter sur la Russie si contre l'aveu de l'Empereur je m'embarque. Que voulez-vous donc que je fasse?"-demanda le roi à l'envoyé du duc de Cambridge.

Haugwitz, de son côté, cherchait à démontrer à Alopéus, que malgré sa profonde conviction dans la nécessité, pour la Prusse et la Russie, de s'opposer à l'entrée des troupes françaises dans le Hanovre, il ne pouvait amener le roi à agir dans ce sens "depuis que la Cour de St-Pétersbourg semblait vouloir se borner à un rôle purement passif, que l'opinion du parti contraire à toute mesure vigoureuse avait été renforcée par là et avait eu le dessus dans l'esprit de son maître". Les conseillers les plus proches du roi, Beyme et Kökeritz, sont contraires à toute mesure énergique et trouvent un soutien dans la reine. Haugwitz ne veut pas de la guerre non plus, mais "il est convaincu T'en déployant dès le commencement de l'énergie et de la fermeté, on aurait réussi à détourner Buonaparte de son projet d'invasion". (Dépêche d'Alopéus du 2 (14) mai 1803).

Bientôt après Decken raconta encore à Alo-Péus que le roi avait émis devant lui cette idée Personnelle que le gouvernement hanovrien devrait se décider à proposer aux Français de l'argent, dont ils sont très friands. Il serait possible-

просилъ эти его откровенности сообщить только одному графу Ворондову.

Чемъ более приближалось время занятія французскими войсками Гановера, тёмъ настоятельнее сделались представленія гр. Гаугинца о необходимости для Россін вифшаться въ это дёло. Алопеусъ свидетельствуеть о волненін, которое охватило населеніемъ Берлина н вызываеть серьезное вниманіе правительства. Прівздъ въ Берлинъ флигель-адъютанта герцога Кембриджскаго Декена, съ письмомъ отъ герцога королю, вызваль въ публикъ много толковъ и вызвалъ графа Гаугвица на новыя откровенности. Декенъ разсказаль русскому посланнику, что король по прочтенін письма герцога, быль видимо тронуть и воскливнуль: "Уже слишкомъ поздно! Я не могу одинъ начинать войну противъ Франціи и я долженъ быль бы это сделать, еслибь я сопротивлялся въ настоящее время вступленію французовъ въ вашу страну. Я много занимался этимъ явломъ: я решился сделать самыя настоятельныя представленія, но они не привели ни къ чему: взъ Лондона я получиль отвъть инчего незначущій; я не смъю разсчитывать на Россію, если вопреки воль Императора я вившаюсь. Что же вы котите, чтобъ я саблалъ?"-спросилъ вороль представителя герцога Кембриджскаго.

Гаугвидъ же, съ своей стороны, доказывалъ Алопеусу, что не смотря на глубовое его убъкленіе въ необходимости для Пруссіи и Россіи противиться вступленію французских войскъ въ Гановеръ, онъ не можетъ уговорить короля ръшиться на этотъ шагъ, "когда русскій дворъ повидимому рашился придерживаться совершенно пассивной политики и когда митніе партін, противящейся всякой эпергической мірть, находитъ поддержку оттуда и одержало верхъ въ умѣ Государя его". Ближайшіе совѣтники короля Бейме и Кекерицъ противъ всякой энергической мітры и они находять поддержку въ королевъ. Гаугвицъ также противъ войны, "но онъ убъжденъ, что если-бъ съ самаго начала дъйствовали ръщительно и твердо, можно было бы заставить Бонапарта отказаться оть своей мысли относительно занятія". (Депеша Алопеуса оть 2 (14) мая 1803 г.).

Всявдъ затъмъ Декенъ еще сообщилъ Алопечсу, что вороль подаль ему собственную свою ндею, чтобъ правительство гановерское предложило французамъ деньги, до которыхъ они большіе охотники. Можеть быть они тогда qu'ils s'arrêtassent alors et qu'ils n'occupassent остановятся и не займуть Гановера. Къ этому

pas le Hanovre. Le roi aurait ajouté qu'il se serait décidé peut-être à des mesures plus énergiques et aurait même occupé le Hanovre avec ses troupes, mais qu'il ne savait pas si cette mesure serait approuvée par l'Empereur de Russie. (Dépêche d'Alopéus du 9 (21) mai 1803).

Ce n'était pas tout: deux jours après Haugwitz racontait "avec émotion" au ministre de Russie que "le comte Morkow, ministre de Russie à Paris, avait lu à Luchesini, ministre de Prusse dans la même ville, une dépêche de la Cour de Russie portant que l'Empereur ne pouvait pas approuver l'occupation du Hanovre par les troupes prussiennes" "Je suis profondément peiné", - disait Haugwitz à Alopéus, - "qu'à Paris on ait connaissance de cette désapprobation, car à présent Bonaparte va l'apprendre et des lors rien ne l'arrêtera dans l'exécution de ses projets contre l'Electorat. Cette opinion de votre Cour va attirer de grands torts à l'Europe entière. Quelle est donc la fatalité qui pour la seconde fois fait jouer à toutes les puissances le jeu de ces Français, qu'il faudrait connaître à la fin? Or, nous le faisons à présent, comme nous l'avons fait au commencement de la guerre de révolution".

"Je vous demande",—disait Haugwitz à Alopéus, - "d'où vient cette défiance qui nous est marquée si évidemment? Qu'est-ce qu'il y avait de dangereux, d'inadmissible dans notre proposition faite à l'Angleterre de garantir le Hanovre, à condition que notre pavillon fut respecté? Votre Cour ne veut pas que nous l'occupions, fort bien, mais en ce cas il fallait se charger de sa défense et nous y aurions applaudi. Enfin, toute proposition, tout expédient pour sauver ce pays, pour garantir du pillage le Nord de l'Allemagne, pour mettre à couvert le commerce des villes hanséatiques, le vôtre, le nôtre, nous l'aurions saisi, mais en rejetant notre projet, vous n'y avez rien substitué. Je me fais sort que j'aurais déterminé le roi à un parti vigourcux si vous avies été autorisé de m'assurer que l'Empereur ferait marcher un corps de troupes pour en imposer aux Français et pour les détourner de toute entreprise contre le Hanovre; en ce cas nous n'aurions pas demandé d'occuper l'Electorat". Haugwitz affirmait plus loin à Alopéus qu'il avait réussi à amener le roi-défunt, quand il était sur son lit de mort, à se décider à arrêter la marche des Français. Il ajoutait enfin qu'il ne pouvait pas comprendre quelles étaient les considérations qui avaient pu amener

король прибавиль, что онъ решплся бы на болье энергическія міры и каже занякь бы свонив войсками Гановеръ. Но онъ не знастъ, будеть ли такая міра одобрена Императоромъ Всероссійскимъ. (Депеша Алопеуса отъ 9 (21) мая 1803 г.).

Эгого мало: черезъ день Гаугвицъ "взволюванными голосоми" сообщили расском поставнику, что "графъ Морковъ, русскій пославник въ Парижъ, прочелъ Луккезини, прусском посланнику, денешу своего двора, въ которой говорится, что Императоръ не можетъ одобриъ занятіе прусскими войсками Гановера". "Меня чрезвычайно печалить", сказаль Гаугвиць Аюпеусу, "что въ Парижъ знаютъ объ этомъ веодобренін, потому что теперь узнаеть это Бошпартъ и тогда ничто его не остановить въ исполнении своихъ замысловъ насчетъ курфиршества. Это мивніе вашего двора навлечеть большія біздствія на всю Евроцу. Какой это злой рокъ, который во второй разъ заставляеть всѣ державы играть въ руку французамъ, которыхъ однако политику должны же знать наконецъ? Однако въ настоящее время играють ниъ также въ руку, какъ им это сдълали въ началь войны противъ революція".

"Я васъ спрашиваю", обратился Гаугвиць в Алопеусу, "откуда къ намъ такое недовъре, обнаруживаемое такимъ явнымъ образомъ? Что же было опаснаго и невозможнаго въ нашевъ предложеніи, сділанномъ Англіи, гарантировать Гановеръ подъ условіемъ уваженія вашего флага? Вашъ дворъ не желаетъ, чтобъ вы заняли Гановеръ, хорошо, но въ такомъ случав сатьдовало, чтобы вы взяли на себя его защиту и мы рукоплескали бы вамъ. Наконедъ, всякое предложение, всякое средство, чтобъ спасти эту страну, предупредить грабежъ Съверной Германін и обезопасить торговлю ганзейскихъ городовъ, вашу и нашу торговлю - мы охотво приняли бы. Но, отвергнувъ нашъ планъ, вы ничего не поставили на мъсто его. Я усърень, что мни удалось бы уговорить короля принять болье мужественную политику, еслибь вы бым уполномочены мню объщать, что Императорь ръшился двинуть свою армію, чтобъ остановить французовь и чтобь заставить ихъ отказаться отъ всякаго замысла насчеть Гановера, -въ такомъ случат мы не желали бы занять курфиршество". Гаугвиць увъряль далье Алопеуса, что ему удалось уговорить покойнаю короля, когда онъ уже быль при смерти, рфшиться остановить французовъ. Наконецъ овъ la Russie à "permettre à la France de faire loi прибавиль, что онъ не въ состояніи понять

'univers". (Dévêche d'Alopéus, en date du 10 2) mai 1803).

Ayant en vue ces déclarations faites à plueurs reprises, ainsi que les reproches formulés ir le comte llaugwitz contre la politique pasve du gouvernement russe, Alopéus devait être pavaincu que le Cabinet de Berlin n'attendait u'une impulsion venant de St. Pétersbourg pour gir énergiquement contre les plans de conquête e Napoléon. Tout le langage du premier miistre prussien et toutes les paroles du roi au lélègué du duc de Cambridge, telles qu'elles vaient été rapportées à Alopéus, prouvaient ion-seulement l'existence d'un manque d'énergie, nais aussi celle d'appréhensions de la part du Abinet de Berlin, au sujet du caractère des apports existants entre la Russie et la France. les rapports de Luchesini devaient corroborer 'opinion que l'Empereur Alexandre I entretenait les relations amicales, ou avait même conclu me alliance avec Napoléon et qu'en tout cas il enait à vivre en paix avec la France. Voilà sourquoi Alopéus en vint à la conviction, que 'il était autorisé à proposer la conclusion d'un raité mutuel entre l'Empereur et le roi en vue l'établir une entente complète entre les deux ouverains sur la base d'une renonciation à toute spèce de plans de conquête, --pareille proposition erait accueillie avec joie par la Cour de Berlin. Dépêche d'Alopéus du 15 (27) mai 1873).

Les faits communiqués par Alopéus, ainsi que es déclarations catégoriques du comte Haugwitz, produisirent à St.-Pétersbourg une impression profonde. L'Empereur Alexandre I, de même que e chancelier de l'Empire, se rendaient parfaitement compte du danger que l'insatiable ambiion de Napoléon faisait courir à tous les peuples de l'Europe. Ils accueillirent donc avec joie les déclarations du roi de Prusse et surtout telles de son ministre des affaires étrangères, en les considérant comme la preuve d'un revirement complet dans la politique de la Prusse vis-à-vis de la France et comme le désir de se rapprocher étroitement de l'Autriche et de la Russie.

Aussi, le comte Worontzow écrivait-il le 6 mai 1803 à Alopéus que l'Empereur partageait les appréhensions du comte Haugwitz sur les intentions de la France par rapport à l'Allemagne du Nord et qu'il croyait aussi à la nécessité d'y mettre un terme. "La Prusse", disait la

какими соображеніями вызвано решеніе Россіи пиозволить Франціи предписывать свои законы всей вселенной". (Денеша Алопеуса отъ 10 (22) мая 1803 г.).

Имћя въ виду всв эти неоднократно савланныя заявленія и даже упреки со стороны графа Гаугвица противъ пассивной полетики русскаго правительства, Алопеусъ долженъ быль придти къ убъжденію, что Берлинскій вабинеть только ждеть толчка изъ Цетербурга для того, чтобъ дъйствовать решительно противъ завоенательныхъ замысловъ Наполеона. Всв речи перваго министра и сообщенныя Алопечсу слова короля. сказанныя уполномоченному герцога Кембриджскаго, доказывали не только недостатокъ энергін, но также опасенія Берлинскаго кабинета насчеть характера отношеній между Россіей и Франціей.

Донесенія Луккезини должны были утвердить мивніе, что Императоръ Александрь I находится въ дружбъ, если не въ союзъ, съ Наполеономъ и во всякомъ случав дорожить сохраненіемъ мира съ Франціей. На основаніи всіхъ этихъ данныхъ Алопеусъ заключиль, что еслибъ онь быль уполномочень предложить взаимный договоръ между Императоромъ и кородемъ для установленія полнаго между ними согласія, на основаніи отреченія оть всякихъ завоевательнихъ замисловъ, такое предложение было бы съ радостью принято Бердинскимъ дворомъ. (Депеша Алопеуса 15 (27) мая 1803 г.).

Сообщенные Алопеусомъ факты и категорическія заявленія графа Гаугвица произвели въ Петербургъ весьма глубокое впечатлъніе. Какъ Императоръ Александръ I, такъ и Государственный Канцлеръ отлично сознавали опасность, которая грозила всемъ европейскимъ народамъ отъ ненасытнаго властолюбія Наполеона. Поэтому они съ радостью видели въ разсужденіяхъ короля прусскаго и въ особенности его министра иностранныхъ дель доказательство полнаго переворота прусской полнтики въ отношеніи Франціи и желаніе тесно сблизиться съ Австріей и Россіей.

Поэтому графъ Воронцовъ пишетъ 6 мая 1803 года Алопеусу, что Государь вполнъ раздъляетъ опасенія графа Гаугвица насчеть французских замысловь въ отношени Сфверной Германіи и совершенно согласенъ положить имъ опредаленный предаль. "Когда Пруссія", dépêche du 6 mai, – "en établissant la ligne de говорится въ денешъ отъ 6 мая, "установила

démarcation et en garantissaut contre toute in- демаркаціонную линію и гарактировала Съверtervention étrangère le Nord de l'Allemagne ную Германію противъ всяваго иноземнагоaprès sa paix de Bâle, a mérité certainement l'approbation de toutes les puissances et la reconnaissance de ses co-Etats, qui ont été redevables à son système du repos et de la neutralité, dont ils ont joui pendant la dernière guerre". Cette opinion sur la paix de Bâle était en contradiction complète avec les vues de Catherine II sur le même événement, mais l'Empereur Alexandre était de l'avis que le traité de Bâle, en tant qu'il concernait la ligne de démarcation, que la France ne devait pas dépasser, pouvait être utilement appliqué à l'Allemagne du Nord. En présence du danger imminent, qui menaçait cette partie de l'Europe, le gouvernement russe chargea Alopéus d'entamer immédiatement des négociations secrètes avec le Cabinet de Berlin, en vue d'un plan d'action général contre la France.

Six jours après, Alopéus était invité à obtenir le plus vite possible la conclusion d'une entente avec la Cour de Berlin par rapport à l'établissement d'une ligne de démarcation strictement définie, comme l'avait déjà fait si glorieusement \*) la Prusse pendant la dernière guerre et en vue de garantir complètement la neutralité de l'Allemagne du Nord et surtout celle de la ville de Hambourg, avec laquelle la Russie se trouve liée par d'immenses intérêts pécuniaires. (Dépêche du comte Worontzow du 12 (24) mai 1803).

Aussitôt après la réception de ces instructions, Alopéus déclara verbalement et par écrit au comte Haugwitz qu'il était prêt à entamer des négociations avec la Prusse au sujet des mesures à prendre pour la défense de Hambourg et de toute l'Allemagne du Nord contre l'exécution des plans attribués à Napoléon.

En entendant Alopéus lui faire cette proposition, le comte Haugwitz s'écria presque avec désespoir: "Mais pourquoi n'êtes vous pas venu quinze, même seulement huit jours plustôt me tenir ce langage? C'en est fait à présent du Hanovre". D'après Alopéus, Haugwitz se trouvait dans un état de surexcitation extrême. Il lui raconta que le roi avait convoqué un conseil près de Magdebourg et qu'il y avait été décidé de garder la neutralité coûte que coûte. Haugwitz ajouta même qu'avant son départ pour Magdebourg, il avait offert sa démission au roi, mais qu'elle n'avait pas été acceptée. (Dépêches

нашествія послѣ Базельскаго мпра, она безт сомивнія заслужила одобреніе встать державі и признательность другихъ германскихъ госу дарствъ, которыя обязаны этой системъ спокойствіемъ и нейтралитетомъ, которыми он могин наслаждаться во время последней войны-Такое мивніе о Базельскомъ мирв совершення противоръчнао изгляду Екатерины II на это самое событіе, но по мнівнію Императора ндеж Базельскаго трактата относительно демаркаціонной линін, которую Франція не должна была нарушать, могла быть съ пользою приложена въ Съверной Германів. Въ виду неминуемой опасности, угрожающей этой части Евроны, правительство поручило Алопеусу вступить немедленно въ секретные переговори съ Берлинскимъ кабинетомъ насчетъ плам общихъ дъйствій противъ Франціи.

Черезъ 6 дней Алопеусу предписывается настоятельнымъ образомъ добиться соглашевія съ Берлинскимъ дворомъ насчетъ установлени опредъленной демаркаціонной линіи, какъ это "столь славнымь образомь" \*) сділала Пруссія во время последней войны, для полнаго охрепенія нейтралитета Съверной Германія в в особенности Гамбурга, съ которыми Россія смзана огромными денежными интересами. (Депеша гр. Воронцова отъ 12 (24) мая 1803 г.).

**Пемедленно** по полученій этихъ инструкцій Алонеусъ заявиль графу Гаугвицу словесно и письменно о готовности его вступить съ Пруссіей въ переговоры относительно мітръ для защиты Гамбурга и всей Сфверной Германін на случай исполненія Наполеономъ своихъ замисловъ.

Услышавъ изъ устъ Алопеуса это предложеніе графъ Гаугвиць почти въ отчанній воскликпулъ: "Но почему вы не пришля двума ведълями, даже только одною неделею раньше съ такими словами? Въ настоящее время Гавоверъ уже погибъ". По словамъ Алонеуса Гаугвиць быль въ чрезвычайно возбужденномъ состоянія. Онъ разсказаль, что близь Магдебурга быль созвань королемь совыть, на которомь было ръшено сохранить нейтралитеть во чтобы ни стало. Гаугвицъ самъ сообщилъ Алопеусу. что предъ отъездомъ въ Магдебургъ онъ просился въ отставку, но король не приняль от-

<sup>\*)</sup> Les mots soulignés ont été ajoutés de la main de l'Empereur.

<sup>\*)</sup> Подчеркнутыя слова прибавлены рукою Государя.

Ce brusque revirement dans les idées du! comte Haugwitz n'en était pas moins complète- мыслей гр. Гаугвица была совершенно непоrement incompréhensible pour le chancelier de нятна для русскаго Государственнаго Канцлера. L'Empire de Russie. Si Haugwitz trouve possible, écrivait-il le 25 mai, d'accuser la Russie de rester "passive" à l'égard des affaires de l'Allemagne, en écartant en même temps les propositions russes pour l'adoption de mesures générales contre la France, il est évident qu'il se trouve en contradiction avec lui-même. Et pourtant ce n'est pas la Russie, mais bien la Prusse qui est directement menacée. "Il faudra bien du temps et des événements", - écrivait le comte Worontzow, - "jusqu'à ce que les Français puissent nous atteindre, ce n'est pas le cas quant à la Prusse: c'est donc à elle à nous parler clairement si elle veut mettre une digue à ce torrent"?

En attendant, les troupes françaises étaient entrées dans le Hanovre et l'avaient occupé \*). Alopéus écrivait alors à sa Cour que les instructions, reçues par lui au mois de mai, étaient insuffisantes. Mais, vovant l'impression que cet événement avait produit à Berlin, Alopéus rédigea un projet de pacte d'alliance secrète avant pour but de mettre fin à l'occupation française du Hanovre. Il ajoutait, il est vrai, qu'il se rendait compte de la difficulté qu'il y aurait à amener le roi à signer un acte de ce genre, mais il n'en perdait pas l'espoir, surtout si l'Empereur se décidait à écrire une nouvelle lettre au roi. Il demandait enfin qu'on lui envoie les pleinspouvoirs nécessaires.

Le projet du pacte d'alliance portait que la Russie et la Prusse s'engageaient à fournir chacune 25 mille hommes de troupes contre la France. La circonstance suivante est très curieuse; Alopéus affirmait que le comte Haugwitz avait pris une part directe à la rédaction de ce projet de pacte d'alliance, mais que le ministre prussien l'avait prévenu qu'il devrait le soumettre an Cabinet le Berlin, comme étant un projet exclusivement rédigé par lui tout seul. Si l'on venait à apprendre qu'il avait pris part à sa rédaction. Haugwitz donnerait un démenti catégorique à toute affirmation de ce genre, car l'expérience, faite par lui à Magdebourg, l'obligeait à être plus circonspect.

Alopéus terminait enfin son intéressante dé-

«l'Alopéus du 19 (31) mai et du 20 mai (1 juin) | ставки. (Денеши Алопеуса отъ 19 (31) мая и 20 мая (1 іюня) 1803 г.).

> Всетаки такая внезапная перемена въ образъ Есан, пишеть онь Алопечсу 25 мая. Гаугвинь находить возможнымь обвинять Россію въ "пассивномъ" отношенін къ германскимъ лівламъ и въ то же время отвлоняеть русское предложение о приняти общихъ жъръ противъ Франціи, то онъ очевидно становится въ противориче съ самниъ собою. Между типъ непосредственная опасность грозить не Россін, но Пруссін. "Нужно много времени и событій". пишеть гр. Воронцовь, "чтобы французы могли дойти до насъ. Не въ такомъ положени находится Пруссія. Поэтому ей подобаеть сказать намъ яснымъ образомъ: желаетъ ли она поставить плотину противъ этого потока"?

> Между твиъ французскія войска вступили въ Гановеръ и заняли его \*). Тогда Алопеусъ пишеть своему двору, что полученимя имъ майскія миструкцій оказываются недостаточными. Но въ виду впечатленія, произведеннаго въ Берлинъ этимъ событіемъ, онъ составиль проекть секретной союзной конвенціи. нивющей целью положить конець французской оккупацін Гановера. Алопеусъ прибавиль, что знаеть на сколько чрезвычайно трудно будеть уговорить короля подписать такой акть, но онъ всетаки еще надвется, въ особенности если Государь напишеть еще письмо королю. Онъ самъ просить дать ему полномочіе.

> Составленный проекть конвенціи опреділяль. что Россія и Пруссія обязаны выставить каждая по 25 тысячъ человѣкъ войска противъ Францін. Весьма любопытно следующее обстоятельство. По словамъ Алопеуса непосредственное участіе въ составленіи этого проекта союзной конвенціи принималь самь графь Гаугвиць, который однако его предупредиль, что Алопеусъ долженъ его представить Берлинскому кабинету какъ проектъ исключительно имъ однимъ составленный. Если же сділается извістнымъ, что Гаугвицъ участвоваль въ его составленіи. то онъ категорически отречется отъ всякаго сотрудинчества. Опытъ, сделанный имъ въ Магдебургъ, заставляетъ его быть болъе осторожнымъ.

Наконецъ Алопеусъ заключаетъ свою инте-

<sup>•)</sup> Voir Ranke. Denkwürdigkeiten des Fürsten von Hardenberg, Bd. I, S. 465 ff.

<sup>\*)</sup> Cu. Ranke. Denkwürdigkeiten des Fürsten von Hardenberg, Bd. I, S. 465 ff.

pêche du 29 mai (10 juin) par la thèse suivante: "Si l'on ne réussit pas à lier les mains au roi de Prusse, par un acte quelconque, on peut parier que la France réussira à lui jeter comme appat la perspective de l'annexion de l'Electorat du Hanovre à la Prusse", et le roi, subissant l'influence de ses généraux, y consentira certainement.

L'Empereur Alexandre I et le comte Worontzow se laissèrent séduire par les espérances couleur de rose d'Alopéus. L'Empereur se décida à écrire le 4 juin 1803 une assez longue lettre au roi de Prusse pour lui conseiller avec insistance de signer le projet du pacte d'alliance, rédigé par Alopéus. "Je vous conjure, Sire",écrivait l'Empereur, -, de prendre en sérieuse considération mes propositions et de ne point vous v refuser. C'est l'intime conviction que j'ai que votre sûreté future et la prospérité de votre règne se ressentiront en bien ou en mal des déterminations que vous prendrez dans ce moment décisif, qui fait que loin de craindre d'agir contre délicatesse en vous pressant si vivement, je croirais y manquer, si je ne le faisais pas".

L'Empereur prévoyait que Napoléon ferait tout au monde pour empêcher cette entente entre la Russie et la Prusse. "Peut-être ira-t-il jusqu'à vous présenter la perspective de quelques acquisitions pour vos Etats", mais en tout • cas "son véritable but sera toujours d'égarer votre politique et, après vous avoir flatté, de vous dominer d'autant mieux". Si le roi n'agit pas maintenant d'une manière énergique, il "le regrettera certainement une fois". Alexandre I ajoutait néanmoins que même dans le cas où le roi refuserait de signer le pacte proposé, il n'en cesserait pas moins de conserver à son égard des sentiments d'amitié personnelle,-il le priait seulement de lui donner au plus vite une réponse décisive.

A la même date, le 4 juin, le comte Worontzow écrivait à Alopéus que l'heure avait sonné où la Prusse devait agir contre les Français. Est-il possible, disait le chancelier de l'Empire, que les paroles suivantes de Haugwitz viennent à se réaliser: "Il faudra bien que le Cabinet de Berlin en vienne au dangereux honneur d'être l'alliée de la France!" Alopéus devait demander au roi lui-même qu'il déclarât honnêtement s'il онъ честнымъ образомъ объясниль: желаеть и

ресную депешу отъ 29 мая (10 іюня) следующимъ положениеть: "Если не удастся связать руки королю прусскому посредствомъ какого нибудь акта, то можно держать пари, что Франція съ успъхомъ бросить ому, въ видъ приманки, пріобрітеніе Гановерскаго курфирщества въ пользу Пруссів". И король, повъ давленіемъ своихъ генерадовъ, навърно на это согласится.

Императоръ Александръ I и графъ Воронцовъ увлеклись розовыми надеждами Алопеуса. Государь решился написать 4 іюня 1803 года довольно дливное письмо королю прусскому, въ которомъ настоятельнымъ образомъ уговариваетъ последняго подписать, предложенный сму Алопечсомъ, проектъ союзной конвенціи. "Я умоляю Ваше Величество", иншетъ Государь, "обратить серьозное вниманіе на мон предложенія и не отвергать ихъ. Я глубоко убъжденъ въ томъ, что на вашей безопасноств въ будущемъ и на благополучін нашего царствованія отзовутся, въ хорошемъ или въ дурномъ отношеніи, рашенія, которыя вы примете въ эту роковую минуту; потому я не только не опасаюсь поступить неделикатно убъждая вась такимъ настоятельнымъ образомъ, но подагаю. что поступнав бы неделикатно, еслибъ я дъйстювалъ иначе".

Императоръ предвидить, что Бонапарть все сделаеть, чтобъ помещать такому соглашению между Россіей и Пруссіей и "быть можеть нойдеть такъ далеко, что представить какое-нибудь блестящее пріобретеніе для ваших владеній", но наверно "действительною целью его всегля будетъ сбить съ толку вашу политику и, польстивь вамъ, госполствовать тымъ лучше надъ вами". Если король не будеть теперь действовать энергическимъ образомъ, онъ навирно "когда-то пожальеть объ этомъ". Впрочемъ Александръ I прибавляетъ, что даже въ случав отказа со стороны короля подписать предложенную конвенцію, онъ сохранить въ нему чувства личной дружбы. Только онъ просить объ одномъ-дать ему отвёть сворый и рфинтельный.

Въ тотъ же день, 4 іюня, графъ Воронцовъ писаль Алопеусу, что наступиль моменть, когда Пруссія должна дійствовать противь французовъ. Неужели, спросиль Государственный Канцлеръ, оправдаются слова самого Гаугвица: "Неизбъжно, чтобъ Берлинскій дворъ дошель до опасной чести быть союзникомъ Франціи". Алопеусъ долженъ спросить самого короля, чтобъ

N€ 242.

cais; il devait demander en outre à Haugwitz: 1) quel était le chiffre des troupes que la Prusse compait mettre sur pied pour la défense de l'Allemagne et 2) dans le cas où elle consentirait à signer le pacte d'alliance - voulait-elle que les autres puissances y prissent part? Si la Pruise ne se départissait pas de son rôle passif, la Russie abandonnerait l'Allemague à son sort inévitable, mais si la Cour de Berlin acceptait l'idée du pacte d'alliance, il importait de s'entendre sur la forme de la déclaration générale à faire contre la France.

Le rescrit du 18 juin contenait une explication détaillée des clauses qui devaient former la base du pacte d'alliance secrète et qu'Alopéus devait prendre en considération pour les chan-Russie s'engageait à fournir un corps de troupes de 25,000 hommes et si les circonstances vesur pied un chiffre de troupes analogue; la Saxede 10 à 15,000 hommes ou même 20,000 hommes, Félecteur de Hesse-Cassel de 12,000 à 18,000 avoir pour destination que la défense de la sécurité de l'Allemagne du Nord. La Russie et la Prusse devaient exiger en outre, du gouvernement français, qu'il fasse sortir du Hanovre, dans un terme fixé d'avance, les troupes qui s'y trouvaient installées. Les deux puissances contractantes devaient enfin se garantir mutuellement l'inviolabilité de leurs territoires respectifs.

La dépêche du comte Worontzow, écrite à la même date, devait servir de commentaire à се должна была служить депеша графа Воронцова rescrit impérial. Le comte Worontzow y disait отъ того же числа, въ которой говорится, что que l'Empereur "avait le plus grand espoir" que Государь "делветь весьма большую надежду", le projet du pacte d'alliance serait ассерté par что проекть конвенціи будеть принять Берлинle Cabinet de Berlin. La Russie, - faisait observer le chancelier de l'Empire, -n'est nullement дарственный Канцлеръ, непосредственно ниintéressée au fond à la question de la conquête de l'Allemagne du Nord, si ce n'est que le commerce russe aura à souffrir dans le cas d'une occupation des villes hanséatiques. "Mais", ajoutait le comte Worontzow, - "il se relèvera bientôt; car coûte que coûte il faut que l'on vienne chercher chez nous les matières de première nécessité, dont on ne peut se passer et dont, dans les marchés du monde, nous possédons le plus vaste fond".

On expédiait enfin à Alopéus, avec une dépêche portant la date du 23 juin, les pleins-

désirait ou non s'opposer à l'invasion des Fran-1 онъ противиться нашествію французовъ наи не желаеть. Гаугвида онъ долженъ быль спросить: 1) какое количество войскъ думаеть выставить Пруссія для защиты Германін и 2) если она согласна подписать конвенцію желаеть-ли она присоединенія въ ней другихъ державъ? Если Пруссія не откажется отъ своей пассивной роли, Россія предоставить Гермацію неминуемой своей участи. Если же Берлинскій дворъ приметь идею конвенцін, то необходимо будеть согласиться насчеть формы общей деклараціи противъ Франціи.

Въ рескрипть отъ 18 іюня подробнъе развиваются постановленія, которыя должны были войти въ союзную конвенцію и, сообразно съ которыми Алопеусъ долженъ быль измёнить свой gements à introduire dans son projet. Ainsi, la проектъ. Такъ Россія обязалась выставить корпусь войска въ 25,000 человъкъ, съ твиъ, что если потребуется обстоятельствами, это число naient à l'exiger, — à porter ce chiffre jusqu'à будеть доведено до 50 или 60,000 человъкъ. 50 ou 60,000 hommes. La Prusse devait mettre Пруссія должна выставить такую же силу; Саксонія отъ 10-15,000 или даже 20,000 человъкъ; Гессенкассельскій курфирсть отъ 12,000 до 18,000 человъвъ и т. д. Назначение всъхъ bommes, etc.... Toutes ces armées ne devaient этихъ армій должно было быть одно: охранять безопасность Стверной Германів. Далте Россія и Пруссія должны были потребовать отъ французскаго правительства удаленія французскихъ войскъ изъ Гановера въ определенный срокъ. Наконецъ объ договаривающіяся державы должны быле гарантировать другь другу неприкосновенность ихъ обоюдныхъ владеній.

> Коментарівнъ къэтому Высочайшему рескрипту скимъ кабинетомъ. Въдь Россія, говоритъ Госусколько не заинтересована въ завоеваніи Съверной Германіи. Только русская торговля дъйствительно пострадаеть въ случав занятія ганзейскихъ городовъ. "Но", продолжаетъ гр. Воронцовъ, "она скоро оправится, такъ какъ во что бы ни было всетаки должны же приходить къ намъ за предметами первой необходимости, безъ которыхъ обойтись не могутъ и которыхъ у насъ, изъ всёхъ всемірныхъ рынковъ, наибольшій запась".

> Наконецъ при депешть 23 іюня къ Алопеусу препровождается уполномочіе на заключеніе

pouvoirs nécessaires pour la conclusion du pacte | союзной конвенціи и вифстф съ тъмъ вифинется d'alliance et le ministre de Russie recevait en même temps pour instruction d'employer tous ses efforts à obtenir une réponse définitive et décisive de la part du Cabinet de Berlin.

Mais tout l'espoir du gouvernement russe, au sujet d'un revirement dans la politique de la Prusse, fut entièrement décu. Il est vrai que llaugwitz se prononçait personnellement en faveur de la politique décisive de l'Empereur Alexandre I. mais Alopéus savait que la diversité d'avis entre le roi et son ministre était très prononcée. Au commencement du mois de juin le roi écrivait à l'Empereur une lettre qui a dû se croiser en route avec la lettre d'Alexandre I, en date du 4 juin (v. st.). Dans sa lettre du 7 juin (n. st.), le roi Frédéric-Guillaume III accueillait avec une profonde reconnaissance les propositions de l'Empereur, mais il avouait "qu'il répugnait infiniment à toute mesure qui pourrait provoquer la guerre. Quels en seraient les derniers résultats contre un ennemi inattaquable chez lui? On s'épuiserait pour vaincre à pure perte et la guerre la plus heureuse entraînerait la ruine de mes provinces et de la prospérité du Nord plus sûrement encore que des usurpations passagères. Je vous l'avoue, Sire, mais à vous seulement", - poursuivait le roi,-"pour peu que ces usurpations demeurassent supportables et telles que l'honneur peut le tolérer (sic), je prendrai mon parti sur quelques sacrifices, plutôt que de ramener un état des choses bien plus malheureux encore". Le roi repoussait enfin avec dignité tous les soupçons formulés contre sa politique, qui sera toujours pleine de franchise pour Alexandre I. "Je regarde",-disait-il,-,comme un devoir que m'imposent les relations entre nous de ne jamais avoir ni de secrets pour vous, ni d'autres intérêts que les vôtres".

Dans une lettre confidentielle, adressée au chancelier de l'Empire le 21 juillet (2 août), Alopéus lui racontait, en citant les paroles de Haugwitz lui-même et d'autres témoins, comment il se fit que le roi n'en refusa pas moins d'accepter les propositions de la Russie. Le comte Haugwitz était en effet partisan de la guerre et quand il s'aperçut que Beyme et Kökeritz les plus proches conseillers du roi, commençaient à avoir le dessus dans leurs efforts en vue du maintien de la neutralité de la Prusse, il fit part au roi de son désir de prendre sa

посланнику въ обязанность добиться всеми сиами окончательнаго и решительнаго ответа со сторовы Берлинскаго кабинета.

Но всв надежды русскаго правительства насчеть поворота въ прусской политикъ оказались совершенно тщетными. Правда, Гаугвицъ высказываль личное удивленіе къ рѣшительной политивъ Императора Александра 1. но Алонеусъ знастъ, что разногласіе между королемъ и его министромъ весьма существенное. Въ началъ іюня мъсяца король написаль инсьмо Императору, которое должно было встрытиться на пути съ письмомъ Александра I отъ 4 іюня (ст. ст.). Письмо короля отъ 7 іюня (пов. ст.). Фридрихъ Вильгельиъ III относится съ большою благодарностью къ предложеніямъ Императора, но признается, что "глубокое отвращение возбуждаеть въ немъ всякая мфра. которая можеть привести къ войнъ. Какіе же будуть окончательные результаты войны противъ врага, который не можетъ быть аттакуемъ у себя? Мы истощились бы для того, чтобъ побъдить безъ всякой пользы и самая удачная война приведеть къ раззорению моихъ влагьній и благосостоянія Ствера болье върных образомъ, нежели преходящія наснлія". "Я празнаюсь Вашему Величеству", пишеть король, "но только вамъ, что если эти насилія останутся спосными и совивстимыми съ честію, я ръшился лучше принести нъкоторыя жертви, нежели вызвать такое положение вещей, которое будеть еще гораздо хуже". Наконець, король прусскій съ достоинствомъ отвергаеть всь незаслуженныя подозрѣнія относительно его политики, которая всегда будеть открыта ил Адександра І. "Я считаю своимъ долгомъ", говорить онь, "который вытекаеть изь существующихъ между нами отношеній, никогда не имъть въ отношении васъ ни секретовъ, ни другихъ интересовъ какъ вы".

Вь конфиденціальномъ письмѣ на ния Государственнаго Канцлера огъ 21 іюля (2 августа) Алопеусъ разсказываетъ, на основание словъ самого Гаугвица и другихъ свидетелей, какинъ образомъ случнлось, что король всетаки не приняль русскія предложенія. Графъ Гаугвицъ быль въ самомъ деле за войну и когда онъ увидель, что ближайшіе советники короля Кёкерицъ и Бейме одерживають верхъ въ своихъ усилихъ поддерживать нейтралитеть Пруссін, онъ заявиль королю о своемъ желанін выйти въ отставку. Король оставиль это заtraite. Le roi laissa cette demandesans reponse. nelque jours après, il y avait bal chez la reineaugwitz n'y alla point. La reine l'ayant envoyé iercher, Haugwitz se rendit à cette invitation fut très-gracieussement recu par le roi et ar la reine. Frédéric-Guillaume III lui fixa une udience pour le lendemain: Haugwitz s'v préenta porteur d'un projet de rescrit au nom du parquis de Lucchesini, qui se terminait par la léclaration que la Prusse mettrait sur pied 36 nille hommes pour la défense de ses intérêts. Le oi ne fit aucune réponse à Haugwitz, mais il ui donna l'ordre de le suivre à Kerblitz, près le Magdebourg. Arrivé dans cet endroit, le miistre prussien montra le projet de rescrit au luc de Brunswick, qui l'approuva entièrement et ui promit de le soutenir énergiquement devant e roi. En sortant de chez le duc, Haugwitz se endit chez le roi, qui le reçut avec les graienses paroles que voici: "Vous connaissez le rix que j'attache à vos services, l'estime que e vous porte, mais le devoir de ma place exicant que je ne me rapporte d'une manière xclusive à l'opinion d'un seul de mes ministres. ai consulté dans cette crisc quelques uns de mes ieux généraux, nommément le duc de Brunsrick, le maréchal Moellendorf, le général Geysau t tous unanimement pensent qu'il ne sera pas rudent de provoquer une puissance aussi dan-Greuse que la France". Haugwitz exprima sou tonnement d'apprendre que le duc était au combre de ses adversaires, mais le roi, s'adresant à Kökeritz qui assistait à l'entretien, lui épondit par les paroles suivantes: . Mais voilà Kökeritz; demandez-lui si le duc ne m'a dit exactement le contraire".

La stupéfaction de Haugwitz fut telle en entendant cette réponse, qu'il laissa tomber de ses mains le projet de rescrit et qu'il dit au roi en termes solennels: "Sire, je mériterais de porter ma tête sur l'échafaud, si dans ce moment je vous déguisais le danger de la Monarchie; aucune considération personnelle ne doit m'arrêter et je vous demande la permission de vous lire mon projet". Le roi lui en donna la permission, mais quand Haugwitz fut arrivé à la fin du rescrit, où il était question de l'armement de 36,000 hommes de troupes prussiennes, le roi, prenant des mains de Haugwitz le rescrit, biffa in crayon rouge cette conclusion et la remplaça Par des phrases insignifiantes.

Alopeus faisait observer avec raison que son ecit était un fragment de l'histoire du siècle.

явленіе безъ вниманія. Черезъ нісколько дней быль баль у королевы, на который Гаугвиць не пошель. Тогда сама королева послала за нимъ. Гаугвидъпришелъ и былъ чрезвычайно милостиво принять королемъ и королевою. Его Величество пригласиль его на следующій лень на ауліеннію. Гаугвицъ явился съ проектомъ рескрипта на имя маркиза Луккезини въ карманъ. Оканчивался этотъ рескриптъ заявленіемъ, что для охраненія своихъ интересовъ Пруссія выставить 36,000 человыхь. Король не даль Гаугвицу нивакого ответа, но привазаль ему следовать за нимъ въ Керблицъ, близь Магдебурга. Тутъ прусскій министрь показаль проекть рескрипта герногу Брауншвейтскому, который совершенно его одобриль и объщаль энергическую свою поддержку предъ королемъ. Отъ герцога Гаугвицъ пошелъ къ королю, который приняль его следующими милостивыми словами: "Вы знаете какъ я дорожу вашими услугами и какое уваженіе я къ вамъ шитаю, но долгь занимаемаго мною положенія требуеть, чтобъ я не обращаль внимание исключительно на мижние одного изъ монхъ министровъ. Я совътовался при настоящемъ критическомъ положеніи съ накоторыми монми старыми генерадами и въ особенности съ герцогомъ Брауншвейгскимъ, фельдъмаршаломъ Мёллендорфомъ и генераломъ Гейзау, и вст они единодушно утверждають, что было-бы неблагоразумно бросить вызовъ такой опасной державъ, какъ Франція". Гаугвицъ выразиль изумленіе, что герцогь быль въ числь противниковъ его, но король ссылался на присутствующаго Кёкернца словами: "Вотъ вамъ Кекеринъ, спросите его, не говорилъ-ли миъ герцогъ совершенно другое?".

Гаугвицъ былъ до такой степени опеломленъ этимъ ответомъ, что уронилъ изъ рукъ проектъ рескрипта и торжественно сказаль: "Ваше Величество, и заслужилъ-бы положить голову мою на эшафоть, еслибь и въ эту минуту сврываль отъ васъ опасность, грозящую монархін; никакое дичное соображение не должно меня остановить и, прошу Вашего разръшенія прочесть вамъ проектъ. Король разрешилъ, и когда Гаугвицъ дошелъ до конца рескрипта, гдф говорилось о вооруженіи 36-ти тысячной прусской армін, король взяль изъ рукъ Гаугвица рескринть и красиымъ карандашемъ вычеркнуль этотъ конецъ и прибавилъ общія, пичего незначущія фразы.

Алопеусь справсданно запачаеть, что его разсказъ лишь "отрывокъ изъ исторіи въка". Но apprenait cufin quelques jours plus tard à son | чрезъ и всколько дней онъ допосить своему déjà complètement rangé de l'avis du roi et de приняль мивніе короля и господъ Бейме и Лон-М. M. Beyme et Lombard. (Dépèche du 6 (18): барда. (Депеша отъ 6 (18) августа 1803 г.). août 1893).

Mais à St. Pétersbourg, on envisageait tout autrement ce "fragment de l'histoire du siècle" et le comte Worontzow, dans une lettre confidentielle du 27 septembre, exigeait d'Alopéus des explications sur la conduite du Cabinet de Berlin par rapport any propositions d'alliance russes. Werontzow ne pouvait concilier les assurances de Haugwitz sur la nécessité de s'unir contre la France avec la réalité de sa conduite. Le ministre prussien lui-même, disait le chancelier, a communiqué à Alopéus le premier projet d'un pacte d'alliance, qui a été accepté par l'Empereur et Alopéus a recu des pleins-pouvoirs pour signer ce pacte. Et pourtant, Haugwitz se dédit lui-même plus tard de son projet, aussitôt que Duroc a pris la peine de venir à Berlin. Le comte savait du reste que "les principes du Cabinet de Berlin" n'admettaient pas l'adoption de mesures vigoureuses, "surtout lorsqu'il ne s'agissait que du bien général". Mais il n'en est pas moins vrai que c'est à Haugwitz qu'appartient l'initiative du pacte d'alliance et que c'est lui qui a déclaré ensuite au'on aurait méconnu les vraies intentions du Cabinet de Berlin".

On demandait en outre de St.-Pétersbourg à Alopéus l'explication de ce fait: que tout le monde avait connaissance à Berlin des pourparlers secrets entamés entre les deux puissances par rapport aux propositions russes. Le comte Worontzow se demandait avec étonnement s'il était toujours d'usage dans cette ville d'accorder une si grande publicité à des négociations de cc genre. "Il paraît cependant",—ajoutait-il,— "qu'on n'a pas suivi cette méthode, quand il a été question d'acquisitions et d'arrondissement pour eux, puisque la Russie, alliée de la Prusse, n'a été instruite en plein de tout ce qui avait rapport aux indemnités prussiennes que quand cela était déjà arrêté et signé entre la France et le Cabinet de Berlin".

Quand les explications exigées d'Alopéus furent recues à St. Pétersbourg, le comte Worontzow trouva bon d'approuver la manière d'agir du ministre de Russie, mais il n'en conserva toujours pas moins les plus grands soupçons à l'égard de la politique prussienne, en étant persuadé en même temps que le Cabinet de Berlin avait reçu de Napoléon des promesses de nature à satisfaire la soif d'acquisitions territoriales

gouvernement que le comte Haugwitz s'était правительству, что графъ Гаугвицъ уже вполн

Но въ Петербургъ иваче смотръли на этоть "отрывовъ изъ исторіи въка" и графъ Воронцовъ, въ конфиденціальномъ письмі отъ 27-ю сентября, требуеть отъ Алопеуса объясненій относительно поведенія Берлинскаго кабинета въ отношении русскихъ предложений о союзь. Воронцовъ не можетъ согласовать увърени Гаугвица о томъ, что необходимо соединиться противъ Франціи-съ дъйствительнымъ его поведеніемъ. Самъ прусскій министръ, говорить Канцлеръ, сообщилъ Алопеусу первый проекть союзной конвенція, который быль принять Государемъ, и Алопеусъ получилъ полномочіе подписать его. Между темъ, впоследстви сапъ Гаугвинь отказывается отъ своего-же проскта, стоило только Дюроку прівхать въ Берлинь. Впрочемъ, графъ зналъ, что "принципы Берлинскаго кабинета" не допускають принятіе энергическихъ мъръ, "въ особенности если дъю идетъ только объ общемъ благъ". Но въдь самъ Гаугвицъ зателлъ дело о союзе, а затемъ обълляеть, что поняли действительныя намеренія Берлинскаго кабинета".

Сверхъ того, требуется отъ Алопеуса объененія того факта, что всв знають въ Берлинъ о происходившихъ между обоими дворами секретивимихъ переговорахъ по поводу русскихъ предложеній. Графъ Воронцовъ недоумъваетъ, существуетъ-ли въ Берлинъ постоянно такой обычай придавать такую гласность полобнаго рода переговорамъ. Но, прибавляеть онъ, "кажется, однако, по этой методъ не дъйствовали, когда речь шла о пріобретеніяхъ и округленіяхъ для нихъ (пруссаковъ), потому что Россія, союзница Пруссін, узнала о всемъ, что касалось до вознагражденія Пруссін только когда все уже было рѣшено и подписано между Франціей и Берлинскимъ кабинетомъ".

Когда-же въ С.-Петербургъ были получени требуемыя отъ Алопеуса объясненія, графъ Воронцовъ находилъ справедливымъ оправдать образъ дъйствія посланника, но всетаки въ отношенін прусской политики онг сохраниль сильную подозрительность и быль убъждень, что Берлинскій кабинетъ получиль отъ Наполеона какія-нибудь объщанія, которыя должны быль уловлетворить жажду терреторіальных увелиte la Prusse. Le chancelier de l'Empire гарре- ченій Пруссіи. Государственный Канплерь ваnait en vérité à l'amitié de la Prusse, à la contion toutefois au'on s'inculquât bien à Berlin tte vérité que la Russie n'est pas faite pour rvir uniquement d'instrument aux vues et nvenances de ladite Cour et que nos liaisons vec elle sont d'une importance bien plus mazure pour elle que sa liaison ne l'est pour nous. t pour que cet état de choses se maintienne, l faut qu'elle y mette beaucoup du sien". (Déêches du comte Worontzow du 30 septembre 4 du 16 novembre 1803).

M. d'Alopéus continuait en même temps à ustifier sa conduite, en démontrant, qu'il n'avait épondu que pour le ministre, mais jamais pour e roi, qui est un homme "bon, loyal, moral", mis sans caractère. Un Prussien, remarquable our son esprit, disait à Alopéus: "Encore un igne comme celui-ci et la Prusse sera réduite u róle subalterne qu'elle joua avant l'avénenent de Frédéric II".

A l'époque même où se produisaient les très ntéressantes négociations diplomatiques préciées par rapport à la situation générale de l'Euope, les deux gouvernements de Russie et de Prusse réussirent à s'entendre sur la question le l'extradition des transfuges. Le commencenent de ces négociations se rapporte à la fin la XVIII siècle. Par un oukase, en date du O octobre 1797, Paul I donna l'ordre au prince Repnine, qui se trouvait alors en Pologne, de onclure avec la Prusse une convention pour 'extradition des transfuges "conforme aux relaions de bon voisinage et d'amitié que nourrit a Cour Impériale à l'égard de la Prusse et pour nettre fin à toute espèce de malentendus".

Le prince Repnine écrivait au comte Panine Berlin, dans une lettre du 30 octobre 1797, ve par des aconsidérations, qui ne peuvent être ifférentes pour les deux parties, vû la conncité de leurs territoires mutuels et vû la noumuté de leurs sujets dans les provinces récement annexées de l'ancienne république poloise, -des conditions claires et précises, comme était le plus convenable, devaient être arrêtées ur un acte spécial à conclure entre les doux lissances, pour que l'on ne recueille pas les ansfuges des deux pays et pour que l'on prode à l'extradition, non-seulement des déserteurs ilitaires, mais aussi des transfuges de toutes asses". Panine devait prêter son concours à ette affaire; quant à Repnine, il était entré ijà en relations avec le "ministère (président) з la Prusse orientale", pour que celui-ci nomme говоры.

it en même temps à Alopéus que la Russic | поминасть Алонеусу, что Россія дъйствительно дорожить дружбою Пруссіи, однако, только при томъ условін, "чтобъ въ Берлинів прониклись вполнъ тою истипою, что Россія не способла служить только орудіемь для видовъ и удобствъ сказаннаго двора и что наши связи съ нимъ имъютъ для исго гораздо большее значение, псжели эта связь имветь для нась, и чтобъ такое положеніе вещей прододжалось необходимо съ его стороны больше старанія". (Депеши гр. Воронцова, отъ 30 сентября и 16 ноября 1803 года).

> Между темъ, Алонсусъ продолжаеть оправдывать свое поведеніе, доказывая, что онь откъчалъ только за министра, но никакъ не за короля, который человавь "добрый", "честный" и "правственный", но безъ характера. Одинъ намъчательный по своему уму пруссакъ сказалъ Алопеусу: "Еще одно такое царствованіс и Пруссія будеть низведена на ту низкую роль, которую она играла до воцаренія Фридриха II."

> Въ то время, когда происходили вышеналоженные, чрезвычайно интересные динломатическіе переговоры объ общемъ положеніи Европы, между обоими правительствами состоялось также соглашение по вопросу о выдачь былыхъ. Начало последнихъ переговоровъ относится къ кони XVIII въка. Указомъ 20 октября 1797 года Павель I приказаль князю Репнину, быкшему тогда въ Польше, заключить конвенцію о выдачь бытымхь съ Пруссіей для добраго состаства и той дружбы, въ которой пребываетъ дворъ Высочайшій съ прусскимъ и для прекращенія всякихъ недоразуміній".

> Князь Репнинъ, письмомъ отъ 30 октября 1797 г., сообщиль гр. Панину въ Берлинъ, что "по дваженіямъ, которыя для обънкъ сторонъ пе могуть быть различны по смежности взаимныхъ областей и по новости подданныхъ, обитающихъ въ присоединенныхъ отъ бывшей республики польской земляхъ, были, какъ то всего приличные, постановлены между объихъ державъ ясныя и точныя особымъ актомъ условія, о непринятіи обостороннихъ бітлыхъ и возвращенін въ случав таковыхъ побеговъ не только военно-служащихъ вижнихъ чиновъ, во и всякаго состоянія дюдей". Панинъ долженъ быль содействовать этому делу, самъ-же Репнинъ уже вошель въ сношенія съ "министерствомъ" (президентомъ) восточной Пруссіи", чтобъ опо назначило двухъ уполномоченныхъ на перс-

1

deux délégués chargés de poursuivre les négociations.

La proposition russe fut acceptée par le gouvernement de Berlin, mais les négociations ne firent aucun progrès pendant plusieurs années de suite, en partie grâce à la circonstance que les autorités militaires prussiennes s'opposaient à la conclusion d'une convention de cartel, sous prétexte qu'il était désavantageux de livrer à la Russie ses déserteurs. La signature de la convention de cartel n'eut lieu qu'au mois de février 1804, quand Alopéus se décida sans avoir aucun plein-pouvoir à cet effet, à signer sub spe rati un article séparé, en vertu duquel le gouvernement russe donnait son autorisation à "l'extradition" de la Russie des chevaux, dont la cavalerie prussienne avait le plus grand besoin. Ce n'est que sous condition de l'acceptation de cet article spécial que les autorités militaires prussiennes consentirent à la signature de la convention de cartel.

Mais le chancelier de l'Empire fut très mécontent de cette concession, faite par Alopéus et il lui déclara franchement qu'il ne pouvait pas comprendre comment il avait pu consentir à la signature de cet article, qui n'avait rien de commun avec la convention de cartel. Dans les instructions qu'il avait reçues, il n'était pas question de cet objet et le gouvernement impérial avait toujours refusé au contraire d'autoriser la Prusse à faire en Russie des achats de chevaux, dont on manquait même pour la cavalerie et l'artillerie russe. L'Empereur faisait savoir, par l'entremise du comte Worontzow, qu'il préférait renoncer à la conclusion du cartel plutôt que de signer cet article spécial.

"En communiquant au comte de Haugwitz la résolution de l'Empereur", dit le chancelier dans la dépêche du 3 mars 1804, "vous pourrez dire à ce ministre que cette demande de "l'extradition des chevaux de la Russie" a fait aussi l'objet d'une conversation spéciale entre l'Empereur et le roi pendant leur entrevue à Memel et que Sa Majesté y a des lors répondu par un refus. Il suffirait d'autoriser cette "extradition de chevaux" en faveur de la Prusse, pour que les autres puissances fassent immédiatement la même demande.

M. d'Alopéus aurait pu rappeler au comte Worontzow que le gouvernement prussien refusait de signer la convention sans la signature de l'article spécial et qu'il soulevait en général toute sorte de difficultés. Ainsi Schröter, ministre de la guerre de Prusse, avait amené le

Русское предложение было принято Берлинскимъ правительствомъ, но переговоры не двигались впередъ въ продолжени и вскольких льть, благодаря отчасти тому обстоятельству, что прусскія военныя власти сопротивлялись заключенію картельной конвенцій, находя невыгоднымъ выдавать Россін бітлыхъ дезертвровъ. Наконецъ, только въ февралъ 1804 год состоялось полписание картельной конвении. послѣ того какъ Алопеусъ рѣшился, безъ всякаго полномочія, подписать sub spe rati отдыную статью, въ силу которой русское правітельство дозволяеть вывозъ изъ Россія лошадей, въ которыхъ прайне нуждалась прусски кавалерія. Только подъ условіемъ принятія этії отдельной статьи, прусскія воепныя власт желали согласиться на подписаніе картельної конвенція.

По Государственный Канцлеръ остался весым недовольнымъ такою уступинвостью Алопеуса и откровенно ему заявиль, что удивляется, каконъ могь согласиться на подписание такой статьи, которая ровно ничего общаго не инйегь съ содержаниемъ картельной конненців. Въ инструкціяхъ, данныхъ ему, ни слова не тосрится объ этомъ предметъ и императорски правительство постоянно огказывало Пруссів въ покупкъ въ Россіи лошадей, такъ какъ ихъ недостаточно для русской кавалеріи и артилеріи. Государь, объявляетъ графъ Воронцовъ, скоръе готовъ отказаться отъ картели, нежели подписать эту отдъльную статью.

"Сообщая это ръшеніе Государя графу Гаугвицу", оканчиваетъ свою денешу отъ 3 марта 1804 г. Государственный Канцлеръ, "вы можете объявить этому министру, что это желаніе относительно вывоза ("экстрадиціи") лошадей изпредъловъ Россін" было также обсуждаемо лично между Императоромъ и королемъ во время свиданія ихъ въ Мемелъ и уже тогда посл'ёдовалъ отказъ. Если разръшить въ пользу Пруссін такую- "экстрадицію лошадей", то другія державы немедленно заявить подобное-же требованіе.

Но Алопоусъ могъ напомнить графу Воронцову, что прусское правительство совствиъ отказалось подписать безъ отдёльной статьи конвенцію и сдёлало разныя затрудненія. Такъ, прусскій военный министръ Шрётеръ добился того, что король согласенъ былъ постановить о roi à ne consentir qu'à l'extradition des déserteurs militaires et non pas celle des "simples sujets non-enrôlés". Alopéus répondit à ce qui précède que l'on s'était entendu d'abord sur l'extradition des sujets déserteurs de tout état et de toute condition, militaire et autre" et qu'il refuserait par conséquent de signer une convention dans bauelle il ne serait question que des déserteurs militaires. Il réussit enfin à introduire dans la convention, d'accord avec le gouvernement prussien. l'extradition de tous "les transtuges" sans acune différence, mais sous condition de la signature de l'article spécial. (Dépêches d'Alovéus du 30 janvier (11 février), 9 (21) février et 13 (25) février 1804).

Quoiqu'il en soit, le refus du gouvernement rasse de ratifier l'article spécial avait fortement affligé le comte Haugwitz. Mais la Russie s'en tenait fermement à sa résolution. Si le roi de Prusse,-écrivait le chancelier de l'Empire à M. d'Alopéus le 21 avril 1804, consent à donner sa ratification à la convention de cartel sans y adjoindre aucun article spécial, une fois que le gouvernement russe s'oppose à cette adionction, vous ferez comprendre au Cabinet de Berlin que la conclusion d'un cartel ne lui avait té proposée que dans la conviction "qu'il était galement profitable pour les deux pays". Mais i le Cabinet de Berlin a d'autres vues sur cet biet et s'il considère la convention comme une violation de ses intérêts, l'Empereur a l'intention de ne pas insister le moins du monde et demande que le roi de Prusse n'écoute que is voix de sa propre conscience.

Dans ces circonstances, Alopéus était autoisé à déclarer que l'Empereur "renoncera à l'idée de la conclusion d'un cartel entre la Russie et la Prusse plutôt que de prétendre à une condescendance de son allié qui ne serait pas spontanée et qui ne lui paraîtrait pas réciproque".

La question une fois posée ainsi-d'accord avec la dignité personnelle du comte Worontzow et avec l'honneur de la Russie, - sa solution définitive se fit néanmoins assez longtemps attendre: le roi de Prusse ne renonça nullement à l'article spécial concernant "l'extradition des chevaux" et la convention de cartel ne fut ratifiée des deux parts, parcequ'elle n'était "avantageuse que pour la Russie seule".

"L'immensité et l'ordre des choses de la Russie", écrivait le roi au comte de Haugwitz, le 5 avril 1804, "sont très souvent les causes de | чинов) невозможности отъясканія и выдачи на

выдачь дезертировъ, но только не простыхъ "подданныхъ исзавербованныхъ". На это посланникъ возразилъ, что было постановлено первоначально о выдачь "подданныхъ-бъглыхъ всяваго званія и состоянія, военнаго или инаго" и потому онъ отказался полинсать конвенцію. въ которой говорится только о военныхъ бъглыхъ. Ему удалось навовецъ ввлючить въ конвенцію, съ согласія прусскаго правительства, выдачу всъхъ "бъглыхъ" безъ различія, но только подъ условіємъ подписанія отдільной статын. (Денеши Алонеуса, отъ 30 янв. (11 февр.), 9 (21) февраля и 13 (25) февраля 1804 года).

Какъ бы ни было, во всякомъ случа в отказь русскаго правительства ратификовать отпельную статью сильно опечалиль графа Гаугвина. Но русское правительство осталось твердо въ своемъ решеніи Если же, писаль Госуларственный Канцлеръ Алопеусу 21 апръля 1804 г., король прусскій согласень дать свою ратификацію на картельную конвенцію лаже бозъ отдільной статьи, если уже русское правипельство на этомъ настанваеть, -- то онъ можеть объявить Берлинскому кабинету, что ему было предложено заключеніе картели только изъ убъжденія, что "онъ будеть одинаково выгоденъ для обонкъ государствъ". Но если Берлинскій кабинеть иначе смотрить на этоть предметь, усматриван въ конвенціи нарушеніе своихъ интересовъ, Императоръ намфренъ удерживаться отъ всякаго настоянія и просить только прусскаго короля следовать исключительно голосу своей собственной совъсти.

При такихъ обстоятельствахъ Алопеусъ быль уполномоченъ объявить, что Государь "скорфе откажется отъ мысли о заключени картели между Россіей и Пруссіей, нежели требовать отъ своего союзника уступки, которая делается не добровольно и не кажется ему взаимной".

Такая постановка вопроса, подсказанная графу Воронцову полнымъ сознаніемъ своего личнаго достоинства и величія Россіи, не ръшила его окончательнымъ образомъ: король всстави не отказался отъ отдельной статьи относительно "экстрадицін лошадей" и картельная конвенція пе была имъ ратификована потому что "вся конвенція", по словамъ короля изъ письма къ Гаугвиду отъ 5 апреля 1804 г., "выгодна только одной Россін, а не Пруссін".

"Великая обширность и внутреннее состояніе Россін", писаль король, "бывають часто приl'impossibilité de trouver et d'extrader, sur nos demandes, des soldats et des autres sujets et criminels qui se sont réfugiés en Russie. Voici des circonstances qui se basent sur la nature et la position du pays et dans lesquelles il est impossible de faire des changements quelconques. Au contraire, la position de mon pays et les voyages incessants des sujets russes pour les affaires de commerce favorisent beaucoup la découverte des Russes, qui se sont réfugiés dans mes possessions. De sorte que la Russie a un avantage énorme'(sic!) sur moi quant à l'extradition de ses sujets".

En vue de ce refus du roi de ratifier la couvention sans l'article séparé, M. d'Alopéus renvova l'acte de ratification au nom de son Souverain et la convention de cartel resta non ratifiée jusqu'au 13 décembre 1809, quand enfin Frédéric-Guillaume III céda à Koenigsberg au désir d'Alexandre I et ratifia cet acte sans l'article concernant "l'extradition des chevaux".

S. M. L'Empereur de toutes les Russies, et S. M. Le Roi de Prusse, animés d'un égal désir de se donner réciproquement des preuves de l'amitié intime qui les unit, sont convenus de faire cesser les abus et les inconvéniens auxquels la désertion des soldats de leurs armées respectives a souvent donné lieu, et de conclure pour cet effet une convention de cartel.

En conséquence les Hautes Parties contractantes ont muni de Leurs pleinpouvoirs: S. M. L'Empereur de toutes les Russies, son Conseiller privé, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berlin le sieur Maxime d'Alopéus, chevalier de l'ordre de St.-Alexandre-Nevsky, de celui de Ste.-Anne de la première et grand'croix de l'ordre de St.-Wladimir de la seconde classe, etc.

S. M. Le Roi de Prusse le Sieur Chrétien Henri Curce, comte de Haugwitz, Son Ministre d'Etat de guerre et Министра Государственнаго, Военнаго de cabinet et Chevalier de ses ordres, и Кабинетнаго и орденовъ его кавалера,

представленіе наше бъгущихь съ сей сторони монхъ солдать и другихъ подданныхъ и преступниковъ. Вотъ обстоятельства, кои находятся въ натуръ и въ положеніи земли и въ конхъ пикакой законъ перемъны сдълать не можеть. Напротивъ того, положение монзъ владеній и безпрестанныя чрезъ оныя путешествія для вифшией торговли россійских купповъ, способствують не мало къ открытів техъ Россіянъ, кои въ моихъ областяхъ скрываются, следовательно Россія имееть большую выгоду (sic!) надо мною въ разсуждении возвращенія своихъ подданныхъ".

Вь виду отказа короля дать свою ратификацію на конвенцію безъ отдільной статы, Альнеусь позвратиль акть ратификаціи оть имени Госуларя и картольная конвенція оставалась ператификованною до 13 декабря 1809 года когда наконецъ въ Кёнигсбергь Фридрихъ Вальгельиъ III уступилъ желанію Александра I в согласился дать ратификацію безъ статьи объ "экстрадиціи лошадей".

Е. В. Императоръ Всероссійскій в Е. В. Король Прусскій, будучи одушевляемы равнымъ желаніемъ изъявть взаимно опыты искренней дружбы ыхъ соединяющей, согласились повельть прекратить злоупотребленія и неудобства, причиняемыя нер'вдко поб'вгомъ солдать изъ Ихъ обоюдныхъ армій, и на сей конецъ заключить копвенцію о выдачь бъглыхъ.

Въ следствие сего Высокодоговаривающіяся стороны снабдили своими полномочіями: Е. В. Императоръ Всероссійскій своего Тайнаго Сов'ятника, чрезвичайнаго посланника и полномочнаго Министра въ Берлинв пребывающаго Максима Алопеуса, орденовъ Св. Александра Невскаго, Св. Анны 1-го класса и Св. Владиміра большаго креста 2-й степени кавалера, а

Е. В. Король Прусскій, Христіана Геприха Курце, графа Гаугвица, своего et de ceux de St.-André, de St.-Ale- также орденовъ Св. Андрея, Св. Алекpouvoirs respectifs, sont convenus des постановили нижеследующія статьи: articles snivans:

#### ARTICLE I.

En deux mois, à compter du jour de l'échange des ratifications, on restituera de part et d'autre tous les individus qui sont au service militaire respectif des Hautes Parties contractantes, officiers, sous-officiers et soldats, soit à pied, soit à cheval, natifs de quel pays que ce soit qui, à compter de la date mentionnée cidessus, désertent des armées respectives des deux Souverains. Ils seront arrêtés et restitués avec les chevaux, les selles, les armes, les habillemens et tels autres effets, qu'ils auront sur eux ou qu'ils auraient eté dans le cas d'emporter.

### ARTICLE II.

Comme il pourrait arriver qu'un déserteur avant la désertion du service de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, eut déserté des troupes d'un autre Souverain ou d'un autre Etat avec lequel l'une des Hautes Parties contractantes eut conclu un cartel, le déserteur n'en sera pas moins restitué à l'armée de laquelle il aura déserté en dernier lien.

### ARTICLE III.

Il sera défendu aux généraux et officiers respectifs et en général aux autorités militaires et civiles, à compter du terme fixé à l'art. I-er de la présente convention, d'enrôler ou de recevoir les сей конвенціи, набирать или принимать

zandre-Nevsky et de Ste.-Anne de la сандра Невскаго и Св. Анны 1-го класса première classe; lesquels Plénipotentiai- кавалера, которые полномочные, по разres, après avoir échangé leur plein- мънъ обоюдныхъ своихъ полномочій,

#### Статья І.

Чрезъ два мъсяца, считая со дия размёны ратификацій, будуть выдаваемы съ одной и другой стороны всф состоящіе въ обоюдной военной службі высокихъ договаривающихся сторонъ офицеры, унтеръ-офицеры и солдаты, какъ пъхотные, такъ и конные, какой бы земли они уроженцы ни были, кои считая съ вышеупомянутаго числа, побъгутъ изъ ихъ обоюдныхъ армій. Они будутъ задерживаемы и возвращаемы съ лошадьми, съдлами, оружіемъ, одеждою и со всвми вещами, при нихъ находящимися, или какія бы только могли они съ собою унести.

#### Статья II.

Какъ случиться можетъ, что бъглой до побъга изъ службы той или другой изъ договаривающихся сторонъ бъжалъ бы изъ войскъ другаго Государя, или другой державы, съ которою одна изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ заключила бы конвенцію о выдач'в б'вглыхъ, то не взирая на сіе, таковой б'вглецъ будетъ выданъ армін, изъ которой онъ въ последній разъ бежаль.

### Статья III.

Запрещается обоестороннимъ генераламъ и офицерамъ и вообще военнымъ и гражданскимъ начальникамъ, считая съ положеннаго срока въ первой статъв

déserteurs de l'autre Partie contractante, вы службу б'ылыхы другой договариваю-Ceux qui se présentent pour se faire щейся стороны. А которые явятся дм enrôler doivent être examinés soigneu- вступленія въ службу, тіхъ строго доsement, et dès que, soit par leurs ré- прашивать, и коль скоро они, или по ponses, soit aux indices extérieurs de отвътамъ ихъ, или по внъщнимъ приleurs habillemens, armes ou autres quel-|мьтамъ ихъ одежды, оружія. или чего conques, ils sont reconnus déserteurs, другаго, будуть признаны за бълыхь. ils seront arrêtés d'abord et sans que таковыхътотчасъ задерживать, не дохиl'on en attende la réquisition.

La même chose aura lieu s'ils arrivent sans demander d'être eurôlés, mais не желая встунить въ службу, но когда qu'à leurs propos ou à tels autres in- по ихъ словамъ или по другимъ какичъ dices, ils soient reconnus déserteurs.

Dès qu'ils auront été arrêtés, il en sera donné avis au chef de la garnison давать знать начальнику ближайшаго la plus proche, ou au défaut d'une гарнизона, или за небытностью по соautorité militaire voisine, à l'autorité свдству военнаго начальства. ближайcivile la plus à portée, afin que le dé- memy гражданскому начальству, даби serteur soit conduit jusqu'à la frontière быль до границы, отqui sépare les deux Etats, et que là дёляющей оба государства, и чтобы оный même il soit restitué et remis à сеих тамъ быль возвращень и отданъ тык. qui seront chargés de le recevoir.

#### ARTICLE IV.

Au cas que le déserteur échappe à la connaissance des autorités militaires изъ виду военныхъ и гражданскихъ et civiles du pays respectif, où il se начальствь той взаимной области, кула sera réfugié, la recherche, l'arrestation опъ ушелъ, поиски, задержание и выet la restitution s'en fera par les auto- дача онаго имъютъ быть чинимы ваrités de ce même pays et de la manière чальствами той же самой области на déterminée à l'article III, à la pre-основании статьи III-й по первому треmière réquisition qui en sera faite par бованію, чинимому военными и гражles autorités militaires ou civiles du данскими начальствами той держави. pays d'où il a déserté; de manière tou- изъ которой онъ бъжалъ, только бы tefois que cette réquisition se fasse au требованіе сіе посл'ядовало не позже, plus tard dans le terme de deux ans. вакъ въ двугодичный срокъ, считая со à compter du jour de la désertion. Ce terme de deux ans écoulé, le déserteur ne pourra plus être réclamé.

### ARTICLE V.

La réquisition pourra être adressée Съ таковымъ требованіемъ можно от-

даясь о томъ требованія.

То же самое наблюдать, когда явится приметамъ за беглыхъ признаны булуть.

Коль скоро они задержаны, то о семь кому поручено будеть ихъ принимать.

### Статья IV.

Въ случав, когда бъглой скроется дня побъга. По истечени же сего двугодичнаго срока не можно уже обратно требовать бъглаго.

### Статья V.

proche, les autorités militaires rendront les déserteurs qui se seront présentés pour être enrôlés, et les autorités civiles ceux qui ne se seront pas présentés à cet effet. Les autorités civiles prussiennes prendront là-dessus les ordres des chambres de guerre et des domaines.

On tiendra la main réciproquement à ce qu'il soit promptement et loyalement satisfait aux réquisitions susmentionnées.

#### ARTICLE VI.

S'il s'élevait des doutes sur l'exactitude de tel fait énoncé dans la réqusition par laquelle un déserteur est réclamé, on ne pourra pas s'en prévaloir pour refuser la restitution du déserteur, mais afin que toute erreur soit prévenue, les autorités militaires ou civiles dresseront un procès-verbal, dont on accompagnera le déserteur. La copie en sera envoyée sans délai à la régence de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de même qu'à la chambre de guerre et des domaines de S. M. Prussienne du ressort desquelles se trouvera être une telle affaire.

#### ARTICLE VII.

Les autorités militaires et civiles respectives, soit dans les villes, soit à la campagne, ne laisseront passer ni sousofficier ni soldat à pied ou à cheval, ou de quel corps de troupes respectives qu'il puisse être, à moins qu'il ne soit какого бы они корпуса обоюдныхъ войскъ muni d'un passeport du chef ou commandeur du régiment, du bataillon ou томъ отъ шефа или командира полкоde la compagnie, dont il se dit être. ваго, баталіоннаго или ротнаго, отъ

à l'autorité militaire ou civile la plus носиться къ военному или гражданскому начальству самому ближайшему. Военные начальники будуть возвращать быглыхъ, явившихся для вступленія службу, а гражданскіе начальники всёхъ на сей конецъ не явившихся бъглыхъ. Гражданскія прусскія начальства испросять для сего предписанія изъ камеръ военной и коронныхъ волостей.

> Взаимно будетъ наблюдаемо, чтобъ скорое и справедливое по вышеупомянутымъ требованіямъ чинимо было удовлетвореніе.

#### Статья VI.

Естьли бы воспоследовали сомненія въ разсуждении точности какого либо обстоятельства, изображеннаго въ сообщенін, которымъ требують возвратить бъглаго, то сіе не можетъ служить поводомъ къ отказу выдачи бъглаго. Но для предупрежденія всяких недоразуміній, военныя или гражданскія начальства составять допросъ, съ которымъ препроводять бъглаго; копія же съ онаго имъетъ быть немедленно отправлена въ Губернское Правленіе Е. В. Императора Всероссійскаго, а равно и въ камеру военную и коронныхъ волостей Е. В. Короля Прусскаго, отъ ведомства которыхъ будетъ завистть таковое дело.

#### Статья VII.

Обоестороннія военныя и гражданскія начальства, въ городахъ ли или въ селеніяхъ пребывающія, не будуть пропускать ни унтеръ-офицеровъ, ни солдать пъхотныхъ или конныхъ, или изъ ни были, ежели не снабжены паспорAu défaut d'un tel passeport, l'individu котораго они зависять. За неимъніемъ qui devrait en être muni sera arrêté et же таковаго паспорта тоть, которому бы mis en sûreté, ainsi que ses pièces имъть оной надлежало, будеть задержань d'habillement, armes, chevaux et effets и посаженъ подъ стражу, съ отобраquelconques qu'il pourrait avoir sur lui, ніемъ у него принадлежащихъ къ одеждв ou avoir emportés. L'autorité civile ou вещей, оружія, лошадей и всего того, militaire la plus à portée, en sera aver- что токмо при себь могъ бы онъ имъть, tie sur-le-champ et il sera procédé ensuite или съ собою унести; о чемъ немедленно d'après la teneur de la présente convention.

#### ARTICLE VIII.

La restitution des déserteurs étant ainsi convenue, toute violation du territoire respectif sera soigneusement évitée et sévèrement défendue de part et d'autre aussi bien que tout enrôlement des déserteurs ou sujets respectifs.

Ceux qui violent le territoire de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, s'ils sont saisis dans le pays où ils s'en sont rendus coupables, seront punis là même selon les lois. Mais si par la fuite ils se sont soustraits à ladite punition, ils seront punis d'après les lois dans le pays de leur Souverain.

S'il s'élève des doutes sur le fait ou sur les circonstances particulières du fait, il sera établi une commission bilatérale à diriger par les commissaires de la partie lésée. La sentence de cette commission confirmée par les deux Souverains, sera exécutée sans délai.

### ARTICLE IX.

Pour tout déserteur, les frais d'entretien, seront acquittés à raison de dix на содержание его издержки будуть пла-

извъщать самое ближайшее пачальство военное или гражданское, а потомъ поступать по силѣ сей конвенціи.

### CTATES VIII.

Поелику такимъ образомъ соглаше нось на выдачу бъглыхъ, то и всякое нарушение обоюдныхъ предвловъ будеть рачительно избъгаемо и строго запрещаемо съ одной и другой стороны, равно какъ и всякой наборъ бъглыхъ или взаимныхъ полланныхъ ВЪ военную службу.

Ть, кои насильно перейдуть граница той или другой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ, будучи пойманы въ государствъ, гдъ учинили сіе преступленіе, им'єють быть тамъ и наказаны по законамъ. Но естьли побъгомъ уклонились они отъ помянутаго навазанія, то будуть наказаны по законамъ въ областяхъ ихъ Государя.

Буде произойдуть сомнинія въ разсужденіи преступленія или особыхъ обстоятельствъ онаго; тогда назначится обоесторонняя коммиссія, управляемая коммиссарами обиженной стороны. Приговоръ сей коммиссіи обоими Государями подтвержденный, будеть исполнень безь всякаго отлагательства.

### Статья ІХ.

За каждаго бъглаго, употребляемыя

pecks et demi ou de neuf gros de тимы по десяти коптекъ съ половиною, russe par jour et de deux metzes avoine, ainsi que de huit livres de in par jour avec la paille nécessaire our le cheval du déserteur. Les fouriges seront pavés d'après le taux que purnira chaque fois le prix courant au arché de la ville la plus proche.

Le payement de ces frais se fera lors e la reddition du déserteur et du cheal et les frais ne pourront dans aucun as être augmentés; les déserteurs ne ouvant contracter de dettes légitimes, ne sera pas question de la part de Etat réquérant du payement de leurs rétendues dettes.

La restitution du déserteur se fera a plus tard huit jours après son arrestion et celle-ci aura lieu dès qu'on aura découvert.

#### ARTICLE X

Pour chaque déserteur restitué il sera ayé lors des restitutions deux bons ucats d'Hollande, de la part de celle es Hautes Parties contractantes à lauelle la restitution se fera, cette reunération sera pour celui, ou ceux des abitans du pays où le déserteur s'est endu, qui par leur activité l'auront écouvert à l'effet de son arrestation.

#### ARTICLE XI.

Ceux qui dans le pays de l'un des té dans le premier article de la prénte convention, commettent un délit

или по девяти прусскихъ грошеновъ въ день, и выдаваемы по двъ мепы (мърки) овса и по восьми фунтовъ свна на день съ нужной соломой для лошади бъглаго. За сей фуражъ платить по таксъ существующей всякій разъ по торговымъ ценамъ ближайшаго города.

Платежъ за сін издержки производить при отдачѣ бѣглаго и лошади, и сихъ издержекъ ни въ какомъ случаъ не увеличивать; поелику же бытлые не могуть делать законных долговь, то и со стороны государства требующаго. не будеть настоять річь о заплаті мнимыхъ лолговъ ихъ.

Выдача бъглаго имъетъ послъдовать не поэже какъ чрезъ восемь дней, по задержанін его, которое чинить немедленно по отысканіи его.

### Статья Х.

За каждаго выданнаго бытлеца будетъ заплачено, при отдачв его, два хорошихъ голландскихъ червопца со стороны той изъ Высовихъ договаривающихся сторонъ, которой таковая выдача послівдуеть. Сіе награжденіе получить тоть, или т: изъ жителей государства, въ которое бъглый ушелъ, кои по раченію своему его открыли для взятія подъ стражу.

#### Статья XI.

Тъ, кои въ областяхъ одной изъ обоeux Souverains, et à compter du terme ихъ Государей, считая съ положеннаго въ І-й стать в сей конвенціи срока, учинять уголовное преступленіе, или кои iminel ou qui sont accusés ou préve-обвинены или подозръваемы въ учине-18 d'en avoir commis un, à compter ніи таковаго преступленія, считая съ idit terme, et qui en suite prennent вышеномянутаго срока, и которые поfuite et se rendent dans le pays de томъ убъгуть и удалятся въ области

l'autre Souverain, seront restitués de другаго l'осударя, будуть выдаваемы съ part et d'autre à la première réquisition, laquelle aura lieu de la manière ванію, которое им'веть посл'ядовать нижеindiquée ci-dessous à l'article XII.

L'état ou la condition du coupable accusé ou prévenu, ne changera rien à cette disposition, et il sera restitué de quel état ou de quelle condition qu'il soit, noble, habitant d'une ville ou de la campagne, libre, serf, militaire ou civil.

Mais si ledit criminel ou prévenu est sujet du Souverain dans le pays duquel il s'est rendu par sa fuite, après avoir commis un délit criminel dans le pays de l'autre Souverain, sa restitution n'aura pas lieu, mais le Souverain dont il est sujet fera administrer contre lui bonne et prompte justice.

Si cependant un individu quelconque a été arrêté dans le pays où il a commis un délit criminel ou un excès quelconque et ce pour avoir commis ledit délit ou excès, le Souverain du pays où l'arrestation s'est faite, fera administrer justice contre lui, et lui fera infliger la peine qu'il a encourue, quand même un tel individu serait sujet de l'autre Souverain.

#### ARTICLE XII.

Les réquisitions à l'effet de la restitution d'après l'article XI seront adressées respectivement aux régcenes de gouvernement de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies et aux chambres de guerre et des domaines de Sa Majesté le Roi de Prusse et non pas aux autorités inférieures ou aux justices. L'autorité ainsi requise ordonnera одной и другой стороны по первому требопоказаннымъ въ XII-й стать образомъ.

Состояніе или званіе обвиненнаго или подозрѣваемаго преступника никакой не произведеть перем'яны въ семъ постановленій, и оный имфеть быть выдань, какого бы состоянія или званія онъни быль, дворянинь ли, житель городской или сельской, вольной, крипостной, военной или гражданской.

Но естьли помянутый преступникъ, или подозрѣваемый вы преступленіи есть подданный Государя, въ области котораго онъ ушелъ, по учинении уголовнаго преступленія въ областяхъ другаго Государя, то такого не выдавать; но Государь, котораго опъ подданный, повелитъ немедленво судить его какъ должно по законать

Но ежели кто задержанъ въ области, гдв учинилъ уголовное преступление или какое безчинство, по причинъ таковаю преступленія или безчинства, то Государь той области, гдв последовало задержаніе, повелить его судить и произвесть наказаніе, какому онъ себя подвергнулъ, хотя бы сей преступникъ былъ подданный другаго Государя.

#### Статья XII.

Требованія касательно выдачи, чинимыя по силъ статьи XI-й, будуть взаимно препровождаемы въ Губернскія Правленія Е. В. Императора Всероссійскаго и въ камеры, военную, и коронныхъ волостей Е. В. Короля Прусскаго. а не къ нижнимъ начальствамъ или въ нижнія присутственныя міста. Начальство, которому такимъ образомъ учинено la restitution. Si le cas y est qualifié требованіе, предпишеть учинить выдачу, d'après l'article XI. elle se fera de ma- ежели прописанное въ оной д'яло соnière que de la part de la puissance гласно съ статьею XI-ю; выдача сія поrequise main forte soit prêtée pour le следуеть такимъ образомъ, что со стоuuérante.

Si à tel ou tel indice la qualification. nue même sans réquisition, il sera arrêté par ordre des autorités militaires et civiles respectives, et avis en sera donné à l'effet de sa restitution.

# ARTICLE XIII.

A compter du jour de l'arrestation d'un criminel ou prévenu, d'après l'article XI, il sera payé par jour pour son entretien dix copecs et demi, ou neuf gros de Prusse et quatorze copecs et demi ou douze gros de Prusse par jour pour sa détention, ces frais seront payés lors de la reddition du criminel ou prévenu, et celle-ci sera accélérée autant que possible.

#### ARTICLE XIV.

Les Hautes Parties contractantes sont convenues de restituer réciproquement соглашаются выдавать взаимно всъхъ tous les individus qui, sujets de l'un des deux Souverains, se rendent à compter de l'échange des ratifications en deux mois dans les états de l'autre, pour se цій, въ области другаго, дабы уклониться

transport de l'individu jusqu'à la fron- роны державы, въ которую отправлено tière, et qu'à cette frontière même ledit требованіе, назначится военная команда individu soit remis à ceux qui y seront для препровожденія требуемаго челов'вка envovés de la part de la puissance re- до границы, и что на самой границъ сей человъкъ выданъ будеть тъмъ, кои туда со сторовы требующей державы посланы будуть.

Естьли по какимъ либо приметамъ d'un individu à la restitution d'après причины къ выдачъ человъка, даже и les principes de l'article XI, est recon- безъ требованія, признаны будуть достаточными на основаніи статьи XI-й, то таковаго по поведению взаимныхъ военныхъ и гражданскихъ начальствъ задержать и дать о томъ знать для возвращенія его.

## Статья XIII.

Считая со дня задержанія преступqualifié ника или подозръваемаго въ преступленін, по сил'в статьи XI-й производить въ день на содержание его по десяти копъекъ съ половиною или по девяти прусскихъ грошеновъ; а на издержки задержанія по четырнадцати копъекъ съ половиною или по двенадцати прусскихъ гропіеновъ въ день. Издержки сін будутъ заплачены при выдачв преступника или подозрѣваемаго въ преступленіи, и сію выдачу сколь можно будуть ускорять.

## CTATES XIV.

Высовія договаривающіяся стороны тъхъ, кои будучи подданными одного изъ обоихъ Государей, удалятся чрезъ два мъсяца, считая размъны ратификаsoustraire à l'autorité de celui dont ils отъ власти того, коего они подданные,

sont sujets et prennent ainsi la qualité и такимъ образомъ содълаются переde transfuges. Ils seront donc réciproquement restitués en tant que leur fuite aura eu lieu après la susdite date, de побътъ ихъ воспоследуетъ после вышеquelque condition et de quelque état упомянутаго срока, какого бы званія в qu'ils puissent être, quand même ils состоянія они ни были, и хотя бы наn'auraient commis aucun délit.

#### ARTICLE XV.

La restitution susdite aura lieu à la première réquisition qui en sera faite, par les autorités militaires ou cíviles du pays d'où les sujets en question auront pris la fuite.

Ces réquisitions ne seront adressées ni aux tribunaux de justice, ni aux autorités subalternes, mais respectivement aux régences de gouvernement et aux chambres de guerre et de domaines les plus à portée.

Elles contiendront les noms de baptème et les noms de famille desdits individus, le signalement de leurs personnes et, s'il est possible, les indices de la route qu'ils pourraient vraisemblablement avoir prise et des endroits où peut-être ils pourraient se trouver.

La restitution se fera de manière que de la part de la puissance requise, l'individu soit transporté jusqu'à la frontière et qu'à cette frontière même ledit individu soit remis à ceux qui y seront envoyés de la part de la Puissance requérante.

A compter du jour de l'arrestation d'un tel individu qualifié d'après l'article XIV, il sera payé par jour pour son entretien dix copecs et demi ou neuf gros de Prusse, et quatorze copecs et demi ou douze gros de Prusse par по четырнадцати копфекъ съ половиною jour en frais de détention. Ces frais или по двинадцати прусскихъ грошеseront payés lors de la reddition du новъ въ день за издержки по сему за-

бъжчивами. По чему всъ таковые будуть взаимно выдаваемы, коль скоро какого преступленія не учинили.

### Статья XV.

Помянутая выдача имфетъ последовать по первому требованію, чинимому дія сего военными или гражданскими начальствами того государства, изъ котораго таковые подданные убъжали.

Требованія сін не будуть посыласии въ гражданскіе суды, ни къ подчиненнымъ начальствамъ, но взаимно въ ближайшія Губернскія Правленія и въкамеры военную и коронныхъ волостей.

Въ оныхъ прописывать имя, при крещеніи данное, и прозваніе помянутих бёглыхъ, такъ же приметы ихъ, а ежем можно, то и означение дороги, на которую бы они вероятно могли обратиться, и тъ мъста, гдъ они моглибъ находиться.

Выдача последуеть тавимъ образомъ, что со стороны державы, къ которой препровождено требованіе, б'яглый доставленъ будетъ до границы, и что на сей самой границѣ помянутый бѣглецъ отданъ будетъ присланнымъ туда со стороны требующей державы.

Со дня задержанія перебъжчика, по силъ статьи XIV-й, таковымъ признаннаго, платить въ день за содержаніе его по десяти копъекъ съ половиною или по девяти прусскихъ грошеновъ, и

possible.

Les susdites réquisitions doivent se faire au plus tard dans le terme de deux ans à compter du jour où les transfuges auront pris la fuite. Ce terme écoulé sans réquisition, le transfuge ne pourra plus être réclamé.

La disposition du VI-ème article relative aux doutes qui pourraient s'élever sur l'exactitude des faits, est regardée comme insérée ici et doit s'appliquer aussi aux transfuges.

Les Hautes Parties contractantes, animées de seutimens d'humanité sont convenues de plus, que les transfuges coupables d'une première désertion, à moins d'avoir commis un crime, ne pourront être punis corporellement.

#### ARTICLE XVI.

Ni les déserteurs, ni les criminels ou prévenus, ni les autres transfuges, ne pourront, de la part du Souverain qui les réclame, être poursuivis dans le pays de l'autre Souverain, soit par quelque acte de violence, ou d'autorité propre ou clandestinement. Il est en conséquence défendu qu'un détachement militaire ou civil quel qu'il soit, ou quelque émissaire secret passent la frontière des deux États.

Toute violation de territoire pareille sera suivie de l'arrestation et de la punition des coupables, là même où cette violation aura été commise.

transfuge, que sera accélérée autant que держанію. Издержки сін будуть заплачены при выдачь перебъжчика, которая будеть ускорена сколь можно.

> Помянутыя требованія должны чинимы быть не позже какъ въ двугодичный срокъ, считая съ того дня, когда перебѣжчики ушли; по истеченіи же срока сего безъ всякаго требованія, не можно уже болбе требовать выдачи перебъжчика.

> Постановленіе VI-й статьи касательно сомнъній, могущихъ произойти въ разсужденіи точности обстоятельствь, почитать какъ бы здёсь внесеннымъ, ибо оное должно такъ же къ перебъжчикамъ относиться.

> Высокія договаривающіяся стороны, человъколюбія, движимыя чувствами соглашаются сверхъ того, что перебыжчики провинившіеся въ первомъ поб'єв, естьли только не учинили уголовнаго преступленія, не будуть наказываемы твлесно.

#### Статья XVI.

Ни бъглые, ни преступники вли нодозрѣваемые въ преступленіи ниже, другіе какіе перебъжчики, не могуть быть преследуемы со стороны требующаго ихъ выдачи Государя, въ областяхъ другаго Государя, ни насильственнымъ образомъ, ни по собственной власти, ниже скрытнымъ образомъ. Въ следствіе чего, запрещается какой бы то ни было командъ, военной или гражданской, или какому бы то ни было дазутчику переходить границу обоихъ государствъ.

Всякое тавовое нарушение границы повлечеть за собою задержание и цаказаніе преступниковъ на томъ самомъ мість, гдъ воспослъдовало сіе насильство.

334

Si de la part de la puissance réclamante la poursuite d'un déserteur ou de предписано посредитвомъ команды воепplusieurs déserteurs ou bien d'un ou de ной или гражданской, или какимъ бы plusieurs criminels ou prévenus, ou autres то ни было образомъ, преслъдовать быtransfuges, a été ordonnée, soit au moyen лаго или многихъ преступниковъ, или d'un détachement militaire ou civil, ou подозръваемыхъ въ преступлении, или de quelque autre manière que ce soit, другихъ какихъ перебъжчиковъ, то преcette poursuite ne doit s'étendre que сл'ядование си должно простираться jusqu'à la frontière qui sépare les deux только до границы, отд'яляющей оба Etats; c'est à ce point qu'il faut que le государства; на семъ мѣстѣ должно détachement s'arrête et un seul homme остановиться командь, и одинъ только passera la frontière. Celui-ci s'abstiendra человъкь перейдетъ границу, котором de tout acte de violence ou d'autorité воздерживаться отъ всякаго рода наpropre et s'adressera à l'autorité mili- сильствъ или самовластія, но отнестись taire ou civile la plus proche, se légitimera en produisant les lettres réquisitoires de ses supérieurs, et proposera la réclamation. Un tel individu sera accueilli avec les égards recus et il sera procédé en conséquence de la présente convention.

### ARTICLE XVII.

Il est défendu de part et d'autre de recéler un déserteur ou bien un criminel, ou prévenu, ou un transfuge quelconque, ou de le faire passer dans quelque contrée, province ou garnison éloignée pour le soustraire à la réclamation.

Ceux qui se rendront coupables d'un encore sévèrement punis.

Si le coupable est un gentilhomme, ou un autre individu de condition re-или другой кто высокаго званія, то наlevée, cette peine sera portée à quarante ducats d'amende, et au double en cas червонцахъ пени и въ двое, въ случат de récidive. Si le coupable est de condition inférieure, l'amende sera de dix

Ежели со стороны требующей державы къ военному или гражданскому начальству самому ближайшему, представить письменное требование отъ своихъ вачальниковъ и требовать выдачи. Таковый присланный будеть принять съ приличнымъ уваженіемъ, и последуеть исполненіе по сил'ь настоящей конвенців.

### Статья XVII.

Запрещается съ одной и другои стороны укрывать бъглаго, или престипника, или подозреваемаго въ преступленіи, или перебыжчика, или препроводить его въ какое либо мъсто, область или въ отдаленный гарнизонъ, для избавленія его отъ выдачи.

Тѣ, кои изобличены будуть въ таrecèlement ou transport pareil, seront комъ укрывательстви или въ таковой non-seulement tenus de restituer les отсылкь, не только повинны возвратить frais causés par là, mais ils seront причиненныя тъмъ издержки, но еще и строгому подвергнутъ себя наказанію.

Ежели преступникъ есть дворянинъ, казаніе сіе будеть состоять въ сорокахъ повторенія таковаго преступленія. Есть ли преступникъ низкаго званія, то пеня ducats. Ceux qui ne pourront payer ces будеть состоять въ десяти червонцахъ. ront rendus coupables.

#### ARTICLE XVIII.

Il est défendu de part et d'autre d'acheou prévenu, ou par un transfuge.

Tout ce qui a été acheté de cette manière sera rendu gratis par l'acheteur, qui en restituera le prix au cas que les chevaux, armes, habillemens et effets susdits ne se trouvent plus chez lui.

L'acheteur sera encore soumis à une pays.

### ARTICLE XIX.

Si la restitution d'un déserteur, d'un criminel, d'un prévenu ou d'un transfuge, ne se fait point dans un cas, où d'après cette convention, elle devrait se faire, et que ledit individu enrôlé contre la teneur de cette convention ou non-enrôle, retourne par désertion ou par fuite, dans le pays auquel il aurait dû être restitué, le Souverain dudit pays n'est pas tenu de le rendre.

#### ARTICLE XX.

Il s'entend de soi-même et il est! Само собою разумъется и нарочно сею

amendes seront punis de prison ou d'une Кои же не въ состояни платить сихъ punition corporelle, d'après les lois et пеней, будуть наказаны тюрьмою или en proportion du degré auquel ils se se- тълесно по законамъ и по мъръ вины.

#### CTATLE XVIII.

Запрещается съ одной и другой стоter les chevaux, les selles, les armes et les роны покупать у объщаго лошадей, съдла, habillemens d'un déserteur, ainsi que les оружіе, одежду и всякія другія вещи effets quelconques qu'il a emportés. Il унесенныя имъ съ собою. Равнымъ обest de même défendu d'acheter les effets, разомъ запрещается покупать какія бы quelconques emportés par un criminel то ни было вещи, унесенныя преступникомъ, или подозрѣваемымъ въ преступленіи, или перебіжчикомъ.

> Все такимъ образомъ купленное будеть возвращено безденежно покупщикомъ, которой повиненъ заплатить за то деньгами въ тавомъ случав, когда бы у него не нашлись помянутые лошади, оружіе, одежда и вещи.

Сверхъ того подвергается покупщикъ peine proportionnée suivant les lois du соразм'врному наказанію по сил'в законовъ своего государства.

# Статья XIX.

Естьли выдача бъглаго преступнива, подозрѣваемаго въ преступленіи, или перебъжчика, совствы не воспоследуетъ, когдабъ по силъ сей конвенціи надлежало оной быть, и естьли помянутой бъглой, принятый въ службу, въ противность содержанія сей конвенціи, или въ оную не принятый, возвратится побітомъ или уходомъ въ ту державу, въ которую бъ должно было его возвратить, то Государь той державы не обязанъ уже его выдавать.

### Статья ХХ.

expressément stipulé par le présent ar- статьею постановляется, что настоящая

ticle, que cette convention n'aura point конвенція совсёмъ не будеть имы d'effet rétroactif.

Les déserteurs qui ont déserté avant le terme fixé par le premier article de la présente convention, et les transfuges qui ont quitté les pays des Souverains respectifs avant le terme fixé par le XIV-ème article, ne seront point rendus.

Quant aux criminels ou prévenus qui, d'après les principes établis à l'article XI, scraient soumis à la réclamation et à la restitution en tant que le délit criminel dont ils se sont rendus coupables. ou dont ils sont accusés ou prévenus eût été commis après le terme fixé à l'article premier de cette convention, la restitution s'en fera de part et d'autre quand même ledit délit criminel et leur fuite auraient en lieu avant ledit terme.

Au reste tous les différends qui pourraient avoir existé ou existent entre les Hautes Parties contractantes au sujet de la désertion ou de l'enrôlement jusqu'à l'époque de la signature de la présente convention, sont par cette convention même terminés et annullés.

#### ARTICLE XXI.

La durée de la présente convention est fixée jusqu'au terme établi pour la до срока постановленнаго союзомъ блаdurée de l'Alliance, qui subsiste heureusement entre les deux Souverains par le traité du 28 (16) Juillet 1800.

#### ARTICLE XXII.

La teneur de cette convention sera publiée dans les deux États et dans les обоихъ государствахъ и въ обоесторовarmées respectives des deux Souverains, нихъ армінхъ обоихъ Государей вскорв

дъйствія на прошедшее время.

ушедшіе до положеннаго Бъглие, срока въ первой стать сей конвенци, и перебъжчики, оставившіе области обюдныхъ Государей прежде срока положеннаго XIV-ою статьею, возвращени не будутъ.

Что васается до преступниковъ или подозрѣваемыхъ въ преступленіи, кон въ силу постановленій въ ХІ-й стать изображенныхъ, были бы подвержени требованію и выдачів, коль скоро уголовное преступленіе ими уже сабланное, или въ которомъ обвинены, или подозрѣваемы, воспослѣдовалобы послѣ срока положеннято въ первой статъв сей конвенцін, выдача оныхъ будеть учинена съ той и другой стороны, хотя бы таковое уголовное преступление и ихъ побыть прежде помянутаго срока сучились.

Впрочемъ всякіе споры, какіе могля бы или могуть существовать между Високими договаривающимися сторонами, касательно побъговъ или принятія въ службу, до подписанія настоящей боввенціи, прекращаются и уничтожаются сею самою конвенціею.

### Статья XXI.

Конвенція сія имбеть продолжаться гополучно существующимъ между обоими Государями по силв трактата 28 (16) іюля 1800 года заключеннаго.

### Статья ХХИ.

Сія конвенція будеть публикована въ d'abord après l'échange des ratifications по разм'вив ратификацій, дабы всімь afin que personne n'en ignore le con- содержаніе оной было изв'єстно, и чтобы tenu, et qu'à compter des termes respectivement exprimés et indiqués aux articles I-er, XI-me et XIV-me elle soit suivie et exécutée ponctuellement dans tous ses articles.

Les gouvernemens et commandans des provinces limitrophes, les officiers généraux, les autorités militaires et civiles respecctives, les chambres de guerre et des domaines et leurs subordonnés, seront instruits des stipulations de la présente convention. Ils auront l'injonction de veiller à son exécution fidèle et de lui donner à cet effet la plus grande publicité dans leurs gouvernemens et dans les provinces confiées à leur surveillance respective.

#### ARTICLE XXIII.

Les ratifications de cette convention seront échangées ici à Berlin dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi etc.

Fait à Berlin, le 13 (25) février l'an de grace 1804.

(L. S.) Maxime d'Alopéus.

(L. S.) Chrétien Henri Curce, comte de Haugwitz.

#### No 243.

1804, 12 (24) mai. Déclaration de Berlin, relativement à la guerre contre la France.

Après des pourparlers sans fin et par suite des instances constantes du gouvernement russe, en vue d'obliger la Prusse à sortir de sa neutralité

считая съ назначенныхъ и постановленныхъ взаимно сроковъ въ статьяхъ І-й. XI-й и XIV-й, оная во всёхъ ся статьяхъ въ точности соблюдаема и исполняема была.

Губернаторы и начальники пограничныхъ областей, генералы и другіе чиновники, военныя и гражданскія начальства, обоюдныя камеры военная и коронныхъ волостей и нодчиненные ихъ, будуть извъщены о постановленіяхъ настоящей конвенціи. Имъ предпишется смотръть не ослабно за точнымъ исполненіемъ оной, и на сей конецъ публиковать ее во всёхъ мёстахъ ихъ губерній и областей, взаимному надзору ихъ ввереннихъ.

#### CTATES XXIII.

Ратификаціи сей конвенціи будуть разменены здесь въ Берлине въ течении шести недъль или ранъе, буде можно.

Во увъреніе чего и т. д.

Въ Берлинъ, 13 (25) февраля въ лъто оть Рождества Христова 1804 г.

(М. П.). Максимъ Алопеусъ.

(М. П.). Христіанъ Генрихъ Курце, Графъ Гаугвицъ.

### No 243.

1804 г., мая 12-го (24-го). Берлинская декларація относительно войны противъ Франціи.

Послф нескончаемыхъ переговоровъ и постоянныхъ вастояній со стороны русскаго правительства, чтобь заставить Пруссію выдти изъ своего le roi Frédéric-Guillaume III signa enfin le 24 нейтральнаго положенія, наконецъ 24 мая была mai la déclaration, qui devait servir de premier подписана прусскимъ королемъ деклараци, pas dans la voie d'un rapprochement effectif entre la Russie et la Prusse pour la lutte contre Napoléon I. Si l'acte en question a été signé par le roi de Prusse, l'Empereur Alexandre I a dû, avant tout, ce revirement à Napoléon I lui-même, dont les actes illégaux et l'ambition insatiable devaient provoquer dans l'esprit de Frédéric-Guillaume III des craintes sérieuses pour son propre avenir. Le roi était révolté jusqu'au fond de son ame par le meurtre du duc d'Enghien et il avait chargé le comte Haugwitz de transmettre ses sentiments à ce sujet au ministre de France. Le roi était révolté en outre par les atteintes portées sans cesse par les Français à l'inviolabilité du territoire de l'empire d'Allemagne et nommément à Ettenheim, à Offenburg et à Kehl où les soldats français avaient arrêté un maître de poste allemand et s'étaient emparés de toute la correspondance postale.

Le roi n'en craignait pas moins toutefois un conflit avec Napoléon et il ne se décidait pas à prendre sur lui la responsabilité terrible d'être la cause de la guerre et des calamités innombrables, qui en sont la conséquence. Alopéus écrivait sans cesse de Berlin que "ni le roi, ni son ministre (Haugwitz) ne sont portés en aucune manière pour la France" et qu'au contraire ils détestent sincèrement la politique perfide et déloyale de Napoléon, mais que si le ministre insistait pour l'adoption de mesures plus énergiques, le roi craignait, par contre, de se compromettre, - aussi, malgré toutes les violations et acquisitions illégales de Napoléon, le roi "restera-t-il toujours un spectateur tranquille". (Dépêches d'Alopéus du 22 février (5 mars), du 15 (27) mars et du 19 (31) mars 1804).

Mais, ajoutait Alopéus, si "le roi est irrésolu, inactif, sans énergie, même faible, parcequ'il redoute les calamités de la guerre, il n'est pas déloyal". Il est réellement attaché à l'Empereur et "il n'est point de considération au monde qui pourrait déterminer le roi à prendre les armes pour agir hostilement contre la Russie". (Dépêche du 29 mars (10 avril) 1804). Alopéus comptait enfin sur l'amitié de Haugwitz et de Hardenberg, qui étaient unis l'un à l'autre, tant par leurs "principes", que par leurs "sentiments", et si l'on avait pu écarter le duc de Brunswick avec son indécision, le roi se serait certainement décidé plus vite à prendre des mesures plus énergiques contre Napoléon.

которая должна была служить первымъ шаюмъ на пути къ дъйствительному сближенію между Россіей и Пруссіей для борьбы противъ Наполеона І. Если этотъ актъ действительно был подписанъ королемъ прусскимъ, то Императоръ Александръ I обязанъ быль этимъ переворотомъ прежде всего самому Наполеону I, беззаконныя действія и ненасытное властолюбе котораго не могли не возбудить въ Фридрих Вильгельм'я III серьозныя опасенія насчеть своей собстренной будущности. Король быть возбужденъ до глубины души убійствомъ герцога Энгіенскаго и поручиль графу Гаугвицу высвазать эти его чувства французскому посланнику. Онъ возмущался также постоянными нарушеніями со стороны французовъ неприкосновенности территорін Германской Имперіп въ Эттенгеймъ, Оффенбургъ и Кель, гдъ фравцузскіе соддаты арестовали германскаго почтмейстера и захватили всю почтовую корресновденцію.

Но всетаки король искренно боялся столкновенія съ Наполеономъ и не рішался взять ва себя ужасную ответственность быть виновикомъ войны и встхъ следуемыхъ за нею необозримыхъ бъдствій. Алонеусъ постоя вно долосиль изъ Берлина. что "ни король, ин его инистръ (Гаугвицъ) нисколько не сторонния Францін", но напротивъ искренно ненавидить коварную и безсовъстную политику Наполеона. но если министръ настанваеть на болъе энергическихъ мфропріятіяхъ, король, напротивь, постоянно бонтся компрометтироваться, и потому, не смотря на всв насилія и захвати Наполеона, король всетаки останется "всегда спокойнымъ зрителемъ". (Депеши Алонеуса отъ 22 февраля (5 марта), 15 (27) марта и 19 (31) марта 1804 г.).

Но, прибавляеть Алопеусь, если "король нерфшителенъ, недфятеленъ, безъ энергіи, даже слабый, потому что онъ бонтся бъдствій войни. но онъ честный". Онъ действительно привазань къ Государю и "никакія соображенія въ мірт не могли бы заставить его приняться за оружіе для враждебныхъ действій противъ Россів. (Депеша отъ 29 марта (10 апрела) 1804 года). Наконецъ, Алопеусъ разсчитываль на дружбу между Гаугвицомъ и Гарденбергомъ, которые были соединены другь съ другомъ вакъ "принципами", такъ и "чувствами", и еслибъ не было нерешительного герцога Брауншвейгского, король навърно скоръе ръшился бы на болъе энергическія міры противъ Наполеова.

Il résulte toutefois de la correspondance personnelle entre Frédéric-Guillaume III et Ale рихомъ Вильгельмомъ III и Александромъ I xandre I que le roi prévoyait de plus en plus, видно, что король все болфе и болфе ясно предau commencement de l'année 1804, l'imminence видълъ въ началь 1804 года близость отчаянной d'une lutte désespérée avec Napoléon. Dans une lettre, en date du 21 février, le roi de Prusse communiquait à l'Empereur une note, envoyée тору ноту, отправленную въ Парижъ по поводу à Paris à l'occasion de l'occupation du Hanovre par les Français et de la violation de la neutralité de l'Allemagne du Nord. Il demandait à сить совъта Государя и высказываеть наl'Empereur de lui donner un conseil et émettait дежду, что обстоятельства не заставять его l'espoir que les circonstances ne l'obligeraient просять большаго. Онъ просять Императора pas à demander davantage. Il priait l'Empereur de lui dire s'il (le roi) n'avait pas fait ,tous les sacrifices possibles" à l'oeuvre de la paix. Malgré ces sacrifices, le gouvernement français pouvait en exiger de lui de plus grands et lui chercher chicane au point que l'honneur ne lui permettrait pas de satisfaire à ces exigences. "Jusqu'à quel point dans ce cas-ci", demandait le roi, -, pourrais-je, Sire, compter sur vos secours et sur la coopération de vos alliés? Je vous ouvre tout mon coeur. Vous voyez si ma confiance a des bornes. Ne me refusez pas la vôtre et songez de quel poids doivent être vos ouvertures dans toutes les résolutions степени важны должны быть для меня Ваши an'un avenir incertain me dictera. Je compterai sur un mot de votre bouche, comme on ne compte pas sur des traités solennels, et je serai tranquille sur les destinées de la Prusse, dès que la Russie y associera les siennes".

La réponse d'Alexandre I à cet appel chaleureux, fait à ses sentiments d'amitié pour le roi de Prusse, porte la date du 5 mars et était assez froide. Le roi,—répondait l'Empereur,—me demande un conseil, mais il y a des occasions -où l'ami le plus sincère ne peut plus donner de conseils et où chacun doit prendre un parti par lui-même". L'Empereur avait communiqué ses idées au roi dès le commencement de la crise en le priant de s'y associer et pourtant, - continuait l'Empereur, -, Vous avez cru devoir, Sire, suivre d'autres avis; j'ose dire, cependant, que si vous aviez agréé les miens, vous vous en seriez mieux trouvé". Il ne restait maintenant à l'Empereur qu'à indiquer les propositions faites au roi en 1803 par l'entremise d'Alopéus. "Mais dans ce moment, je le répète, ce n'est plus à moi de conseiller à Votre Majesté. C'est à elle ролю въ 1803 году чрезъ посредство Алопеуса. à se décider sur le parti qu'elle voudra prendre. | "Но въ вастоящее время, я повторяю, мий не-Je ne lui cacherai pas cependant que d'un côté чего совътовать Вашему Величеству. Отъ Васъ

Однако изъ дичной переписки между Фридборьбы съ Наполеономъ. Въ письми отъ 21 февраля король прусскій сообщаеть Имперафранцузскаго занятія Гановера и нарушенія нейтралитета Съверной Германіи. Онъ просказать не сделаль ли онъ (король) "всевозможныя уступки" делу мира. Не смотря на эти уступки французское правительство всетаки можеть потребовать онъ него еще большихъ уступокъ и привязываться къ нему настолько что честь ему не позволить исполнить его требованія. "Въ такомъ случав", спрашиваеть король, "насколько могу я разсчитывать, Ваше Величество, на Вашу помощь и на содъйствіе Вашихъ союзниковъ? Я Вамъ открываю вполнъ мое сердце. Вы видите насколько мое довъріе безпредъльно. Не откажите мръ въ Вашемъ довърін и подумайте до какой мнънія при вськъ ръшеніяхъ, которыя неизвъстное будущее заставитъ меня принять. Я положусь на одно слово изъ Вашихъ устъ больше, нежели полагаются на самые торжественные трактаты и я буду спокоенъ насчеть будущности Пруссіи, съ той самой минуты когда Россія присоединить къ ней свою собственную".

Ответь Александра I оть 5 марта, на это горячее воззваніе къ чувствамъ дружбы короля прусскаго, быль довольно холоденъ. Король, отвъчаетъ Императоръ, спращиваетъ у него совъта, но бывають случан, въ которыхъ "наиболье искренній другь не можеть больше совътовать и когда каждый должень действовать по собственному усмотрѣнію". Государь сообщиль королю въ самомъ началѣ кризиса свои мысли и просиль его приступать къ нимъ. "Ваше Величество однако", продолжаетъ Императоръ, "находили нужнымъ следовать советамъ другихъ; но всетаки и позволяю себъ сказать, еслибь Вы одобрили мон, Вы навърно находились бы въ лучшемъ положенін, чемъ теперь". Государю остается въ настоящее время только указать на предложенія, сділанныя коje vois l'honneur, la gloire et l'intérêt véritable et constant de votre couronne; de l'autre, après beaucoup de complaisances très chères et avec le reproche éternel d'avoir concouru à donner, à qui le mérite si peu, la monarchie universelle, je vois la ruine totale et inévitable de la vôtre. Votre Majesté sait, du reste, que pour obtenir la paix il faut le plus souvent d'autres sacrifices que ceux de la condescendance"....

L'Empereur déclarait enfin au roi de Prusse que s'il se décidait à combattre pour l'indépendance et pour les intérêts de toute l'Europe, Alexandre I serait toujours à ses côtés adans une lutte aussi noble<sup>2</sup>.

La lettre de l'Empereur produisit une forte impression sur le roi, qui le remercia sincèrement pour les sentiments d'amitié qu'il y avait exprimés et déclara être décidé à ne conclure aucune espèce d'entente avec la France. "A côté de Votre Majesté", — écrivait le roi à la date du 8 avril (n. st.), - nje ne craindrai point l'avenir".

Il est évident que cette décision du roi était de nature à faire croire à Alexandre I avec quelque raison-d'être, que l'heure avait sonné où la Prusse allait agir contre la France. "Vous désirez arrêter Napoléon s'il prétend marcher en avant", écrivait l'Empereur au roi le 8 avril (v. st), nje suis prêt à vous soutenir de tous mes moyens; mais, Sire, je souhaiterais que nous pussions clairement convenir de nos faits et établir entre nous une union qui devienne le centre d'un système d'opposition générale contre l'ennemi déclaré des droits et des propriétés d'autrui". Enfin l'Empereur compte sur l'amitié "personnelle et éternelle", qui les unit pour la lutte commune contre Napoléon. Dans la lettre, datée dn 22 avril, l'Empereur se reconnait l'allié du 10i dans la guerre contre la France.

Après des déclarations aussi énergiques de la part du roi de Prusse, qui se disait prêt à se ranger du côté de la Russie, l'Empereur Alexandre I crut nécessaire de sanctionner par un acte formel cette décision du Cabinet de Berlin. Dans le rescrit du 22 avril, adressé à M. d'Alopéus, l'Empereur manifestait sa joie au sujet du changement de ton qui s'était produit dans les

зависить решить, къ какой стороне Ванъ следуетъ присоединиться. Но я не скрываю оть Васъ, что на одной сторонъ я вижу честь, славун действительную, непреходящую пользу Вашей короны: на другой, выбств съ корогостоющим уступками и въчнымъ упрекомъ быть способникомъ учрежденію всемірной мопархін въ пользу лица, которое такъ мало достойно ел,я вижу полное и неизбъжное раззорение Вашего государства. Впрочемъ, Ваше Величество знаете, что для достиженія мира, нужны весьма часто другія жертвы, нежели ть, которыя вызываются **УСТУИЧИВОСТЬЮ"....** 

Наконецъ Государь заявляеть королю прусскому, что если онъ решится сражаться за независимость и благо всей Европы, Александрь I всегла будеть возле него въ такой "благорогной борьбъ".

Письмо Императора произвело сильное впечатавніе на короля, который искренно благодариль его за выраженныя въ немъ чувства дружбы и объявиль, что онъ решился не вступать ни въ какія соглашенія съ Франціей. "Воздъ Вашего Величества", писалъ король 8 апръля (пов. ст.), "я нисколько не боюсь за будущее".

Попятно, что такое решеніе короля ногю вызвать въ Александре I основательную задежду, что ваступило время, когда Пруссія будеть дыйствовать противь Франціи. "Вы желаете остановить Наполеона, писаль Государь королю 8 апреля (ст. ст.), если онъ намеревъ двинуться впередъ. Я готовъ полнерживать Васъ всеми монии силами, но я желаль бы. чтобъ мы точно согласились насчеть нашихъ дъйствій и установили между нами сомзъ. который послужиль бы средоточіемь для систены общаго противодъйствія противъ объявленнаго врага чужихъ правъ и владеній". Наконець Государь разсчитываеть на "дичную ивъчную" дружбу, ихъ соединяющую, которая полжва соединять ихъ въ общей борьбъ противъ Наполеона. Въ письмъ 22 апръля Императоръ уже признаеть себя союзникомъ короля для борьбы противъ Франціп.

После такихъ энергическихъ заявленій своей готовности со стороны короля прусскаго стать на сторону Россіи, Императоръ Александръ l призналъ веобходимымъ утвердить формальнымъ актомъ решение Берлинского кабинета. Въ рескриптв отъ 22 апръля, на имя Алопечса, Государь высказываеть свою радость по поводу перемвны тона въ сношеніяхъ межлу Пруссіей relations entre la Prusse et la France. Mais и Франціей. Но для того, чтобы эта перемъна l'avenir, il proposait à la Prusse de constater son nouveau point de vue sur les choses dans une déclaration très secrète, dont un exemplaire, signé par l'Empereur Alexandre I, était envoyé à Alopéus pour qu'il l'échangeat contre une déclaration identique, signé par le roi de Prusse. Il est question dans cette déclaration de l'occupation du Hanovre par les Français, de la nécessité de surveiller les troupes françaises; de la prochaine constitution d'un casus foederis, d'un corps auxiliaire de troupes de 40 à 50,000 hommes, de la nécessité d'une entente générale pour la conclusion de la paix, etc... (V. Treitschke. Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 215).

Après des pourparlers de peu de durée et des plus secrets, le roi de Prusse consentit à signer une déclaration de ce genre.

Nous Frédéric Guillaume III par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Margrave de Brandenbourg, etc. etc etc.

La guerre qui s'est allumée entre le Nord de l'Allemagne à une invasion étrangère, les suites qui dès à présent en sont résultées pour notre Monarchie et pour nos voisins, ont excité toutes nos sollicitudes, mais celles surtout qui pourraient en résulter encore ont exigé de Nous de peser et de préparer à temps les moyens d' y porter remède.

Quelque pénible que soit l'occupation d'Hanovre et son résultat indirect, la clôture des fleuves, après avoir épuisé pour faire cesser cet état de choses, tout ce qui n'était pas la guerre, nous avons résolu de faire à la paix ce sacrifice, de ne point revenir sur le passé et de ne point procéder à des mesures actives, tant que de nouvelles usurpations ne Nous y auront pas forcés.

Mais si, malgré les promesses solen-

pour que ce changement ait l'effet voulu dans имъла надлежащее дъйствие въ будущемъ, онъ предлагаеть Пруссін констатировать свой новый взглядь на вещи въ секретнейшей деклараціи, одинъ экземпляръ которой, подписанный собственноручно Александромъ I, сообщается Алопеусу съ темъ, чтобы обменять его на подобную же декларацію, подписанную королемъ. Въ этой деклараціи говорится о занятіи франпузами Гановера, о необходимости следить за французскими войсками, о наступленіи савиз foederis, о вспомогательномъ корпусв войскъ въ 40-50,000, о необходимости общаго соглашенія для заключенія мира и т. п. (Срав. Treitschke. Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 215).

> После непродолжительных и секретнейшихъ переговоровъ, король прусскій согласился подписать декларацію подобнаго содержанія.

> Мы Фридрихъ Вильгельмъ III Божіею милостію король прусскій, марграфъ Бранденбургскій, и проч., и проч., и проч.

Война, возгоръвшаяся между Англіею l'Angleterre et la France ayant exposé и Францією предоставила Съверную Германію непріятельскому нашествію и проистекнія оть сего по настоящее время для нашей мопархіи и для нашихъ соседей последствія возбуждали вполнъ нашу заботливость, но тъ последствія въ особенности, которыя могли бы еще наступить, потребовали чтобы Мы заблаговременно обсудили и приготовили средства для исправленія сего.

Сколь бы ни тягостно было занятіе Гановера и проистекающее отъ него закрытіе ръкъ, Мы, истощивъ для прекрашенія таковаго положенія діль, всі средства кром' войны, рышились принести въ пользу мира сію жертву, дабы не возвращаться къ прошедшему и не приступать къ активнымъ мфрамъ, пока новыя узурпаціи насъ къ тому не принудять.

Но если бы, не смотря на торжеnelles données par le Gouvernement ственныя об'вщанія, данныя француз-

français, il étendait au delà du status скимъ правительствомъ оно простерло quo de ce moment-ci ses entreprises contre бы далве нынвшняго status quo свои la surêté de quelqu'un des Etats du предпріятія противъ безопасности ко-Nord. Nous sommes décidés à leur opposer les forces que la Providence a mises Мы решились противупоставить имъ entre Nos mains.

Nous en avons fait à la France la avec Sa Majesté Impériale des points соглашение по следующимъ пунктамъ: suivants:

- I. On s'opposera de concert à tout gleterre.
- II. Pour cet effet, on commencera par Etats faibles.
- III. Si le cas d'une nouvelle usurpa-

тораго либо изъ свверныхъ государствъ. силы, которыя вручило Намъ Провилѣніе.

Мы сделали по этому поводу торжеdéclaration solennelle, et la France l'a ственную декларацію Франціи и Франacceptée, mais c'est surtout envers Sa ція опую приняла, въ особенности же Majesté l'Empereur de toutes les Rus- довърје и дружба къ Е. В. Императору sies que la confiance et l'amitié Nous Всероссійскому поставила намъ долгомъ faisaient un devoir de Nous en ouvrir, сдълать спо декларацію и Мы имъли et Nous avons eu la satisfaction de Nous удовольствие убъдиться, что Напи ръconvaincre que Nos résolutions étaient шенія совершенно совпадали съ принabsolument dans les principes de Notre ципами нашего августвищаго союзника Auguste Allié et que Lui-même était и что онъ самъ решился поддерживать décidé à les maintenir avec Nous. En ихъ вмъсть съ Нами. Вслъдствіе сего conséquence Nous sommes tombé d'accord Мы вошли съ Е. И. Величествомъ въ

- І. Будетъ противопоставлено nouvel empiètement du Gouvernement купное сопротивление всякому новому français sur les Etats du Nord de l'Em- завладвию французскаго правительства pire, étrangers à sa querelle avec l'An- въ свверныхъ владвніяхъ Имперіи, неприкосновенныхъ къ спору его съ Англіею.
- II. Съ этою цёлію будеть установdonner une attention suivie et sévère лено постоянное и строгое вниманіе за aux préparatifs de la République. Оп приготовленіями республики. Приложено attachera un oeil vigilant sur le corps будеть неусыпное наблюдение за корпуde troupes qu'elle entretient en Alle- сомъ войскъ, который она содержить magne et si le nombre en est augmenté, въ Германіи и если численность его on se mettra sans perte de temps en увеличится, то безъ потери времени posture de faire respecter la protection принято будеть положение, чтобы застаqu'on est intentionné d'accorder aux вить уважать покровительство, которое предполагалось оказать государствамъ слабымъ.
- III. Если бы случай новаго захвата tion existe en effet, Nous sentons оказался въ действительности, Мы наqu'avec un adversaire aussi dangereux, ходимъ, что полумвры съ противникомъ les demi-moyens seraient funestes. Се столь опаснымъ были бы пагубны. Въ

tionnées à la puissance immense de la République que Nous marcherions contre elle. Ainsi, en acceptant avec reconnaissance l'offre de Notre Auguste Allié de faire joindre incessamment Nos troupes par une armée de quarante ou de cinquante mille hommes, Nous n'en compterions pas moins sur les stipulations antérieures du Traité d'Alliance entre la Russie et la Prusse, stipulations qui lient tellement les destinées des deux Empires que, dès qu'il s'agit de l'existence de l'un, les devoirs de l'autre n'ont plus de bornes.

IV. Pour déterminer le moment où le casus foederis existera, il faut voir les choses en grand et dans leur esprit. Les petits Etats de l'Empire situés audelà du Veser peuvent offrir passagèrement des scènes qui répugnent aux principes, soit parcequ'ils sont le théâtre continuel du passage des troupes francaises, soit parceque leurs Souverains sont. ou vendus par l'intérêt de la France, comme le comte de Bentheim, ou dépendans d'elle sous d'autres rapports. comme le Duc d'Ahremberg. Là, des déviations minutieuses qu'une représentation redresse, comme à Meppen, ou qui ne compromettent la sûreté de personne, sont étrangères à un concert dont la sûreté fut le motif. C'est sur les bords du Veser que les intérêts deviennent essentiels, parceque de ce point-là, il s'agit du Danemarc, du Mecklembourg, des villes anséatiques etc. et le ными, потому что съ сего пункта рѣчь casus foederis, par conséquent, aura lieu идеть о Даніи, о Мекленбургв, о Ганà la première entreprise des Français зейскихъ городахъ и т. д., и слъдоcontre un Etat d'Empire, situé sur la вательно casus foederis будеть им'вть

serait alors avec des forces propor- такомъ случав мы выступили бы противъ французской республики, съ силами соразмфримми съ громаднымъ ея могуществомъ. Такимъ образомъ, принимая съ благодарностію предложеніе нашего августвишаго союзника, немедленно присоединить въ напимъ войскамъ армію въ сорокъ или пятьдесять тысячь, Мы темь не мене будемь расчитывать на дальнъйшія постановленія союзнаго трактата между Россіей и Пруссіей, постановленія, которыя на столько связывають судьбы двухъ государствъ, что лишь только рѣчь илеть о существованіи онаго, обязанности другого не имъють болье предвловъ.

IV. Дабы определить моменть, когда casus foederis наступиль, необходимо разсмотреть положение дель вообще и въ ихъ духв. Небольшія государства Имперіи, расположенныя по ту сторону Везера, могутъ по временамъ представить виды, противорвчащіе принципамъ, или же потому что они служать постоянно містомъ перехода французскихъ войскъ, или же потому, что ихъ Государи или предались изъ интереса Франціи, кавъ графъ Бентгеймъ, или зависять оть нея въ другихъ отношеніяхъ, какъ герцогъ Арембергъ. Тамъ суетныя уклоненія, которыя исправляются представленіями, какъ въ Мецпенъ, или же которыя не компрометтирують ничью безопасность, не согласуются съ союзомъ вь основаніе котораго положена безопасность. Именно на берегахъ Везера интересы оказываются существенdroite du Veser, et particulièrement мъсто при первомъ предпріятіи фран-

contre les Provinces Danoises et le цузовъ противъ какого либо государства Mecklembourg, dans la juste attente où nous sommes, que S. M. le Roi de Danemarc fera dès lors conjointement avec Nous cause commune contre l'ennemi.

V. Les marches énormes que les troupes russes auraient à faire pour joindre les nôtres et la difficulté d'arriver à temps pour prendre part aux coups décisifs, Nous fait juger qu'il serait convenable qu'on adoptat pour les différentes armes un mode de transport diffé-Ainsi, tandis que la cavallérie rent. russe et les chevaux d'artillerie défileront à travers nos provinces, il semblerait préférable que l'infanterie et le canon partissent par mer et fussent débarqués dans quelque port de la Poméranie, du Mecklembourg ou du Holstein, selon les opérations de l'ennemi.

VI. Immédiatement après le commencement des hostilités ou plutôt, si la convenance en est reconnue par les deux Cours contractantes, le Danemarc et la Saxe seront invités à adhérer à ce concert et à y coopérer par des moyens proportionnés à leur Puissance, ainsi que tous les autres Princes et Etats du Nord de l'Allemagne qui par la proximité de leurs pays doivent participer aux bienfaits du présent arrangement.

VII. Dès lors nous nous obligeons à accommodement avec l'ennemi que du пріятелемъ въ примиреніе иначе, какъ

Имперіи, расположеннаго на правомъ берегу Везера и въ частности противъ провинцій Датскихъ и Мекленбургскихъ, въ справедливомъ ожиданіи нашемъ, что Е. В. Король Датскій будеть въ то время действовать совокупно съ нами противъ непріятеля.

V. Громадные переходы, которые пришлось бы сдёлать русскимъ войсканъ для соединенія съ нашими войсками и затрудненія прибыть въ свое время, чтобъ принять участіе въ рышительномъ ударь, привело насъ въ мысли, что было бы полезно принять для различнаго оружія войскъ различнаго рода доставку. Такъ, въ то время когда русская кавалерія и артилерійскія лошади будуть переходить черезъ наши провинціи, казалось бы предпочтительных, чтобы пехота и пушки переправились моремъ и были высажены въ какомъ либо портв Помераніи, Мекленбурга Гольштиніи, смотря по дъйствіямъ непріятеля.

VI. Непосредственно за открытіемъ непріязненныхъ д'єйствій, или же н раньше, если это признано будеть обоими договаривающимися Дворами удобнымъ, Данія и Савсонія будуть приглашены приступить въ этому соглашенію и содвиствовать въ этомъ дель средствами соразмърными съ ихъ могуществомъ, а равнымъ образомъ и всъ остальные принцы и государства Съверной Германіи, которые по близкому разстоянію ихъ странъ должны принять участіе въ благод втельных ъ ствіяхъ настоящаго соглашенія.

VII. По сему мы обязываемся не ne poser les armes et à n'entrer en оставлять оружія и не входить съ неconsentement de S. M. I. et après un съ согласія Е. И. Величества и по second préalable avec Elle, pleins de confiance dans notre auguste Allié qui pris le même engagement envers nous.

VIII. Après qu'on aura atteint le but ju'on s'y propose, nous nous réservons. le nous entendre avec S. M. I. sur les mesures ultérieures à prendre afin de purzer entièrement le Nord de l'Allemagne et d'assurer d'une manière solide pour l'avenir cet heureux résultat en avisant à un ordre de choses qui n'expose plus l'Allemagne aux inconvéniens dont elle a dû souffrir depuis le commencement de la guerre actuelle.

Cette déclaration devant être échangée contre une autre signée par S. M. l'Empereur de Russie et conçue dans le même sens, Nous promettons sur notre foi et parole Royale de remplir fidèlement les engagements que Nous y avons pris.

En foi de quoi, Nous avons signé les présentes de Notre main et y avons fait apposer Notre sceau Royal.

Fait à Berlin, le 24 mai 1804.

(L. S.). Frédéric Guillaume. Hardenberg.

### № 244.

**1805,** 13 (25) octobre. Convention militaire, conclue avec le duché de Mecklembourg-Schwerin pour le passage des troupes russes.

Au courant de l'automne de l'année 1805, la Cour de Berlin fut forcée par les circonstances, вынужденъ обстоятельствами принять болье

предварительному съ нимъ соглашенію. съ полнымъ довъріемъ къ нашему августвишему союзнику, который приняль такое же обязательство но отношеню въ Намъ.

VIII. По достиженіи ціли, которая здъсь предположена, Мы предоставляемъ себъ согласиться съ Е. И. Величествомъ относительно принятія дальн в й шихъ мъръ въ овончательному очищению съde la présence des troupes étrangères вера Германіи отъ присутствія иностранныхъ войскъ и обезпечить для будущности основательными способами сей счастливый результать, им'вя въ виду положеніе д'влъ, которое не подвергнеть болве Германію твиъ бъдствіямъ, каковыя она должна была терпъть съ начала настоящей войны.

> По обмънъ сей деклараціи на другую, подписанную Е.В. Императоромъ, и изложенной въ томъ же смыслъ, Мы даемъ наше объщание и Королевское Слово върно исполнить всв обязательства принятыя Нами.

> Въ увъреніе чего Мы подписали настоящія статьи собственноручно и повелвли приложить здёсь напу королевскую печать.

Учинено въ Берлинъ 24 мая 1804 г.

(М. П.). Фридрихъ Вильгельмъ. Гарденбергъ.

#### No 244.

1805 г., октября 13-го (25-го). Военная конвенція, заключенная съ Мекленбургъ-Шверинскимъ герцогствомъ, относительно прохода русскихъ войскъ.

Осенью 1805 года Берлинскій дворъ быль

les progrès de l'usurpateur français. Grace aux роны французскаго узурпатора. Благодари энерinstances énergiques de l'Empereur Alexandre I, гическимъ настояніямъ со стороны Императора le roi de Prusse consentit à prendre part à une Александра I король прусскій согласидся встуnouvelle coalition contre la France. Les troupes инть въ новую коалидію противъ Франція, et recurent l'ordre de traverser le territoire prus- границамъ съ приказаніемъ пройти чрезъ прусsien même, en cas d'extrémité, sans l'autorisa- скую территорію даже, въ краниемъ случав, à tenter de nouveau la chance, et c'est ainsi que наконедъ ръшилась онять попробовать счастіе, commença une nouvelle guerre contre la France и началась въ центральной Еврои в новая война au centre de l'Europe.

L'Empereur Alexandre I prit la résolution d'agir contre les Français non-seulement à l'Est, вать противъ французовъ не только съ Востока, sous le commandement du comte Tolstoy, fut подъ начальствомъ графа Толстого быль посаl'armée d'occupation française au Hanovre et de скую оккупаціонную армію въ Гановерѣ и удаet du 11 janvier 1805 à Alopéus).

Si la peur qu'inspirait Napoléon au roi de passage de son territoire.

La convention ci-dessous définit les conditions de се passage par un corps de troupes russes. вія этого прохода отряда русскихъ войскъ.

Zwischen Sr. Excellenz, dem Russisch licher Truppen nach unter sich gehal-: Императорскихъ войскъ, послъ взаим-

de prendre des mesures plus décisives contre рышительныя мыры противь захватовы со стоrusses furent portées aux frontières de la Prusse Русскія войска были подвинуты къ прусскизь tion du roi de Prusse. L'Autriche se décida enfin безъ разръшенія прусскаго короля. Австрія противъ Франціи.

Императоръ Александръ I решился действоmais aussi au Nord. Un corps de troupes russes, но также съ Съвера. Отрядъ русскихъ войскъ embarqué sur des navires et expédié dans la женъ на суда и отправленъ въ Шведскую По-Poméranie Suédoise, avec la mission d'attaquer меранію съ назначеніемъ напасть на французchasser en général les Français de toute l'Alle- дить французовъ вообще изъ Съверной Гермаmagne du Nord. Mais, sur les instances de la нін. Но, всл'ядствін настояній Францін, прус-France, le gouvernement prussien se décida à ское правительство ръшилось занять своими occuper la Poméranie avec ses troupes et à войсками Померанію и предупредить такимъ prévenir ainsi la descente de celles de la Russie образомъ высадку русскихъ войскъ на гермавsur le littoral allemand de la mer Baltique. скомъ берегу Балтійскаго моря. Императорь L'Empereur Alexandre I, révolté par cette com- | Александръ былъ возмущенъ такою угодинplaisance de la Prusse vis-à-vis de Napoléon, fit востью Пруссіи въ отношеніи Наполеона и prévenir le roi de Prusse que la Russie et la предупредиль короля прусскаго, что межу Suede avaient conclu un traité d'alliance, aux Poccieй и Швеціей заключень союзный догоtermes duquel il se verrait obligé d'agir même воръ, въ силу котораго онъ обязанъ будеть contre la Prusse. (Dépêches du 6 octobre 1804 | дъйствовать даже противъ Пруссіи. (Депеша отъ 6-го овтября 1804 года и отъ 11-го январа 1805 года въ Алопеусу).

Если боязнь короля прусскаго предъ Напо-Prusse obligeait la politique prussienne à se деономъ заставляла прусскую политику даже décider même à prendre des mesures hostiles рышиться на принятие противь Россіи враждебcontre la Russie, le gouvernement du Mecklem- ной мфры, то, съ другой стороны, Мекленбургьbourg-Schwerin, par contre, se trouvait dans Шверинское правительство не могло отвазать l'impossibilité de refuser aux troupes russes le въ проходъ чрезъ свои владънія русскимъ войскамъ.

Нижесльдующая конвенція опредыляєть усло-

Между Его Прев. Императорскимъ Kaiserlichen bevollmächtigten Minister Россійскимъ уполномоченнымъ Миниam Königl. Schwedischen Hofe Herren стромъ при Королевскомъ Шведскомъ Baron von Alopeus und dem unterschrie-Дворъ г. Барономъ Алопеусомъ и ниbenen Herzogl. Mecklenburg-Schwerin- жеподписавшимися Герцогства Мекленschen Ministern sind wegen des Durch- бургъ-llІверинскаго министрами по поmarsches eines Corps Russisch Kaiser- воду перехода корпуса Россійскихъ

tenen Conferenzen, die folgenden Artikel ныхъ между собою совъщаній, по обgemeinschaftlich vereinbaret, festgesetzt щему соглашенію постановлены и заund beschlossen worden:

1.

Es werden der Meklenburgschen Landes-Verfassung gemäss, Marsch-Commis- государства, назначены будутъ походные sarien ernannt, und diesen Ritter und коммисары, съ присоединеніемъ къ нимъ Landschaftliche Deputirte beigefüget, дворянъ и депутатовъ отъ провинцій um mit der Russisch Kaiserlichen Ge-для регулированія съ Россійскими Имneralität die Marsch-Routen, Marsch- ператорскими генералами маршруговъ, Tage und Nachtlager zu reguliren.

2.

Der Durchmarsch geschieht so schnell Tage aber halten sie Rasttag.

3.

Alle Bedürfnisse werden von den Behörden bei den Russisch Kaiserlichen или предъявляемы отъ начальниковъ Truppen verzeichnet oder verlangt, und при Россійскихъ Императорскихъ войfür Bezahlung geliefert; dagegen aber скахъ и будутъ доставляемы за плату; wird nichts eigenmächtig requiriret.

4.

Die Fuhren gehen nur auf ein Nachtlager, und dürfen die Fuhrleute-nicht ночь и возчики не могутъ быть задерangehalten werden, wider ihren Willen живаемы противъ ихъ воли для дальweiter zu fahren.

5.

Die Unterthanen und Einwohner der Herzoglichen Lande werden wegen der поводу платежей за доставленные при-Bezahlung der gelieferten Bedürfnisse насы, не бүдүть обращаться къ отnicht an einzelne Officiere, Unterofficiere дъльнымъ офицерамъ, унтеръ-офицеoder Gemeine verwiesen, sondern es рамъ или рядовымъ, но отъ находящихся werden von den, bei den Russisch Kai- при Россійскихъ Императорскихъ вой-

ключены были следующія статьи:

Сообразно законамъ Мекленбургскаго дневокъ и ночныхъ остановокъ.

2.

Переходъ войскъ совершается сколь als möglich, und die Truppen machen возможно быстро и войска проходять täglich drei bis vier Meilen; alle drei ежедневно отъ трехъ до четырехъ миль; чрезъ каждые же три дня они делаютъ растагъ.

3.

Всѣ потребности будутъ указываемы и наоборотъ ничего не будетъ взимаемо самовластно.

Повозки отправляются только на одну нъйшаго отправленія въ путь.

5.

Подданные и жители герцогства, по serlichen Truppen befindlichen, Chefs скахъ начальниковъ будутъ выдаваемы

Atteste oder Empfang-Scheine wegen der | свидътельстванли росписви за поставлен-Lieferungen ausgestellet, wonach die ныя вещи, по каковымъ за тъмъ про-Bezahlung demnächst von dem Russisch изведена будеть уплата отъ Россійсваго Kaiserlichen Commissariate geschieht.

6.

Wegen der Preise ist verglichen, dass bezahlet wird:

- a) für die Beköstigung eines Unterofficiers, Gemeinen und Knechts täglich рядоваго или кнехта по восьми гр. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> пф. acht Gr. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Pf.;
- b) für einen Scheffel Hafer ein Rthlr. 16 Gr. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Pf.;
- c) für den Centner Heu zwei Rthl. 2/3 Pf.
- d) für das Schock Stroh zu 60 Bund, und jedes Bund zu zehn Pfund drei Rthlr. 2/3 Pf.;
- e) für den Scheffel Häckerling 3 Gr. 2/3 Pf.;
- f) für einen Wagen mit vier Pferden täglich drei Rthlr. 2/3 Pf.;
- g) für einen Boten zu Pferde à Meile 24 Gr. 3 Pf.;
- h) für einen Fuss-Boten à Meile 12 Gr. 2/3 Pf.

7.

Die Officiere und Commissarien bezahlen ihre Verzehrung selbst nach сами за свое продовольствіе по лешеbilligen Preisen. Indessen bleibt das Com- вымъ ценамъ. Однакожь коммисаріать die Bezahlung verweigert werden sollte. 'лать.

8.

Sollten etwa Kranke bei der Armee befindlich seyn für welche andere Be больныхъ, для которыхъ потребно будеть köstigung verlangt würde, so wird dafür иное содержаніе, то за сіе будеть особо besonderes bezahlt.

9.

Alle Materialien und Kosten, welche

Императорскаго коммисаріата.

6.

Что касается цёнъ, то соглашено, что будетъ уплачиваемо:

- а) за прокормленіе унтеръ-офицера,
- b) за четверикъ овса одинъ талеръ 16 rp. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> πφ.
- с) за центперъ съна два рейхсталера <sup>2</sup>/<sub>3</sub> пф.;
- d) за возъ соломы изъ 60 вязокъ п въ каждой вязкъ по десяти фунтовъ, по три рейхсталера 2/3;
- е) за четверикъ рубленой соломы по 3 гр. <sup>2</sup>/з; пф.;
- f) за повозку съ четырымя лошальни по три талера 2/3 пф. въ день;
- g) за верховаго курьера по 24 гр. 3 пф. за милю;
- h) за ившаго курьера по 12 гр. <sup>2</sup>/з за милю.

7.

Офицеры и коммисары уплачивають missariat dafür verhaftet, wenn etwa отвъчаеть, въ случат задержки въ уп-

8.

Въ случав нахожденія при армін уплачиваемо.

9.

Весь матеріаль и всё издержки, кото-

zur Verstärkung von Brücken, zum рыя могли бы потребоваться для укръп-Zweck der Ueberführung des schweren Geschützes verwandt werden möchten. werden so wie alle Schäden an Saaten oder sonst welche durch Schuld der Truppen verursachet sind, nach vorgängiger Taxirung derselben bezahlt.

10.

Sobald der Durchmarsch der Russisch eine Liquidation wegen des obigen zugelegt und geschiehet die Bezahlung des ganzen Kosten-Betrages von dem dazu bestellten Russisch Kaiserlichen Commissariate an die demselben zu benenden Behörde baar in Neuen Zweidritteln, oder in Golde, den Louis d'or zu vier Rthlr. 32 Gr. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Pf. gerechnet, in Schwerin gegen Quitung.

Dessen zu Urkund etc.

So geschehen zu Schwerin am 25 October 1805.

(L. S.) Alopeus.

(L. S.) Bassewitz.

(L. S.) Brandenstein.

Unterzeichnete bezeigen Sr. Excellenz dem Russisch Kaiserlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Königl. Schwedischen Hofe Herrn Baron von Alopeus, ihren ganz gehorsamsten Dank für die in der heutigen Conferenz allenthalben bezeigte Billigkeit und auf ihre Vorstellungen genommene gütige Rücksicht; müssen aber hiedurch einen damals einstweilen ausgesetzten Punct zur Sprache bringen.

Durch die verabredeten Puncte wird ihr gnädigster Herr, der regierende стивый Государъ, владътельный герцогъ

ленія мостовъ въ видахъ персправы тяжелой артиллеріи, поврежденія посьвовъ, равно какъ и другіе убытки по винъ войскъ причиненные, будутъ оплачиваемы по предварительной оцънкъ оныхъ.

10.

Какъ только переходъ Россійскихъ Kaiserlichen Truppen vollendet ist, wird Императорскихъ войскъ будетъ совершенъ, произведенъ будетъ расчетъ по вышеизложенному и сделанъ платежъ всей стоимости расходовъ со стороны назначеннаго для сего Россійскаго Императорскаго коммисаріата опредівленнымъ для сего чиновникомъ наличными новыми марками, или же золотомъ, считая луидоръ по 4 рейхсталера 32 гр. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> пф., въ Шверинъ по квитанламъ.

Во увърение чего и т. д.

Учинено въ Шверинв, 25 октября 1805 г.

(М. Ц.) Алопеусъ.

(М. ІІ.) Бассевицъ.

(М. П.) Бранденштейнъ.

Нижеподписавшіеся свидітельствують Его Прев. Россійскому Императорскому посланнику и полномочному министру при Королевскомъ Шведскомъ Дворъ Барону Алопеусу, свою покорнъйшую благодарность за оказанную постоянно въ сегодняшней конференціи справедливость и за милостивое внимание къ его представленіямь; слёдуеть однакожь упомянуть объ одномъ на время отложенномъ пунктв.

По условленнымъ статьямъ, ихъ мило-

weitem noch nicht gegen die beträcht- необезпеченъ относительно тъхъ значиlichen Kosten gesichert, welche der тельныхъ расходовъ, которые причинить Durchmarsch der Russisch Kaiserlichen ему переходъ Россійскихъ Император-Truppen Ihm verursachen wird, wenn скихъ войскъ, хотя бы многіе изъ отgleich die mehrsten seiner einzelnen дёльныхъ его подданныхъ въ извъстной Unterthanen einigermassen entschädiget степени получили бы вознагражденіе. werden möchten.

Es sind noch, ausser den beträcht-Höchstdieselben gemacht werden dürften. принесены быть могутъ.

Unterzeichnete haben zu der Billigkeit Sr. Excellenz das Vertrauen, dass въ справедливости Его Превосходительsie keine Fehlbitte thun werden, wenn ства, что не напрасно обращались въ sie hiedurch dieselben ganz gehorsamst нему съ покорифищею просьбою довести ersuchen, dies Sr. Kaiserl. Majestät о семъ до свъдънія Е. И. Величесты vorzutragen, und Sich dahin zu verwen- и ходатайствовать о томъ, чтобы Его den, dass dem durchlauchtigsten Her- Свътлости Герцога въ вознаграждене zoge dafur eine angemessene Summe ver- за сіе назначена была соразм'ярны gütet werde.

Unterschriebene wiederholen die Ver- Нижеподписавшіеся sicherung ihrer ausgezeichneten Hoch- увъреніе своего глубочайшаго почтевія. achtung.

Schwerin, den 25 October 1805.

Bassewitz. Brandenstein.

**№** 245.

vention d'alliance de Potsdam, conclue Потсдамская союзная конвенція между entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Poccieй, Пруссіей и Австріей.

ne produisit aucun changement dans la politique извела никакой перемъны въ политикъ Берлинdu Cabinet de Berlin et comme on s'en aperçut скаго кабинета и, какъ оказалось весьма скоро, bientôt, les deux parties contractantes en com- объ договаривающіяся стороны совершенно prenaient les clauses d'une manière toute diffé- различно понимали ея постановленія. Импе-

Herzog zu Mecklenburg-Schwerin bei Мекленбургъ-Шверинскій далеко еще

Кромѣ значительныхъ издержекъ, по lichen Kosten, der Diäten und der De- продовольствію, содержанію многихъ поfrairung der vielen Marsch-Kommissa- ходныхъ коммисаровъ и другихъ побочrien, und andere Neben-Kosten, auch ныхъ расходовъ остаются еще требованія die Ansprüche übrig, welche wegen nicht о недостаточномъ вознагражденіи, котоhinlänglich am Ersatz von manchen рыя отъ многихъ начальниковъ и гер-Behörden und Herzoglichen Dienern an цогскихъ служителей Его Свътлости

> Нижеподписавшіеся вполнъ увърены сумма.

> возобновляють

Въ Шверинъ, 25 октября 1805 г.

Бассевицъ. Бранденштейнъ.

№ 245.

1805, 22 octobre (3 novembre). Con- 1805 г., октября 22-го (ноября 3-го).

La déclaration du mois de mai 1804 (№ 243) Майская декларація 1801 г. (№ 243) не проrente. L'Empereur Alexandre I croyait que la раторъ Александръ I полагаль, что этимъ ак-



Prusse avait consenti par cet acte à une alliance томъ Пруссія заявила свое согласіе вступить contre Napoléon. Frédéric Guillaume III remer- полеона. Фридрихъ Вильгельмъ III благодарилъ ciait la Providence, qui lui avait donné dans Провидене за то, что оно дало ему въ такія des temps aussi difficiles un ami comme Alexandre I. (Lettre du roi, en date du 24 mai 1804). Par contre, l'Empereur exprimait la conviction qu'au moment où il était question du "rétablissement en Europe d'un équilibre politique", il verrait à ses côtés son ami le roi de Prusse et qu'ils mériteraient ensemble la reconnaissance "de toute l'association européenne" pour leur lutte en faveur de l'indépendance des peuples. (Lettre de l'Empereur au roi, en date du 4 juin 1804).

Mais le roi de Prusse, immédiatement après la signature de la déclaration du mois de mai, se mit à prier l'Empereur de ne provoquer Императора не вызывать нивакими способами d'aucune façon une guerre avec Napoléon. Il Наполеона на войну. Онъ высказываль увъ émettait la conviction, qu'Alexandre I parta- | ревность, что Александръ I вполнъ раздъляетъ geait entièrement son opinion, qu'il y aurait ero убъжденію въ безразсудности войны проfolie à vouloir combattre Napoléon et il ajoutait тивъ Наполеона и наконецъ прибавилъ, что въ enfin: que par considération pour la situation géographique de son territoire, il devait chercher de toutes ses forces à garder la neutralité. (Lettre dn 11 juillet 1804).

Cette différence d'opinion par rapport à la déclaration du mois de mai s'explique principalement par le caractère personnel du roi, qui avait une peur terrible de Napoléon et elle ne doit pas être attribuée autant à ses ministres ou à ses proches conseillers. Au commencement du mois d'août 1804, le baron Hardenberg prit la place du comte Haugwitz, qu'Alopéus continuait à considérer comme un "homme loyal", bien disposé pour la Russie, mais s'adonnant trop au jeu et au beau sexe. (Lettre confidentielle d'Alopéus au prince Czartoryski, en date du 28 juin (10 juillet) 1804). Il n'en désirait pas moins toutefois qu'Hardenberg-cet "homme de nerf"devienne le successeur de Haugwitz. Quand ce changement devint enfin un fait accompli. Alopéus fut persuadé que le baron Hardenberg, dont la fermeté de caractère était connue, impliquerait à la politique prussienne une plus grande énergie. Immédiatement après son entrée en fonctions, Hardenberg lui-même adressait à Alopéus les paroles suivantes: "J'ai regardé de tout temps le système d'union étroite entre nos какъ на базисъ, на которомъ основаны спокой-

défensive avec la Russie et ses alliés. Le roi въ оборонительный союзъ съ Россіей и ея союзde Prusse, au contraire, était fermement persuadé никами. Король прусскій, напротивъ, быль que la déclaration du mois de mai s'était bor- твердо убъждень, что майская декларація только née à définir le droit légal de la Prusse à rester опредъила законное прако Пруссіи оставаться la spectatrice neutre d'une guerre entreprise нейтральною зрительницею войны противъ Натрудныя времена такого друга какъ Александръ I. (Письмо его отъ 24-го мая 1804 г.). Между тъмъ какъ Императоръ, съ своей стороны, выражаль свою увъренность, что въ такую минуту, когда идеть дело "о возстановленіи политическаго равновесія въ Европе", онъ увидать возле себя своего друга, короля пруссваго, и они оба вивств заслужать благодарность всего европейскаго общества" за борьбу за независимость народовъ. (Письмо Императора королю отъ 4-го іюня 1804 г.).

> Но король прусскій, немедленно послів полписанія майской декларацін, сталь просить виду географического положенія своихъ владъній онъ долженъ всеми силами сохранять свой нейтралитетъ. (Письмо отъ 11-го іюля 1804 г.).

Это разногласіе въ пониманіи майской деклараціи объясняется преимущественно личнымъ характеромъ короля прусскаго, который ужасно боялся Наполеона, и не столько зависело отъ его министровъ и ближайшихъ совътниковъ. Въ началъ августа 1804 года баронъ Гарденбергъ занялъ мъсто графа Гаугвица, котораго Алопеусъ продолжалъ считать за "человъка честнаго", расположеннаго въ Россіи и только слишкомъ предавшагося игръ и прекрасному полу. (Конфиденціальное письмо Алопеуса къ князю Чарторыжскому отъ 28 іюня (10 іюля) 1804 г.). Но всетаки онъ искренно желалъ, чтобъ Гарденбергъ-этотъ "человъвъ энергін"-заняль мъсто Гаугвица. Когда наконець эта перемъна состоялась, Алопеусъ былъ убъжденъ, что энергическій баронъ Гарденбергь внессть въ прусскую политику больше твердости и энергін. Самъ Гарденбергъ, немедленно послѣ вступленія въ должность, сказаль Алопечсу следующія слова: "Я всегда смотрель на тесный союзъ между нашими обоими правительствами Cours comme la base sur laquelle reposent la стије и безопасность Ствера, и стало быть

tranquillité et la súreté du Nord, par conséquent | всей Европы". (Денеша Алопеуса отъ 2 (14) celle de l'Europe entière". (Dépêche d'Alopéus abrycta 1804 r.). du 2 (14) août 1804).

Et réellement, on pouvait croire, au début de l'activité ministérielle du baron Hardenberg, qu'il ferait preuve de plus d'énergie à l'égard de l'empereur des Français. Il déclarait à Alopéus, que s'il avait été ministre au moment de l'occupation du Hanovre par les troupes françaises, il aurait certainement empêché cette atteinte aux intérêts de la Prusse. Quand bientôt après, un détachement français fit son entrée sur le territoire neutre de Hambourg et s'empara de Sir тральную территорію Гамбурга и захватиль в E. Rumbolt. ministre d'Angleterre près le Sénat de cette ville, qu'il emmena avec lui en rentrant sur le territoire du Hanovre,-Hardenberg réussit à faire écrire par le roi une note des plus énergique pour exiger la mise en liberté du ministre anglais. Le baron Hardenberg déclara au ministre de Russie, qu'après une longue conférence avec le duc de Brunswick, le roi de Prusse s'était décidé à une rupture complète avec la France dans le cas où Rumbolt ne serait pas élargi. Le duc aurait dit qu'il était prêt à commencer les hostilités et qu'il n'avait peur de rien!

A la suite des représentations pressantes du roi de Prusse, Napoléon trouva plus opportun de rendre la liberté à Rumbolt, qui avait déjà été amené à Paris, mais les papiers, dont on s'était emparé dans sa maison à Hambourg, ne furent pas rendus. (Dépêches de M. d'Alopéus du 15 (27) octobre, du 29 octobre (10 novembre) et du 9 (21) novembre 1804).

ll est hors de doute toutefois que l'énergie du Cabinet de Berlin dans l'affaire Rumbolt doit s'expliquer en grande partie par les exigences impérieuses venues de St. Pétersbourg et demandant qu'il soit protesté contre cet acte des autorités françaises. M. d'Alopéus avait dû démontrer sans cesse à Hardenberg, jusqu'à quel point l'arrestation de Rumbolt était une offense à l'honneur du roi de Prusse en sa qualité de "Directeur du Cercle de la Basse-Saxe". Quand la note énergique du roi de Prusse eut produit ·l'effet désirable à Paris et quand le ministre d'Angleterre fut mis en liberté, l'Empereur Alexandre crut devoir entretenir cette énergie extraordinaire du roi. Les Français ayant occupé, en dépit des traités, l'île de Saint-Pierre près de Mayence, le prince Czartoryski écrivait à Alopéus, qu'il avait lieu de s'étonner, en présence de ces nouvelles usurpations, pourquoi le Cabinet de Berlin ne faisait pas la moindre allusion au casus foederis, qui avait pourtant été prévu

И действительно можно было въ начале иннистерской дъятельности барона Гарденберга думать, что онъ выкажеть больше эвергін вь отношенін императора французовъ. Онъ сказаль Алопеусу, что еслибь онь быль министромъ во время занятія Гановера французскими войсками, овъ навърно не допустиль би такого нарушенія интересовъ Пруссів. Когда затьмъ французскій отрядъ вступиль на нейувезъ съ собою въ Гановеръ англійскаго посланника при Гамбургскомъ сенать Румбольта, Гарденбергъ добился, что король написаль весьма энергическую ноту и потребоваль освобожденія англійскаго дипломата. Прусскій иннистръ объявилъ русскому посланнику, что послъ долгихъ совъщаній съ герцогомъ Брауншвейтскимъ король прусскій рішшлся довести до полнаго разрыва съ Франціей, если Румбольть не будеть освобождень. Герцогь сказаль, что онъ готовъ начать военныя дъйствія и начего не боится!

Вследствіе настоятельныхъ представленій короля прусскаго Наполеонъ нашелъ больс удобнымъ дать Румбольту, привезенному уже въ Парижъ, свободу, но захвачевныя въ его гамбургскомъ домъ бумаги не были возвращени. (Денеша Алопеуса отъ 15 (27) октября, 29-ю октября (10 ноября) и 9 (21) ноября 1804 г.).

Но нать никакого сомнавія въ томъ, что энергія Берлинскаго кабинета въ дівлі Румвы значительной степен настоятельными требованіями протестовать противъ этого поступка французскихъ властей, пришедшими изъ С.-Петербурга. Алопеусъ долженъ быль неотступно доказывать Гарденбергу насколько аресть Румбольта непосредственных образомъ оскорбляеть честь прусскаго короля, въ качествъ "правителя нижне-саксонскаго округа". Когда же энергическая нота прусскаго короля произвела желательное дъйствіе въ Парижъ и англійскій посланникъ быль освобожденъ, Императоръ Александръ I считаль необходимымъ поддерживать въ королъ эту необычайную энергію. Когда францувы, вопреки трактатамъ заняли островъ Св. Петра у Майнца, князь Чарторыжскій писаль Алопоусу, что въ виду такихъ новыхъ захватовъ представляется непонятнымъ почему Берлинскій кабинеть не промодвиль ни единаго слова о casus foederis,

par la déclaration du mois de mai. N'est-il pas l évident, écrivait le prince, que "rien n'est sacré pour Bonaparte et que tout lui paraît permis, pourvu que ce soit à sa convenance". Il veut évidemment créer "un nouveau droit des gens", à lui propre. Le roi pouvait-il admettre que les autorités françaises aient expédié Rumbolt à Londres, après lui avoir donné la liberté, au lieu de le réintégrer à l'endroit d'où elles l'avaient emmené d'une manière criminelle? Le roi de Prusse n'était-il pas obligé d'exiger de Napoléon des garanties pour que des enlèvements de ce genre et de pareilles atteintes au droit d'autrui ne se renouvellent plus à l'avenir? La Prusse, enfin, peut-elle reconnaître à Napoléon le droit de disposer à sa guise du Hanovre, dont il ne s'est emparé que d'une manière illégale? (Dépêches du prince Czartoryski du 3 et 4 novembre, 1 et 8 décembre 1804).

M. d'Alopéus fut obligé de communiquer toutes ces choses désagréables à son ami Hardenberg, qu'il connaissait depuis 35 ans. Quand, à la fin du mois de novembre 1804, Alopéus demanda directement au ministre prussien: "quand cesseraient les complaisances de la Prusse vis-à-vis du gouvernement français?" - Hardenberg pria le ministre de Russie de répéter ce qu'il venait de dire. Alopéus l'ayant fait, Hardenberg lui répondit chaleureusement: "Le roi, je vous parle vrai et en homme véridique que vous connaissez depuis plus de 30 ans, regarde positivement l'Empereur, votre Maître, comme son plus intime et premier ami dans le monde". Comment l'Empereur peut-il penser que le roi soit en état de faire la cour au gouvernement français? (Dépêche d'Alopéus du 12 (24) novembre 1805). Mais quand plusieurs semaines après, le ministre de Russie insista de nouveau sur la nécessité d'un rapprochement entre la Prusse et l'Autriche pour une lutte générale contre la France de concert avec la Russie, Hardenberg lui affirma que: pour ce qui est de lui personnellement il détestait Napoléon, mais que le roi ne se décidait à rien. "Que voulez-vous donc que je fasse, il faut prendre le roi tel qu'il est; je ne puis pas le refondre". (Dépêche d'Alopéus du 4 (16) décembre 1805).

Le gouvernement russe n'en était pas moins très satisfait de la nomination du baron Hardenberg et il désirait qu'il puisse conserver le portefeville des Affaires Etrangères. Le Cabinet de St. Pétersbourg aurait voulu seulement que les clauses de la déclaration du mois de mai fussent

который однаво предвидится майскою деклараціей. Разв'в неясно, писалъ князь, что "для Бонапарта ничего ивтъ святаго на светв, все ему кажется дозволеннымъ, если это согласно съ его видами". Онъ очевидно хочеть создать свое собственное "новое международное право". Кромъ того, развів король могь допустить, что освобожденнаго Румбольта французскія власти выпроводили въ Лондонъ, вифсто того, чтобъ возвратить его туда, откуда преступнымъ образомъ его увезли? Развъ король прусскій не обязанъ потребовать отъ Наполеона гарантій, чтобъ въ будущемъ такіе захваты и дерзкія нарушенія чужихъ правъ не имъли мъста? Наконецъ, развъ Пруссія можеть признать за Паполеономъ право распоряжаться, по своему усмотрънію, Гановеромъ, который былъ захваченъ имъ самимъ незаконнымъ образомъ? (Депеши князя Чарторыжскаго отъ 3-го и 4-го ноября, 1-го и 8-го девабря 1804 г.).

Алопеусъ долженъ говорить своему другу Гарденбергу, котораго онъ зналъ уже 35 лътъ всь эти непріятныя вещи. Когда-же въ концъ ноября 1804 года Алопеусъ прямо спросилъ прусскаго министра: "Когда-же прекратится ухаживаніе за французскимъ правительствомъ? - Гарденбергъ просилъ русскаго посланника повторить свою річь. Алопеусь повториль. Тогда Гарденбергъ съ жаромъ ответниъ: "Король, я говорю вамъ правду и какъ человћкъ правдолюбивый, котораго вы знаете болье 30 латьположительно считаетъ Императора, вашего Государя, своимъ наиболее близкимъ и первымъ другомъ въ свете". Какимъ-же образомъ Государь можеть думать, что король въ состояніи ухаживать за французскимъ правительствомъ? (Депеша Алопеуса отъ 12 (24) ноября 1805 г.). Но когда нъсколько недъль спустя русскій посланникъ снова настанваль на сближении Пруссін съ Австріей для общей борьбы съ Россіей противъ Францін, Гарденбергъ увѣрялъ его, что онъ самъ ненавидитъ Наполеона, но король ни на что не ръшается. "Что вы хотите чтобъ я сделаль? Надо взять короля такъ какъ онъ есть; я не могу его передълать". (Депеша Алопеуса отъ 4-го (16) декабря 1805 г.).

Всетаки русское правительство было очень радо назначевію барона Гарденберга и желало, чтобъ онъ сохранилъ портфель министра нностранныхъ дълъ. Только оставить невыясненнымъ значеніе постановленій майской деклараціи оно не желало и, кромѣ того, обстоятельства сло-



plus qu'à l'issue de l'année 1804, les circonstances étaient telles que la guerre entre la Russie et la France était inévitable. La conduite du Cabinet prussien toutefois n'en était pas moins mal définie. L'Empereur Alexandre était ennuyé de ne pas savoir encore de quel côté le roi de Prusse se rangerait. Des rapports, venus de la frontière russo-prussienne, constataient que les autorités de la Prusse y organisaient des magasins d'approvisionnement. La Prusse se proposet-elle de faire la guerre à la Russie, demandait l'Empereur au roi dans une lettre écrite le 10 décembre 1804? Le ministre des affaires étrangères reprochait de son côté à M. d'Alopéus de n'avoir pas insisté avec toute l'énergie désirable sur l'adoption par le Cabinet de Berlin d'une résolution décisive.

"Croit-elle (la Cour de Berlin) devoir rester toujours neutre", demandait le prince Czartoryski dans sa dépêche du 8 décembre 1804,nje ne dis pas dans sa conduite, mais même dans ses sentiments, entre la mauvaise foi, la perfidie la plus reconnue et la loyauté la plus noble, entre la haine cachée et l'amitié sincère, entre l'ambition insatiable et le désintéressement le plus pur? Le Cabinet prussien ne prévoit-il pas que les circonstances peuvent amener la nécessité de prendre enfin un parti décisif". Du reste, ajoutait le ministre, "ce qu'il y a de sûr, c'est que la Cour de Berlin finira par se trouver très mal du système auquel elle tient encore, de vouloir toujours nager entre deux eaux".

Le roi de Prusse était très affligé des soupcons manifestés par l'Empereur au sujet de sa manière d'agir et il s'efforçait de lui ôter la persuasion d'avoir eu l'intention d'agir contre la Russie de concert avec Napoléon. Il écrivait au Tsar le 4 janvier 1805 que les magasins d'approvisionnement prussiens, voisins de la frontière russe, n'étaient remplis que par suite de la mauvaise récolte dans les provinces orientales de la Prusse et parceque l'on avait vendu le contenu de ces magasins. Il ne pouvait être question ad'intentions hostiles" quelconques de la part du roi contre l'Empereur. "Mais", -ajoutait le roi,-"ce que j'aime à vous répéter, c'est qu'il n'y a aucune arrière-pensée pour vous dans ma politique. Mes ministres et nos lettres vous ont tout dit, et indépendamment des noeuds personnels инчных узъ, которыя составляють ное счасние

éclaircies d'une manière satisfaisante d'autant жились въ концу 1804 года такинъ образонь, что война между Россіей и Франціей была неизбъява. Между тъмъ поведение прусскаго кабинета все еще не выяснилось. Императорь Александръ I тяготился неизвестностью о топъ на чью сторону вступить наконецъ король прусскій. Съ русско-прусской границы доносили, что прусскія власти устранвають запасные магазаны. Развъ, спрашиваетъ Государь короля прусскаго въ письмъ отъ 10 декабря 1804 года, Пруссія собирается воевать противъ Россін? Алопеусу же министръ иностранныхъ дель делаеть упрекъ. что онъ не настанваеть съ надлежащею энергіею на принятін Берлинскимъ кабинетомъ окончательнаго решенія.

> "Развъ", спрашиваетъ князъ Чарторыжскій въ депешть 8-го декабря 1804 г., ... "Берлинскій дворь намерень всегда оставаться нейтральнымъ, не только въ своемъ поведенін, но даже въ своихъ чувствахъ, между въроломствомъ, общепризнавнымъ лукавствомъ, съ одной стороны, и благородивнием честностью, съ другой; между скрытною ненавистью и искреннею дружбою, между ненасытнымъ властолюбіемъ и чистьйшимъ безифистіемъ? Развѣ прусскій кабинеть не можеть предвидать, что обстоятельства могуть привести къ необходимости принять наколевъ твердое решение?" "Впрочемъ", продолжаеть русскій министръ, "одно не подлежить совивнію, а именно, что Берлинскій дворъ почувствуеть себя очень нехорошо отъ системи, которой онъ теперь еще придерживается, желая служить и нашимъ и вашимъ".

Король прусскій быль не мало огорчень подозрвніями, которыя высказываль Императорь насчеть его образа действія и старался разубідить его въ намерении своемъ действовать вивств съ Наполеономъ противъ Россіи. Онъ писаль русскому Царю 4-го января 1805 года, что прусскіе запасные магазины близь русских границъ пополняются потому что быль неурожай въ восточныхъ прусскихъ провинціяхъ в изъ магазиновъ продавали клъбъ. О какехъ нибудь "враждебныхъ умыслахъ" короля противъ Царя не можетъ быть и ръчи. "Но", пишеть король, "мив хочется вамъ повторять, что нътъ въ моей политикъ никакой задвей мысли въ отношени васъ. Мон министри в мон письма вамъ все сказали и независимо отъ dont je fais mon bonheur et ma gloire, mes и мою славу, мон принципы остаются невprincipes resteront inébranlablement les mêmes, tels que vous les avez connus. Votre Majesté Impériale trouvera constamment en moi la vérité, des intentions irréprochables, une préférence décidée pour la relation actuelle de nos Empires. et l'attachement le plus tendre pour sa personne".

Alexandre I fut très satisfait de cette lettre et il y répondit par l'assurance de ne jamais ajouter foi aux bruits malintentionnés que l'on répandait au sujet des intentions du roi. Mais il désirait être aussi tranquille au sujet de l'avenir et de la sécurité de l'Europe, qu'il était tranquille par rapport aux sentiments personnels du roi à l'égard de lui. "Je l'avoue", écrivait l'Empereur, - "je suis jaloux, Sire, de votre amitié, je travaille constamment à la cultiver et je sens le besoin de lui ouvrir mon coeur sur tout ce qui peut mériter une attention sérieuse".

Toutefois, si l'Empereur était tranquille au sujet de la sincérité de l'amitié du roi de Prusse, il était loin de l'être par rapport à la situation des affaires en Europe. Tous les épanchements cordiaux du roi et toute l'élévation de ses sentiments ne pouvaient empêcher le Tsar de voir qu'une guerre générale et gigantesque contre Napoléon était inévitable. Vers la fin de l'année 1804, les relations entre la Russie et la France étaient tellement tendues qu'une rupture était évidente et c'est pourquoi Alexandre I prit la résolution d'employer toutes ses forces en vue d'amener au plus vite la Prusse à conclure une alliance avec la Russie et l'Autriche.

Au commencement de l'année 1805, le prince Czartoryski écrivait à Alopéus que l'Empereur était décidé à envoyer auprès du roi de Prusse l'aide de camp général baron Winzingerode, qui jouissait de toute sa confiance et qui était chargé de se rendre compte des véritables intentions de la politique prussienne. Le baron Winzingerode devait avant tout protester de la manière la plus énergique contre l'occupation par les troupes prussiennes de la Poméranie Suédoise. sous prétexte que les Français voulaient en prendre possession. L'Empereur, était-il dit dans les instructions données au baron le 16 janvier 1805, ne peut pas l'admettre: l'occupation prussienne n'a légalement aucune raison d'être et la Russie a garanti à la Suède l'inviolabilité de la Poméranie. L'Empereur et le roi se sont engagés en outre par la déclaration du mois de mai à agir d'accord, et malgré cet engagement le roi se propose d'occuper une province, appar-

мънно такими же, какими вы ихъ знали. Ваше Величество всегда найдете во мнв правлу. безупречныя намфренія и рышительную склонность въ пользу нынашнихъ отношеній между нашими государствами и-самую нежную привязанность жъ вашей особъ".

Александръ I остадся очень доводьнымъ этимъ письмомъ и отвъчалъ, что онъ нивогда не повёрить злостнымь слухамь, которые распросграняются насчеть намереній короля. Но Царь желаль-бы быть настолько же увъреннымъ насчеть будущности и спокойствія Европы, насколько онъ спокоенъ насчетъ личныхъ чувствъ короля. "Я признаюсь Вашему Величеству, что я ревнивъ насчетъ вашей дружбы, я постоянно стараюсь делёять ее и я чувствую потребность открыть вамъ мое сердце обо всемъ, что можетъ быть достойнымъ вашего серьезнаго вниманія".

Однако Императоръ, будучи спокоевъ насчеть искренней дружбы короля прусскаго, нисколько не быль спокоень насчеть положенія пыть въ Европы. Всю сердечныя изліянія короля и возвышенныя нравственныя его чувства не въ состоянів были заврыть глаза Царю насчеть немпнуемости общей гигантской войны противъ Наполеона. Между темъ, къ концу 1804 года отношенія между Россіей и Франціей савлались настолько натянутыми, что разрывъ былъ совершенно близовъ. Поэтому Александръ І решился всеми силами ускорить вступленіе Пруссів въ союзь съ Россіей и Австріей.

Въ началъ 1805 года внязь Чарторыжскій писаль Алопеусу, что Государь рашился послать въ королю прусскому генералъ-адъютанта барона Винцингероде, который пользовался полнымъ его довфріемъ и на котораго было возложено поручение разъяснить цели прусской политики. Прежде всего баронъ Винцингероде должевъ былъ самымъ энергическимъ образомъ протестовать противъ занятія прусскими войсками Шведской Померавін подъ тімь предлогомъ, что францувы хотять занять ее. Государь, говорится въ инструкціи барону отъ 16-го января 1805 года, этого допустить не можеть: нътъ никакого законнаго основанія для прусскаго занятія и Россія гарантировала Швецін веприкосновенность Померанів. Притомъ Государь и король обязались въ майской деклараціи дійствовать по взаимному соглашенію, между тамъ король желаеть занять шведскую провинцію не предупредивъ даже русское праtenant à la Suède, sans même prévenir le gou- вительство о своемъ нам'вренін. Неужели, го-

vernement russe de son intention. Est-il possible, ворится въ денешт князя Чарторыжскаго Алоdisait une dépêche du prince Czartoryski à Alo-, пеусу отъ 12-го января 1805 года, достаточно péus, en date du 12 janvier 1805, qu'il ait suffi было одного заявленія требованія подобнаго à Napoléon de manifester une exigence de ce занятія со стороны Наполеона, чтобъ Берлинgenre pour que la Cour de Berlin se soit immé- свій дворъ немедленно поторопился его исполdiatement empressée de l'exécuter? Dans le cas нить? Если даже Швеція получила 60,000 ф. ст. même où la Suède aurait réellement reçu 60,000; для улучшенія връпостей въ Шведской Покеl. st. pour l'amélioration des forteresses de la Poméranie Suédoise, une occupation de cette province par la Prusse n'en serait pas moins des plus illégales. La Suède n'a-t-elle pas aussi le droit de prendre des mesures pour sa défense?

L'abandon par le gouvernement prussien de son intention d'occuper la province suédoise ne suffisait pas; il fallait eucore qu'il consentit à se réconcilier avec la Cour de Vienne. Une dépêche du 16 janvier, envoyée à Alopéus, contenait l'énumération des bases sur lesquelles pouvait se conclure une triple alliance entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Hardenberg avait déclaré à Metternich, ministre d'Autriche près la Cour de Berlin, qu'une entente entre les deux Puissances allemandes était possible aux deux conditions suivantes: 1) l'alliance devait être défensive et 2) la Prusse devait se trouver en sécurité contre toute attaque de la part de la France. En vue de cette déclaration de Hardenberg, Alopéus était chargé de demander à ce ministre, sous le sceau du plus grand secret, si le roi désirait conclure "un concert purement défensif<sup>u</sup> avec l'Autriche et la Russie?

Dans le cas où le roi aurait manifesté son consentement, Alopéus devait proposer la forme de lettres autographes d'un Monarque à l'autre. Le projet de ces lettres se trouvait annexé à la dépêche de janvier, qui contenait aussi une description détaillée de leur contenu.

Le premier cas, -où le casus foederis devait être considéré comme existant déjà,-serait celui où le gouvernement français aurait fait avancer un détachement de troupes quelconque aude là du Weser ou du Rhin sur la ligne de Clèves à Bâle ou Constance. Le second cas-si l'armée française occupait la Suisse. Le troisième cas-si les Français occupaient la capitale du royaume des deux Siciles, la Calabre et les forts de Capoue et de Gaëte. Le ministre russe reconnaissait la dificulté qu'il y aurait à convaincre le roi de Prusse de la nécessité de signer cette condition; son acceptation n'en était pas moins nécessaire, parceque l'Autriche ne conque dans le cas où celle-ci s'engagerait à dé- ея интересы въ Италів. "Четвертый случай

равів, то всетаки эго не можеть быть законнымъ основаніемъ для прусскаго занятія. Разві Швеція не имбеть права принимать мбры самосохраненія?

Но недостаточно, чтобъ прусское правительство отказалось отъ своего намфренія занять шведскую область, необходимо, чтобъ ово помирилось также съ Вънскимъ дворомъ. Въ подробной депешт 16-го января къ Алопеусу приводятся основанія, на которыхъ можеть состояться завлючение тройнаго союза между Россіей, Пруссіей и Австріей. Гарденбергь сказаль Меттернику, австрійскому посланнику при Берлинскомъ дворъ, что союзъ между объ нип германскими державами возможенъ прп двухъ условіяхъ: 1) чтобъ союзъ быль оборонительный и 2) чтобъ Пруссія была въ безопасности насчеть нападеній со сторопы Францін. Въ виду этого заявленія Гарденберга Алопеусу поручается узнать, самымъ севретных образомъ, отъ этого прусскаго министра: желаеть-ин король завлючить исвлючительно оборонительный союзь съ Австріей и Россіей?

Есян король прусскій наъявить свое согласів. Алопеусъ долженъ предложить форму собственноручныхъ писемъ одного монарха другому. Проектъ такихъ писемъ былъ приложенъ къ январьской депешь, въ которой также подробно объясняется его содержаніе.

Первый случай когда casus foederis должень считаться наступившимъ былъ-бы тотъ, если французское правительство подвинеть какой нибудь отрядъ войска за Везеръ или Рейнъва ливін отъ Клеве до Базеля или Констанца. Второй случай быль-бы, когда французская армія заняла-бы Швейцарію. Тремій случайесли французы займутъ столицу королевства объихъ Сицилій, Калабрію и крепости Капуа и Гасту. Русскій министръ сознасть, что трудео будеть убъдить короля прусскаго въ необхоинмости подписать это условіе, во все-таки принятіе его необходимо, потому что Австрія только тогда согласится охранять интересы sentirait à défendre les intérêts de la Prusse Пруссін, если последняя обещаеть оберегать fendre les siens en Italie. "Le quatrième cus быль-бы, еслибь французское правительство

serait si le gouvernement français faisait une совершило нападеніе на влад'внія Оттоманской attaque contre les Etats de la Porte Ottomane et de la République des Sept Iles unies". Cet article était exigé par les intérêts les plus essentiels de la Russie. Enfin, le cinquième cas de casus foederis serait: "si le chef du gouvernement français réunissait à l'hérédité de sa maison la République batave ou les Etats que ses troupes occupent en Italie ou en Allemagne et s'il annonçait d'une manière indubitable le désir de se faire couronner Empereur d'Allemagne". Dans ce dernier cas, les intérêts de la Prusse et de l'Autriche étaient entièrement soli-

Toutefois, malgré le fait que ces propositions avaient été provoquées par les accès de franchise de Hardenberg lui-même, il fallait prévoir le cas où le roi de Prusse n'aurait pas partagél es idées de son ministre. Aussi Alopéus était-il invité à ne faire aucune proposition formelle ou par écrit au sujet du traité d'alliance et à se borner à un échange d'idées, confidentiel et verbal, avec le ministre prussien. Si le dernier lui faisait savoir que le roi consentais à des pourparlers, le ministre de Russie était autorisé alors à faire des propositions formelles. Une telle circonspection exigeait la dignité de l'Empereur, qui se rappelait encore trop bien l'affaire d'Hanovre de 1803 et qui était décidé d'attendre à l'avenir de la part de la Prusse des propositions formelles. A la fin de la dépêche du 16 janvier il était de nouveau rappelé à Alopéus que dans le cas où les négociations verbales échoueraient complètement, "il devait calculer ses démarches de manière à ce qu'il ne reste dans le Cabinet prussien aucune trace de ces ouvertures". (Staatswürdigkeiten des Forsten von Hardenberg, Bd. II, S. 114 ff.).

Les instructions, données au baron Winzengerode du 16 janvier 1805 contiennent le développement de la même idée, ainsi que celui de plusieurs autres, ayant trait à la situation de l'époque. Ce général était chargé de désabuser le Cabinet de Berlin qui croyait que l'Empereur, par amitié pour le roi de Prusse, ne déclarerait jamais la guerre à Napoléon et protégerait ses plans. On pouvait croire en même temps qu'une entente secrète quelconque était survenue entre le roi de Prusse et Napoléon et que le roi s'était réservé quelques nouvelles acquisitions. Winzengerode devait tirer au clair cette circonstance et dans le cas où cette supposition se trouverait être fondée, la Prusse n'avait pas à compter sur la moindre indulgence de la part de

Порты или республики семи Соединенныхъ острововъ". Подобной статьи требують сами насущные интересы Россіи. Наконець пятый случай casus foederis быль-бы, "еслибь глава французскаго правительства присоединиль къ своимъ наследственнымъ владеніямъ Батавскую республику или области, которыя его войсками завимаются въ Италіи и въ Германіи и еслибъ онъ несомивниямъ образомъ исполнилъ свое нам вреніе возложить на себя корону императоровъ германскихъ". Въ этомъ случав интересы Пруссін и Австрін совершенно солидарны.

Однако, несмотря на то, что эти предложенія вызваны откровенностями самого Гарденберга, все-таки весьма возможно, что король прусскій не разділяєть взглядовь своего министра. Поэтому Алопечсу предписывается не дълать никакихъ формальныхъ и письменныхъ предложеній относительно союзнаго трактата и ограничиваться только конфиденціальнымъ и словеснымъ обміномъ мыслей съ прусскимъ министромъ. Если последній ему сообщить, что король согласенъ вступить въ переговоры, посланникъ быль уполномоченъ следать формальныя предложенія. Такая осторожность требуется достоинствомъ Императора, для котораго достаточно было ганноверскаго дъла 1803 года, чтобъ решиться на будущее время ждать отъ самой Пруссіи формальныхъ предложеній. Въ концъ делеши отъ 16 января еще разъ виъняется Алопеусу въ обязанность не оставлять въ рукахъ прусскихъ министровъ "никакихъ следовь о настоящихъ предложенияхъ", если словесные переговоры окажутся совершенно безуспъшными. (Staatswürdigkeiten des Fürsten von Hardenberg, Bd. II, S. 114 ff.).

Въ инструкціи, данной барону Винцингероде оть 16 января 1805 года, развиваются тѣ же мысли съ прибавленіемъ другихъ, которыя касались тогдашняго положенія вещей. Такъ, поручено было этому генералу разубъдить Берлинскій кабинеть въ томъ, что Императоръ изъ дружбы къ воролю прусскому навогда не начнетъ войны противъ Наполеона и будетъ покровительствовать его планамъ. Вифств съ тыть можно думать, что между королемъ прусскимъ и Наполеономъ существують какія-нибудь секретныя соглашенія и что король выговориль въ свою пользу какія - нибудь новыя пріобретенія. Винцингероде долженъ выяснить это обстоятельство и если это предположение окажется основательнымъ. Пруссін нечего разla Russie. L'Empereur voulait savoir en outre quelle serait l'attitude de la Prusse dans le cas où la Russie serait obligée de combattre la France. Sous ce rapport, l'Empereur était désireux de bien se rendre compte des trois points suivants: 1) En cas de neutralité de la Prusse quelle sera la ligne de démarcation qu'elle tracera? 2) Que dira le roi, si l'Empereur lui propose une alliance défensive contre la France et 3) quelle sera la décision du roi, si l'Empereur lui demande de se prononcer contre la France ou contre la Russie? Winzengerode pouvait en outre effleurer la question de l'intemnisation que la Cour de Berlin voudrait avoir pour ses dépenses militaires.

Le baron Winzengerode ne devait pas oublier pendant toute la durée de ces pourparlers que la prochaine guerre contre la France n'était pas une guerre dirigée contre la révolution, ni faite dans l'intention de provoquer une contre-révolution-comme c'était le but des coalitions précédentes-mais qu'elle devait avoir pour but unique de "diminuer la puissance disproportionnée d'un gouvernement toujours prêt à écraser ses voisins". C'est dans ce but qu'un rapprochement entre l'Autriche et la Russie était absolument nécessaire.

Les instructions de Winzingerode sont intéressantes encore, parcequ'elles contenaient l'expression d'une méfiance évidente du gouvernement à l'égard de son représentant en permanence près la Cour de Berlin. L'ambassadeur extraordinaire était chargé de surveiller Alopéus. d'étudier sa manière d'agir et de communiquer ses observations à St. Pétersbourg, où le gouvernement définirait alors quel était le degré de disait la note de janvier, a gagné la confiance du ministre prussien, mais on n'en a vu jusqu'à présent aucun avantage. Le gouvernement russe a déjà entretenu deux ministres près la Cour de Berlin et il se pourrait qu'il y ait tout bénéfice à agir de même dans les circonstances actuelles. Les rapports du baron Winzingerode serviront de base à la solution de cette question.

Ni M. d'Alopéus, ni le baron Winzingerode ne réussirent toutefois à faire abandonner au roi la position de neutre qu'il paraissait préférer à toute autre. Le premier constatait à la date du 25 février (5 mars) 1805, que la reine, qui exercait une immense influence sur son époux, tenait de toutes ses forces à la neutralité et que нение нейтралитета и король вполит раздъляеть le roi partageait entièrement ses sentiments. ея чувства. Но Гарденбергь объщаль доказать

считывать на-какое бы ни было синсхождение со стороны Россін. Лалве Императоръ желагь знать, что сделаеть Пруссія, если Россія вынуждена будеть воевать противъ Франціи. Въ этомъ отношенім желательно было Государю разъяснить себь три пункта: 1) если Пруссія останется нейтральною, то какую проведеть она демаркаціонную линію? 2) что скажеть король, если Императоръ ему предложить оборонительный союзъ противъ Франціи и 3) какое приметъ король решеніе, если Императорь ему предложить высвазаться или противь Францін пли Россіи? При этомъ Винцингероде можеть также коснуться вопроса о вознаграждевін, котораго пожелаєть иміть Верлинскій дворъ за военныя издержки.

Но во всёхъ переговорахъ баровъ Винцингероде долженъ былъ постоявно поменть, что предстоящая противъ Франціи война никакъ не будеть войною противь революціи и не будеть нить цваью произвести во Франціи контръ-революцію - какъ это должны были савлать прежнія коалицін-во единственною цілью будеть "уменьшеніе чрезмірнаго могущества правительства, которое всегда готово уничтожить своихъ состьей". Въ виду этой цтан сближение между Австріей и Россіей совершенно веобходимо.

Наконецъ инструкція, данная Винцингероде еще тымъ интересна, что въ ней высказывается открытое недовъріе правительства къ постолиному своему представителю при Берлинскомъ дворъ. Чрезвичайный посоль долженъ быль наблюдать за Алопеусовъ, его образовъ дъйствій и сообщить свои наблюденія въ С.-Цетербургь, гдв правительство уже тогда опредвлить насколько онъ заслуживаетъ его доверія. Алопеусь confiance pouvant lui être accordé. Alopéus, говорится въ январьской нотв, заслужиль довъріе пруссваго министра; по до сихъ поръ невидно было ни мальйшей отъ того пользы. Рисское правительство уже содержало при Берливскомъ дворъ двухъ министровъ и можетъ бить при настоящихъ обстоятельствахъ это также окажется полезнымъ для дъла. Донесенія баропа Винцингероде послужать основаніемъ для рішенія этого вопроса.

> Но ни Алопеусъ, ни баронъ Винцингероде не успъли вывести короля прусскаго изъ возлюбленнаго имъ нейтральнаго положенія. Первый доносить 25 февраля (5 марта) 1805 года, что королева, нижющая огромное вліявіе на своего супруга стоить всеми сидами за сохра

la neutralité et il espérait pouvoir convaincre le roi de la nécessité de prendre les armes contre Napoléon. Alopéus annoncait toutefois. dès le 12 (24) mars suivant, que le roi ne s'en était pas moins décidé à garder comme auparavant la neutralité; "de cette manière, ajoutait le ministre de Russie, la marche d'une armée russe dans la direction des frontières prussiennes serait le dernier et l'unique moyen d'obliger le roi à conclure une alliance avec la Russie".

Le baron Winzingerode en vint à la même conclusion. Quand le roi de Prusse l'eut recu en audience il entama avec lui une conversation sur les affaires politiques, en prévenant aussi l'ambassadeur de Russie, ce qu'il n'avait pas pour habitude de faire d'ordinaire. Le roi se mit à lui démontrer qu'il devait occuper la Poméranie suédoise et qu'il n'aimait pas les coalitions, sachant par expérience qu'elles entraînent toujours beaucoup plus loin, que ne le veulent les alliés eux-mêmes.

Winzingerode trouva que tout le discours du roi Frédéric-Guillaume était fort décousu, quoiqu'ayant l'air d'avoir été préparé d'avance. Quand le roi se mit à parler de Bonaparte, il s'échauffa au point de prononcer quelques paroles de blame à son égard, puis s'arrêtant brusquement, comme effrayé de son audace, il ajouta: mais cela restera entre nous". (Dépêche de Winzingerode du 7 (19) février 1805).

Plusieurs semaines après, Hardenberg fit savoir à l'ambassadeur de Russie que le roi avait abandonné son intention d'occuper la Poméranie suédoise, mais que pour le moment il ne pouvait pas conclure d'alliance, d'autant plus que la déclaration du mois de mai garantissait d'une manière suffisante la sécurité de l'Allemagne du Nord. (Dépêche de Winzingerode du 10 (22) mars 1805).

Le baron Winzingerode expliquait la singulière opinion, qui existait à Berlin au sujet de la signification de la convention du mois de mai, par la conduite d'Alopéus, qui ne se donnait jamais la peine d'expliquer aux ministres prussiens le sens de cet acte et se bornait, dans ses entretiens avec Hardenberg, à ne prononcer que des phrases générales.

Pour conclure, le baron Winzingerode déclarait au prince Czartoryski, qu'il était absolument convaincu que la Prusse consentirait à la conclusion d'une alliance, si seulement , nous menaçons les Prussiens sérieusement de ce côté-

Hardenberg avait promis toutefois de démontrer | своему Государю невозможность сохраненія нейà son souverain l'impossibilité de garder toujours | тралитета на будущее время и надвется убъдить короля въ необходимости вооружиться противъ Наполеона. Однако уже 12 (24) марта Алопеусь сообщаеть, что король все-таки решился сохранить нейтральное свое положение. "Такимъ образомъ", заключаетъ Алопеусъ, "только приближение русской армин къ прусскимъ границамъ осталось последнимъ и единственнымъ средствомъ, чтобъ заставить короля вступить въ союзъ съ Россіей".

> Къ такому-же заключенію пришель баронъ Винцингероде. Когда кородь прусскій его приняль, онь вступиль съ нимь въ бесёлу о политическихъ делахъ, предваривъ русскаго посла, что онъ обывновенно этого не деластъ. Затемъ король сталь доказывать, что онъ должень занять Шведскую Померанію; что онъ не любить коалецій, зная на основаніи опыта, что онъ ведуть дальше, чемъ желають сами союзники.

> Но вся рычь Фридриха Вильгельма III казадась Виндингероде приготовленною и весьма нескладною. Когда король заговориль о Бонапартв, онъ разгорячился на столько, что сказалъ нъсколько неодобрительныхъ о немъ словъ, но вследъ затемъ немедленно остановился и какъ-бы испугавшись такой смелости свазаль: "но это останется между нами". (Денеша Винпингероде отъ 7 (19) февраля 1805 г.).

> Впрочемъ, черезъ насколько недаль Гарденбергъ сообщилъ чрезвычайному русскому послу. что король отказывается отъ своего намфренія занять Шведскую Померанію, но заключить союза пока не можетъ. Къ томужъ майская конвенція доскаточнымъ образомъ охраняють безопасность Съверной Германіи. (Депеша Винцингероде отъ 10 (22) марта 1805 г.).

Странное мивніе, которое существовало въ Бердинъ насчетъ значенія майской конвенціи баронъ Винцингероде объясняетъ поведеніемъ Алопеуса, который никогда не давалъ себъ труда разъяснить прусскимъ министрамъ смыслъ этого акта, но всегда ограничивался въ своихъ бесъдахъ съ Гарденбергомъ только общими фра-

Въ заключевие баронъ Винцингероде объявляеть князю Чарторыжскому, что по его убъжденію Пруссія навірно подпишеть союзь, если только "мы серьезнымъ образомъ будемъ угрожать пруссавамъ со стороны Помераніи, не съ

là (la Poméranie), pas pour leur faire la guerre à eux, mais pour attaquer les Français, sans nous soucier de leur avis, et si le même moment nous nous montrons en forces sur les frontières de Prusse et demandons le passage, je suis convaincu, je vous le jure, mon prince, qu'ils prendront notre parti". La Cour de Berlin ne se départira jamais de sa neutralité, tant qu'on n'exercera pas sur elle une pression décisive. (Dépêche de Winzingerode du 11 (23) mars 1805).

Il semblait donc que tous les calculs que la politique russe fondait sur le concours de la Prusse, comme alliée, devaient échouer. Le roi avait non-seulement catégoriquement refusé d'envisager la déclaration du mois de mai comme un pacte d'alliance, mais il saisissait avec joie toutes les circonstances capables d'éloigner le danger d'une infraction à la neutralité prussienne. C'est ainsi qu'il avait envoyé le général Zastrow à St. Pétersbourg avec la mission de démontrer à l'Empereur Alexandre l'impossibilité pour la Prusse de rompre avec la France. A l'arrivée à Berlin de Novossiltzow, qui se rendait à Paris pour contribuer à la conclusion de la paix entre la France et l'Angleterre, le roi de Prusse se réjouissait de cette mission et lui souhaitait sincèrement toute espèce de succès. Mais après les nouveaux envahissements de Napoléon en Italie, l'Empereur Alexandre I ordonna à Novossiltzow de quitter Berlin pour rentrer en Russie et de considérer comme exécutée la mission dont il avait été chargé auprès de la Cour des Tuileries. Le court séjour de Novossiltzow à Berlin a suffi néanmoins à le convaincre aussi de ce "qu'il était de tout point impossible de pouvoir compter sur le concours volontaire de S. M. le roi de Prusse pour la délivrance de l'Europe".

Toutes ces circonstances eurent pour résultat naturel la guerre avec la France. Le concours de l'Autriche était garanti à la Russie; quant à la Prusse, l'Empereur Alexandre I se décida à agir contre elle de la manière la plus énergique et à la forcer de participer à l'alliance.

Le roi de Prusse reconnaissait lui-même que la guerre était inévitable entre la Russie et la France, après l'échec de la mission Novossiltzow, mais il n'en était pas moins persuadé que cette guerre "ne saurait porter atteinte au système таки "не нарушить систему, которую онь qu'il s'était prescrit\*. "Nous avons tracé nousmêmes les lignes", écrivait le roi à l'Empereur делы", писаль король Императору 14 inля, le 14 juillet, "dans laquelle ma neutralité restera , "въ которыхъ мой нейтралитетъ останется неcirconscrite".

цалью воевать съ ними, но аля напаленія на французовъ и не обращая вниманія на нхъ взгляды, и если мы въ то же время появимся большими силами на прусскихъ границахъ в потребуемъ прохода, -- то я убъжденъ и я вань клянусь, князь, пруссаки примуть нашу сторону". Безъ решительнаго давленія на Берлинскій дворъ, онъ никогда не согласится отказаться отъ своего нейтралитета. (Депеша Винпингероде отъ 11 (23) марта 1805 г.).

Такимъ образомъ всё разсчеты русской политики на союзную помощь Пруссіи казалось должны были рушеться. Король не только категорически отказался признать майскую декларацію формальнымъ союзнымъ договоромъ, но съ радостью воспользовался каждымъ случаемъ, чтобъ удадить опасность нарушенія прусскаго нейтралитета. Такъ, онъ послалъ генерала Застрова въ С.-Петербургь съ поручениемъ доказать Императору Александру невозможность лля Пруссін парушить миръ съ Франціей. Когла Новосильцевъ, на пути въ Парижъ, прибыль въ Берлинъ, чтобъ устроить миръ между Франціей и Англіей, король прусскій откровенно радовался этой миссіи и искренно желаль ей всякаго усифка. Но послф новыхъ закватовь, совершенных Наполеономъ І въ Италін, Икператоръ Александръ I повелелъ Новосильпеву возвратиться изъ Берлина и считать возложенное на него въ отношенін Тьюндерійскаго вора поручение исполненнымъ. Однако, пребываніе Новосильцева въ Берлинъ было достаточно, чтобъ утвердить также въ немъ убыденіе, "что на добровольное содъйствіе Е. В. Короля Прусскаго въ освобождении Европи на подъ вакимъ видомъ вадѣяться не можно".

Всв эти обстоятельства естественнымъ образомъ привели къ войнъ между Россіей и Франпіей. Союзная помощь Австрін была обезпечена за Россіей; что же касается Пруссін, Императоръ Александръ І рішнися дійствовать противъ нея самымъ энергическимъ образомъ в принудать ее къ вступленію въ союзъ.

Самъ король прусскій сознаваль, что послі неудачнаго исхода миссін Новосильцева война между Россіей и Франціей неизбіжна, по онъ высказываль увіренность, что эта война все себъ предписалъ". "Мы сами опредълням преприкосновеннымъ".

Mais Alexandre I comprenait tout autrement les limites et les bases de la neutralité prussienne. Le danger qui menace toutes les Puissances de l'Europe, écrivait-il au roi le 7 août 1805. a atteint son apogée et l'heure a sonné, où toute l'Europe doit se lever contre l'usurpateur corse. La crise actuelle requiert des mesures immédiates et énergiques. Votre Majesté a bien voulu d'avance m'assurer de son assistance pour ce cas et je ne balance pas à vous la demander maintenant". Il est évident que Napoléon a l'intention d'anéantir l'Autriche, après quoi la position de la Prusse et de la Russie sera impossible, car il leur tend des pièges dès à présent. Aussi, l'Empereur invite-t-il le roi à s'unir à la Russie et à l'Autriche pour agir énergiquement contre la France. Si l'on ajoute 200,000 hommes de troupes russes aux 200,000 soldats prussiens et aux 300,000 hommes de l'armée autrichienne et à toutes les forces de l'Empire d'Allemagne, la tranquillité de l'Europe sera certainement garantie pour une longue période.

Alexandre I savait toutefois que les lettres et les paroles ne produisaient aucune impression décisive sur l'esprit du roi. C'est pourquoi l'on expédiait à Alopéus le même jour (7 août) des instructions détaillées ayant trait à la prochaine guerre. Il est absolument nécessaire, disaient ces instructions, de garantir à la Russie "la co-opération des armées prussiennes" dans le double but que voici. D'abord "pour faire une démonstration armée imposante au moment où la négociation de paix sera ouverte avec Bonaparte, afin de le déterminer à accepter les conditions énoncées".

Ensuite, "pour commencer la guerre aussitôt que Bonaparte aura refusé de souscrire aux demandes qui lui seront faites et pour la pousser avec la vigueur nécessaire. Pour l'un et l'autre objet il est nécessaire que le roi consente au passage de nos troupes par ses Etats" et c'est pourquoi il faut employer tous les moyens pour atteindre ce but.

L'autorisation seule de passage accordé aux troupes russes, sans que la Prusse ait promis de se joindre à la Russie en cas de guerre avec la France, pourrait toutefois devenir un danger très sérieux pour elles. Voilà pourquoi "il sera nécessaire que vous tâchiez d'obtenir immédiatement une déclaration qui exprime que la Prusse veut concourir à l'ensemble de nos vues". L'Empereur désirait seulement, que pendant la durée de ces négociations d'une si haute importance, Alopéus ait soin "de ménager autant

Но Александръ I совершенно вначе понялъ предблы и основанія прусскаго нейтралитета. Опасность, которая угрожаеть всемь европейскимъ государствамъ, писалъ онъ 7 августа 1805 года королю, достигла высшей степени и наступила минута, когла вся Европа лоджна подняться противъ корсиканскаго узурпатора. "Настоящій кризись требуеть немедленныхь и энергическихъ мфропріятій. Ваше Величество изволило впередъ мий обищать вашу помощь на этотъ случай и я не задумываюсь просить теперь ее у Васъ". Очевидно, что Наполеонъ намвренъ уничтожить Австрію и тогда невозможно булеть положение Пруссии и России. противь которыхъ онъ уже теперь куетъ ковы. Потому Императоръ приглашаетъ короля соединиться съ Россіей и Австріей и энергически дъйствовать противъ Франціи. Если къ 200 тысячамъ русскихъ войскъ присоединятся 200,000 прусскихъ и 300,000 австрійскихъ, вифстф со всеми силами Германской Имперіи, тогда спокойствіе Европы навіврно будеть обезпечено на долгое время.

Но Александръ I зналъ, что одни письма или слова не производять на вороля некакого подавляющаго впечатленія. Поэтому въ тоть же день, 7-го августа, Алопеусу была отправлена подробная инструкція относительно предстоящей войны. Необходимо, говорится въ этой инструкцін, обезпечить за Россіей "помощь прус. ской армін" для двухъ целей. Во-первыхъ, для того, "чтобъ сдълать подавляющую военную MEMORETRARIED BY TV CAMVE MERTY. ROTES MUDные переговоры будуть открыты съ Наполеономъ, съ цълью заставить его принять предложенныя условія". Во-вторыхъ, для того, "чтобъ начинать войну немедленно после того какъ Бопапартъ отвазался подписать условія, которыя ему были сдёланы, и вести войну съ необходимою силою. Для той и другой цели необходимо, чтобъ король согласился на прохолъ чрезъ свои владенія нашихъ войскъ" и необходимо всеми средствами достигнуть этой цели.

Однако, разръшеніе только пропуска русскихъ войскъ, безъ объщанія присоединиться въ Россіи въ случать войны съ Франціей, можетъ быть весьма опасно для нихъ. Поэтому "необходимо, чтобъ вы старались добиться немедленио деклараціи, въ которой Пруссія заявляетъ, что она намърена поддерживать встании виды". Только при веденіи этихъ чрезвичайно важныхъ переговоровъ Императоръ желалъ, чтобъ Алопеусъ "пощаднять насколько возможно самолюбіе короля" и объяснилъ, что

que possible l'amour-propre du roi" en lui русскія войска только потому получили приlaissant entendre que les troupes russes n'avaient recu l'ordre de marcher dans la direction des frontières prussiennes que parceque le Tzar était sûr du concours du roi.

La conduite de M. d'Alopéus devait se partager pour ainsi dire en deux éroques conformément à la marche des troupes russes. La première période: du 16 (28) août au 4 (16) septembre 1805, c'est-àdire, depuis le moment de l'entrée des troupes russes sur le territoire de l'Autriche. Alopéus devait chercher, pendant tout ce laps de temps. à amener la Cour de Berlin à s'unir à la Russie. Dans le cas où il arriverait à se convaincre que la réponse serait défavorable, il devait chercher à traîner en longueur la réception de cette réponse et déclarer même qu'il ne l'accepterait pas et que le comte Goltz n'avait qu'à la remettre lui-même à St. Pétersbourg.

La deuxième période: du 4 (16) septembre au 10 (22) ou 11 (23) septembre, c'est à dire depuis le moment de l'entrée des troupes russes sur le territoire de la Prusse, devait être employée par Alopéus à chercher à obtenir par tous les moyens possibles l'autorisation de la Cour de Berlin pour le passage de l'armée russe. S'il ne réussissait pas à l'obtenir, il devait s'efforcer de tranquilliser le roi après la réception par celui-ci d'une lettre de l'Empereur en date du 24 août. Dans tous les cas il ne fallait pas provoquer de guerre avec la Prusse et finalement Alopéus devait remettre à Hardenberg une déclaration identique à celle que le comte Razoumovsky avait remise à Vienne, en y introduisant seulement les changements que pourraient exiger les circonstances. Quant au général Michelson, il avait reçu l'ordre, immédiatement après son entrée sur le territoire prussien d'en informer les autorités militaires prussiennes les plus rapprochées et de poursuivre sa marche. Dans le cas où les Prussiens manifesteraient des intentions hostiles, Michelson devait les désarmer immédiatement. Alopéus avait reçu l'ordre en outre de rester à Berlin jusqu'à la dernière extrémité; mais si la Prusse se décidait à déclarer la guerre à la Russie et lui remettait ses passeports, il aurait à se rendre à l'armée du général Michelson.

Les instructions contenaient enfin ce qui suit en guise de conclusion: si la Cour de Berlin fait la guerre à la Russie, elle n'aura rien a y gagner, car "nous emploierons toutes nos ressources pour réduire la Prusse". Si, au contraire, тивъ, она будетъ вивств съ Россіей. Царь го-

казаніе подвинуться къ прусскимъ границамъ, что Царь уверенъ въ союзной помощи ко-RLOG

Поведеніе Алопеуса должно было раздівляться на двъ эпохи, сообразно маршруту русскихъ войскъ. Первый періодъ отъ 16 (28) августа до 4 (16) сентября 1805 г., т. е. съ момента вступленія русскихъ войскъ въ предълы Австрів. Въ это время Алопеусъ долженъ быль все слълать, чтобъ уговорить Берлинскій дворъ соединиться съ Россіей. Если онъ увидить, что отвътъ будетъ неблагопріятный, онъ обязань затягивать получение отвъта и наконецъ даже объявить, что онъ его не приметь, пускай его передасть графъ Гольцъ въ С.-Петербургв.

Второй періодъ съ 4 (16) сентября по 10 (22) или 11 (23) сентября, т. е. съ момента вступленія русских войскь въ предвлы Пруссів. Алопеусъ долженъ добиться всеми силами разрешенія отъ Берлинскаго двора для пропуска русской армін. Если онъ его не получить, то необходимо успоконть короля после получения ниъ письма Государя оть 24 августа. Во всякомъ случав война съ Пруссіей не должна быть вызвана и, въ концъ концовъ, Алопеусъ долженъ былъ подать Гарденбергу такую-же декларацію, которую подаль графъ Разумовскій въ Віні съ изміненіями, которыя вызываются обстоятельствами. Генералу же Михельсону было предписано немедленно после вступ. ленія на прусскую территорію увідомить объ этомъ ближайшее прусское военное начальство и идти дальше. Если же заметить какой-нибуль злой умысель, немедленно обезоружить пруссаковъ. Алопеусъ долженъ быль оставаться въ Берлинъ до крайней возможности. Но если Пруссія объявить Россін войну и возвращаеть ему паспорты, онъ отправится въ армію генерала Михельсона.

Наконецъ инструкція заключаеть: если Пруссія будеть воевать противъ Россіи, она ничего не выиграетъ, но "мы употребимъ всв нашя силы, чтобъ уменьшить Пруссію. Если, напроelle se décide à marcher d'accord avec la Russie, товъ гарантировать королю возстановление l'Empereur est prêt à garantir au roi le rétablissement de la maison d'Orange en Hollande, l'annexion de Fulda et des possessions sur la rive gauche du Rhin. En outre, l'Angleterre s'engagera à accorder un subside de 1.250,000 liv. st. par 100,000 hommes.

Outre ces instructions détaillées. Alopéus recevait du prince Czartoryski une lettre confidentielle, qui contenait l'expression de l'espoir que la Prusse finirait par s'unir à la Russie et que dans ce cas les troupes prussiennes marcheraient sur Mayence et Luxembourg que le roi de Prusse pourrait conserver. L'Empereur sera très satisfait de la réalisation de son désir le plus sincère et "Sa Majesté ressentira au contraire la douleur la plus vive si vos soins sont inutiles et son attente trompée et s'il faudra combattre un Prince, avec lequel il aurait voulu partager gloire et dangers et dont il est réellement l'ami de coeur. Mais s'il faut combattre, il est naturel qu'on tâchera de frapper aussi fort que possible". "Non",-s'écrie enfin le prince en terminant sa lettre, -, je ne veux pas m'arrêter à cette perspective affligeante pour le coeur de Sa Majesté et pour la cause commune".

L'Empereur Alexandre I fit écrire à Alopéus qu'il apprécierait tout particulièrement ses services s'il réussissait à amener la Cour de Berlin à la conclusion d'une alliance, mais Alopéus dut bientôt se convaincre que tous ses efforts et toutes ses représentations les plus énergiques resteraient sans aucun effet. Hardenberg s'efforçait de lui démontrer que la conclusion d'une paix pourrait seule arrêter la marche de Napoléon. (Dépêche d'Alopéus du 1 (13) juin 1805). Mais au fur et à mesure de l'arrivée à Berlin des nouvelles constatant la concentration des troupes près des frontières de la Prusse, le Cabinet de Berlin montrait une inquiétude toujours plus grande et se décida, enfin, à mobiliser son armée. Alopéus craignait que cette mobilisation ne fut dirigée plutôt contre la Russie que contre la France et quand il insista pour que Hardenberg lui déclara catégoriquement contre qui tous ces préparatifs avaient lieu, le ministre prussien lui répondit: "Nous devons penser à notre propre sécurité; donnez-nous un mot d'assurance clair et positif, que vous n'avez pas l'intention d'attirer la guerre dans le Nord de l'Allemagne" et la Prusse se rassurera. (Dépêche de M. d'Alopéus du 16 (28) août 1805).

Оранскаго дома въ Голландів, присоединеніе Фульды и владвній на лівомъ берегу Рейна. Кроміт того Англія дасть субсидію на каждые 100,000 человікть по 1,250,000 ф. ст.

Вифстф съ этими нопробными инструкціями Алопеусъ получилъ отъ внязя Чарторыжскаго конфиденціальное письмо, въ которомъ выражается надежда, что Пруссія все-таки соединится съ Россіей и въ такомъ случав прусскія войска должны идти на Майнцъ и Люксембургь, которые король прусскій могь-бы оставить за собою. Государь будеть чрезвычайно радъ, если его искреннее желаніе булеть исполнено и, наоборотъ, онъ будетъ чрезвычайно опечаленъ, "если ваши старанія будуть тщетны и его ожиданія не сбудутся и если онъ вынужденъ будетъ воевать противъ Государя, съ которымъ онъ желалъ бы разделить славу и опасности и котораго онъ действительно любитъ какъ сердечнаго друга. Но если наконецъ надо будеть воевать, естественно что постараемся бить насколько возможно, чувствительно". "Нѣтъ", восклицаетъ князь, "я не могу думать объ этой возможности грустной, какъ для сердца Его Величества, такъ и для общаго дъла".

Императоръ Александръ I приказалъ писать Алопеусу, что онъ особенно опфинтъ его заслуги, если ему удастся подвинуть Берлинскій дворъ на вступленіе въ союзъ. Но самъ Алопеусь весьма скоро убъдился, что всв его старанія и энергическія представленія останутся совершенно «тшетными. Гарленбергь ему доказываль, что только заключеніемь мира можно будеть остановить Наполеона. (Депеша Алопеуса отъ 1 (13) іюня 1805 г.). Но, по м'вр'в того какъ приходили въ Берлинъ извъстія о сосредоточенім русскихъ войскъ близь прусскихъ границъ, Берлинскій кабинетъ сталь серьезно тревожиться и наконецъ рѣшился мобилизировать свою армію. Алопеусь выразиль опасеніе, что эта мобилизація скорже паправлена противъ Россіи, а не Франціи. Когда же онъ настаивалъ, чтобъ Гарденбергъ ему категорически сказаль противь кого мобилизируется прусская армія, онъ получиль въ отвіть: мы должны подумать о нашей собственной безопасности. "Увърьте насъ", сказалъ прусскій министръ посланнику, "точнымъ и положительнымъ словомъ, что вы не имъете намъреніе навлечь на Съверную Германію войну" и Пруссія усновонтся. (Денеша Алопеуса отъ 16 (28) августа 1805 г.).

Quand enfin Alopéus, pour exécuter les instructions recues du 7 août, se mit à démontrer à Hardenberg la nécessité de conclure une alliance avec la Russie, le ministre prussien lui répondit que les circonstances étaient très défavorables pour une alliance de ce genre, dont tout le poids retomberait certainement sur la Prusse; il serait peu sage en même temps de forcer le roi à faire la guerre, parcequ'il est certain alors qu'il se jetterait dans les bras de Bonaparte. Pour ce qui est d'une guerre de la Prusse contre la Russie, il ne peut pas en être question, car le roi, ajouta Hardenberg, a prononcé tout récemment les paroles suivantes: "Non, jamais Alexandre ne sera injuste; je connais son coeur et la noblesse de son âme"!

Ce manque de précision dans la situation des affaires n'en présentait pas moins les plus grands dangers et eut plus tard pour résultat la terrible défaite des armées alliées de la Russie et de l'Autriche à Austerlitz. Le temps se passait en négociations interminables, tandis que tout était prêt du côté de Napoléon pour porter un coup décisif à ses adversaires.

Dans une lettre adressée au roi le 24 août, l'Empereur insistait encore une fois pour qu'une prompte décision fut prise et demandait formellement l'autorisation pour le passage des troupes russes par le territoire prussien. Se trouvant lui-même a proximité des frontières prussiennes, Alexandre I exprimait le désir d'avoir une entrevue avec le roi de Prusse, son ami.

Alopéus considérait une entrevue personnelle entre les deux Monarques comme l'unique moyen d'amener un revirement de la politique prussienne et demandait que l'entrée des troupes russes sur le territoire prussien fut retardée jusqu'au moment où cette rencontre aurait eu lieu. Le ministre de Russie était arrivé à cette conviction par suite des insistances réitérées du baron Hardenberg, qui lui démontrait que si les troupes russes franchissaient la frontière de la Prusse sans la permission des autorités territoriales, "le roi n'écouterait que la voix de son devoir et de sa dignité". Hardenberg, luimême, était partisan d'une politique plus décidée et cherchait à convaincre le roi de sortir de sa neutralité, - mais tout était inutile. (Dépêches d'Alopéus du 25 août (6 septembre) et du 4 (16) septembre 1805).

Par une lettre, écrite le 6 septembre, le roi de Prusse confirmait de nouveau sa résolution de garder la neutralité et de ne pas violer la paix.

Когда же Алонеусь, во исполнение инструкцін оть 7 августа, сталь убъждать Гарленберга заключить союзь съ Россіей, прусскій министрь отвічаль, что обстоятельства весьма неблагопріятны для такого союза, вся тяжесть котораго навърно обрушится на Пруссію. Но было бы въ высшей степени неразумно принудить короля къ войнъ, тогда онъ навърно бросится въ объятія Бонацарта. О войні же Пруссін противъ Россіи не можегъ быть ръчи. Кородь. сказаль Гарденбергь Алопеусу, произнесь недавно сабдующія слова: "нізть, никогда Александръ не будетъ несправедливъ; и знаю его сердце и благородство его души!"

Между тъмъ такое неопредъленное положеніе вещей было крайне опасно и привело въ последствій къ самому ужасному пораженію союзныхъ австро-русскихъ армій при Аустерлицъ. Время проходило въ нескончаемыхъ переговорахъ, между тъмъ какъ у Наполеона все было уже готово для нанесенія врагамъ рішнтельнаго удара.

Въ письмъ отъ 24-го августа королю Имиераторъ еще разъ настанвалъ на скоръйшемъ приняти решенія и формально просиль разрышенія для прохода русских войскь чрезь прусскія владівнія. Находясь лично близь прусских границъ Александръ I выразилъ желаніе имъть свидание съ королемъ прусскимъ, своимъ дру-

Алопеусъ усмотрель въ личномъ свидания обоихъ монарховъ единственное средство для измфненія прусской политики и просиль отложить вступленіе русской армін въ предълы Пруссін до этого свиданія. Русскій посманникь пришель къ такому заключению вследствие настоятельныхъ просьбъ барона Гарденберга, который довазываль, что если русскія войска нерейдуть безъ разръшенія территоріальной высти прусскую границу, "король послушается только голосу своего долга и своего достовнства". Самъ Гарденбергь быль за болфе рфштельную политику и убъждаль короля отказаться отъ нейтралитета. Но все было напрасно (Депеши Алопеуса отъ 25 августа (6 сент.), 4 (16) сентября 1805 г.).

Въ письмъ отъ 6 сентября король прусскій снова подтверждаеть свое рышеніе сохранить нейтралитеть и миръ. Заключенные между инъ Les traités, conclus par lui avec l'Empereur, ne и Императоромъ договоры висколько не обя-

l'obligeaient pas du tout, disait-il, à ouvrir les зывають его начинать войну. Прибытіе въ Берhostilités. L'arrivée à Berlin de Duroc, envoyé par Napoléon, est la meilleure preuve de ce qu'il était encore possible de conserver la paix et le roi profitait de l'occasion pour communiquer les conditions que Napoléon accepterait certainement. Frédéric-Guillaume ne voulait pas comprendre que la mission de Duroc n'avait été provoquée que par le désir de retenir la Prusse dans sa position de Puissance neutre et de donner à Napoléon le temps de terminer ses préparatifs pour la défaite, de l'Autriche d'abord, de la Russic - ensuite, en se réservant pour une autre fois d'agir de même à l'égard de la Prusse. Tous les efforts et toutes les supplications du baron Hardenberg ne produisirent aucun effet sur le roi: il était persuadé que Napoléon voulait la paix. ministre prussien raconta à Alopéus que lui, Hardenberg, et le général Kökeritz avaient supplié à genoux le roi de ne pas quitter Berlin à un moment aussi critique, mais qu'il n'en était pas moins parti pour Potsdam, en répétant sans cesse que si l'Empereur Alexandre avait l'intention de le forcer à faire la guerre, il devait avouer qu'il s'était amèrement trompé au sujet de son amitié et qu'il était devenu victime de la confiance à son égard. (Dépêches d'Alopéus des 7 (19), 8 (20) et 10 (22) septembre 1805).

Hardenberg dut se convaincre enfin lui-même qu'une entrevue du roi avec l'Empereur pouvait seule amener un revirement favorable. Au commencement du mois d'octobre le prince Dolgorouky arriva à Berlin, porteur d'une lettre du Tsar et avec la mission d'être attaché à la personne du roi. Dans une lettre, écrite le 15 septembre, l'Empereur insistait de nouveau pour demander au plus vite l'autorisation de passage pour l'armée russe. ,La situation actuelle des affaires", - écrivait Alexandre I, - "le rend de jour en jour plus urgent et m'oblige de demander à Votre Majesté d'accélérer autant que possible le moment où mes troupes pourront traverser vos Etats".

Si d'une part les réclamations de l'Empereur devenaient de plus en plus énergiques, l'indécision et la peur du roi en étaient d'autant plus fortes et fébriles. "L'entrée de vos troupes dans mes provinces est impossible sous les rapports existants"; - écrivait le roi à l'Empereur le 21 septembre, - "elle préjugerait toutes les questions, elle détruirait toutes nos relations, elle perdrait infailliblement l'Europe". L'Em-

линъ Дирокъ, посланнаго Наполеономъ, есть лучшее доказательство тому, что сохраненіе мира еще возможно и король сообщаеть условія, на которыя согласится навірно самъ Наполеонъ. Фридрахъ Вильгельмъ не хотълъ понять, что миссія Дюрокъ была единственно вызвана желаніемъ удерживать Пруссію въ положенін нейтралитета и дать Наполеону время окончить свои приготовленія или пораженія сперва Австрін, а потомъ Россін, оставляя самую Пруссію-до другого раза. Всв старанія н просьбы барона Гарденберга не произвели на кородя никакого серьезнаго впечатывнія: онъ быль увърень, что Наполеонь желаеть мира. Прусскій министръ разсказаль Алонеусу, что онъ и гевераль Кёкерицъ на колфияхъ умоляли короля оставаться въ Берленв въ такую критическую минуту, но что онъ все-таки увхаль въ Потедамъ, постоянно повторяя, что если Императоръ Александръ намфренъ принудить его къ войнъ, то онъ долженъ сознаться, что горько ошибся насчеть его дружбы и сделался жертвою своего дов'трія. (Депеши Алопеуса отъ 7 (19), 8 (20) и 10 (22) сентября 1805 г.).

Наконецъ самъ Гарденбергъ убъдился, что только личное свиданіе короля съ Императоромъ можетъ привести въ благод втельному перевороту. Въ началъ октября прибыль въ Бердинъ князь Лолгорукій, съ письмомъ отъ Царя и порученіемъ состоять при особѣ короля прусскаго. Въ письмъ отъ 25-го сентября Императоръ снова настаиваеть на скорфишемъ разръшении прохода русской армін. "Настоящее положеніе вещей", пишеть Александрь I, "дѣлаеть проходъ съ каждымъ днемъ неотложне и меня принуждаеть просить Ваше Величество ускорить насколько возможно приближение минуты, когда мои войска въ состояніи будуть проходить чрезъ ваши владенія".

Однако, по мфрф того какъ требованія Императора становились настоятельное, нерошительность и боязнь вороля следались лихорадочнъе и все сильнъе. "Вступленіе вашихъ войскъ", писалъ король Царю 21-го сентября, "въ мон области невозможно при настоящихъ обстоятельствахт. Оно предрашить всв вопросы, разрушить всв наши отношенія, ово приведеть Европу въ неминуемой погибели". Им-

pereur Paul, dans des circonstances analoques, a respecté l'inviolabilité du territoire prussien et le roi est persuadé que son ami n'agira pas autrement. Toute entrevue ne changera rien à "Non, Sire, quelques soient les ce système. fruits de nos entretiens, je poursuivrai sans crainte la prospérité de mes peuples, la route que le devoir et ma raison me prescrira, et puissent tous les genres de gloire vous suivre dans celle que vous préférez! A quelques destins qu'elle vous conduise, on ne me fera jamais, ni craindre votre puissance, ni bien moins encore, mettre en doute votre lovauté".

Il est évident que les nobles paroles qui précèdent prouvent surabondamment que le roi de Prusse avait pleine conscience de ses droits et de sa dignité morale. Mais Frédéric-Guillaume avoua lui-même au prince Dolgorouky qu'il était personnellement favorable à la conclusion d'une alliance avec la Russie, "mais que l'influence de quelques personnes ici l'en avaient détourné". La franchise de cet aveu diminue considérablement l'importance des expressions élevées contenues dans la lettre du 21 septembre. (Rapport du prince Dolgorouky du 24 septembre. (6 octobre) 1805).

Napoléon vint lui-même enfin au secours d'Alexandre I. Au commencement du mois d'octobre (le 6), Alopéus fut mandé par le baron Hardenberg. En apercevant le représentant de la Russie, le ministre prussien l'embrassa joyeusement et s'écria: "Dieu est venu à notre secours!" Puis il lui raconta que les troupes françaises étaient entrées sur le territoire de la Prusse sans l'autorisation du gouvernement prussien, que le roi en était révolté jusqu'au plus profond de son ame et qu'il voulait immédiatement renvoyer de Berlin Duroc et Laforest. Plus tard, le 28 septembre (9 octobre), Hardenberg déclara à Alopéus, au nom du roi, qu'il n'y avait plus d'obstacle au passage des troupes russes sur le territoire de la Prusse et le roi fit connaître lui-même cette décision à l'Empereur par une lettre qu'il lui adressa le même jour.

Quand Napoléon eut, pour ainsi dire, rendu un service aux alliés en violant le territoire de la Prusse, le roi Frédéric-Guillaume se décida enfin à prendre des engagements plus définis contre la France. La bataille d'Austerlitz ayant eu lieu bientôt après ce qui précède, devait convaincre l'Empereur Alexandre I du fait que s'il avait moins respecté les droits de son ami, et s'était passé de son autorisation pour faire traverser уваженіемъ къ правамъ своего друга и провель

ператоръ Павелъ, при подобныхъ же обстоятельствахь, уважаль неприкосновенность прусской территоріи и король убъждень, что его другъ не поступить иначе. Свидание не изизнить его системы. "Нъть, Ваше Величество, каковы-бы не были результаты нашихъ бесъдъ, я буду преследовать, безъ болзин, благосостолніе монкъ народовъ, по пути, на который мев указали мой долгь и мой разумъ и да будеть на вашемъ пути, избранномъ вами, всякая слава вашимъ уделомъ! И къ какой-бы судьбе овъ вась не поведеть, все-таки никогда никто мена не заставить ни болться вашего могущества, ни еще менфе сомифваться въ вашей честности".

Нътъ сомевнія, что вышеприведенныя благородныя слова обнаруживають полное совнаніе королемъ прусскимъ своихъ правъ и нравственнаго своего достоинства. Но Фридрихъ Вильгельмъ признался самъ внязю Долгорукову, что онъ лично былъ за подписаніе союза съ Россіей, "но что вліяніе нівкоторых здівших» липъ отвлекло его отъ этой мысли". Такое чистосердечное признаніе значительно умаляєть значеніе возвышенныхъ выраженій въ письмі оть 21 сентября. (Донесеніе князя Долгорукова 24 сентября (6 окт.) 1805 г.).

Наконецъ, на помощь Александру I явикл самъ Наполеонъ. Въ началъ октября (6 числа) Алопечсъ быль приглашенъ къ барону Гарденбергу. Увидевъ посланника, министръ радостно обняль его и воскликнуль: "Вогь пришель наиз на помощы! Потомъ онъ разсказалъ, что французскія войска вступили, безъ разрѣшенія прусскаго правительства, на прусскую территорію, что король возмущень до глубины души и немедленно хотвлъ выслать изъ Берлина Люровъ и Лафора. Всявдъ затвиъ 9 октября (28 сент.) Гарденбергь объявиль Алопеусу, оть имени короля, что теперь нёть препятствій для прохода русскихъ войскъ чрезъ прусскія владенія и самъ король, письмомъ отъ 9 октября, сообщиль Царю это свое решение.

Пость того какъ Наполеовъ повилимому оказалъ услугу союзникамъ посредствомъ нарушенія прусской территоріи, король прусскій ръшнися наконецъ принять на себя болье определенныя обязательства противь Франців. Только последовавшее вскоре Аустерлицкое сраженіе должно было уб'єдить Александра I нь томь, что еслибь онь отнесся сь меньшемь la marche en avant des Français et empêcher la défaite de son armée et de celle de l'Autriche à Austerlitz. L'indécision du roi de Prusse et le trop de respect (au point de vue de Napoléon), porté par le Tzar aux droits d'autrui, furent la cause directe de l'issue malheureuse de la guerre de 1805. (Voir Treitschke. Deutsche Geschichte, Bd. II, S. 223 ff.).

Le 25 octobre 1806, l'Empereur de Russie arriva en personne à Berlin, ayant parmi les personnages de sa suite son ministre des affaires étrangères. Des négociations commencèrent immédiatement entre ses fondés de pouvoirs, ainsi que le ministre d'Autriche d'une part et les ministres prussiens de l'autre (le baron Hardenberg et le comte Haugwitz), pour la conclusion d'une triple alliance contre la France. Grace à l'influence personnelle de l'Empereur sur le roi de Prusse, les négociations eurent une durée relativement courte et se terminèrent d'une manière favorable. Chaque article, dans le projet, était signé par les personnes suivantes: Czartoryski. Alopéus, Dolgorouky, Hardenberg, Haugwitz et Metternich.

La signature solennelle de cet acte eut lieu le 3 novembre (n. st.) en présence des deux Monarques et dans la chambre de l'Empereur Alexandre I. (Hardenberg's Staatsdenkwürdigkeiten, Bd. II, S. 317).

Le texte de la convention de Potsdam. ainsi que celui de toutes ses annexes est и всъхъ приложеній, отпечатань вът. ІІ. imbrimé dans le tome II, page 476 et cmp. 476 и слъд. les suivantes.

# No 246.

1806, 1 juillet. Déclaration d'alliance secrète, signée à Charlottenbourg par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III.

la Prusse par ses troupes, il aurait pu prévenir | бы свои войска номимо всякаго разръшенія чрезъ прусскія владінія, онъ предупредиль бы наступленіе французской армін и вивств съ твиъ, поражение своей и австрійской армін при Аустерлицъ. Неръшительность короля прусскаго и шепетильное, съ точки зрвнія Наполеона, отношение къ чужниъ праванъ со стороны Царя, были непосредственными причинами несчастнаго исхода войны 1805 года. (Срав. Treitschke. Deutsche Geschichte, Bd. II, S. 223 ff.).

> 25 октября 1805 года самъ русскій Императоръ, въ свить котораго находился также его министръ иностранныхъ дель, прибыль въ Берлинъ. Между его уполномоченными и австрійскимъ посланникомъ, съ одной стороны, н прусскими министрами: барономъ Гарленбергомъ и графомъ Гаугвицомъ, начались переговоры о завлюченій договора тройнаго союза противъ Франців. Благодаря личному вліянію Императора на короля прусскаго переговоры привели въ сравнительно скорое время въ благополучному окончанію. Каждая статья подписывалась въ проекта сладующими лицами: Чарторыжскимъ, Алопеусомъ, Долгоруковымъ, Гарденбергомъ, Гаугвицомъ и Меттернихомъ.

> 3 ноября (нов. ст.) состоялось торжественное подписание этого акта въ присутствии обоихъ монарховъ и въ комнатв Императора Александра I. (Hardenberg's. Staatsdenkwürdigkeiten, Bd. II, S. 317).

> Тексть Потсдамской конвении. Давно

#### No 246.

1806 г., іюля 1-го. Секретная союзная декларація, подписанная королемъ прусскимъ Фридрихомъ Вильгельмомъ III въ Шарлоттенбургв.

### № 247.

1806, 12 (24) juillet. Contre - déclaration russe, signée à Kamenni-ostrow par l'Empereur Alexandre I.

La convention d'alliance de Potsdam avait pour but d'unir la Russie à la Prusse par des liens indissolubles pour combattre Napoléon, de concert avec l'Autriche. Mais cet acte diplomatique n'a pas non plus pu soutenir le choc des circonstances, ni vaincre le désir insurmontable du roi de Prusse de conserver la paix et de garder la neutralité. La convention d'alliance de Potsdam fut violée par la Prusse au moment même où son action devait commencer.

La bataille d'Austerlitz avait complètement changé la situation en faveur de la France, et Napoléon ent de nouveau recours au moyen qu'il avait employé à plusieurs reprises avec succès pour avoir raison de ses adversaires: il sema la discorde dans le camp de l'ennemi et réussit à paralyser l'action des alliés dirigée contre sa personne. Il lui fut facile d'isoler de nouveau la Prusse, afin de pouvoir préparer tout ce qu'il fallait pour la défaite complète de cette l'uissance, au moment où la Prusse elle-même et les Puissances, ses alliées, se trouveraient dans l'impossibilité de lui opposer nne résistance énergique. Vers la fin de l'année 1805 la Prusse passa de nouveau dans le camp de l'ennemi implacable de l'indépendance des peuples et de la tranquillité de l'Europe.

Quand Napoléon eut communiqué à l'Autriche les conditions qu'il mettait à la paix, le prince Czartoryski écrivit à Alopéus à Berlin que "si de tels termes sont acceptés, l'Autriche est rayée du nombre des Puissances indépendantes de l'Europe". "Dans un instant aussi critique",continue la dépêche du ministre des Affaires Etrangères de Russie, en date du 3 (15) décembre 1805,-nil n'y a d'espoir que dans l'énergie du roi de Prusse, dans sa loyauté et sa fidétité à remplir ses engagements: qu'il se prononce selon ce que le traité de Potsdam l'a statué et bientôt les affaires prendront un autre aspect". L'Empereur Alexandre avait ordonné que les armées des généraux Bennigsen et comte Tolstoy fussent mises à la complète disposition du roi de Prusse et que l'armée de Koutouzow ellemême eut à se réunir à celle de la Prusse.

# № 247.

1806 г., іюля 12-го (24-го). Русская контръ-декларація подписанная Императоромъ Александромъ І на Каменномъ острову.

Потсдамская союзная конвенція иміла цілью связать неразрывными узами Россію и Пруссію для общей борьбы, вмісті съ Австріей, противъ Наполеона. Но этоть акть также не вмдержаль натиска обстоятельствъ и не могь побідить непреодолимое желаніе короля прусскаго сохранить миръ п нейтралитеть. Потсдамская союзная конвенція была нарушена Пруссіей вь тоть самый моменть, когда она должна была вступить въ дійствіе.

Аустерлицкое сражение совершенно измънило положение вещей въ пользу Франція и Наполеонъ снова съ успъхомъ прибъгнулъ къ вснытанному имъ средству, чтобъ одержать побъду надъ своими врагами: онъ опять внесъ раздадь въ вепріятельскій лагерь и парализоваль общіл дъйствія союзниковъ противъ него. Весьма легко ему удалось снова изолировать Пруссію съ целью подготовить все средства къ полнъйшему пораженію этой державы въ то именю время, когда ни сама Пруссія, ни союзныя съ нею державы не въ состоянів будутъ оказать ему сильное сопротивление. Въ концъ 1805 года Пруссія опять перешла въ станъ непримиримаго врага независимости европейскихъ народовъ и спокойствія всей Европы.

Когда Наполеонъ объявиль Австрін свои условія мира, князь Чарторыжскій написаль Алопеусу въ Берлинъ, что "если такін условія будуть приняты, Австрія вычеркнута изъчисла независимыхъ европейскихъ державъ". "Въ такую критическую минуту" продолжаетъ денема русскаго министра иностранныхъ дълъ, отъ 3-го (15-го) декабря 1805 г., "одна надежда эпергія, честность и віврность короля прусскаю въ исполненіи принятыхъ имъ обязательствъ: да пусть же онъ выскажется согласно постановленіямъ Потсдамскаго договора и скоро дъла примутъ другой видъ". Императоръ Александръ отдалъ приказаніе, чтобъ армін генераловъ Беннигсена и графа Толстаго были въ полномъ распоряженіи короля прусскаго п даже армія Кутузова должна была соединиться съ прусскою действующею арміею.

Mais à la même date, le 15 décembre 1805, quand le gouvernement russe espérait encore que la Prusse n'abandonnerait pas la décision qu'elle avait prise de continuer la guerre, le comte Haugwitz signait à Schönbrunn une convention d'alliance défensive et offensive dictée par Napoléon. Haugwitz, qui avait été expédié au camp de Napoléon avec la mission de servir d'intermédiaire entre le vainqueur et l'Autriche vaincue, trouvait possible d'y signer un acte de tout point contraire aux engagements contractés par le roi de Prusse. Ce ministre prussien n'hésitait pas à déclarer franchement à Alopéus, au mois de décembre 1805, qu'il était temps de conclure la paix avec la France. "Vous êtes trop loin",—disait-il au ministre de Russie. (Dépêche du 15 (27) décembre 1805).

Il est vrai que Haugwitz avait signé cette convention d'alliance, sans y avoir été autorisé, et sans avoir reçu aucun plein-pouvoir à cet effet. Quand le roi de Prusse apprit cet événement il fut on ne peut plus étonné de la hardiesse de son ministre: il ne désirait pas d'alliance avec Napoléon et quand le prince Dolgorouky lui fut présenté au mois de décembre 1805 pour lui remettre une lettre d'Alexandre I, le roi "à la lecture de cette lettre fut touché jusqu'aux larmes et déclara solennellement, qu'il ne séparerait jamais son propre sort de celui de son ami l'Empereur de Russie. (Dép êche du prince Dolgorouky, en date du 6 (18) décembre 1805).

Le prince Dolgorouky démontrait, dans ses rapports, pourquoi l'Empereur Alexandre I était obligé de faire marcher au secours de la Prusse toutes les forces dont il pouvait disposer. "Nonseulement Vos obligations envers cette Puissance Vous y engagent, Sire", — écrivait-il à l'Empereur, — "mais Votre propre honneur Vous en fait un devoir". Si la Prusse est vaincue, on verra disparaître le dernier obstacle qui empêche Napoléon de se jeter sur la Russie. L'honneur du peuple russe exige en outre que la Russie ne soit pas privée de l'influence sur les affaires de l'Europe qui convient à sa puissance. (Rapports du prince Dolgorouky du 7 (19) et du 12 (24) décembre 1805).

D'autre part, les personnes, dont l'opinion était chère au roi, étaient indignées au plus haut degré de la conduite du comte Haugwitz. La reine elle-même se prononçait ouvertement contre la ratification de la convention conclue par ce ministre. Le baron Hardenberg demandait avec instance qu'on lui accordât sa démission, trouvant impossible de conserver le poste de mi-

Но въ тотъ же самый день, 15-го декабря 1805 года, когда русское правительство еще лельяло надожду о рышимости Пруссіи продол. жать войну, графъ Гаугвиць подписаль въ Шёнбрунив продиктованную ему Наполеономъ конвенцію оборонительнаго и наступательнаго союза. Гаугвицъ, отправленный въ дагерь Наполеона съ порученіемъ быть посредникомъ между побъдителемъ и побъжденною Австріей, считаль возможнымъ подписать акть, который быль совершенно противенъ принятымъ на себя королемъ прусскимъ обязательствамъ. Этотъ прусскій министръ откровенно сказаль Алопеусу въ декабрѣ 1805 года, что наступило время заключить миръ съ Франціей. "Вы слишкомъ далеки отъ насъ" - объявилъ онъ русскому посланнику. (Депеша отъ 15 (27) декабря 1805 г.).

Правда, графъ Гаугвицъ подписатъ продиктованный ему союзный договоръ безъ малъйшаго порученія или полномочія. Когда король
прусскій узналь объ этомъ событій, онъ быль
до крайности удивленъ смълостью своего министра: онъ не желаль союза съ Наполеономъ.
Когда князь Долгорукій представился ему въ
декабръ 1805 года и вручилъ ему письмо Александра I, Фридрихъ Вильгельмъ III "чтеніемъ
письма былъ тронутъ до слезъ" и торжественно
сказаль, что онъ никогда не отдълитъ своей
собственной судьбы отъ судьбы своего въщеноснаго друга, русскаго Государя. (Депеша кн.
Долгорукаго отъ 6 (18) декабря 1805 г.).

Князь Долгорукій довазываль въ своихъ всеподданнъйшихъ донесеніяхъ, почему Императоръ Александръ I обязанъ былъ подвинуть 
всъ свои свободныя силы на помощь Пруссіи. 
"Не только ваши обязательства въ отношеніи 
этой державы", писалъ князь Государю, "но 
ваша собственная честь обязываетъ Ваше Величество это сдълать". Если Пруссія будетъ 
побъждена, тогда рушится послъднее препятствіе для Наполеона наброситься на Россію. 
Сверхъ того, національная честь русскаго народа требуетъ, чтобъ Россія не лишилась подобающаго ея могуществу вліянія на дъла Европы. (Донесенія князя Долгорукова отъ 7 (19) 
и 12 (24) декабря 1805 г.).

Кром'в того лица, которых в мнвніем особенно дорожиль король прусскій, были возмущены своевольным поступком графа Гаугвица. Сама королева открыто высказывалась противь ратификаціи заключенной Гаугвицомъ конвенціи. Баронъ Гарденбергь настойчиво просиль отставки, не находя возможнымъ оставаться министромъ иностранныхъ діль nistre des affaires étrangères de Prusse. Dans Пруссін. Въ началь января встрытился Алоцеles premiers jours du mois de janvier Alopéus rencontra le duc de Brunswick chez le baron l Hardenberg. Le duc voulut excuser la manière d'agir de Haugwitz et prit la défense de la convention qu'il venait de conclure, en ajoutant que le roi l'avait chargé de se rendre à St. Pétersbourg pour la soumettre en personne à l'Empereur Alexandre I. Il se faisait fort de démontrer que "le roi n'avait pas manqué de bonne foi et que certainement il n'avait pas trahi les devoirs de l'amitié vraie et sincère". Prenant alors part à la conversation, Hardenberg raconta qu'il ne s'était pas gêné pour dire à Haugwitz, en présence du roi, qu'il n'avait pas conclu une convention, mais bien signé une capitulation dictée par Bonaparte. Haugwitz aurait cherché à s'excuser en démontrant qu'il avait dû choisir entre la guerre ou cette convention. "Mais",—lui demanda Hardenberg,—nlorsqu'une Puissance doit opter entre la guerre ou la dépendance que fait-elle alors?" (Dépêche d'Alopéus du 17 (29) janvier 1806).

Hardenberg racontait aussi à M. d'Alopéus que le roi ne voulait pas lui accorder sa démission et qu'il l'avait supplié "les larmes aux veux" de garder son poste. Le roi n'en accorda pas moins sa ratification à la convention de décembre et chargea même Haugwitz des pourparlers avec les représentants des Puissances étrangères. Il en résulta dans le ministère des affaires étrangères de Prusse et pour la conduite des affaires un ordre de choses assez singulier. Le comte Haugwitz devint le directeur de la politique étrangère de la Prusse et le baron Hardenberg recut un congé pour un terme indéfini. Mais les représentants de la Russie et de l'Angleterre refusèrent catégoriquement d'avoir affaire au comte Haugwitz: ils faisaient semblant d'ignorer complètement son existence. Alopéus avait entamé avec Hardenberg, derrière le dos du véritable ministre des affaires étrangères, des négociations on ne peut plus intéressantes, auxquelles prenaient une part active le roi lui-même et surtout la reine de Prusse, toutefois à l'insu du roi. D'autre part, Alopéus était remplacé à Berlin par le comte Stackelberg, qui devait avoir des relations officielles avec Haugwitz. Stackelberg ne fit son apparition à Berlin qu'en qualité de "voyageur", auquel le roi pouvait accorder toute sa confiance, conformément à la lettre que lui écrivait l'Empereur à la date du 12 avril 1806. Enfin, outre Alopéus et le comte Stackelberg, le baron Krüdener

усъ съ герцогомъ брауницвейсскимъ у барона Гарденберга. Герпогъ стадъ оправимвать образъ дъйствія Гаугвица и защещать заключенную имъ конвенцію. При этомъ герцогъ прибавиль, что король поручиль ему отправиться въ С.-Петербургь и лично представить Царю эту конвенцію. Онъ доважеть, что "король не нарушиль своего слова и навёрно не измёниль долгу върной и искренней дружбы". Тогда вступился въ разговоръ Гарденбергъ и разсказалъ, что онъ не затруднился свазать въ присутствін короля Гаугвицу, что онъ не конвенцію заключиль, но канитуляцію подписаль подъ диктовку Бонапарта. Гаугвицъ оправдывался и доказиваль, что онь должень быль выбрать между войною или конвенціей. "Но", спросиль его Гарденбергъ, "если государство должно сделать выборь между войною или порабощениемъ своимъ-что ово тогда дъластъ?". (Депеша Алопеуса отъ 17 (29) января 1806 г.).

Гарденбергь разсвазываль также Алопеусу, что король не хочеть дать ему отставку и "со слезами въ глазахъ" упросиль его остаться. Однако, король не только даль свою ратификацію на декабрьскую конвенцію, но поручиль также Гаугвицу вести переговоры съ представителями иностранныхъ державъ. Установился довольно странный порядокъ веденія діль въ прусскомъ Министорстве Иностранныхъ Дель. Руководителемъ прусской внашней полнтики сдълался графъ Гаугвицъ. Гарденбергъ получилъ на неопределенное время отпускъ. Но представители Россіи и Англін категорически отказались вести какіе-нибудь переговоры съ графонъ Гаугвицомъ: они его совершенно игнорировали. За спиною дъйствительнаго министра иностранныхъ дёль Алопеусъ вель въ высшей степени интересные переговоры съ Гарденбергомъ, въ которыхъ принимали самое деятельное участіе самъ король и, въ особенности, королева пруссвая, безъ ведома, однаво, вороля. Съ другой стороны, на місто Алопеуса быль назначень въ Берлинъ графъ Штакельбергъ для формальныхъ сношеній съ Гаугвицемъ. Но Штакельбергь явился въ Берлинъ только въ качествъ "туриста", которому однако король можеть вполив довврять, на основания письма Императора отъ 12 апрвия 1806 г. Наконевъ, кромв Алопеуса и гр. Штакельберга въ качествъ русскаго повереннаго въ прият опит вкретитованъ при Бердинскомъ дворъ баронъ Крюденеръ

lité de chargé d'affaires de Russie. Le plus curieux dans tout ceci, c'est que ni le comte Stackelberg, ni le baron Krüdener, malgré leur qualité de représentants officiels de la Russie, ne purent obtenir aucun résultat sérieux de leurs pourparlers avec le comte Haugwitz. tandis qu'Alopéus réussit à conclure avec Hardenberg au mois de juillet 1806 deux actes remarquables, dont il est question plusloin et cela au moment où Hardenberg était tout aussi peu ministre prussien qu'Alopéus n'était le représentant effectif de la Russie.

Il est en effet fort curieux de se rendre compte de la manière dont le chaos en question a pu produire les deux actes diplomatiques en question.

Au mois de janvier 1806 le duc de Brunswick se rendait à St.-Pétersbourg pour expliquer à l'Empereur les circonstances, qui avaient obligé le roi à ratifier la convention conclue au mois de décembre avec la France. Dans sa lettre, en date du 7 janvier, apportée par le duc lui-même à St.-Pétersbourg, le roi déclarait que si l'Empereur, de son côté, avait fait tout son possible pour remplir consciencieusement ses engagements. le roi n'en avait pas moins été forcé par les circonstances à conclure la paix. Napoléon désire, poursuivait le roi, que les troupes prussiennes soient seules à occuper le Hanovre et si l'Angleterre lui laisse la possibilité de disposer de ses conquêtes, le Hanovre restera acquis à la Prusse. Il était impossible au roi de ne pas considérer ces conditions comme fort avantageuses pour lui.

A son arrivée à St. Pétersbourg, le duc de Brunswick eut l'honneur d'être reçu par l'Empereur avec beaucoup d'affabilité. Un échange d'idées très animé eut lieu entre le duc et le prince Czartoryski et le prince remit à son interlocuteur un mémoire très détaillé, destiné à servir de base aux négociations secrètes qui prirent place ensuite à Berlin. On sait néanmoins que Napoléon de son côté refusa de ratifier la convention qu'il avait dictée lui-même et que le comte Haugwitz dut écrire de Paris, au mois de février 1806, qu'il avait été obligé de signer un nouveau traité, plus désavantageux encore pour la Prusse que la convention de Schönbrunn.

Cette nouvelle insolence de Napoléon causa un grand étonnement au roi et lui fit beaucoup de peine, mais il accorda encore une fois son approbation à ce nouvel excès de pouvoir de Haugwitz. "Tout était aventuré une nouvelle

était accrédité près la Cour de Berlin en qua- | Но самое любопытное то, что ни гр. lПтакельбергь, ин баронъ Крюденеръ, которые были офиціальными представителями Россіи, не добились никакихъ серьезныхъ результатовъ въ переговорахъ съ графомъ Гаугвицомъ. Между твиъ вакъ Алопеусъ заключиль въ іюдв 1806 года нижеследующіе два любопытные акта съ Гарденбергомъ, который въ дъйствительности настолько же не быль прусскимъ министромъ, насколько Алопеусъ не быль действительнымъ представителемъ Россія.

> Какимъ образомъ вышли изъ этого хаотическаго состоянія оба нижеся вдующіє акта, прелставляется дъйствительно весьма дюбопытнымъ.

> Въ январъ 1806 года герцогъ брауншвей скій отправился въ С.-Петербургъ, чтобъ объяснить Императору обстоятельства, заставившія короля утвердить декабрьскую конвенцію съ Франціей. Въ письмъ отъ 7 января, которое привезъ самъ герцогъ въ Петербургъ, король объявляетъ, что хотя Императоръ все сделаль, чтобъ добросовёстнымъ образомъ исполнить свои обязательства, всетаки обстоятельства принулили короля къ завлюченію мира. Наполеонъ желаетъ, чтобъ прусскія войска одни занимали бы Гановеръ, и если Англія оставить ему возможность распоряжаться своими завоеваніями, Гановеръ долженъ остаться за Пруссіей Такія условія король не могъ не признать довольно выгодными для себя.

> Герцогъ брауншвейгскій прибыль въ С.-Петербургъ и удостоился со стороны Государя весьма ласковаго пріема. Между герцогомъ н вняземъ Чарторыжскимъ установился весьма живой обмень мыслей и последній вручиль герцогу весьма подробную записку, которая легла въ основание последовавшихъ секретныхъ переговоровъ въ Берлинъ. Однако извъстно. что Наполеонъ отказался, съ своей стороны. утвердить продивтованную имъ самимъ союзную конвенцію и графъ Гаугвицъ донесъ въ февралъ 1806 года изъ Парижа, что онъ принужденъ быль подписать новый договорь, гораздо болье невыгодный для Пруссін, чемъ Шенбрунская конвенція.

> Король быль очень озадачень и огорчень такою дерзостью Наполеона, но далъ свою ратификацію также на новое превышеніе своей власти со стороны Гаугвица. "Еще разъ",-пишетъ король Царю 28 февраля 1806 г., - "все

fois". — écrivait le roi au Tsar le 28 février было бы потеряно, еслибь я не ръшился на la malveillance on l'erreur me calomnie ou me деніе на меня клевещегь или меня осуждаеть, méconnaisse, је ne reconnais que deux juges, я признаю только двухъ судей: мою совъсть и c'est ma conscience et c'est vous. La première Васъ. Первый миъ говорить, что я должень conviction me suffit".

loin de se contenter des explications du roi et du образомъ, далекъ отъ мысли признать удовлеduc de Brunswick. Il donna pour instructions à творительными объясненія короля и герцога Alopéus et à Stackelberg d'expliquer aux ministres, браунивейскаго. Онъ поручиль Алопеусу и prussiens jusqu'à quel point la politique du Ca- Штакельбергу объяснить прусскимъ министрамъ binet de Berlin était en contradiction formelle насколько политика Берлинскаго кабинета соavec les engagements pris par la Prusse à l'égard вершенно противоръчить заключеннымъ съ de la Russie. Les deux Puissances devaient agir Россіей обязательствамъ. Объ державы должны ensemble, et pourtant la Prusse se détachait были действовать вивств, между темъ Пруссія ouvertement de son alliée pour s'allier à la открыто отд'аляется отъ своего союзника и France. L'Empereur voyait avec peine que Na- вступаеть въ союзъ съ Франціей. Съ грустью poléon réussissait complètement "à éloigner la видълъ Государь насколько успѣшны были ста-Prusse de toute autre liaison que celle avec la ранія Наполеона потділить Пруссію отъ всякаго France. Il a dicté toutes les conditions de cette инаго союза, кромъ союза съ Франціей. Онъ union et n'a rien omis de ce qui aurait pu sé- диктоваль всь условія этого союза и ничего не parer pour longtemps les intérêts de la Russie забыль, что могло бы раздълить на долго интеde ceux de la Prusse.... Les circonstances impé- ресы Россіи отъ интересовъ Пруссіи... Подавrieuses que M. le comte de Haugwitz a alléguées дяющія обстоятельства, указанныя графонъ n'auraient pas été suffisantes pour me (l'Empereur) Гаугвидомъ не могутъ быть признаны достаfaire admettre la possibilité des stipulations точными, чтобъ допустить возможность постаouvertement dirigées contre la Russie". Le duc de новленій открыто враждебныхъ въ отношенія Brunswick avait avoué lui-même à l'Empereur | Россін". l'ерцогь самъ признался Императору, qu'il lui était impossible d'approuver entièrement la manière d'agir du roi, mais que Frédéric-Guillaume III désirait toutefois , maintenir avec l'Empereur l'union la plus étroite, l'envisageant. comme une sauvegarde indispensable pour la Prusse". Mais une fois que le roi avait approuvé. tous les arrangements conclus par Haugwitz de son propre chef, il ne lui restait plus qu'à choisir entre la Russie ou la France. (Rescrits au nom d'Alopéus du 22 janvier et du 26 février 1806).

Le Cabinet de Berlin n'en ratifia pas moins non-seulement les actes directement hostiles à la Russie, mais il s'adressa encore au gouvernement russe pour lui demander de prendre la défense des intérêts prussiens à Londres, vû que le gouvernement britannique refusait d'envisager avec indifférence la fermeture au commerce anglais, exigée par Napoléon, des ports de l'Allemagne du Nord, ainsi que l'occupation du Hanovre par les troupes prussiennes. Il est vrai que le roi de Prusse continuait à écrire au Tzar les lettres les plus cordiales et qu'il répétait à chaque moment: "mon coeur a besoin de vous répéter sans cesse que mes premiers devoirs sont envers vous et que rien ne m'y fera manquer".

1806,— si je ne prenais un parti extrême. Que все. Пускай недоброжелательство или заблужme dit que je dois compter sur l'autre, et cette положиться на последняго и это убъждение для меня достаточно".

Il est évident que l'Empereur Alexandre était; Императоръ Александръ быль, понятнымь что онъ не въ состояніи оправдать вполнъ образъ дъйствія короля, но что король всетаки желаеть поддерживать съ Императоромъ "союзъ нанболье крычкій, видя въ немъ необходимую для Пруссів опору". Но нослів того, какъ король одобрилъ всв сделки, заключенныя своевольнымъ образомъ Гаугвицомъ, ему остается только сделать выборь между Россіей или Франціей. (Рескрипты на имя Алопеуса отъ 22 января и 26 февраля 1806 г.).

Но оказалось, что Берлинскій кабинеть не только утвердиль акты прямо направлениие противъ Россіи, но еще обратился въ русскому правительству съ просьбою заступиться за прусскіе интересы въ Лондонъ, такъ какъ англійское правительство не могло смотръть равнодушно ни на закрытіе, по требованію Наполеона, портовъ Съверной Германіи для англійской торговли, ни на занятіе прусскими войсками Гановера. Правда, король прусскій продолжаль писать Царю самыя сердечныя письма и постоянно повторяль, "что мое сердце чувствуеть потребность безпрерывно повторять, что мой первый долгь въотношенін Bacs и что ничего не заставить меня изменить этому долгу".

Le roi avouait dans sa lettre du 1 avril que l'Empereur avait justement prévu que Napoléon n'autoriserait les troupes prussiennes, à occuper le Hanovre "qu'au prix de la clôture des fleuves". Dans une autre lettre, écrite le 1 mai, le roi de Prusse déclarait enfin que l'Angleterre le menacait d'uue guerre et que la Suède l'avait déjà commencée. "Je supplie Votre Maiesté", - disait le roi. - d'employer son as cendant sur le roi de Suède et surtout à Londres pour que le malheur public n'aille pas plus loin. J'espère qu' Elle me permettra toujours de m'adresser à Sa personne elle-même et qu'Elle n'envisagera mes lettres que comme les épanchements de l'amitié... Je suis sûr que la conservation du repos dans le Nord dépend aujourd'hui de Vous seul".

L'Empereur Alexandre consentit à tranquilliser le gouvernement britannique au sujet de l'occupation prussienne du Hanovre, mais il lui fut impossible de le convaincre du fait que la Prusse consentirait à lui rendre cette province après la fin de la guerre. Le gouvernement prussien lui-même agissait en général de manière à embrouiller davantage les affaires, qui, sans cela, étaient compliquées à l'extrême. Mais si les personnes influentes à la cour de Berlin avaient eu pour la Russie la moitié de la bonne volonté que le Cabinet de l'Empereur apporte à l'union des deux Etats, l'Europe ne serait certainement point dans la position dans laquelle elle se trouve, ni la Prusse au point de dégradation auquel on l'a précipitée". (Dépêche du prince Czartoryski à Alopéus, en date du 12 avril 1806).

Le désir de l'Empereur Alexandre de ne pas contribuer à la consolidation de l'alliance entre Napoléon et la Prusse par une attitude hostile à l'égard de cette dernière Puissance, était donc très naturel. Les intérêts les plus essentiels de la Russie exigeaient que l'on fasse de la Prusse une barrière contre la France et que l'on amène le roi de Prusse à se convaincre qu'il trouverait en tout cas dans la Russie un soutien effectif contre l'ambition insatiable de Napoléon. C'est en vue de ces considérations que le gouvernement consentit sans hésitation à charger Alopéus des négociations secrètes pour la conclusion d'un nouveau traité d'alliance.

Il est curieux toutefois de constater que le comte Stackelberg ne partageait pas les idées de son gouvernement à ce sujet. Dans une dé-Въ весьма замъчательной депешь отъ 8 (20) pêche très remarquable du 8 (20) mars, le comte | марта графъ подробно развиваеть то положеніе,

Король сознается въ письмъ отъ 1 апръля, что Государь верно предвидель, что Наполеонъ появолить прусскимъ войскамъ занять Гановеръ только подъ условіемъ закрытія ръкъ. Наконецъ письмомъ 1 мая король прусскій объявляеть, что Англія угрожаеть ему войною, а Швеція уже ее начала. "Я умодяю Ваше Величество", - пишетъ король, - "воспользоваться Вашимъ вліяніемъ на короля швелскаго и въ особенности въ Лондонъ, чтобъ не развивались еще болье общія бъдствія. Я наденось, что Вы всегда инв позволите обращаться непосредственно къ Вашей особъ и что Вы не видите въ монхъ письмахъ ничего другого, кромъ изліяній дружбы". "Я убъжденъ",заключаеть король, "что сохранение спокойствія на Съверъ зависить въ настоящее время исключительно отъ Васъ".

Императоръ Александръ согласился успокоить англійское правительство насчеть пруссваго занатія Гановера, но онъ не имъльнозможности увърить его, что Пруссія согласна возвратить эту область по окончаніи войны. Вообще, само прусское правительство далаетъ все, чтобъ еще более запутать дела, которыя безь того усложнены до крайности. Но еслибъ "вліятельныя при Берлинском» двор'я личности ниван только половину той доброй воли, которую императорское правительство приносить союзу обоихъ государствъ, то, навърно, Европа не была бы въ положенін, въ которомъ она находится, ни Пруссія на той ступени униженія, на которую ее низвели". (Депеша князя Чарторыжскаго Алопеусу отъ 12-го апръ**дя** 1806 г.).

Впрочемъ, совершенно естественно было желаніе Императора Александра не содъйствовать враждебнымъ отношеніемъ къ Пруссія полному упроченію союза между ею и Наполеопомъ. Напротивъ, самая насущная польза Россін требовала сділать изь этой державы оплоть противь Франціи и утвердить короля прусскаго въ убъжденіи, что все-таки на сторонъ Россіи она найдеть дъйствительную опору противъ ненасытнаго властолюбія Наполеона. На основаніи этихъ соображеній русское правительство охотно уполномочило Алопеуса на секретнъйшіе переговоры по заключенію новаго союзнаго договора.

Но любопытно, что графъ Штакельбергъ не раздаляль этого мижнія своего правительства.

l'alliance avec la Prusse nous sera, је crains, я бокось, менње полезенъ, нежели тягостень. moins utile qu'onéreuse. Entraînée par le gouver- Будучи увлечена французскимъ правительtance quand peut-être il sera trop tard pour lui en porter une efficace". Au moment où les troupes prussiennes procèdent à leur désarmement, les corps d'armée français se suivent pour se concentrer sur la rive gauche du Rhin. "C'est la loi du vainqueur qu'on subit et d'un vainqueur qui ne restera pas là. Moyennaut le système fédératif s'organisant, il n'est peut-ètre pas éloigné, le jour, où du Télégraphe des Tuileries se donnera le signal d'une guerre des Germains contre Germains, dans laquelle Bonaparte n'aura qu'à étayer ses nouveaux rois, poussés contre les anciens, que d'un plan de campagne avec un de ses généraux. Il a dans le midi de l'Allemagne bridé la maison d'Autriche par le moyen de la Bavière. Il en fera au Nord autant de la Prusse par celui d'un électeur de Hesse couronné, ou de ses Bataves royalisés en faveur d'un des Bonaparte".

Le comte Stackelberg décrivait ensuite avec beaucoup de justesse l'organisation du gouvernement prussien de l'époque. "Loin de moi l'idée d'accuser le roi de duplicité, mais ce prince peut laisser entraver la machine par des rouages subalternes au point de faire douter du principe moteur. Que penser effectivement d'une organisation semblable à celle dirigeant la politique prussienne?" On possède un premier ministre, pénétré des principes les plus honnêtes, qui n'a en réalité aucune influence et avec lequel le ministre de France ne désire avoir aucun rapport. Le même ministre pose en même temps ses conditions à son Souverain et refuse de signer les actes qui n'ont pas son approbation. Un second ministre de Cabinet, "dans lequel on ne sait ce qui l'emporte de la fausseté ou de la faiblesse", signe sans autorisation du roi un traité qui viole les engagements pris auparavant par sa Cour. "Ne peut-il pas", demandait le comte, "revenir de Paris avec une nouvelle convention en poche qu'il faudra bien agréer faute de pouvoir faire autrement... La Prusse est neutre,

démontrait avec force développements que dans что при вынашнемъ порядать правленія въ l'état où se trouvait alors l'administration de la Пруссін нечего разсчитывать на какую бы ни Prusse, il n'y avait pas à compter sur la moindre было устойчивость во визыней прусской поfermeté dans la politique prussienne à l'extérieur. литикъ. "Дъла", нашетъ графъ въ качествъ "Les choses en sont venues au point",—écrivait профажаго путешественника, "дошли до того le comte, en sa qualité de simple voyageur, -- "ой пункта, когда союзъ съ Пруссіей намъ будеть, nement français de fausses démarches en faus- ствомъ отъ однихъ фальшивыхъ дъйствій къ ses démarches, la Prusse réclamera notre assis- другимъ, она потребуетъ нашей помощи, когда, можеть быть, булеть уже слишкомъ поздно, чтобъ оказать ее действительнымъ зомъ. Въдь въ то время, когда прусскія войска разоруживаются, одинъ французскій корнусъ следуетъ за другимъ на левую сторову Рейна. Покоряются вол'в поб'вдителя и такого, который на этомъ не остановится. Посредствомъ устроиваемой имъ федеральной системы не далевъ, можетъ быть, день, когда съ телеграфа въ Тьюльери данъ будетъ сигналъ для войны германцевъ противъ германцевъ, въ которой Наполеону только останется поддерживать своихъ новыхъ королей, выпущенныхъ противъ старыхъ, дачею составленваго имъ плана кампаніи одного изъ своихъ генераловъ. Въ южной Германіи онъ взнуздываеть Австрійскій помъ посредствомъ Баваріи. На стверт онъ сдтлаеть тоже самое съ Пруссіей посредствомъли возведеннаго въ короди курфирста Гессенскаго или Батавской республики, обращенной въ королевство для одного изъ Бонапартовъ".

Всявдъ затвиъ, гр. Штакельбергь весьма метко рисуеть тогдашнее прусское правительство. "Лалека отъ меня мысль", - говоритъ онъ, - "обвинять короля въ двуличін, во этоть государь можеть останавливать ходъ машини помощью второстепенныхъ колесь настольво, что сомивніе возможно относительно самой движущей сплы". Въ самонъ деле, что подумать о правительствъ подобномъ тому, которое руководить прусскою политикою? Имфется первый министръ, пронивнутый самыми честными началами, но онъ, въ дъйствительности, ничего не значить и съ которымъ французскій постаннива никаких сношеній иметь не желасть. Въ тоже время этотъ министръ ставить свои условія своему государю и отказывается подписывать акты, которые онъ не одобрасть Второй министръ, "относительно котораго еще не ръшено, что въ немъ преобладаетъ, фальшивость или слабость характера", подписываеть безъ полномочія отъ своего государя договоръ, прямо нарушающій обязательства, раньше заключенныя его дворомъ. "Не можетъ ли онъ",

conclut le comte Stakelberg, pour le bien. Le | спрашиваетъ графъ, "возвратиться изъ Парижа sera-t-elle pour le mal, et quand il s'agira de nous en faire?" Voilà pourquoi la prudence exige qu'une armée russe de 200,000 hommes soit toujours prête à proximité des frontières prussiennes, pour pouvoir agir contre qui que ce soit.

Le comte Stackelberg constatait enfin dans les derniers jours du mois d'avril que l'influence française s'était définitivement consolidée à Berlin et qu'il ne voyait positivement pas quels seraient les moyens capables d'obliger la Prusse à rentrer "dans la bonne voie". "Auprès d'un Souverain médiocre que tout mérite offusque et que la crainte domine", - écrivait le comte, -"des subalternes tels que ceux ici ancrés doivent nécessairement gagner la haute main et avoir la gestion effective. Par qui contrebalancer le moins du monde leur influence?" "Ce n'est certainement pas, - ajoutait Stackelberg, - par le duc de Brunswick, qui a déjà fait à plusieurs reprises des excuses à Laforest pour le voyage qu'il a accompli à St.-Pétersbourg". (Dépêche du comte Stackelberg du 3 (15) avril 1806).

L'Empereur Alexandre I approuvait les justes observations du comte Stackelberg, mais il n'en crovait pas moins qu'il était inutile pour sa part de concourir à la consolidation des liens d'alliance qui existaient entre la Prusse et la France grâce à l'initiative du comte Haugwitz. L'Empereur prit la résolution de se servir des quelques informations favorables qu'il recevait de Berlin pour chercher à conserver l'amitié du roi, ainsi que son alliance avec la Russie.

Au mois de mars Alopéus rapportait à l'Empereur que la reine lui avait envoyé son maître de la cour-le comte Wittgenstein, qui jouissait de toute sa confiance, pour le prier de transmettre le plus secrètement possible à son souverain que la reine aurait désiré que le Tsar écrivit au roi pour plaider la cause du baron Hardenberg, dont la retraite ferait beaucoup de tort aux relations d'alliance entre la Russie et la Prusse. L'Empereur répondit à ce désir de la reine en adressant le 12 mai une lettre au roi. La reine aurait déclaré en outre au prince Wittgenstein qu'elle aurait volontiers sacrifié 1.000 louis

съ новою конвенціей въ своемъ карманъ, которую надо будеть одобрить въ виду недостатва силы сделать иначе? "Пруссія, заключаеть Штакольборгь, "нейтральна въ отношенін добраго дізла. Будеть ли она также нейтральна въ отношени дурнаго и когла она можеть его сдалать противъ насъ?". Воть почему благоразуміе требуеть, чтобь русская армія въ 200,000 человъкъ всегда была наготовъ на прусскихъ границахъ, чтобъ действовать протинъ вого придется.

Навонецъ, въ началъ апръля, графъ Штакельбергь доносиль, что вдіяніе Франціц окончательно утвердилось въ Берлинв и онъ не видить тёхъ средствъ, которыми можно бы заставить Пруссію возвратиться "на добрый путь". "При государъ посредственномъ", пишетъ графъ, "котораго отталкиваеть всякій таланть и который всего страшится, подчиненные подобно твиъ, которые здвсь утвердились, должны необходимымъ образомъ пріобрести власть п дъйствительно управлять вызами. Чрезъ кого можно бы было хоть немного противодъйствовать ихъ вліянію"? "Разумъется не чрезъ герцога брауншвейгскаго", прибавляетъ Штакельбергь, "который уже несколько разъ извинялся у Лафоро за свою повздку въ С.-Петербургъ". (Денеша гр. Штакельберга отъ 3 (15) anphia 1806 r.).

Императоръ Александръ одобрилъ весьма мъткія замъчанія графа Штакельберга, но всетаки не считаль полезнымь сольйствовать, съ своей стороны, украпленію союзныхъ связей, установившихся, по иниціатив' графа Гаугвица, между Пруссіей и Франціей. Онъ ръшился воспользоваться теми немногими благопріятными извъстіями, которыя онъ получаль изъ Берлина, чтобы удерживать короля въ дружбв и союзь съ Poccie#.

Въ началъ марта поносилъ Императору Алопеусъ, что королева прислада къ нему гофъ-мейстера своего, внязя Витгенштейна, пользовавшагося исключительнымъ ея довфріемъ, съ порученіемъ сообщить ему секретнымъ образомъ желаніе королевы, чтобы Царь написаль королю письно, въ которомъ заступался-бы за барона Гарденберга, отставка котораго могла-бы сильно вредить союзнымъ отношеніямъ между Россіей п Пруссіей. Далве она объявила князю, что охотно пожертвовала бы 1000 луидоровъ, еслибы устранили "ненавистнаго Ломбарда". Сверхъ того Алопеусъ писаль, что хотя всв пруссаки d'or pour être débarrassée de "l'odieux Lombard". | глубоко чувствують униженное положеніе ихъ

Alopéus écrivait enfin que si tous les Prussiens | родины, но въ особенности отъ этого страдаеть patrie, la reine de Prusse en souffrait tout particulièrement. (Dépêches d'Alopéus du 18 février (2 mars) et du 7 (19) mars 1806).

acceptée, mais le ministre recut un congé illimité. S'étant retiré dans sa propriété de Tempelhof, il venait souvent à Berlin et à Charlottenbourg, où il avait avec le roi des entrevues secrètes, généralement préparées par la reine. Une de ces eutrevues eut lieu dans l'appartement de Madame Voss et c'est ici que lecture fut faite au roi du mémoire du prince Czartoryski, qui servit de base aux pourparlers diplomatiques secrets entamés plus tard. Le roi approuva complètement le mémoire en question.

Mais dans la crainte que ce mémoire ne vienne à tomber entre les mains dé Lombard, Hardenberg et Alopéus rédigèrent un mémoire apocryphe, qui fut recopié par la femme du ministre de Russie, dont l'écriture était inconnue aux conseillers intimes du roi de Prusse. Hardenberg fit part de cette substitution au roi lui-même et lui fit aussi prendre connaissance du faux document. Avec l'autorisation du roi, le mémoire apocryphe fut transmis au "Cabinet", où "l'odieux Lombard" en prit connaissance et c'est ainsi que put être gardé le secret des négociations. La réponse au mémoire du Ministre des Affaires Etrangères de Russie fut rédigée par Hardenberg et lue au roi dans la maison du duc de Brunswick. Le roi l'ayant approuvée, elle fut expédiée à St.-Pétersbourg. (Dépêches d'Alopéus du 14 (26) et du 19 (31) mars 1806).

Voyons maintenant quelles étaient les instructions recues par Alopéus pour ces négociations secrètes, qui avaient lieu avec le roi de Prusse par l'entremise du baron Hardenberg.

La dépêche du prince Czartoryski, en date du 16 avril, était accompagnée d'un mémoire détaillé qui devait servir de guide à Alopéus. Les principes suivants formaient la base du nouveau pacte d'alliance avec la Prusse: 1) Le traité d'alliance entre la Prusse et la France ne devait annuler d'aucune façon les engagements d'alliance conclus entre la Russie et la Prusse. L'alliance francoprussienne ne devait pas obliger la Prusse à combattre la Russie dans les cas suivants: a) si la France attaquait la Turquie où forçait celleci à faire la guerre à la Russie; b) si la Russie, au cours de la guerre actuelle, prenait des mesures pour forcer la France à évacuer des territoires qu'elle n'avait pas le moindre droit

ressentaient profondément l'abaissement de leur королева прусская. (Депеши Алонеуса отъ 18 февр. (2 марта) и 7 (19) марта 1806 г.).

И дъйствительно, Гарденбергь не вышель въ La démission de Hardenberg ne fut pas отставку, но только получиль безсрочный отпускъ. Изъ своего вижнія Темпельгофъ онъ постоянпо пріфажаль въ Берлинъ и Шарлоттенбургъ, гдв имълъ севретныя совъщанія, устроиваемыя обыкновенно королевою, съ самимъ королемъ. Такое совъщание было разъ устроено на квартиръ Г-жи Фоссъ и здъсь королю прочитали записку князя Чарторыжскаго, которая легля вр основание последующих севретних инпломатическихъ переговоровъ. Король вполнъ сочувственно отнесся къ этой запискъ.

> Но изъопасенія, что эта записка попадеть въ руки Ломбарда, Гарденбергъ и Алопеусъ составили подложную записку, которую переписала жена русскаго посланника, почеркъ которой не быль извъстень тайнымь совътнивамь пруссваго вороля. Объ этомъ подлоге Гарденбергь сообщиль самому королю, которому и прочиталь полложную записку. Съ разръщения вороля эта записка была передана въ "кабинетъ", гдв съ нею ознакомился "ненавистный" Ломбардъ, и этимъ способомъ полнъйшій секреть о происходящихъ переговорахъ былъ сохраненъ. Затемъ ответъ на записку русскаго Министра Иностранныхъ Делъ былъ составленъ Гарденбергомъ и прочитанъ королю въ домъ герцога брауншвейскаго и, по одобренін ея королемъ, отправленъ въ Петербургъ. (Лепеши Алонеуса отъ 14 (26) и 19 (31) марта 1806 г.).

> Посмотримъ теперь какія инструкціи получилъ Алопеусъ для этихъ секретныхъ переговоровъ чрезъ посредство барона Гарденберга съ самимъ королемъ прусскимъ.

> Къ денешъ князя Чарторыжского отъ 16 анръля приложена подробная записка, которой должень быль руководствоваться Алопеусь. Въ основанін новаго союзнаго акта съ Пруссіей должны лечь следующія начала: 1) Союзный трактать между Пруссією и Франціей не долженъ ни въ какомъ случав отмвнить союземя обязательства, заключенныя между Россіей н Пруссіей. Франко-прусскій союзь не должень обязать Пруссію воевать противъ Россіи въ следующихъ случаяхъ: а) если Франція нападеть на Турцію или вынудеть последнюю воевать противъ Россін; b) въ случав, если Россія, въ продолженіи настоящей войны, приметь меры съ целью принудить Францію очистить

d'occuper, surtout en Italie. 2) La Prusse de- отъ своихъ войскъ такія области, на занятіе vait garantir: a) l'indépendance et l'inviolabilité de la Porte Ottomane; b) l'indépendance et l'inviolabilité des possessions de la Maison d'Autriche et c) de même, par rapport à l'Allemagne du Nord, pour les possessions des rois de Danemark et de Suède. 3) La Prusse devait faire tout son possible pour que les troupes françaises abandonnent au plus vite le territoire allemand. 4) Elle devait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les relations commerciales de l'Allemagne du Nord soient promptement remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'occupation du Hanovre par les Français. 5) La Prusse devra s'occuper avant tout de l'organisation de son armée et de l'élaboration d'un plan de campagne détaillé.

En échange, l'Empereur s'engageait: 1) à employer toutes ses ressources à la défense de l'Europe et à la conservation de l'indépendance et de l'inviolabilité des possessions du roi de Prusse; 2) à continuer à suivre un système de désintéressement à l'égard de tous les Etats de l'Europe et 3) à garder le plus profond secret sur les engagements pris par le roi de Prusse vit-à-vis du Tsar et même à contribuer à l'affermissement en France de l'opinion que la Prusse était l'alliée fidèle du gouvernement français.

Les mêmes instructions touchaient ensuite à la question délicate qui concernait la situation du Hanovre. L'Empereur exprimait la conviction que le roi n'avait pas l'intention d'annexer cette province à son territoire et qu'il laisserait cette question ouverte jusqu'à la conclusion d'une paix générale. La Russie s'engageait dans ce cas à convaincre l'Angleterre de la nécessité pour le moment de ne pas se servir du Hanovre comme prétexte à une agression hostile contre la Prusse. De même la Russie considérait comme un devoir de trouver à la Prusse "des dédommagements pour les territoires qu'elle a cédés à la France". Tout ce dernier paragraphe avait été ajouté et écrit en entier par l'Empereur Alexandre lui-même.

C'est sur ces bases que se poursuivaient les négociations secrètes entre Alopéus et Hardenberg. Stackelberg, qui en avait été informé de St. Pétersbourg ne les considérait que comme une tentative de la part de Hardenberg pour "se tenir accroché aux affaires" et ne leur accordait aucune importance particulière. Il demandait en outre sans cesse qu'on ne veuille силь постоянно помнить, что Пруссію будеть

которыхъ она пе имъетъ ни малъйшаго права. въ особенности въ Италін. Во 2) Пруссія гарантируетъ: а) независимость и неприкосновенность Порты Огтоманской; b) независимость и неприкосновенность владеній Австрійскаго дома; с) то же самое въ отношенін Съверной Германін, владіній королей Датскаго и Швелскаго. Въ 3) Пруссія все сатласть, чтобъ французскія войска скорте покинули германскую территорію. Въ 4) она приметь всё меры, чтобы возстановить коммерческія снощенія въ Овверной Германіи въ положенін, въ которомъ ови находились до занятія Гановера французами. Въ 5) Пруссія прежде всего займется устройствомъ своей армін и составленіемъ подробнаго плана кампанін.

Во взаимство Императоръ принемаетъ на себя следующія обязательства: во 1) употреблять всь свои средства для защиты Европы и сохраненія независимости и неприкосновенности владеній короля прусскаго; во 2) продолжать придерживаться системы безкорыстія въ отношенін всёхъ европейскихъ государствъ; въ 3) сохранять въ глубочайшемъ секретв обязательства, принятыя королемъ прусскимъ въ отношенін Царя и даже содійствовать утвержденію во Франціи мизнія, что Пруссія ся върпан союзница.

Вследь затемь неструкція касается шепетильнаго вопроса относительно положенія Гановера. Императоръ выражаетъ увъренность, что король не нам'вренъ присоединить къ своимъ владениямъ эту страну и оставить этотъ вопросъ открытымъ до заключенія общаго мира. За то Россія обязывается уб'вдить Англію въ необходимости не предпринимать въ настоящее время никакихъ враждебныхъ дъйствій противъ Пруссін изъ-за Гановера. Равнымъ образомъ Россія поставляеть себь въ долгь, при заключенін мира, находить для Пруссіи "вознагражденіе за области, уступленныя ею Франціи". Весь этотъ последній пункть быль собственноручно прибавленъ Императоромъ Александромъ.

На этихъ основаніяхъ велись секретные переговоры между Алопеусонъ и Гарденбергомъ. Штакельбергь, которому было сообщено изъ Петербурга объ этихъ переговорахъ, усматриваль въ нихъ только попытку Гарденберга "удерживаться при дѣлахъ" и не придавалъ имъ особеннаго значенія. Сверхъ того онъ проpas oublier que la Prusse sera à celui "qui имъть тоть, кто гарантируеть ей владъніе Гано-

suédoise enfin servait aussi de pierre d'achoppement, parceque la Russie ne pouvait admettre aucun envahissement des territoires de la Suède par la Prusse.

Du reste, Alopéus écrivait aussi à son gouvernement qu'il était difficile de pouvoir compter sur l'exécution des nouvelles obligations par le roi, mais qu'il était nécessaire de s'appuyer sur l'opinion publique du peuple prussien et surtout de la classe militaire, que la solitique de Frédéric - Guillaume III avait indignées. (Dépêche du 28 mai (9 juin). Dans un conseil secret, tenu chez la reine, le 10i et Hardenberg déclarèrent que le Hanovre devait appartenir à la Prusse, parcequ'il lui était nécessaire pour sa défense. La Russie ne pouvait pas approuver les prétentions de la Prusse à ce sujet et c'est pourquoi le prince Czartoryski écrivait à Alopéus le 12 mai que "le même génie malfaisant" qui a mis la monarchie prussienne dans son état actuel, qui certainement n'est point analogue à sa puissance ni à se moyens, a pris à tâche de la brouiller avec tous ses véritables alliés; on a commencé par l'Angleterre, maintenant c'est la Suède, puis ce sera le Danemark et enfin viendra le tour de la Russie.

Le 10i approuvait toutefois en général les propositions russes et il avait donné à Hardenberg l'ordre de rédiger un projet de déclaration d'alliance et de le soumettre à sa signature. Alopéus annonçait enfin avec enthousiasme dans sa dépêche du 20 juin (2 juillet), que le roi avait signé le 19 juin (1 juillet) la déclaration d'alliance et le plénipotentiaire russe ajoutait qu'il lui avait été impossible d'obtenir davantage du roi.

Au mois de juin 1806 le prince Czartoryski prenait sa retraite et était remplacé par le général baron Budberg, qui dut mener à bonne fin la conclusion d'une alliance secrète avec la Prusse. Il fallait répondre à la déclaration prussienne par une contre-déclaration russe, signée par l'Empereur.

L'Empereur trouvait impossible toutefois d'approuver entièrement la manière d'agir d'Alopéus et d'accepter sans réserve la déclaration prussienne. Le baron Budberg écrivait à Alopéus le 17 juillet, que la déclaration prussienne contenait des articles si peu conformes aux propositions russes communiquées au roi, qu'ils n'auraient dû y être introduits qu'en vertu d'une autorisation spéciale, donnée par le gouvernement russe.

voudra lui garantir le Hanovre". La question регомъ. Наконецъ шведскій вопросъ также послужиль камнемь преткновенія, въ виду того, что Россія не могла допустить нападеніе Пруссін на шветскія владівнія.

> Впрочемъ Алопеусъ также писалъ своему правительству, что трудно разсчитывать на исполнение коголемъ новыхъ обязательствъ, но необходимо опереться на возмущенное его политикою общественное мибпіе прусскаго народа и въ особениссти военнаго сословія. (Депеша 28 мая (9 іюпя). Далье на секретномъ совъшанін і в покояхъ короловы король и Гарденбергъ объявили, что Гановеръ долженъ принадлежать Пруссін, для обороны которой онъ необходимъ. Съ другой стороны Россія нивавъ не могла одобрить претензін Пруссін въ этомъ отношении и князь Чарторыжскій писаль въ депештв 12 мая Алопеусу, что "тогъ же самый злой геній", который поставиль Пруссію въ ее современное пезавидное положеніе, совершенно несоотвътствующее ея могуществу и средствамъ, очевидно поставилъ себъ также цълью разсорить ее со встии ея настоящими союзниками: начали съ Англіи, теперь придираются къ Швецін, потомъ прійдеть очередь Данін в наконецъ наступитъ также очередь Россін.

> Но вообще король одобриль русскія предложенія и приказаль Гарденбергу приготовить проектъ союзной деклараціи для его подписи. Наконецъ, депешею 20 іюня (2 іюля) Алопеусъ съ восторгомъ сообщаеть, что король подинсаль 19 іюня (1 іюля) союзную декларацію, прибавляя, что большаго овъ не въ состоявіи быль дебиться оть короля.

> Въ іюнь 1806 года князь Чарторыжскій быль уволенъ въ отставку и мъсто его занялъ генералъ баронъ Будбергъ, которому пришлось довести до конца дъло о заключения секретнаю союза съ Пруссіей. На прусскую декларацію должна была отвъчать русская контръ-декларація, подписанная Императоромъ.

Однако, Императоръ не считалъ возможнымъ вполнъ одобрить образъ дъйствія Алопеуса и принять прусскую декларацію безъ оговоровъ-Баронъ Будбергъ пишетъ Алопеусу 17-го іюля, что въ прусской деклараціи нивются такія отступленія отъ сообщенных королю русских предложеній, которыя не иначе могли бы быть включены вакъ съ особеннаго разръшенія русскаго правительства. Между твиъ Алопеусъ Et pourtant Alopéus avait exprimé, sans y être самовольно вырьзнать согласие своего правиautorisé. l'assentiment de son gouvernement à тельства на эти отступленія и приняль ихъ ces changements et il les avait acceptés sans protester.

Il était question des articles IV et VII des obligations prises par le roi de Prusse et de l'article III des engagements par lesquels le roi se proposait de lier le Tzar. Les articles IV et III ont trait à la Suède et Alopéus devait savoir que de pareilles dispositions étaient "contraires à la religion et à tous les principes" de l'Empereur. Alopéus devait insister pour que ces deux articles soient écartés et le roi aurait certainement cédé. Pour ce qui est de l'article VII, le ministre rappelait à Alopéus que le roi devait s'engager "d'abord" à s'occuper de l'organisation de son armée dans des proportions imposantes et que, par conséquent, l'Empereur ne comprenait pas les restrictions apportées à cette obligation auxquelles Alopéus s'était cru en droit de consentir.

Pour le moment, ajoutait le baron Budberg, \_il ne reste qu'à regretter que vous aviez cru devoir vous borner à nous transmettre l'acte tel que l'on a jugé à propos de le rédiger, et cela d'autant plus que l'état constamment critique des affaires n'a laissé d'autre alternative à Sa Majesté que celle d'accepter les obligations que le roi a bien voulu prendre sur lui, telles comme elles sont, afin de ne point perdre un temps qui devient de plus en plus précieux". (Dépêche du 17 juillet 1806).

En vertu de ces considérations, l'Empereur ne changea rien à la contre-déclaration et "toute la différence qui se trouve entre les deux actes consiste en ce que l'article III des engagements, que Sa Majesté Prussienne comptait faire contracter à l'Empereur, a été omis".

M. d'Alopéus, très affligé du blâme dont il avait été l'objet, s'efforçait de démontrer qu'il avait dû consentir à ces changements pour ne pas compromettre toute l'affaire. Il ajoutait en même temps que dans le cas où la guerre éclaterait entre la Prusse et la France, il serait fort à désirer que l'Empereur vienne à Berlin, pour que le roi ne se soumette pas à des influences malsaines, qui réduiraient à l'état de lettre morte les actes de juillet. (Dépêche d'Alopéus du 24 août (5 septembre) 1806).

Ces actes risquèrent même dès le commencement de rester sans portée pratique, parceque le roi tardait à accepter la contre-déclaration russe avec l'omission de l'article III. Hardenberg avait beau insister pour que cette affaire prenne fin, le roi tardait toujours, mais la reine réussit à le станваль на споръйшень разрышени этого

безъ возраженій.

Дъдо идеть о статьяхъ IV и VII обязательствъ, когорыя король прусскій приняль на себя и о стать ПІ обязательствъ, которыми король прусскій желаеть связывать Царя. Статьи IV и III касаются Швеців и Алопеусъ долженъ быль знать, что подобныя постановленія становятся нъ разръзъ "съ убъжденіями и всьми принцинами" Государя. Алопеусь обязань быль настанвать на устраненіц этих двух статей и король навърно уступилъ-бы. Огносительно же статьи VII министръ напоминаетъ Алопеусу, что король должень быль обязываться "сперва" заняться устройствомъ своей армін вь внушающихъ размѣрахъ, и потому Государь не попимаеть огран ченій этого обязательства, на которыя Алопеусъ считаль себя въ правъ согласиться.

Но въ настоящую минуту остается только пожальть, что Алопеусь "ограничился нередачею акта въ томъ видъ, какъ считали нужнымъ его составить и, это темъ более жаль, что продолжающееся критическое положение даль не оставило другого выбора Его Величеству какъ принять обязательства, которыя королю угодно было принять на себя такъ, какъ они есть, не желая терять времени, становящагося все болъе и болъе драгоцъннымъ" :(Депеша отъ 17 іюля 1806 г.).

На основаніи этихъ соображеній Императоръ ничего не измѣнилъ въ контръ-деклараціи и "вся разница, существующая между обонии актами заключается въ томъ, что статья III-я обязательствъ, когорую король прусскій желаль видъть принятою Императоромъ, пропущена".

Алопеусъ быль очень огорченъ полученнымъ выговоромъ и старался доказать, что овъ долженъ былъ согласиться на всь эти отступленія изъ желанія не компрометтировать все дело. Вибсть съ темъ онъ прибавиль, что въ случаб войны между Пруссіей и Франціей крайне желательно, чтобъ самъ Государь прівхаль въ Берлинъ, иначе король подчинится такимъ з 10вреднымъ вліяніямъ, которыя обратять въ мертвую букву іюльскіе акты. (Депеша Алопеуса 24 августа (5 сент.) 1806 г.).

Впрочемъ, эти акты рисковали въ самомъ началъ оставаться безь всяваго практическаго вначенія, такъ какъ король долго медлилъ принять русскую контръ-декларацію съ пропускомъ III статьи. Гарденбергь напрасно наtranquilliser en l'assurant que le roi accepterait | дела. Но вороль все медляль. Королева, впроpour sûr l'acte en question.

M. d'Alopéus recut enfin de Hardenberg un billet en date du 30 août (n. st.), dont voici le contenu: "Enfin je viens de recevoir la réponse et l'acceptation, très cher ami. Venez donc le plustôt que vous pourrez. En attendant, je vous embrasse de tout mon coeur". Alopéus se rendit immédiatement auprès de Hardenberg, qui lui lut la lettre que le roi lui avait écrite pour lui annoncer qu'il acceptait la contre-déclaration russe avec l'omission du III article. Mais le roi aurait désiré que l'Empereur y annexât un article spécial, par lequel il s'engagerait à convaincre l'empereur d'Autriche de la nécessité de donner au roi de Prusse des garanties pour l'intégrité de tous ses territoires, vû que le roi avait consenti à garantir l'inviolabilité de toutes les possessions de l'Autriche.

Mais les évènements marchèrent si rapidement dans le courant de l'automne de l'année 1806 que le roi de Prusse n'eut pas le temps d'insister sur l'insertion dans la contre-déclaration russe de l'article spécial qu'il avait proposé luimême. L'Empereur Alexandre n'accordait à cet article aucune importance particulière, parceque l'Autriche, alliée à la Russie et à la Prusse, devait nécessairement garantir l'inviolabilité des possessions prussiennes, en retour de la garantie que les deux autres Puissances alliées lui accordaient pour l'intégrité des pays autrichiens.

Les deux déclarations restèrent donc telles quelles avaient été adoptées et changées par l'Empereur Alexandre I.

# № 246.

Nous Frédéric Guillaume III, par la etc. etc.

déclarons par le présent acte:

que les engagemens récemment par Nous contractés avec la France, ayant donné lieu à plusieurs explications confidentielles entre Nous et Notre Auguste Allié, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, relativement à l'état de

чемъ, успоконла Гарденберга и сказала, что король навърно приметъ актъ.

Наконецъ, Алопеусъ получилъ отъ Гарденберга записку такого содержанія, отъ 30 августа (нов. ст.): "Наконецъ то я получиль отвътъ и принятіе, любезнъйшій другь. Приходите же, какъ можно скоръе. Пока я васъ обнимаю отъ всей души". Алопеусъ немедленно поъхалъ къ Гарденбергу, который прочель ему письмо короая барону, въ которомъ онъ принимаетъ русскую контръ-декларацію безъ III стагьн. Но зато король желаетъ, чтобъ Императоръ прибавилъ еще отдъльную статью, на основаніи которой Государь должень быль принять на себя обязательство убъдить императора австрійскаго въ необходимости дать королю прусскому гарантію на цвибность всвхъ его владвній, въ виду того, что король согласился гарантировать неприкосновенность австрійскихъ владеній.

Но событія пошли такъ скоро осенью 1806 г., что король прусскій не выблъ времени настаивать на включенін предложенной имъ отабльной статьи въ контръ-декларацію и Императоръ Александръ не придаваль этой статьв никакого особеннаго значенія, въ виду того, что Австрія, въ союзъ съ Россіей и Пруссіей, само собою должна была гарантировать неприкосновенность прусскихъ владеній за гарантію, которую двіз другія союзныя державы дали на цъльность австрійскихъ владіній.

Такимъ образомъ объ декларацін остались въ такомъ видъ, какъ онъ были приняты и изминены Императоромъ Александромъ I.

# № 246.

Мы, Фридрихъ Вильгельмъ III, Боgrâce de Dieu, Roi de Prusse, etc. жіею милостію, Король Прусскій, и проч. и проч. и проч.

объявляемъ настоящимъ актомъ:

что какъ обязательства недавно нами заключенныя съ Францією привели во многимъ конфиденціальнымъ объясненіямъ между Нами и Нашимъ Августвишимъ Союзникомъ Е. В. Императоромъ Всероссійскимъ, относительно guerre qui subsiste entre la Russie et положенія войны, существующей межcette Puissance; et Notre désir constant | ду Россіею и сею державою, и какъ

étant, d'écarter tout ce qui pourrait | Наше постоянное желаніе заключается porter la moindre atteinte à l'amitié sincère et à la confiance réciproque qui Nous unit, ou nuire aux liaisons intimes. heureusement existantes entre Nous et Nos Etats, Nous n'hésitons pas de prendre sur Nous les obligations suivantes, en acceptant en même temps celles, que Sa Majesté Impériale veut bien prendre en retour envers Nous.

# ARTICLE 1.

En général Notre Traité d'alliance avec la France ne dérogera jamais à celui de l'année 1800, subsistant entre la Prusse et la Russie.

### ARTICLE II.

Spécialement il ne Nous portera point à Nous joindre contre Elle à la France, ni pendant la durée de la présente guerre entre celle-ci et la Russie, ni tant que sera maintenue l'alliance heureusement subsistante en vertu du Traité conclu en 1800. Nous nous engageons nommément à ne point faire la guerre à la Russie dans les cas suivans:

et que la Russie prit sa défense, ou prit des mesures pour s'opposer à une invasion française dans l'Empire Ottoman et que la France attaquât la Russie, à la suite de ces mesures, ou celles que celle-ci adopterait pour obliger cet Empire à remplir les engagemens qu'il a contractés envers elle, ou enfin pour l'empêcher de l'attaquer.

въ устранении всего, что могло бы малъйшимъ образомъ касаться искренней дружбы и взаимнаго довърья Насъ соединяющихъ или повредить искренней привязанности, счастливо существующей между Нами и Нашими государствами, Мы не затрудняемся принять на себя следующія обязательства, въ то же время принимая тѣ, которыя Е. И. Величеству угодно будетъ принять въ замънъ сего по отношенію къ Намъ.

### Статья 1.

Вообще нашъ союзный трактатъ съ Франціею, ни въ какомъ случав не будеть нарушать трактата, заключеннаго въ 1800 году и существующаго между Пруссіею и Россіей.

# Статья II.

Спеціально онъ насъ никогда не заставить присоединяться къ Франціи противъ Россіи, ни въ продолженіе настоящей войны между сею последнею и Россіею, ни пока будеть сохраняемъ союзъ, счастливо существующій въ силу трактата, заключеннаго въ 1800 году. Мы именно обязываемся не начинать войны съ Россіей въ следующихъ случаяхъ:

1) Еслибы Франція напала на Тур-1) Que la France attaquat la Turquie цію и Россія приняла бы на себя ея защиту, или приняла бы мъры для воспрепятствованія вторженію французовъ въ Имперію Оттоманскую и Франція сдълала бы нападеніе на Россію, впоследствіе сихъ мерь или же техь, которыя приняты были бы сею последнею къ тому, чтобы обязать сію Имперію къ выполненію обязательствъ, заключенныхъ по отношенію къ ней, или же чтобы воспрепятствовать нападенію на нее.

2) Que la Russie jugeât à propos de sécourir l'Autriche, au cas d'une infraction de la paix de Presbourg de la part de la France

### ARTICLE III.

Nous garantissons au contraire conjointement avec Sa Majesté Impériale E. В. Императоромъ Всероссійскимъ, de toutes les Russies, l'indépendance et l'intégrité de la Porte Ottomane, des possessions de la Maison d'Autriche, telles qu'elles ont été fixées par le susdit traité de Presbourg et du Nord de l'Allemagne, nommément des Etats du Roi de Dannemarc, promettant de maintenir ces garanties de toutes Nos forces, conjointement avec celles de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies et de concourir aux arrangemens, par lesquels à la paix générale, on pourra enfin parvenir à régler et à garantir un état de choses stable et permanent en Europe.

# ARTICLE IV.

Un des objets essentiels des engagemens que Nous prenons réciproquement метовъ, принимаемыхъ Нами взаимно étant le maintien du repos et de la tranquillité du Nord, Nous étendrons également Notre garantie commune, stipulée par l'article précédent sur les Etats du Roi de Suède, dès que Sa Majesté Impériale de toutes les Russies aura amené ce Prince, en vertu de Notre alliance avec Elle, et par tels moyens qu'elle jugera les plus prompts et les plus efficaces, aux termes de modération que Nous avons proposés et que nommément la liberté du commerce dans la Baltique sera entièrement rétablie.

2) Если бы Россія признала своевременнымъ подать помощь Австріи, въ случав нарушенія со стороны Франців Пресбургскаго мира.

### Статья III.

Напротивъ того, Мы, совокупно съ гарантируемъ независимость и неприкосновенность Порты Оттоманской, владеній Австрійскаго Дома въ томъ видь, какъ они были опредълены вышеупомянутымъ Пресбургскимъ трактатомъ, и Съверной Германіи, а именно владъній Короля Латскаго, объщая полдерживать сін гарантін всеми Нашини силами, совокупно съ силами Е. В. Императора Всероссійскаго, и споспѣществовать соглашеніямъ, посредствомъ которыхъ при всеобщемъ мирѣ, возможно было наконецъ достигнуть устройства и обезпеченія прочнаго и постояннаго порядка дёль въ Европф.

### Статья ІУ.

Какъ одинъ изъ существенныхъ предобязательствъ, заключается въ поддержаніи тишины и сповойствія на Сфверъ, Мы одинаковымъ образомъ распространимъ Нашу общую гарантію, постановленную въ предъидущемъ параграфъ на владънія Короля Шведскаго. съ того времени, какъ Е. В. Императоръ Всероссійскій, въ силу Нашего съ нимъ союза, и такими средствами, какія Онъ признаеть болье скорыми и дъйствительными, убъдить сего Государя держаться предвловь умфренности, Нами предположенныхъ, и когдавъ особенноств свобода торговли въ Балтійскомъ морв будетъ совершенно возстановлена.

### ARTICLE V.

Nous mettrons tous nos soins, comme Nous l'avons déjà fait et ne cesserons какъ Мы уже сіе д'ялали и не переde le faire, pour obtenir que les troupes станемъ делать, къ достижению того, françaises sortent de l'Allemagne dans l le plus court délai possible et Nous n'entrerons dans aucune stipulation avec la France qui fût contraire à ce but.

#### ARTICLE VI.

Nous employerons toute Notre influence pour le maintien des relations commerciales dans le Nord de l'Allemagne, sur le pied où elles se trouveraient avant l'occupation du Hanovre par les Français et pour faire cesser le plutôt possible les entraves que Nous Nous sommes vûs obligés d'imposer à la navigation anglaise.

#### ARTICLE VII.

Dès que les discussions avec la Suède seront terminées à Notre satisfaction, Nous Nous occuperons d'abord des moyens nécessaires pour mettre Notre armée sur un pied formidable et d'un plan d'opérations détaillé, mais éventuel, pour être exécuté aussitôt que le cas d'agir viendrait à écheoir, soit pour la défense commune, soit pour soutenir les garanties dont Nous Nous chargeons par l'article III.

En réciprocité dans différentes obligations, Sa Majesté l'Empereur de toutes Ies Russies veut bien prendre les engagemens suivans que Nous acceptons:

### ARTICLE 1.

D'employer constamment la majeure

### CTATES V.

Мы приложимъ всѣ Наши старанія, чтобы французскія войска выступпли изъ Германіи въ возможно кратчайщій срокъ и Мы не вступимъ ни въ какое соглашение съ Франціею, которое было бы противно сей цъли.

#### Статья VI.

Мы употребимъ все Наше вліяніе для поддержанія торговыхъ сношеній на Съверъ Германіи въ томъ же видь, каковыми они были до занятія Гановера французами и для прекращенія, въ скоръйшемъ по возможности времени, тъхъ ограниченій, которыя Мы считали себя обязанными наложить на англійскую навигацію.

### Статья VII.

Какъ только споры со Швеціею къ Нашему удовольствію будуть окончены, Мы сначала займемся средствами необходимыми для возведенія нашей арміи въ грозное положение и планомъ дъйствій подробнымъ, но предположительнымъ, который могъ бы быть приведенъ въ исполнение тотчасъ же, какъ представился бы случай для выполненія, какъ для общей защиты, такъ и для поддержанія гарантій, которыя Мы на себя приняли III-ю статьею.

Въ замънъ различныхъ обязательствъ Е. В. Императоръ Всероссійскій благоволить принять на себя следующія обязательства, которыя Мы принимаемъ:

### Статья 1.

Употреблять большую ОННКОТООП

l'Europe et toutes celles de l'Empire de и всѣ силы Россійской Имперіи на пол-Russie au maintien de l'indépendance et держаніе независимости и неприкосноde l'intégrité des Etats Prussiens.

#### ARTICLE 2.

De persister dans le système de désintéressement à l'égard de tous les Etats de l'Europe qu'elle a suivi jusqu'à présent.

### ARTICLE 3.

De prendre des mesures efficaces pour contenir la Suède et rétablir la liberté du commerce dans la Baltique, ainsi qu'il a été annoncé plus haut à l'article IV.

### ARTICLE 4.

De maintenir dans le plus profond secret les engagemens pris envers Elle par Notre présente déclaration.

En foi de quoi, Nous avons signé celle-ci et y avons fait apposer le sceau de Nos armes, pour être échangée contre une déclaration de la même teneur de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies.

A Charlottenbourg, le 1 de juillet 1806.

(L. S.) Frédéric Guillaume. Hardenberg.

# **No.** 247.

Contredéclaration de S. M. l'Empereur de toutes les Russies.

Nous Alexandre I, par la grâce de Dieu, Empereur de toutes les Russies etc. etc. etc. déclarons par le présent acte:

partie de ses forces à la défense de часть своихъ силъ на защиту Европы венности владеній прусскихъ.

#### Статья 2.

Держаться твердо системы безпристрастія въ отношеніи всёхъ Европейскихъ Государствъ, которой Онъ слѣдовалъ до сего времени.

#### Статья 3.

Употребить действительныя меры къ обузданію Швеціи и возстановленію свободной торговли въ Балтійскомъ морф, какъ сіе было изложено выше въ стать ВIV.

#### Статья 4.

Сохранить въ глубочайшемъ секретъ обязательства, принятыя по отношенію къ Его Величеству настоящею Нашею декларацією.

Во увъреніе сего, мы сіе подписали и повельли приложить здёсь печать Нашего герба, для обмѣна на декларацію такого же содержанія оть Е. В. Императора Всероссійскаго.

Въ Шарлоттенбургъ, 1 іюля 1806 г.

(М. П.) Фридрихъ Вильгельмъ. Гарденбергъ.

# № 247.

Проектъ контръ-деклараціи  $E.\ B.$ Императора Всероссійскаго.

Мы Александръ I, Божіею милостію Императоръ Всероссійскій и проч. и проч. и проч.

объявляемъ настоящимъ актомъ:

que les engagemens récemment contractés par le Cabinet de Berlin avec le Gouvernement français avant donné lieu à plusieurs explications confidentielles entre Nous et Notre Auguste Allié, Sa Majesté le Roi de Prusse, relativement à l'état de guerre qui subsiste entre Nous et la France, et Sa Majesté désirant Nous témoigner combien Elle est disposée à écarter tout ce qui pourrait porter la moindre atteinte à l'amitié sincère et à la confiance réciproque qui Nous unit, ou nuire aux liaisons intimes heureusement existantes entre Nous et Nos Etats, a bien voulu prendre sur Elle les obligations ci-dessous, et notamment par une déclaration signée de sa propre main et munie du sceau de Ses armes en date de Charlottenbourg du 1-r juillet de cette année 1806 n. st.

Ces obligations sont mot à mot de la teneur suivante:

# ARTICLE I.

"En général, Notre Traité d'Alliance avec la France, ne dérogera jamais à celui de l'année 1800, subsistant entre la Prusse et la Russie.

### ARTICLE II.

"Spécialement il ne Nous portera point à Nous joindre contre Elle à la France, ni pendant la durée de la présente guerre entre celle-ci et la Russie, ni tant que sera maintenue l'Alliance heureusement subsistante en vertu du traité de 1800. Nous Nous engageons nommément à ne point faire la guerre à la Russie dans les cas suivans:

что какъ обязательства недавно заключенныя Берлинскимъ кабинетомъ съ французскимъ правительствомъ привели ко многимъ конфиденціальнымъ объясненіямъ между Нами и Нашимъ Августвишимъ Союзникомъ, Е. В. Королемъ Прусскимъ, относительно положенія войны существующей между Нами и Францією, то Его Величество, желая доказать Намъ насколько онъ расположенъ къ устраненію всего, что могло бы мальйшимъ образомъ касаться искренней дружбы и взаимнаго довърія Насъ соединяющаго или повредить искренней привазанности, счастливо существующей между Нами и Нашими государствами, благоволилъ принять на себя нижеизложенныя обязательства, а собственноручно именно деклараціею, подписанною съ приложениемъ печати Его герба изъ Шарлоттенбурга отъ 1 іюля сего 1806 года н. стиля.

Сіи обязательства отъ слова до слова суть слідующаго содержанія:

### Статья І.

"Вообще Нашъ союзный трактать съ Францією, ни въ какомъ случай не будеть нарушать трактата, заключеннаго въ 1800 г. и существующаго между Пруссіей и Россіей.

# Статья II.

"Спеціально онъ Насъ нивогда не заставить присоединяться къ Франціи противъ Россіи ни въ продолженіе настоящей войны между сею послёднею и Россіею, ни пока будеть сохраняемъ союзъ счастливо существующій въ силу трактата 1800 года. Мы въ особенности обязываемся не начинать войны съ Россіей въ слёдующихъ случаяхъ:

- 1. Que la France attaquât la Turquie et que la Russie prit sa défense, ou prit нію и Россія приняла бы на себя ся des mesures pour s'opposer à une invasion française dans l'Empire Ottoman et que la France attaquat la Russie à la suites de ces mesures, ou de celles que celle-ci adopterait pour obliger cet Empire à remplir les engagemens qu'il a contractés envers Elle, ou enfin pour l'empêcher de l'attaquer;
- 2. "Que la Russie jugeât à propos de sécourir l'Autriche, au cas d'une infraction de la paix de Presbourg de la part de la France.

### ARTICLE III.

"Nous garantissons au contraire, conjointement avec Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, l'indépendance et l'intégrité de la Porte Ottomane, des possessions de la Maison d'Autriche. telles qu'elles ont été fixées par le susdit traité de Presbourg, et du Nord de l'Allemagne, nommément des Etats du Roi de Dannemarc, promettant de maintenir ces garanties de toutes Nos forces. conjointement avec celles de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies et de concourir aux arrangemens, par lesquels à la paix générale on pourra enfin parvenir à régler et à garantir un état de choses stable et permanent en Europe".

### ARTICLE IV.

"Un des objets essentiels des engagemens que Nous prenons, étant le предметовъ принимаемыхъ нами обиmaintien du repos et de la tranquillité зательствъ заключается въ поддержани

- "1. Если бы Франція напала на Турзащиту, или приняла бы мёры воспрепятствованія вторженію цузовь въ Имперію Оттоманскую и Франція сділала-бы нападеніе на Россію, впоследствіе сихъ меръ, или же твхъ, которыя приняты были бы сею последнею въ тому, чтобы обязать сію Имперію въ выполненію обязательствь, завлюченныхъ по отношению въ ней, или же чтобы воспрепятствовать напаленію на нее.
- "2. Если бы Россія признала своевременнымъ подать помощь Австріи въ случав нарушенія со стороны Франціи Пресбургскаго мира.

### Статья III.

"Напротивъ того, Мы совокупно съ Е. В. Императоромъ Всероссійскимъ гарантируемъ независимость и непривосновенность Порты Оттоманской, кладъній Австрійскаго Дома въ томъ видь, какъ они были определены вышечномянутымъ Пресбургскимъ трактатомъ и Съверной-Германіи, а именно, владъній короля Датскаго, объщая поддерживать сін гарантін всёми Нашими силами, совокупно съ силами Е. В. Императора Всероссійскаго, и спосибшествовать соглащеніямъ посредствомъ которыхъ, при всеобщемъ миръ, возможно было наконецъ достигнуть устройства и обезпеченія прочнаго и постояннаго порядва дель въ Европе.

### Статья IV.

"Какъ одинъ изъ существенныхъ du Nord, Nous étendrons également тишины и спокойствія на сѣверѣ, Ми

Notre garantie commune, stipulée par одинавовимъ образомъ распространимъ l'article précédent, sur les Etats du Roi de Suède, dès que Sa Majesté Impériale de toutes les Russies aura amené ce Prince en vertu de Notre Alliance avec Elle et par tels moyens qu'Elle jugera les plus prompts et les plus efficaces, aux termes de modération que Nous avons proposés et que nommément la liberté du commerce dans la Baltique soit entièrement rétablie".

### ARTICLE V.

"Nous mettrons tous Nos soins, comme Nous l'avons déjà fait et ne cesserons de le faire, pour obtenir que les troupes françaises sortent de l'Allemagne dans le plus court délai possible et Nous n'entrerons dans aucune stipulation avec la France qui fut contraire à ce but".

# ARTICLE VI.

Nous employerous toute Notre influence pour le maintien des relations commerciales dans le Nord de l'Allemagne, sur le pied où elles se trouvaient avant l'occupation du Hanovre par les Français et pour faire cesser le plutôt possible les entraves que Nous Nous sommes vûs obligés d'imposer à la navigation anglaise".

#### ARTICLE VII.

"Dès que les discussions avec la Suède seront terminées à Notre satisfac- Нашему удовольствію будуть окончены, tion, Nous Nous occuperons d'abord des Мы сначала займемся средствами неmoyens nécessaires pour mettre Notre обходимыми для возведенія Нашей арміи armée sur un pied formidable et d'un въ грозное положение и планомъ дъйplan d'opérations détaillé, mais éventuel, ствій подробнымъ, но предположитель-

Нашу гарантію, постановленную предъидущемъ параграфъ, на владънія Короля Шведскаго, съ того времени какъ Е. В. Императоръ Всероссійскій. въ силу Нашего съ Нимъ союза, и такими средствами, какія Онъ признаетъ болье сворыми и дъйствительными. убъдить сего Государя держаться предёловь умфренности, Нами предположенныхъ и когда въ особенности свобода торговди въ Балтійскомъ мор'я будеть совершенно возстановлена.

#### Статья V.

"Мы приложимъ всв Наши старанія, какъ мы уже сіе дёлали и не перестанемъ дълать, къ достижению того, чтобы французскія войска выступили изъ Германіи въ возможно кратчайшій срокъ и Мы не вступимъ ни въ какое соглашеніе съ Францією, которое было бы противно сей цвли.

### CTATES VI.

"Мы употребимъ все наше вліяніе для поддержанія торговыхъ сношеній на Съверъ Германіи въ томъ же видъ, каковыми они были до занятія Гаповера французами и для прекращенія въ скоръйшемъ, по возможности, времени тъхъ ограниченій, которыя мы считали себя обязанными наложить на англійскую навигацію.

# CTATES VII.

"Какъ только споры съ Швеціею къ

d'agir viendrait à écheoir, soit pour la défense commune, soit pour soutenir les garanties dont Nous Nous chargeons par l'article III".

En reciprocité de ces différentes obligations dont Sa Majesté le Roi de Prusse veut bien se charger et que Nous acceptons, désirant également de Notre côté prouver à Sa Majesté combien Nous avons à coeur de maintenir et de resserrer les liens d'amitié et de bonne intelligence qui subsistent si heureusement entre Nous, Nous n'hésitons pas de prendre les engagements suivants:

# ARTICLE I.

D'employer constamment la majeure partie de Nos forces à la défense de l'Europe et toutes celles de Notre Empire au maintien de l'indépendance et de l'intégrité des Etats Prussiens.

#### ARTICLE II.

De persister dans le système de désintéressement à l'égard de tous Etats de l'Europe que Nous avons suivi jusqu' à présent; et

# ARTICLE III.

De maintenir dans le plus profond secret les engagemens pris envers Nous par Sa Majesté le Roi de Prusse en vertu de Sa Déclaration du 1-r juillet de cette année 1806 n. st.

En foi de quoi Nous avons signé

pour être exécuté aussitôt que le cas нымъ, который могъ бы быть приведенъ въ исполнение тотчасъ-же, какъ представился бы случай для выполненія, какъ для общей защиты, такъ и для поддержанія гарантій, которыя Мы на Себя приняли Ш статьею".

> Взамень сихъ различныхъ обязательствь, которыя Е. В. Король Прусскій благоволить принять на себя п которыя Мы признаемъ, желая, равнымъ образомъ, съ нашей стороны, доказать Е. В-ву сколь близко Нашему сердцу поддержаніе и скрѣпленіе связей дружбы и добраго согласія, столь счастливо существующихъ между Нами, Мы безъ колебанія принимаемъ слъдующія обязательства:

# Статья І.

Употреблять постоянно большую часть Нашихъ сидъ на защиту Европы и всв силы Нашей Имнеріи на поддержавіе независимости и неприкосновенности владвий прусскихъ.

### Статья ІІ.

Держаться твердо системы безпристрастія въ отпошенін всёхъ европейскихъ государствь, которой Мы следовали до сего времени, и

# Статья III.

Сохранить въ глубочайшемъ секретъ обязательства, принятыя по отношеню къ Намъ Е. В. Королемъ Прусскимъ вь силу деклараціи отъ 1 іюля сего 1806 г. н. ст.

Во увъреніе чего Мы подписали сіе

de Nos Armes, pour être échangée contre la dite Déclaration de Sa Maiesté.

A Kamennoi Ostrow, ce 12 juillet 1806.

(L. S.) Alexandre. Czartoryski.

# № 248.

1806, 16 (28) octobre. Convention militaire de Grodno, conclue avec la Prusse.

Les déclarations secrètes de juillet avaient été signées et étaient devenues obligatoires pour la Russie et la Prusse. Et pourtant, chose remarquable, le gouvernement russe continuait à se défier de la Prusse et ne croyait pas du tout à l'exécution par le roi Frédéric-Guillaume III des engagements qu'il avait souscrits. Tant que le comte Haugwitz dirigeait la politique prussienne et que Lombard et Beyme étaient toujours les principaux conseillers du roi, l'Empereur Alexandre avait pleinement le droit d'être si méfiant à l'égard du Cabinet de Berlin.

Le gouvernement russe avait exprimé à plusieurs reprises sa défiance au cours même des négociations secrètes pour la conclusion des déclarations de juillet. "Nous sommes loin de croire",-écrivait le prince Czartoryski au comte Stackelberg le 12 avril 1806, - "que la Prusse tienne ce qu'elle promet et nous sommes bien plus tentés de supposer que le résultat qu'on espère (des pourparlers secrets) est de nous tenir toujours dans notre état passif". Il ne faut pas oublier "que non-sculement sous le règne actuel, mais même du temps de feu S. M. l'Empereur Paul, la Prusse a constamment suivi par politique le principe, - lorsqu'elle était convenue avec la France, en secret, de quelque mesure qui pouvait déplaire à la Russie, - de paraître l'avoir fait à contre coeur et de faire prendre à l'un de ses ministres l'apparence de blâmer la conduite du roi et d'embrasser chaudement les intérêts de la Russie, mais au bout du compte à la première occasion, ce ministre transigeait de nouveau d'après les principes tout-à-fait opposés aux intérêts de la Russie".

celle-ci et y avons fait apposer le sceau и повельли приложить здъсь печать. Нашего герба, для обмъна на сказанную декларацію Его Величества.

На Каменномъ островъ, 12 іюля 1806 г.

(М. П.) Александръ. Чарторыжскій.

# **№** 248.

1806 г., октября 16-го (28-го). Гродненская военная конвенція, заключенная съ Пруссіей.

Секретныя деклараців іюля місяца были подписаны и получили обязательную силу для Пруссін и Россін. Но замізчательно, что русское правительство все-таки не довъряло прусскому и нисколько не надъялось на дъйствительное исполнение королемъ прусскимъ принятыхъ на себя обязательствъ. Пока графъ Гаугвицъ руководилъ прусскою политикою и Ломбардъ съ Бейме были главными совътниками короля, Императорь Александръ имвлъ полное право относиться съ такимъ недовфріемъ къ Берлинскому кабинету.

Это недовъріе выражалось неоднократно русскимъ правительствомъ еще во время секретныхъ переговоровъ о заключенін іюльскихъ декларацій. "Мы далеки оть того, чтобъ візрить", писаль князь Чарторыжскій 12 апреля 1806 г. графу Штакельбергу, "чтобъ Пруссія исполнила то, что она объщаеть и мы гораздо болье склонны думать, что результать, ожидаемый (отъ секретныхъ переговоровъ), состоитъ въ томъ, чтобъ удерживать насъ постоянно въ пассивномъ положенін". Нельзя забыть, что лие только въ продолжение нынфиняго царствованія, но также во времена покойнаго Императора Павла, Пруссія постоянно следовала въ своей политикъ принципу, по которому, въ случав состоявшагося съ Франціей секретпаго соглашенія насчеть какого-нибудь дыйствія, могущаго возбудить неудовольствіе Россін, она могла показать видъ, что она это сдізлала вопреки своему желанію и одинъ изъ прусскихъ министровъ принималь видъ, что онъ не одобряеть образь действія короля и горячо заступается за интересы Россіи. Но, въ концъ концовъ, этотъ же самый министрь действовалъ, при первомъ случав, снова по началамъ, совершенно противнымъ интересамъ Россіи".

390

Aussi, quand Haugwitz avoua franchement au comte Stackelberg que la Prusse se voyait obligée de se jeter complètement dans les bras de la France, le comte fut chargé, au mois de juin 1806, de déclarer au ministre prussien que "précisément parceque l'on s'y attend, cela ne saurait inquiéter, vû que Sa Majesté Impériale a de longue main pris ses mesures de façon à être toujours en règle contre les écarts que pourraient se permettre ses voisins". Comme de raison, des explications de ce genre n'étaient pas de nature à contribuer à la consolidation des sentiments de confiance mutuelle. (Dépêche au comte Stackelberg du 26 juin 1806).

Quand enfin au mois d'août la guerre entre la Russie et la France était sur le point de recommencer avec une nouvelle vigueur, et quand les actes de juillet avaient déjà été signés, le baron Budberg écrivait ce qui suit au baron Stackelberg: "Comme il n'y a cependant rien d'arrêté encore entre les deux Cours pour le cas éventuel du renouvellement de la guerre, et que ce cas n'est que trop prochain. Sa Majesté désirerait connaître avec précision, dans le cas si une nouvelle guerre doit éclater entre la Russie et la France, ce qu'il peut attendre de l'amitié du roi pour lui?" L'Empereur sait que le roi craint énormément la guerre, mais il demande s'il n'y a vraiment aucune possibilité "non-seulement d'arrêter ce torrent dévastateur, mais même de le repousser dans ses bornes naturelles? Est-il donc indispensable de mettre des Mack à la tête des armées?... Enfin, les troupes de S. M. Prussienne peuvent-elles être mises en parallèle avec les troupes autrichiennes?" (Dépêche du baron Budberg, en date du 10 août 1806).

Il était donc tout naturel que dans de pareilles circonstances les actes d'alliance et d'amitié les plus solennels, conclus avec la Cour de Berlin, n'eussent aux yeux de l'Empereur Alexandre aucune importance positive, tant que l'ordre des choses existant en 1806 dans les sphères gouvernementales de la Prusse avait si peu de consistance et se trouvait presque à l'état de chaos. Comment le gouvernement russe pouvait-il attribuer une signification positive à des actes conclus derrière le dos du ministre prussien qui se trouvait en réalite à la tête de la politique de la Prusse? Quelle pouvait être l'autorité du baron Hardenberg qui, de facto, était un ministre démissionnaire et n'avait aucune influence sur la marche de la politique prussienne?

Когда же Гаугвицъ откровенно признадся гр. Штаксльбергу, что Пруссія видить себя вынужденною совершенно броситься въ объятія Францін, графу было поручено, въ іюні 1806 г., сказать прусскому министру, что "именно потому что этого ожидають, оно инкого не тревожить, такъ какъ Его Императорское Величество приняло уже съ давнихъ поры всё мёры, чтобы быть всегда на готовё противы заблужденій, въ которыя могуть внасть его сосёди". Понятно, что такія объясненія не могли содійствовать утвержденію чувства взапинаго довёрія. (Денеша гр. Штакельбергу оть 26 іюня 1806 г.).

Когда же въ августв война между Россіей и Франціей должна была возгор'яться съ новою силою и когда уже были подписаны і юльскіе акты, баронъ Будбергъ писалъ графу Штакельбергу савдующее: "Въ виду того, что еще ничего не опредълено между обоими дворами на случай возобновленія войны и, въ виду того, что этотъ случай уже слишкомъ близокъ, Его Величество желало бы точнымъ образомъ знать. чего ему следуетъ ожидать отъ дружбы короля, когда возникнетъ новая война между Россіей и Франціей?" Государь знасть, что король ужасно боится войны, по онъ спрашиваетъ: неужели "НЕТЪ НИВАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВС ТОЛЬКО ОСТАВОвить этотъ разрушительный потокъ, но даже возвратить его въ естественныя его граници? Неужели неизбъяно, чтобъ такіе какъ Макъ были поставлены во главъ армій?.. Наконепъ. разви можно сравнивать войска Е. В. короля прусскаго съ австрійскими войсками?" (Депеша бар. Будберга отъ 10 августа 1806 г.).

Естественно, что при такихъ обстоятельствахъ самые торжественные акты союза в дружбы, заключенные съ Берлинскимъ дворомъ, не имъли въ глазахъ Императора Александра никакого положительнаго значения. до техъ поръ, пока внутрение правительственные порядки Пруссін оставались въ токъ неустойчивомъ и почти хаотическомъ положеніи, въ которомъ они находились въ 1806 году. Какое действительное значение могло приписываться русскимъ правительствомъ актамъ, заключеннымъ за спиною перваго прусскаго миннстра въ дъйствительности руководившаго политивою Пруссін? Какой авторитеть могь имать баронъ Гарденбергъ, фактически находившійся въ полной отставкъ и нениввшій никакого вліянія на ходъ прусской политики?

Et pourtant les évènements fatals se rapprochaient à pas de géant et une lutte terrible entre la Russie et la France devenait de plus en plus inévitable. Le territoire prussien était naturellement destiné à devenir le théâtre des opérations militaires de cette lutte et il était absolument nécessaire que la Prusse prenne le parti de la Russie et non pas celui de la France. Il est vrai que Napoléon, en 1806, en était arrivé à la conviction que l'heure avait sonné pour la Prusse d'être assujettie au sceptre de l'empereur des Français. Mais la Prusse, une fois vaincue, n'en pouvait pas moins employer ses dernières ressources à la défense de son indépendance politique, renaître à une nouvelle vie plus heureuse et devenir un ennemi dangereux pour la France. D'une manière ou de l'autre, la Prusse. qu'elle fût un Etat vaincu ou en train de renaître, était l'allié naturel de la Russie.

Mais tant que les fils de la politique prussienne se concentraient entre les mains du comte Haugwitz et de ses amis, il n'y avait pas à compter sur l'établissement d'une confiance mutuelle sérieuse entre la Russie et la Prusse. De tout ce qui précède, il n'y avait donc qu'une conclusion à tirer: la retraite de Haugwitz et de ses amis devait être le but immédiat et légal de la politique russe.

Il est curieux de constater que l'Empereur Alexandre, d'une part, et la reine Louise de Prusse, de l'autre, ont agi de concert pour arriver à ce but. Dans une dépêche très secrète, en date du 30 août (11 septembre), Alopéus racontait ce qui suit: Le prince Wittgenstein serait venu le voir pour lui communiquer, au nom de la reine, qu'elle avait dû écrire une lettre à l'Empereur, sur le désir du roi, et que la lettre en question serait portée en Russie par le lieutenant-colonel Krusemark. "Cette lettre contient une espèce d'apologie de la conduite ministérielle du comte Haugwitz, mais avant été écrite d'ordre exprès (du roi), la reine prie l'Empereur de ne la regarder que comme telle: que loin d'avouer les sentiments v exprimés, elle désire que l'Empereur se prête à écrire au roi que Sa Majesté Impériale était loin de vouloir influencer sur le choix des personnes, auxquelles S. M. aurait à accorder sa confiance, mais que par suite de l'amitié étroite qui Les unit, l'Empereur demande au roi, comme acte de complaisance, de n'employer dans toutes les affaires qui se traitent avec la Russie que le baron de Hardenberg". Ce n'est pas tout, car la reine désirerait encore, -ajoutait "l'homme de confiance"

Между тъмъ событія роковыя приближались исполинскими шагами и страшная борьба между Россіей и Франціей была неизбъжна. Въ этой борьбѣ прусская территорія должна была служить естественнымъ образомъ театромъ военныхъ действій и неотложно необходимо было, чтобъ Пруссія была на сторонъ Россіи, а не Франціи. Правда, Наполеонъ пришелъ въ 1806 году къ убъжденію, что теперь настала очередь Пруссін быть порабощенною подъ свипетромъ императора французовъ. Но побъжденная Пруссія могла все-таки защищать послідними своими сидами свою подитическую независимость и, наконецъ, будучи побъждена, все-таки возродиться въ новой светлой жизни в сделаться опаснымъ врагомъ Франціи. Во всякомъ случат, Пруссія, какъ побъжденное пли возрождающееся государство, была естественнымъ союзникомъ Россіи.

Но пока нити прусской политики сосредоточивались въ рукахъ графа Гаугвица и его друзей, нечего было думать о серьезномъ взаимномъ довфріи между Россіей и Пруссіей. Отсюда осталось сдълать только одинъ выводъ: отставка Гаугвица и его друзей должна быть ближайшею и законною цълью русской политики.

Весьма любопытно, что для достиженія этой цели соединились Императоръ Александръ, съ одной стороны, и королева прусская Луиза, съ другой. Въ севретнъйшей денешъ Алопеуса 30 августа (11 сент.) разсказывается спримощее: Князь Витгенштейнъ пришелъ въ нему сообщить, отъ имени королевы, что она должна была ваписать, по желанію короля, письмо Императору, которое повезеть въ Россію подполковникъ Круземаркъ. "Это письмо содержить, некоторымь образомь апологію министерской двятельности графа Гаугвица, по, будучи написано по особенному приказанію короля, королева просить Государя разсматривать его, какъ таковое, что она не только раздъляетъ выраженныя въ письмъ чувства, но что она желаеть, чтобъ Императоръ согласился написать королю, что онъ далекъ отъ мысли повліять на выборь лиць, которыхъ Его Королевское Величество желаетъ осчастливить своимъ довъріемъ, но что, вслъдствіе тесной дружбы соединяющей ихъ, Императоръ проситъ короля оказать ему услугу и не употреблять во встять переговорахъ, происходящихъ съ Россіей, никого, кром'в барона Гарденберга". Этого мало, королева желаетъ, прибавилъ "до

de Sa Majesté,—qu'une demande analogue soit въренное лицо" Ел Величества, чтобъ подобfaite aussi par le gouvernement britannique et ное же представление было сублано со сторони elle prie Sa Majesté Impériale de donner des англійскаго правительства и "она просить Ею ordres secrets à Son Ministre à Londres de dé- Императорское Величество дать своему пославterminer le Cabinet de St. James à faire la même нику въ Лондовъ секретное приказаніе убълкъ démarche par telle voic qu'il jugera à propos". С. Дженскій кабинеть сділать тоть же саний

Il est vrai que plusieurs jours après Alopéus informait son gouvernement qu'aux termes des renseignements qu'il avait pu recueillir, la lettre de la reine écrite pour la défense de Haugwitz, n'avait pas été expédiée à St. Pétersbourg, parceque le roi avait donné l'ordre de l'anéantir. Mais il n'y a pas lieu de croire que le prince Wittgenstein soit venu faire de son propre chef au ministre de Russie une déclaration aussi importante au nom de la reine. Ce qu'il y a de plus curieux encore dans toute cette affaire, c'est que le même courrier, envoyé par Alopéus à St. Pétersbourg avec sa dépêche très secrète du 30 août (11 septembre), emportait un rapport de Stackelberg, avant la même date et contenant la relation d'une conversation dont la reine l'avait honoré après un dîner à Charlottenbourg.

"Elle s'approcha de moi",—écrivait le comte,et me répéta encore ce qu'elle m'avait dit de la fermeté des résolutions du roi, ajoutant que ce prince avait trop de tenacité et de caractère pour ne pas rester irrévocablement attaché à un parti-pris. Le roi a pu, disait Sa Majesté, balancer tant qu'il lui restait quelques doutes, mais ce monstre de Bonaparte a achevé de se dévoiler et il ne nous trompera plus". Le comte fit alors mention de la méfiance que le gouvernement russe nourrissait à l'égard du ministère prussien. "Là-dessus, sans prendre la défense de Beyme et Lombard", écrivait le comte Stakelberg "la reine prit à mon grand étonnement, celle du comte Haugwitz et de la manière la plus forte Elle me dit avoir plus que personne partagé les préventions contre ce ministre du Cabinet, mais qu'il venait de se justifier pleinement à ses yeux en lui prouvant que les fautes commises avaient été faites sans son conseil. Haugwitz est un honnête homme et un bon patriote, ajouta la reine à différentes reprises, aussi lui ai-je accordé la permission de venir me parler toutes les fois qu'il le voudrait".

Le comte Stackelberg savait comment la reine de Prusse s'exprimait autrefois au sujet de la manière d'agir de Haugwitz; aussi fut-il granшагь путемь, воторый онь сочтеть болье удоб-HHWY.".

Правда, черезъ нъсколько дней Алопеусъ извъщаетъ свое правительство, что по допледшинъ до него свъдъніямъ письмо короловы, написанное въ защиту Гаугвица, не было отправлено въ Петербургъ потому что король приказаль его уничтожить. Но нътъ ни мальйшаго основанія думать, чтобы князь Витгенштейнъ самозваннымъ образомъ сдълалъ отъ имени королеви прусской такое чрезвычайно важное заявленіе русскому посланнику. Только воть что чрезвичайно любопытно. Съ темъ же самымъ курьеромъ, съ которымъ Алопеусъ отправиль въ Петербургъ свою секретную депенту и въ тоть же самый день, 30 августа (11 сент.), графъ Штакельбергь доносить своему двору о разговоръ, котораго его удостониа сама королева, посль объда въ Шарлоттенбургь.

"Она приблизилась ко мить", пишетъ графъ. и повторила мит еще разъ, что она уже мит говорила на счетъ устойчивости решеній короля, прибавляя, что этотъ монархъ ниветъ слишкомъ много упорства и характера, чтобъ не оставаться неотступно при різшенін разъ принятомъ. "Король могъ колебаться, сказала королева, пока у него были еще какія-небудь сомнанія, во этотъ ужасный Бонапарть наконецъ-то бросны маску и онъ насъ больше не обманетъ". Тогда графъ Штакольбергъ выразилъ недовъріе, которое русское правительство должно питать къ прусскому министерству. "На это королева вичего не сказала въ защиту Бейме и Ломбардъ, но въ великому моему удивленію", пишетъ Штакельбергъ, "она самымъ энергическимъ образомъ защищала графа Гаугвица, сказавъ, что она больше чвит кто либо раздвляла эти предубъжденія противъ этого члена прусскаго кабинета, но что онъ совершенно оправдался въ ея главахъ, доказавъ, что сдъланныя ошибки. были сдъланы противъ его совъта". "Гаугвицъ". прибавляла королева нъсколько разъ, "человъкъ честный и хорошій латріоть и потому я ему разръщила говорить со мною о дълахъ каждый разъ, когда онъ пожелаетъ".

Графъ Штакельбергь зналь какъ королева прусская прежде отзывалась объ образъ дъйствія Гаугвица и потому ни мало быль изукdement étonné en entendant sortir de ses lèvres l des louanges si flatteuses pour le ministre prussien aussi généralement détesté. Il ajoutait, à la fin de sa dépêche secrète, que la reine avait dû expliquer dans ses lettres à l'Empereur la cause d'un changement aussi subit dans sa manière de voir.

Les rapports d'Alopéus et de Stackelberg avaient donc l'air d'être entièrement en contradiction; mais en réalité ils se complétaient mutuellement. La démarche faite par la reine, en se servant de Wittgenstein comme intermédiaire, était tellement extraordinaire et si importante, que Sa Majesté devait prendre toutes les mesures possibles pour qu'elle fut secrète et pour qu'on n'en eut pas le moindre soupcon. Il est évident que les paroles dites par la reine au comte Stackelberg, qui en sa qualité de représentant de la Russie, se trouvait en rapports constants avec le comte Haugwitz, devaient la mettre à l'abri de tout soupçon, dans le cas où l'Empereur de Russie se serait réellement décidé à écrire au roi au sujet de son premier ministre. Ces paroles démontrent seulement toute la grandeur du patriotisme de la reine Louise. Convaincue, comme elle l'était, des effets pernicieux du système politique de Haugwitz et impuissante à démontrer au roi la nécessité d'éloigner ce ministre, elle se décida à implorer le concours d'un monarque pour lequel elle avait le plus grand respect comme homme et comme ami de son mari. La manière d'agir de la reine dans toute cette affaire, si délicate pour son amourpropre, ne peut s'expliquer que par le but élevé qu'elle se proposait d'atteindre.

L'Empereur Alexandre a parfaitement apprécié la démarche de la reine. Il savait que l'opinion publique en Prusse était loin d'approuver la politique du comte Haugwitz; il savait que le prince de Hohenlohe n'avait pas hésité à dire au roi de Prusse, en parlant de Haugwitz: "Le ministre de Votre Majesté ment dans la règle; s'il lui arrive de dire une vérité, c'est l'affaire du hazard". (Dépêche d'Alopéus du 30 août (11 septembre) 1806). L'Empereur devait conclure des renseignements, qui lui parvenaient, que les amis les plus intimes et les directeurs de la politique du comte Haugwitz, MM. Beyme et Lombard recevaient des subsides d'argent du gouvernement français et c'est pourquoi le baron Budberg écrivait au comte Stackelberg, au mois d'août, que puisque ces Messieurs sont habitués

ленъ услышать изъ усть ея такой лестный для ненавистнаго прусскаго министра отзывъ. Онъ прибавляеть въ концъ своей секретной депеши, что королева, по всей вфроятности, объяснила въ своихъ письмахъ Государю причины такого крутаго поворота.

Лонесенія Алопеуса и Штакельберга очевидно совершенно другь другу противорфчать. Но въ ивиствительности одно только пополняеть пругое. Въ самомъ дълъ шагъ, сдъланный королевою чрезъ посредство князя Вигтенштейна до такой степени быль необычайный и важный. что она должна была принять всв мфры для сохраненія полнівншей тайны и предупрежденія мальйшаго подозрінія. Понятно, что слова, сказанныя ею лично графу Штакельбергу, который въ качествъ представителя Россіи поддерживаль постоянныя сношенія съ гр. Гаугвицемъ, должны были устранить всякое подозрѣніе противъ королевы, если русскій Императоръ действительно решится написать королю насчетъ его перваго министра. Такимъ образомъ лестный отзывъ королевы о Гаугвиць, въ разговоръ съ Штакельбергомъ, только обнаруживаеть редкій патріотизмь королевы Лунзы, которая, будучи убъждена въ зловредности политической системы Гаугвица и не имъя возможности убъдить короля въ необходимости удалить его, решилась просить содействія у монарха, пользовавшагося ея полнымъ уваженіемъ какъ человъкъ и другь ся супруга. Единственно только возвышенною цвлью, которую преследовала королева, можно себе объяснить ея образъ действія въ этомъ щекотливомъ для ея самолюбія палв.

Императоръ Александръ I вполнъ одънилъ поступовъ прусской королевы. Онъ зналъ, что общественное мивніе самой Пруссіи совершенно не оправдывало политику гр. Гаугвица. Ему было извъстно, что князь Гогенлоэ не затруднился сказать въ лицо королю прусскому, насчетъ Гаугвица: "Министръ Вашего Величества лжетъ постоянно, если ему случается сказать правду, то это случайно". (Депеша Алопеуса 30 августа (11 сент.) 1806 г.). Государь долженъ быль заключить, на основании полученныхъ имъ сведеній, что ближайшіе друзья и руководители политики гр. Гаугвица, Бейме и Ломбардъ получали должныя субсидін отъ французскаго правительства, и потому, баронъ Будбергъ писаль вы августь графу Штакельбергу, что "такъ какъ эти господа привыкли получать, почему à être payés, pourquoi n'essayerions-nous pas de | не попробовать намъ отторгнуть ихъ отъ Франles détacher de la France en employant les mêmes | цін тѣми-же средствами, которыми они были moyens qui les attachent à cette puissance, surtout s'il est vraiment impossible de les éloigner de la personne du roi". (Dépêche adressée au comte Stackelberg le 12 août 1806).

La marche des évènements devait obliger enfin l'Empereur à profiter de tous les movens pouvant servir à l'éloignement de Haugwitz, qui était devenu l'instrument docile de la politique de Napoléon. Par ces considérations, l'Empereur se décida à écrire au roi, conformément au désir de la reine et sans chercher le moins du monde à l'influencer dans le choix des ses conseiller; il voulait seulement lui faire comprendre que, pour ce qui concernait les rapports avec la Russie, toute personne autre que Haugwitz, serait beaucoup plus utile en vue du développement de l'amitié existante et de l'alliance entre les deux pays. (Dépêche adressée au comte Stackelberg le 13 septembre 1806).

L'Empereur Alexandre ne réalisa toutefois cette intention qu'au mois de novembre, après les terribles défaites subies par la Prusse dans la guerre tout-à-fait inattendue que Napoléon lui fit alors, quand le roi de Prusse eut perdu ses dernières illusions au sujet des véritables intentions de l'empereur des Français, et quand il avoua que l'amitié et le secours d'allié du Tsar de Russie étaient son seul soutien et sa seule espérance au milieu des horribles désastres qui venaient de le frapper.

La lettre confidentielle et très secrète d'Alexandre à Frédéric-Guillaume III, écrite dans les premiers jours du mois de novembre 1806 (le 16?) s'occupe en détail de l'ordre de choses existant dans les sphères gouvernementales de la Prusse, mais l'Empereur n'y exprime son opinion qu'ayec la plus grande prudence. Depuis le jour, dit cette lettre, où le Tsar a acquis la conviction que le roi s'est enfin décidé à se ranger du côté des alliés. il n'hésite plus à exprimer ses appréhensions au sujet de l'influence exercée sur le roi par le comteHaugwitz. "On dira peut-être",—poursuivait Alexandre I, - "que ce n'est que l'effet d'une prévention de ma part contre la personne de ce ministre; mais indépendamment de ce que cela serait aussi contraire à mes principes qu'à ma dignité, indépendamment même des preuves évidentes que M. de Haugwitz a données de son peu d'attachement aux intérêts de la cause commune par sa conduite dans les derniers temps à Vienne et à Paris, Votre Majesté n'a qu'à examiner avec quelque attention quelle est à l'égard de son ministre actuel l'opinion de toutes les

привязаны къ этой державъ, въ особенности если окажется невозможнымъ отдалить ихъ отъ персоны короля?" (Депеша гр. Штакельбергу отъ 12 августа 1806 г.)

Наконецъ ходъ событій долженъ быль заставить Императора воспользоваться всякимъ средствомъ пригоднымъ для удаленія Гаугвица, сдѣлавшагося покорнымъ орудіемъ наполеоновской политики. Имън въ виду эти соображенія Государь рішнися написать королю письмо, согласно желанію королевы; но нисколько не желая повліять на выборъ короля своихъ советниковъ, онъ только хотель заявить ему, что для сношеній съ Россіей всякое другое лино, кромъ Гаугвица, будеть болье полезно для развитія существующей дружбы и союза. (Депеша въ графу Штакельбергу 13 сентября 1806 r.).

Однако, только въ ноябрѣ Императоръ Александръ исполнилъ свое намфреніе, когда послф ужасныхъ пораженій, понесенныхъ Пруссіей въ пеожиданной войнъ съ Наполеономъ, король прасскій потеряль последнія иллюзін насчеть дъйствительныхъ цълей императора французовъ и когда онъ признался, что дружба и союзная помощь русскаго Паря единственная его опора и належда въ постигшія его ужасныя несчастія.

Конфиденціальное и секретнійшее письмо Александра I Фридриху Вильгельму III отъ начала ноября (16?) 1806 года подробно касается внутреннихъ правительственныхъ порядковъ Пруссін, но съ величайшею осторожностью высказываеть Императоръ свой взглядъ. Съ того времени, говорится въ письмъ, когда Царь убъдился, что король наконецъ ръшился принять сторону союзниковъ, онъ не затруднялся высказать свои опасенія относительно вліянія, которое имветь гр. Гаугвицъ на короля. "Можеть быть скажуть", продолжаеть Александрь I, "что я имъю только предубъжденія противъ личности этого министра. Однако, невзирая на то, что это было-бы противно моимъ принципамъ, равно и моему достоинству, не смотря даже на явныя доказательства, данныя гр. Гаугвидомъ своей незначительной привязанности пользю общаго дела своимъ поведениемъ въ последнее время въ Вене и Париже, Ваше Величество могло-бы только изучить съ нъкоторымъ вниманіемъ каково межніе объ его настоящемъ министръ всъхъ дворовъ, съ котоparticulièrement en relations". A Vienne, à Londres, à Dresde et à Cassel-partout on fait preuve de la plus grande défiance à l'égard de Haugwitz. "Partout les espérances, que l'on aurait pu fonder sur les dispositions personnelles du roi-Maître, sont paralysées par la juste méfiance que doivent inspirer ses alentours".

"Comment aurais-je donc pu rester indifférent à un pareil état de choses", -- demandait l'Empereur, "moi qui suis non-seulement votre allié le plus sûr et le plus naturel, mais en même temps votre ami dans toute la signification du terme? Comment aurais-je pu me dispenser de vous communiquer mes justes appréhensions sur un objet qui devait nécessairement influer d'une manière si directe sur toutes vos déterminations? Mais si alors j'ai pu me borner à prier Votre Majesté de charger tel autre de ses ministres du soin de cultiver les relations qui subsistent entre Elle et moi, les choses ont bien changé depuis. Alors les forces de Votre Maiesté étaient encore intactes et l'on était fondé à se flatter que malgré le génie malfaisant du comte Haugwitz et de ses adhérents, l'attitude imposante que vous aviez prise n'en contribuerait pas moins à arrêter le torrent et à sauver l'Europe".

"Aujourd'hui, au contraire, où il n'y a de salut à espérer que dans l'union la plus souverainement intime entre la Prusse et la Russie, où toute déviation de ce principe entraînerait les suites les plus funestes pour l'une et pour l'autre, je croirais manquer à la fois à ce que je me dois moi-même et à mon Empire, ainsi qu'aux devoirs sacrés de l'amitié qui nous unit, si je ne demandais avec la plus vive instance à Votre Majesté d'éloigner d'elle un ministre généralement mésestimé, qui est évidemment la cause immédiate de tous les désastres qui viennent d'arriver, et qui enfin, après avoir si mal servi son Maître et sa patrie, ne se fera pas grand scrupule sans doute de trahir également les intérêts de toute autre puissance quelconque".

"Ceux de la Russie se trouvant parfaitement identifiés avec ceux de la Prusse dans la malheureuse crise où nous sommes, il est donc de mon devoir le plus pressant de vous inviter à renvoyer le comte de Haugwitz et d'étendre cette demande sur ses collaborateurs et nommément sur les Lombard, Beyme, Köckeritz et tout ce qui est animé du même esprit qu'eux".

Il est évident,—ajoutait l'Empereur,—qu'il dé-

Cours avec lesquelles la vôtre s'est trouvée plus | рыми ваше правительство находилось въ болье близкихъ сношеніяхъ". Въ Вънъ. Лондонъ. Дрезденв и Касселв-вездв господствуеть полнайшее недоваріе насчеть Гаугвица. "Везда надежда, которую можно было питать въ отношенін личныхь чувствь короля, парализуется справединныт недовъріемъ, которое должны вселять приближенныя въ нему лица".

> "Какъ же инв можно было", спрашиваетъ Царь, "оставаться равнодушнымъ въ такому порядку вещей, мив, который я не только вашь наиболье вырный и наиболье естественный союзникъ, но въ тоже время вашъ дрига въ полномъ смысле этого слова? Какъ же я могъ отвазаться сообщить вамъ мон основательныя опасенія насчеть предмета, который должень неминуемо повліять такимъ непосредственнымъ образомъ на всв ваши решенія? Но если тогла я могь ограничиться просить Ваше Величество поручить другому министру завъдывать сношенія, установившіяся между вами и мною, то съ тъхъ поръ обстоятельства значительно измънились. Въ то время армін Вашего Величества были еще целы и можно было лестить себя надеждою, что несмотря на заой зеній графа Гаугвица и его друзей, внушительное положение вами занятое не мало содъйствуетъ тому, чтобъ остановить потокъ и спасти Европу".

> "Но напротивъ, въ настоящую минуту, когда можно ожидать спасенія только отъ союза наиболье тыснаго между Пруссіей и Россіей, когла всякое отступление отъ этого принципа повлекло бы за собою последствія самыя пагубныя для той и другой, я бы не исполниль своего долга ни въ отношени меня самого и моей Имперіи. ии въ отношении священныхъ узъ дружбы насъ соединяющей, еслибъ я не потребоваль отъ Вашего Величества, самымъ настоятельнымъ образомъ, удалить отъ своей персоны министра всвин презираемаго, который очевидно непосредственная причина всехъ обрушившихся бъдствій и который наконець, послъ скверной службы своему Государю и родинъ, навърно не очень призадумается предать также интересы всякой другой державы".

> "Интересы Россій совершенно солидарны съ пользою Пруссіи въ настоящемъ несчастномъ кризисъ, въ которомъ им находимся, и потому настоятельный мой долгь пригласить васъ дать отставку графу Гаугвицу и распространить это требованіе на его сотрудниковъ и въ особенности на Ломбардъ, Бейме, Кёкерипъ и всфхъ, которые проникнуты темъ же духомъ, какъ они".

Понятно, прибавляеть Императоръ, отъ ко-

pend tout-à-fait du roi de prendre en considé- роля совершенно будеть зависъть принять-ли ration son désir ou de garder Haugwitz auprès de sa personne. Mais s'il désire conserver l'ancien ordre de choses, malgré tout le mal, qui en sera la conséquence nje ne dois pas lui cacher qu'il me sera impossible, malgré la confiance illimitée que je ne cesserai d'avoir en la personne de Votre Majesté, de mettre dans mes relations avec elle cette franchise et cet abandon dont la pratique réciproquement observée peut seule redresser les affaires, écarter de nouveaux désastres et finalement nous assurer le succès".

A la fin de cette lettre, si remarquable, l'Empereur Alexandre disait que si le roi trouvait qu'il lui était impossible d'accepter ses propositions, "il ne lui restera qu'à déplorer bien sincèrement la fatalité qui rend inutiles nos meilleures intentions en paralysant tous nos efforts es plus généreux". L'Empereur demandait en outre que l'on détruise cette lettre, qui n'était écrite que pour le roi seul.

Cette lettre fut expédiée après la mi-novembre 1806 par l'entremise du capitaine Schöler de l'armée prussienne. On sait que le comte Haugwitz fut congédié à la fin de novembre 1806 et que si Beyme fut d'abord temporairement chargé des relations avec les représentants des puissances étrangères qui suivirent le couple royal dans la Prusse orientale, l'on rendit bientôt après au baron de Hardenberg toute l'influence décisive et bienfaisante qu'il exerçait sur la marche de la politique prussienne.

Mais avant que cet événement ne devint un fait accompli, les circonstances forcèrent la Prusse à rechercher l'assistance de la Russie après les terribles défaites qui amenèrent la destruction de toute l'armée prussienne. L'Empereur Alexandre s'empressa d'acquiescer en tant que possible à la demande du roi de Prusse et les armées russes furent portées sur les frontières prussiennes.

La convention militaire reproduite ci-dessous détermine les conditions du passage de l'armée russe par les territoires prussiens et n'a qu'une portée exclusivement militaire.

Zwischen Unterzeichneten Russisch-Kaiserl. General-Major, General-Quar- свимъ Императорскимъ генералъ-маіоtier-Meister und Ritter von Steinheil ромъ генералъ-ввартирмейстеромъ и ваund dem Königl. Preussisch.-General- валеромъ фонъ Штейнгелемъ и Коро-

во вниманіе желачіе его или оставить при себъ Гаугвица. Но если онъ пожелаеть остаться при старомъ, несмотря на весь вредъ, который отсюда воспоследуеть, я не должень вамь скрывать, что для меня будеть невозможно, несмотря на безграничное довъріе, которое я всегда буду имъть въ личности Вашего Величества, мет невозможно будетъ внести въ наши взаимния отношенія ту откровенность и искренность, воторыя, будучи взаимно практивуемы, однъ въ состояніи упорядочить дёла, устранить новыя бълствія и наконець обезпечить за нами побълу".

Въ заключение этого чрезвичайно знаменательнаго письма Императоръ Александръ говорить, что если король не находить возможнымь принять его предложение, ему останется только искреннъйше сожальть о томъ, что какой-тозлой рокъ "дёлаеть безполезными наши лучшіл ваи вренія, парализуя всв наши самыя великодушныя усилія". Наконець, Государь просить уничтожить это письмо, написанное только для OTHORO RODOTA

Письмо это было отправлено прусскимъ капитаномъ Шёлеромъ во второй половинъ ноября 1806 года. Известно, что въ конце ноября 1806 года графъ Гаугвицъ получилъ отставку и хотя сперва Бейме временно быль назначень для дичныхъ сношеній съ представителями иностранныхъ державъ, последовавшими за прусскою королевскою четою въ Восточную Пруссію, но вскоръ барону Гарденбергу было возвращено ждох вн энкім эонфонтогаю и эонметника прусской политики.

Но раньше, чтых случилось это событие, обстоятельства принудили Пруссію искать помощь Россін послі ужасных пораженій, уничтожившихъ всю прусскую армію. Императоръ Алексанаръ I поспъшнаъ исполнить, по мъръ возможности, просьбу короля прусскаго и русскія армін были подвинуты къ прусскимъ границамъ.

Нижествдующая военная конвенція опреділяеть условія перехода русской армін чрезь прусскія области и имбеть исключительно восиное значеніе.

Между нижеподписавшимися Россій-

Major von Chlebowsky, welche von ihren левско-прусскимъ генералъ-мајоромъ respectiven höchsten Souverains hierzu ausdrücklich authorisirt worden, ist über den Durchmarsch und die Verpflegung einer Russisch. Kaiserlichen Armee durch Neuost-Altost-West- und Süd-Preussen. bis nach den Cantonnirungs-Quartieren in Schlesien mit Zustimmung des commandirenden Generals und Ritters aller Kaiserl. und Königl. Orden H. Freiherrn von Bennigsen Excell. unter zu verhoffenden allerhöchsten Approbation nachstehende Convention verabredet, und abgeschlossen worden.

§ I.

S. Kaiserl. Majestät haben die von dem Obrist-Lieutenant von Krusemark vorgeschlagene Etappen - Verpflegung allerhöchsten Truppen allergnädigst anzunehmen geruht. Dieselbe wird daher in der Art bestimmt, dass jeder Mann mit Ausschluss der Ober-Officiere taglich eine Mittags- und eine Abends-Mahlzeit, und zu beyden überhaupt folgendes erhalten muss, als

Zwey und ein halb Berliner Pfund Brodt, welches da es nicht l'ortionsweise gebacken werden kann, Quartierweise zugewogen wird;

Ein halb Berlin. Pfund Fleisch mit Grütze oder Gemüse gekocht, und

Ein Berliner Quart, oder ein Viertel Garniec einfaches in den verschiedenen Provincen gewöhnliches Bier.

Überdem wird überall für hinlängliche Vorräthe an Bier oder Brandtwein gesorgt werden, welche nach bestimmten Taxen gekauft werden können.

Хлебовскимъ, которые отъ обоюдныхъ ихъ Высокихъ Монарховъ для сего особо уполномочены были, соглашена и заключена, подъ условіемъ воспослідуемаго Высочайшаго утвержденія, нижеслёдующая конвенція относительно перехода и содержанія Россійской Императорской армін чрезъ провинціи Ново-восточную, Старо-восточную, Западную и Южную Пруссіи до кантониръквартиръ въ Силезіи по соглашенію съ Его Прев. командующимъ генераломъ и кавалеромъ всёхъ Императорскихъ и Королевскихъ орденовъ Бенигсеномъ.

# § I.

Какъ Е. И. Величеству Всемилостивъйше угодно было принять представленное подполковникомъ Круземаркомъ содержаніе Императорскихъ этапное войскъ, то оно такимъ образомъ установляется, что каждый человъкъ, за исключеніемъ оберъ-офицеровъ, ежедневно долженъ получать объдъ и ужинъ и къ тому и другому еще следующее:

Два съ половиною берлинскихъ фунта хльба, который, по невозможности испечь попорціонно, будеть отвѣщиваемъ по постоямъ;

Половина берл. фунта мяса свареннаго съ крупою или овощами и

берлинскую кварту или четверть гарнца простаго употребляемаго въ различныхъ провинціяхъ пива.

Сверхъ того сделано будетъ повсемъстно распоряжение о достаточныхъ запасахъ пива и водки, которыя могли бы быть покупаемы по установленной таксв.

# § II.

Für diese Verpflegung wird auf den Grund der anliegenden sich auf die приложенныхъ, выведенныхъ изъ сред-Fractions-Preise der betreffenden Provintzen fundirten Berechnung pro Mann täglich

Siebenzehn Groschen preussisch., oder ein Gulden vier Groschen pohlnisch stipulirt, wegen deren Liquidation und Zahlung, weiter unten, das nöthige bestimmt werden wird.

### § III.

Die Quartier Stände geben das Lagerstroh und Holz zur Feuerung für die Gemeinen unentgeldlich, können aber das erstere zurücknehmen.

# § IV.

Die Herrn Officiere bekommen freyes Quartier und Heitzung, müssen sich dagegen alle übrigen Bedürfnisse aus Mitteln besorgen, ihre Leute nehmlich die Kron-Denciks werden dagegen gleich den Soldaten etappenmässig verpflegt, und in Rechnung gebracht.

# § V.

Die Rations Sätze werden in nachstehender Art bestimmt:

a) für Infanterie-, Cavallerie-Train-, Kosaken, Officier- und sonstige Zugpferde:

Acht Berliner Pfund Heu, und drey, drey Achttheil Berl. Metzen Haber;

b) für Dragoner, Kuerassier, Husaren und Artillerie acht Berl. Pfund Heu. und drey, drey Viertheil Metzen Haber Berl. Maas. Das Heu muss unverdorben,

# § II.

За сіе продовольствіе, на основанів нихъ ценъ подлежащихъ провинцій, разсчетовъ за каждаго человъка въ день

Семьнадцать прусскихъ грошей или одинъ гульденъ, четыре польскихъ гроша, назначено, -- относительно разсчета в уплаты которыхъ ниже будеть что нужно опредълено.

### § III.

Хозяева квартиръ дають солому и дрова для отопленія рядовыхъ безденежно, но первую могутъ брать и обратно.

# § IV.

Господа офицеры получають даровыя квартиры и отопленіе, и на обороть должны всв прочія свои потребности удовлетворять на собственныя средства; прислуга-же ихъ, а именно казенные деньщики будуть продовольствуемы по этапному положенію солдата и принимаемы въ разсчетъ.

## § V.

Положение раціоновь будеть опреділено следующимъ образомъ:

а) для пехотныхъ, кавалерійскихъ, казацкихъ, офицерскихъ и прочихъ обозныхъ лошадей

восемь берлинскихъ фунтовъ свна и три восьмыхъ берлинскихъ осьминъ овса:

b) для драгуновъ, кирасиръ, гусаръ и артиллеріи восемь берлинскихъ фунтовъ стна и три и тричетверти осьминъ овса берлинской мізры. Сізно должно der Haber aber rein, nicht dumpfigt, быть непопорченное, овесь чистый не затfunf und vierzig Pfund Berl. schwer хлый по сорока пяти фунтовъ берлинund überhaupt so beschaffen sein, als das königlich-preussisch Fourage Reglement solches vorschreibt.

Wo Heu nicht zu haben, wird für iede fehlende Vier Pfund Heu eine Metze за каждые недостающие четыре фунта . Haber geliefert, und dieser überhaupt blank gestrichen verabfolgt.

### § VI.

Die Fourage wird vom Lande gegeben, und so viel als möglich in den Nachtquartieren selbst zusammengebracht, und zwar das Heu in Bunden à zwölf Pfund, hiernächst aber auf specielle Anweisung der Marsch-Commissarien an den in jedem Nachtquartier commandirenden Officier abgeliefert.

### \$ VII.

Die Festsetzungen des vor allegirten Fourage-Reglements sind zwar so bestimmt, dass über die Bonitaet der Fourage jede Difference auf der Stelle gehoben werden kann. Sollten selbige aber wider Vermuthen dennoch eintreten, so müssen der Marsch-Commissarius od. das abliefernde Dominium sich bemühen mit dem die Abnahme verweigernden Russ. Kaiserlich. Officier deshalb zu verständigen. Findet solches aber auch nicht statt, so muss sogleich auf Gefahr und Kosten des schuldigen Theils, anderweitige untadelhafte Fourage angekauft od. von dem benachbarten Dominio hergegeben werden, damit in keinen Fall Mangel und Aufenthalt entsteht.

Von der strittigen Fourage werden

скихъ въсу и вообще въ такомъ видъ поставленъ, какъ то предписывается королевско-прусскимъ регламентомъ о фуражъ.

Гдъ съна нельзя будеть достать, тамъ съна доставляется одна осьмина овса, а сей последній отпускается вообіце въ чистомъ видѣ.

# § VI.

Фуражъ будетъ доставляемъ сельскими жителями и на сколько возможно собираемъ въ мъстахъ расположенія войскъ на ночлеги, притомъ съпо въ связкахъ по двенадцати фунтовъ и затвиъ по спеціальнымъ билетамъ маршевыхъ коммисаровъ доставляемо командующимъ въ каждой ночной квартиръ офицерамъ.

# § VII.

Постановленіями вышеупомянутаго регламента о фуражъ опредълено такъ, что относительно достоинства фуража каждый споръ можеть быть на месте улаженъ. Если-же сверхъ ожиданія споръ возникнеть, то походный коммисаріать или поставляющая казенная палата должна постараться войти въ соглашение по этому поводу съ Россійскимъ Императорскимъ офицеромъ, отказывающимся въ принятіи; если-же соглашенія не последуеть, то тотчась-же, на ответственность и на счетъ виновной стороны, долженъ быть купленъ другой доброкачественный фуражь или доставлень изъ сосъдняго казеннаго склада, дабы ни въ какомъ случав не встрвчаемо было нелостатка или остановки.

Оть зерноваго-же фуража будуть взя-

hinlängliche Proben, genommen, von bei- жащей оцънки, объями сторонами заden Theilen versiegelt, und die eine da- печатаны и одна изъ нихъ доставлена von an die betreffende Krieges und Do- въ военную и государственныхъ имуmainen Commission, die andere aber an ществъ коммисію, другая-же къ нижеdie Unterzeichneten Contrahenten, zur означеннымъ контрагентамъ, для дальweiteren Communication und Entschei- нъйшаго сообщенія и разръшенія коdung des komandirenden Generals über- мандующему генералу. macht.

# & VIII.

Im Fall der commandirende General niglichen Medicinal Taxe, auf den Grund менты den, geheilt.

Die Verpflegung der Kranken geschieht etappenmässig gleich den übrigen durch- ся сообразно положенію о солдатскихъ marschirenden Truppen.

In Warschau und Thorn, oder in den sonst vom commandirenden General zu другихъ назначенныхъ командующимъ bestimmenden Örtern, sollen erforder- генераломъ мъстахъ, должны быть учрежlichenfalls Haupt-Lazarethe unter Auf-дены, въ случав потребности, главные sicht der nöthigen Aerzte oder Chirur- лазареты, подъ надзоромъ необходимыхъ gen nach preussischen Etats-Sätzen eta- врачей или хирурговъ по прусскому blirt werden, wobey es dem commandi- положеню, при чемъ командующему renden H. General anheim gestellt bleibt, генералу предоставляется назначать осоbesonders zu commandirenden Officiere бенныхъ офицеровъ для наблюденія и die Aufsicht so wie die Besorgung des попеченія о транспорть выздоравливаю-Transports der Reconvalescirten, da diese щихъ; эти главные лазареты могуть быть Hauptlazarethe Sammel-Plätze für letz- сборными пунктами для последникъ изъ tere aus den kleinen Lazarethen seyn небольшихъ лазаретовъ. können, zu übertragen.

aber zwei zur vollständigen Beurtheilung ты двв пробы достаточныя для надле-

# § VIII.

Въ случав, если-бы командующій геfür nöthig findet, Kranke in den preus- нераль почель за нужное оставить вы sischen Provincen zurückzulassen, so прусскихъ провинціяхъ больныхъ, то werden sie auf den Colonnenstrassen in они будуть перевезены по этапнымъ den Kreisstädten, oder sonstigen La- дорогамъ въ окружные города или-же zarethen übergebracht, und deren Hei- въ другіе лазареты, и леченіе ихъ lung durch die Kreis-Physiker oder будеть произведено окружнымъ физи-Chirurgen, welche dafür so wie für die комъ или хирургомъ, которые за сie. gelieferten Medicamente, nach der Ко- равно какъ и за доставленные медикапо королевской медицинской von Provincial-Medicinal-Collegio fest- таксв, на основании расчета представgesetzten Liquidationen renumerirt wer- леннаго провинціальною медицинскою коллегіею, удовлетворены будуть.

> Продовольствіе больныхъ производитпайкахъ подобно прочимъ переходящимъ отрядамъ.

> Въ Варшавъ и Торнъ, или же и въ

Die kranken Officiere bekommen ebenfalls die Medicin für Kaiserl. Rechnung. Quartier und Holz aber unentgeldlich, wogegen sie ihre Verpflegung aus eigenen Mitteln besorgen müssen. Das zu den Lazarethen erforderliche Stroh für die Kranken, wird mit 7 Pf. pro Schok liquidirt, wogegen Stroh zur Fourage gar nicht verlangt wird.

Alle übrigen in den Lazarethen vorkommende Kosten für Holz, Licht, Wäsche, Aufwartung, Begräbnisse werden nach preussischen Etats-sätzen besonders vergütiget. Alle diese Kosten sollen jedoch nie diejenigen übersteigen, welche gewöhnlich für Soldaten der Königlich. Armee in den Lazarethen bezahlt werden.

#### **§ IX.**

Vorspann soll blos in ausserordentlich dringenden Fällen und unter keinen Umständen anders als auf specielle Anweisung des Regiments Chefs, oder gegen dessen Quittung verabfolgt werden. Der sämmtlich geleistete Vorspann wird Ordonnanzmässig à drey gute Groschen pro Pferd und Meile liquidirt, ohne für den Wagen etwas in Ansatz zu bringen.

# § X.

Jedes Dominium erhält vom Civil-Marsch-Commissarius so wohl über die zu leistende Etappen-Verpflegung, als die zu verabreichende Fourage und den etwa zu gestellenden Vorspann besonders gedruckte Anweisungen.

Nach geschehener Leistung lässt sich das Dominium von dem zur Abnahme получаеть оть командированныхъ для commandirten Offizier, und in Rücksicht des Vorspanns vom Regiments-Chef quittiren und werden diese Quittungen и, во избъжаніе всякихъ пререканій, квиzur Vermeidung aller Irrungen in deut- танціи эти будуть напечатаны по ніз-

Больные офицеры равнымъ образомъ получають медицинское пособіе на царскій счеть, квартиры же и отопленіе безденежно, но они должны доставлять продовольствіе на собственныя себѣ средства. Потребная въ лазареты для больныхъ солома уплачиваема будетъ по 7 пф. за вязку, но солома для фуража не будеть требуема.

Всв прочіе предстоящіе въ дазаретахъ расходы, какъ то: дрова, освъщение, стирка, прислуга, погребение будутъ особенно удовлетворяемы по прусскому положенію. Всё сін расходы однаво же не должны превышать тв, которые въ лазаретахъ для солдатъ королевскихъ войскъ израсходываются.

### § IX.

Подводы должны быть доставляемы только въ чрезвычайныхъ, крайнихъ случаяхъ и ни въ какомъ случат иначе, какъ по спеціальному требованію полковаго командира или же подъ его квитанцію. Всв вообще доставленныя подводы будуть сообразно указу, оплачиваемы по три гроша съ лошади за милю, ничего не считая за повозку.

# § X.

Каждая палата, какъ за произведенное продовольствіе, также за доставленный фуражъ, а равно и за поставленныя подводы получаеть особыя печатныя ассигновки отъ гражданскаго походнаго коммисара.

По произведеннымъпоставкамъ палата пріема офицеровъ и насчеть подводъ оть полковыхъ командировъ квитанціи cher, russisch. oder polnischer Sprache мецки, по русски, или по польски вы in drey übereinander stehenden Colonnen трехъ одинъ за другими стоящихъ столбabgedruckt werden.

# XI.

Die bey Führung und bei Verpflegung der Sectionen occupirten Civil Marsch-Commissarien liquidiren ihre Diaeten nach ihrer verschiedenen Qualität resp. à Zwey Reichsthal., ein Pfennig, dreissig, und sechzig Groschen preussisch., so wie in Königlichen Angelegenheiten, welche hiernächst nach geschehener Festsetzung von der competenten Kriegs-und Domainen-Commission ebenfalls zur General-Liquidation auf Kaiserliche Rechnung gebracht werden sollen.

# § XII.

Mit der Verpflegung des noch kommenden Artillerie-Parcs. Beamten- und Remonte-Commandos soll es in eben der Art gehalten werden, als bei dem ersten Truppen-Marsch. Jeder Ersatz muss aber auf der Strasse dem betreffenden Regiment folgen, welche dieses passirt ist,und damit die nöthigen Anstalten getroffen werden können, den zunächst belegenen Commando davon Anzeige gemacht werden, welche alsdann Truppen die Marschroute entgegenschicken und überhaupt alles zum Marsch oder zur Verpflegung erforderliche arrangiren werden.

# § XIII.

Auf den Antrag des Königl. Obrist-Lieutenant von Krusemark ist von Sr. Kaiserl. Majestät genehmigt worden, dass sowohl die Etappen-Verpflegung, als gelieferte Fourage, der gestellte Vorspann, ленный фуражъ и доставленныя подводы,

цахъ.

# § XI.

Гражданскіе походные коммисары, зав'єдывающіе проходомъ и продовольствіемъ отрядовъ, уплачивають свои денныя издержки, смотря по своему различному положенію по два рейхсталера, одному пфенигу, тридцати и шестидесяти прусскихъ грошей, подобно какъ по дъламъ королевскимъ, которыя издержки потомъ по последовавшимъ определеніямъ подлежащихъ военныхъ и казенныхъ коммисій, также къ общей ликвидаціи на Императорскій счеть отнесены будуть

### § XII.

Относительно продовольствія еще слівдующихъ артиллерійскихъ парковъ, служащихъ и ремонтирной команды должно быть поступаемо тымъ же способомъ, какъ и при проходе первыхъ отрядовъ. Каждый резервъ долженъ однако же слёдовать за подлежащимъ полкомъ, по дорогв, по которой онъ следоваль и дабы необходимыя приготовленія могли быть сдёланы, ближайшей команд сдёланы будуть о томъ извыщенія, которая затёмъ пошлеть впередъ войскамъ маршруть войскъ и вообще устроить все потребное для ихъ перехода и содержанія.

## § XIII.

По предложенію королевскаго подполковника фонъ Круземарка последовало Е. И. Величества соизволение на то. чтобы какъ содержание солдать, поставund alle sonstigen Bedürfnisse nicht in равно же и всъ прочія поставки оплаbaarem Gelde bezahlt, sondern in Roggen | чиваемы были не наличными деньгами, in natura erstattet werden sollen Zu а хлебомъ въ натуре. На каковой конецъ diesem Ende werden folgende nähere последовали следующія ближайшія опре-Bestimmungen beliebt.

- A. Da bey Ausmittelung und Festsetzung des Werths der Etappen-Verpflegung der jetzige Durchschnitts-Preis des Roggens mit drey Reichs-Thaler der Berliner Scheffel angenommen worden, so soll auch dieser Preis lediglich und bey allen übrigen Berechnungen zum Grunde gelegt werden.
- B. Hiernach würde also zum Beispiel die Etappen-Verpflegung à siebenzehn продовольствіе по семнадцати прусскихъ Groschen preussisch. pro Mann, laut Beylage, für tausend Mann nach gedachtem Preise, à drei Reichsthaler mit dem Natural Aequivalent von siebenzehn Czetwert funf und dreissig 7/27 Guarniec, oder zwey und sechzig Schfl. 15<sup>11</sup>/<sub>27</sub> Metzen Berl. Roggen in gleichem Verhältniss stehen.
- C. Die gelieferte Fourage wird ebenfalls nach denen in den Königlichen Armee feststehenden Verhältnissen der Art auf Roggen reducirt, dass vier Berliner Pfund Heu einer Berlin. Metze Gersten, ein Berliner Scheffel Haber aber würden neun Berl. Metzen Roggen gleich geachtet wird.
- D. Vorspann, Cur-Kosten für Kranke und alle übrigen den Kaiserlichen Truppen gelieferte Bedürfnisse, und ihretwegen verwandte Kosten werden ebenfalls in der Art auf Roggen reducirt, dass für jede drei Reichsthaler Preussich. ein Berl. Scheffel Roggen von Magaz. mässiger Gute in irgend einem an der Ostsee belegenen russisch. Hafen ohne Rücksicht auf die zur Zeit gestiegene od. gefallene Preise, verabfolgt wird.

- дъленія:
- Тавъ кавъ при опредѣленіи и установленіи ціны соллатскаго проловольствія принята была нынфшняя средняя ціна ржи по три рейхсталера за берлинскій шефель, то эта же піна исвлючительно должна быть принимаема за основаніе при всёхъ прочихъ расчетахъ.
- В. По сему, напримъръ, солдатское грошей на человъка, по приложенію, на тысячу человъкъ, на основаніи упомянутой цёны вътри рейхсталера въ равномбриомъ отношении считаемо будетъ со стоимостью въ натурѣ 17 четвертей, <sup>7</sup>/27 гарицевъ или же 62 шефелей 15<sup>11</sup>/27 метцовъ берлинской ржи.
- С. Поставленный фуражъ равнымъ образомъ по принятымъ въ королевской арміи пропорціямъ тімъ же способомъ будетъ перечисляемъ на рожь, такъ что четыре прусскихъ фунта съна за одинъ берлинскій метцъ овса, одинъ же берлинскій шефель овса-равнымъ девяти берлинскимъ метцамъ ржи считаемы будуть.
- D. Подводы, больничные расходы и всв прочія доставленныя для Императорскихъ войскъ вещи, а также всв относящіяся до нихъ издержки, также твиъ же способомъ будутъ перечисляемы на рожь, такъ что за каждые три прусскихъ рейхсталера поставляемъ будетъ берлинскій шефель ржи средняго качества изъ магазиновъ въ какомъ либо русскомъ портв на Остзейскомъ морв, не взирая на возвышеніе или упадокъ къ тому времени цвиъ.

E. Die Ablieferung geschieht unmittelbar nach geschehenen Qualification dieser Convention an die dieserhalb zu ernennenden Königl. Commissarien und zwar in den Kaiserlichen Häfen an der Ostsee. Fallen bev der Abnahme über die Qualität und das Maas des Roggens Differentien vor, so sollen selbige in eben der Art durch besonders dazu zu bestimmenden Behörden geschlichtet werden, als solches oben wegen der Fourage bestimmt worden.

F. Der unterzeichnete Kaiserlich. General von Steinheil verlangt auf den Grund der erhaltenen Instruction dass der weitere Transport aus den Kaiserlich russischen Häfen auf Königl. preussische Gefahr und Kosten geschehen möge.

Nach einem von dem König. Preussischen Obrist-Lieutenant von Krusemark an den unterzeichneten General von Chlebowsky de dato Petersburg den 2-ten Octobr. (a. c.) erlassenen Schreiben, sollte aber der Transport des Roggens nach den preussisch. Häfen, für Kaiserliche Rechnung besorgt werden. In dieser Hinsicht findet sich der General Chlebowsky zur unbedingten Übernahme der Transport-Kosten, nicht ermächtig, sondern glaubt vielmehr aus Gründen der Billigkeit fordern zu können, dass die vorfallende Transport-Kosten von Kaiserlich. Seite übernommen und zur Liquidation gebracht werden, wogegen schon alles Risico bey dem Transport preussischerseits ubernommen wird.

Da nun bey dem in den Instructionen der beyderseitigen Contrahenten hieruber herrschende Widerspruch keine

Е. Непосредственно по утвержденію сей конвенціи доставка д'влается назначеннымъ для этой цёли воролевскимъ коммисарамъ и именно въ Императорскихъ Остзейскихъ портахъ.

Если же встрътатся при пріемъ разногласія относительно вачества или мітры ржи, то они должны быть особыми для сего назначенными присутственными мъстами окончены такимъ же способомъ, какъ выше опредвлено было относительно фуража.

**F. Нижеподписавшійся Императорскій** генераль фонъ Штейнгель, на основани полученной имъ инструкціи, требуеть, чтобы дальнъйшій транспорть оть Россійскихъ Пмператорскихъ портовъ совершаемъ быль на рискъ и счеть Королевства Прусскаго.

На основаніи письма королевскаго прусскаго подполковника фонъ Круземарка кънижеподписавшемуся генералу Хлъбовскому изъС.-Петербурга отъ 2 октября сегогода, перевозка рживъ прусскія гавани долженствовала совершиться на Императорскій счеть. Въ этомъ отношеніи генераль Хлібовскій не признаеть себя уполномоченнымъ къ безусловному принятію издержекъ по доставкъ, но скорве полагаеть, что на основании справедливости, следуеть требовать, чтобы упомянутыя издержки по транспорту были бы приняты на Императорскій счеть, взамёнь чего весь при транспорть рискъ долженъ быть принять королевскою казною.

Такъ какъ по инструкціямъ обоихъ уполномоченныхъ не могло последовать никакого соглашенія по вышеупомяну-Vereinigung zu Stande kommen konnte; тому разногласію, то рѣшеніе сего пункso wird die Entscheidung dieses Punk- та будетъ предоставлено Ихъ Величеtes den beiden höchsten Souverains anheimgestellt.

# § XIV.

Auf den Antrag des commandirenden Herrn Generals wird hiemit annoch bestimmt, das alle von der durchmarschirenden Armee desertirende Soldaten, Knechte und Domestiquen ohne den mindesten Aufenthalt oder Schwierigkeit sechs Reichsthaler preussisch. Geld pro Mann extradirt werden sollen. Der General von Chlebowsky wird deshalb sofort an die in den verschiedenen Provinzen commandirenden Herrn Generals, so wie an die betreffenden Kriegesund Domainen-Cammern die nöthigen Requisitionen erlassen, auch des Königs Majestät deshalb zu Erlassung der erforderlichen Ordres Rapport erstatten.

Urkundlich ist diese Convention in zwei gleichlautenden Exemplaren überschrieben und besiegelt.

Grodno, den 16 (28) October 1806.

(L. S.) General Major Steinheil.

(L. S.) Chlebowski, General-Major.

# № 249.

1807, 14 (26) avril. Convention d'alliance entre la Russie et la Prusse conclue à Bartenstein.

Les terribles défaites, infligées à la Prusse par Napoléon au cours de l'année 1806, faisaient courir de sérieux dangers à l'avenir de la monarchie prussienne comme grande puissance allemande. C'était la réalisation des paroles prophétiques du comte Haugwitz, dites en 1803: "Napoléon nous avalera les derniers — c'est le seul avantage de la Prusse". L'extrême indéci-

ствамъ.

### § XIV.

По предложенію командующаго генерала симъ постановлено, что всв изъ проходящихъ войскъ дезертирующіе солдаты, деньщики и прислуга, безъ малъйшей задержки и затрудненій должны быть выдаваемы за вознаграждение по шести прусскихъ рейхсталеровъ за человъка; вследствие чего генералъ Глебовскій пошлеть необходимыя требованія какъ командующимъ генераламъ въ различныхъ провинціяхъ, такъ и къ подлежащимъ военнымъ и казеннымъ палатамъ и представитъ объ испрошени на это разръшительнаго Е. К. Величества указа.

Конвенція сія составлена въ двухъ одинаковыхъ экземплярахъ съ приложеніемъ печатей.

Гродно 16 (28) овтября 1806 года.

(М. П) Генералъ-Маіоръ Штейнгейль.

(М. II.) Гльбовскій, Генераль-Маіоръ.

# № 249.

1807 г., апръля 14-го (26-го). Союзная конвенція между Россіей и Пруссіей, ваключенная въ Вартенштейнъ.

Ужасныя пораженія, нанесенныя осенью 1806 года Наполеономъ Пруссін, поставили въ серьезную опасность дальнейшее существование прусской монархіи какъ великой германской державы. Оправдались пророческія слова Гаугвица, свазанныя имъ въ 1803 г.: "насъ Наполеонъ проглотить последними - воть единственное преинущество Пруссіні". Нервшительная до

sion de la politique du roi de Prusse avait pré- | крайности политика прусскаго короля подгоparé pendant plusieurs années de suite l'horrible товляла, въ продолжении нъсколькихъ лътъ, désastre de 1806.

Frédéric-Guillaume III avouait dans une lettre qu'il adressait au Tsar le 8 novembre 1806, que l'amitié de l'Empereur était son seul espoir, et que le secours que la Russie lui prêterait immédiatement, en qualité d'alliée de la Prusse, était la seule ressource qui lui fut restée. Alexandre I se décida non-seulement à secourir son malheureux ami, mais aussi à lier entièrement son sort à celui de la Prusse dans une guerre contre la France. Au commencement de l'année 1807, le Tsar écrivait au roi une lettre très importante. dans laquelle il l'engageait à ne pas perdre courage et à continuer la guerre. Il espérait pouvoir convaincre l'Autriche à sortir de sa neutralité et amener l'Angleterre à payer à la Prusse des subsides importants. "Votre Majesté verra par ce que je viens de lui exposer", - écrivait Alexandre I, - "que nos ressources, bien loin d'être épuisées, sont encore très considérables, tandis que selon toutes les apparences l'ennemi est aux abois. Je conviens avec vous, Sire, que pour consolider le grand ouvrage d'une paix générale et solide, il faut que non-seulement Votre Majesté soit rétablie dans la pleine possession de ses Etats, mais que l'Allemagne soit affranchie du joug des Français et qu'ils soient repoussés au-delà du Rhin». Mais pour atteindre ce but il importe que la Russie et la Prusse «restent non-seulement unies jusqu' à la fin, mais «que repoussant sans cesse toute proposition qui pourrait nous être faite séparément, nous agissions invariablement sur les mêmes principes d'amitié et d'alliance indissolubles".

"Intimement convaincu", disait l'Empereur à la fin de sa lettre, "que c'est là le seul moyen de salut que nous reste je suis inébranlablement décidé à ne pas m'écarter des devoirs que notre position m'impose, et d'après les sentiments nobles et élevés que Votre Majesté a manifestés dans le cours de la crise actuelle, je ne saurais même m'imaginer qu'Elle puisse ne pas être également résolue à ne jamais abandonner la marche qu'Elle suit dans ce moment-ci".

Naturellement, le roi fut touché de cette lettre et répondit de Memel le 17 février 1807 qu'il n'oublierait jamais "les procédés généreux" de son ami et que s'il était forcé par les circonstan-

ужасный погромъ 1806 года.

Фридрихъ Вильгельмъ III сознался въ письмъ отъ 8 ноября 1806 года Царю, что единственною его надеждою остались дружба съ Царенъ и последнить якоремъ спасенія союзная немедленная помощь со стороны Россіи. Александръ I решился не только придти на помощь своему несчастному другу, но также связать свою судьбу съ судьбою короля прусскаго въ войнъ противъ Францін. Въ самонъ началъ 1807 года Царь написаль королю чрезвычайно важное письмо, въ которомъ онъ уговариваетъ его не унывать и продолжать войну. Онъ надвется, что ему удастся убъдить Австрію отказаться отъ своего нейтралитета и Англію платить Пруссіи большія субсидін. "Ваше Величество увидите изъ только-что сказаннаго мною", писалъ Александръ I, "что наши средства далеко еще не истощены и еще очень значительны. между тамъ какъ по всамъ признакамъ непріятель находится въ крайности. Я согласенъ съ Вашимъ Величествомъ, что для утвержденія ведиваго дъла общаго и прочнаго мира необходимо не только, чтобъ Ваше Величество быльбы возстановлены въ полномъ владении Вашини землями, но чтобъ Германія была освобождена изъ-подъ ига французовъ, которые должны быть выгнаны за Рейнъ". Но для достиженія этой цвин необходимо, чтобъ Россія и Пруссія ве только "оставались соединенными до конца", но что "постоянно устраняя всякое предложеніе, которое могло бы быть намъ сдалано отдъльно, мы неизмънно дъйствовали-бы по тапъ же правиламъ ненарушнияго единства и союза".

"Будучи глубоко убъжденъ", оканчиваетъ свое письмо Государь, "что это единственное средство спасенія, которое намъ остается, я непоколебимо решился не отступать отъ обязанностей, налагаемых в на меня вашим положением. и въ виду техъ благородемхъ и возвышеннихъ чувствъ, которые были обнаружены Вашинъ Величествомъ въ продолженін настоящаго кризиса, мив кажется невозможнымъ себъ представить, чтобъ Вы не могли быть также за рашеніе викогда не оставить шуть, на которомъ Вы находитесь въ настоящую минуту".

Понятно, что король быль тронуть этимъ письмомъ и отвъчаль изъ Менеля 19 февраля 1807 года, что овъ викогда не забудеть "великодушное поведеніе" своего друга и если онъ ces à chercher un refuge hors des limites de принужденъ будетъ обстоятельствами искать

ses Etats, noù serais-je mieux accueilli que chez | убъжнще за предълами своего государства, то Vous"? disait le roi. "Mais", ajoutait-il, "cette obligation de quitter le territoire de la Prusse serait le comble du malheur".

On sait que les circonstances n'obligèrent pas Frédéric Guillaume III à demander l'hospitalité de la Russie, ni à mettre à exécution le projet d'envoyer la reine Louise avec ses enfants à Riga. Au cours de la première moitié de l'année 1807, les relations entre les puissances belligérantes prirent une tournure inattendue et les hostilités cessèrent d'une manière à laquelle on était loin de s'attendre. Le désastre de Jéna et les évènements qui les suivirent devaient avoir pour résultat d'amener des changements de personnes dans les hautes sphères gouvernementales de la Prusse. Après la retraite du comte Haugwitz et la courte direction du ministère des affaires étrangères par Beyme, le général Zastrow avait été nommé ministre et celuici était beaucoup mieux disposé pour la France que ne le croyait le baron Krüdener, chargé d'affaires de Russie. Zastrow et le baron Hardenberg ne pouvaient pas s'entendre, comme le constatait Krüdener et leur inimitié atteignit son apogée au commencement du mois d'avril, quand Alexandre I se rendit à Memel et persuada le roi d'emmener Hardenberg à Bartenstein et non pas Zastrow. Ce dernier fut tellement offensé de cette décision qu'il se permit, paraitil, de parler du roi en termes très peu respectueux et qu'il provoqua en duel le baron Hardenberg. (Dépêche du 28 février (11 mars) 1807).

Toutefois, malgré ces changements, l'influence de Beyme sur la politique prussienne n'était pas encore complètement paralysée. Le roi cherchait à démontrer à Krüdener que l'on avait complétement tort d'attaquer Beyme, qui était au fond partisan de la guerre avec la France. La reine elle-même priait en outre le baron de vouloir bien faire savoir à son gouvernement que le roi était grandement affligé des attaques dont le pauvre "secrétaire de cabinet" (Beyme) était l'objet. (Dépêche de Krüdener du 4 (16) janvier 1807).

Mais depuis le moment où l'Empereur Alexandre avait pu exercer son influence personnelle sur Frédéric-Guillaume, il n'avait à craindre ni les Beyme ni les Lombard. La meilleure preuve de ce fait consiste dans la convention d'alliance reproduite ci-dessous et conclue à Bartenstein sous la direction personnelle de l'Empereur. L'entente qui s'établit bientôt après entre les deux amis cou-

"гдъ", спрашиваетъ король, "нашелъ-бы я лучшій пріемъ, какъ у Васъ?". "Но", прибавляетъ онъ, "такой вывздъ изъ предвловъ Пруссіи быль-бы верхомь несчастія".

Извъстно, что обстоятельства не заставили Фридриха Вильгельма III искать гостепріниство на русской территоріи и привести въ исполненіе проекть объ отправленіи королевы Луизы съ дътьми въ Ригу. Въ первой половинъ 1807 года отношенія между воюющими державами приняли неожиданный обороть и привели къ неожиданному исходу военных в действій. Існьскій погромън последствующія за нимъ событія должны были привести къ личнымъ измёненіямъ въ высшихъ правительственныхъ сферахъ Пруссін. Пося в отставки гр. Гаугвина и весьма непродолжительнаго управленія министерствомъ иностранныхъ дель Бейме, министромъ былъ назначенъ генераль Застровъ, который оказался болъе расположеннымъ въ Францін, чъмъ предполагаль русскій повіренный въ ділахь баронь Крюденеръ. Между Застровымъ и барономъ Гарденбергомъ происходиля, по словамъ Крюденера, постоянныя столкновенія, которыя достигли высшаго развитія въ первыхъ числахъ апрыя, когда Александръ I быль въ Мемель и успель уговорить короля взять съ собою въ Бартенштейнъ Гарденберга, а не Застрова. Последній быль будто-бы до такой степени оскорбленъ этимъ распоряжениемъ, что позволилъ себъ отзываться очень нелестно о самомъ королъ и вызвать на дуэль барона Гарденберга. (Децеша отъ 28 февраля (11 марта) 1807 г.).

Впрочемъ, всявяствие этихъ перемвиъ вліяніе Бейме на прусскую политику еще не было окончательно парадизовано. Король доказываль Крюденеру, что совершенно напрасно нападають на Бейме, который собственно быль за войну съ Франціей. Сверхъ того королева даже просила барона донести своему правительству, что король чрезвычайно огорченъ нападками на бъднаго "кабинетнаго секретаря" Бейме. (Депеша Крюденера отъ 4 (16) января 1807 года).

Но съ той минуты какъ Императоръ Александръ въ состояние быль непосредственнымъ образомъ повліять на Фридриха Вильгельма, ему нечего было опасаться какихъ-нибудь Бейме нли Ломбардъ. Лучшее тому доказательство нижеследующая союзная конвенція, заключенная въ Бартенштейнъ, подъ личнымъ руководствомъ Императора. Согласіе, установившееся ronnés sur les principaux points contestés jusqu' alors, eut une influence directe sur les relations des deux ministres plénipotentiaires: le baron Budberg et le baron Hardenberg.

A ladate du 21 avril (v. st.), le baron Budberg adressait de Bartenstein à son adjoint le comte Saltykow une lettre, dans laquelle il écrivait co qui suit au sujet de la convention: "Il vient d'être conclue ici une convention, entre Leurs Majestés l'Empereur et le roi de Prusse, qui a óté ratifiée par les deux Souverains le 14 (26) courant. Cet acte émané sous les auspices de Leurs Majostés et parfaitement conforme aux circonstances du moment, est une nouvelle preuve des sentiments modérés de l'Empereur, ainsi que de la part active que Sa Majesté Impériale prend au bien-être de l'humanité". Le ministre exprimali enfin l'espoir que cet acte serait comprila A an junto valour par les puissances alliées of qu'on particulier l'Autriche, l'Angleterre et la hunde no tarderalent pas à s'y joindre.

tra matt toutefoir qu' aucune de ces trois puismana na prit part à la convention de Bartenminim II m déjà été question à un autre endroit (1 11 p. 1617) de la manière dont l'Autriche avail accumilli cette proposition. Pour ce qui est il. l'Angleterre, la dépêche, écrite de Londres unt Alapéus le 5 (17) mai 1807, présente un trait Luneux. L'envoyé de Russie ayant insisté pour que la Grande Bretagne se joigne à la convention. Canning lui aurait avoué que le roi d'Anuleterre avait eu connaissance du projet de Hardenberg d'organiser une association des Princes et Etats du Nord de l'Allemagne", pareille à la Confédération du Rhin fondée par Napoléon. Le roi de Prusse devait être placé à la tête de cette confédération de l'Allemagne du Nord et de cette manière, aurait ajouté le ministre anglais, ce souverain obtiendrait une "suprématie militaire qui ne ressemblerait pas mal à ce despotisme qu' exerce Bonaparte sur les Fédérés du Rhin et ferait des Princes et Etats fédérés autant de vassaux de Sa Majesté Prussienne".

Alopéus chercha à démontrer au ministre anglais que le baron Hardenberg ne pouvait avoir en vue aucun plan de ce genre et qu' à "tout événement l'Empereur, son Auguste Maître", écrivait-il au baron Budberg, "ne favoriserait jamais des vues d'oppression quelconque".

Les circonstances précédentes, réunies à plusieurs autres, amenèrent le rapprochement d'Alexandre I avec Napoléon à Tilsit.

весьма своро относительно главных спорных пунктовъ между обоями вънценосными друзьями, отразилось непосредственнымъ образомъ на обоихъ уполномоченныхъ мпнистрахъ: баровъ Будбергъ и баровъ Гарденбергъ.

Баронъ Будбергъ писалъ изъ Бартенштейна 21 апреля (ст. ст.) своему товарищу гр. Салтыкову следующее о заключенной конвенціи: "Здесь заключени между Ихъ Величествани Государемъ и королемъ прусскимъ конвенція, 14 (26) апрыл. Этоть акть, составленный подь руководствомъ Ихъ Величествъ и совершенно согласный съ обстоятельствами настоящаго времени, есть новое доказательство умфренныхъ чувствъ Государя, равно и того деятельнаго участія, которое Его Величество принимаеть во благь человъчества". Наконецъ министръ выразные надежду, что этоть акть будеть понять надзежащимь образомь другими союзными державами и что въ частности Австрія. Англія и Швеція не замедлять ириступить къ нему.

Извъстно однако. что ви одна изъ трехъ названныхъ державъ не вриступниа къ Бартенштейнской союзной конвенцін. Какъ относніся къ предложению приступить Венский дворъ было уже изложено ыт другомъ месть (т. II, стр. 507). Относительно Англіп депеша Алопеуса изъ Лондона отъ 5 (17) мая 1807 года представляеть одну любонытную черту. Когда русскій посланникъ настанвалъ на приступлении Англи къ конвенцін, Каннингъ признался ему, что король англійскій узналь о проекть Гарденберга устронть "союзъ государей и государствъ Сфверной Германіи", подобно союзу Рейнскому, учрежденному Наполеономъ. Во главъ этого Съверогерманскаго союза должень будеть стоять кородь прусскій. Такимъ образомъ, прибавиль англійскій министръ, король прусскій пріобрівтеть "военное господство, которое не мало будеть походить на деспотическую власть Наполеона надъ членами Рейнскаго союза и обратить князей и государства союзныя въ столько же вассаловъ короля прусскаго".

Алопеусъ старался убъдить англійскаго иннистра, что баронъ Гарденбергъ не можетъ имъть подобнаго плана и что "во всякомъ случать Императоръ, мой августвиши Государь", доносилъ онъ генералу Будбергу, "инкогда не будеть содъйствовать какимъ-либо насильственнымъ замысламъ".

Эти обстоятельства, вижсть съ другими, вызвали сближеніе Александра I съ Наполеономъ въ Тильзитъ

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies également animés du plus vif désir d'accélérer le moment, où la guerre dans laquelle Elles se trouvent engagées avec la France et Ses Alliés, puisse être terminée par une paix générale et solide, ont jugé nécessaire à la suite de l'alliance et des liaisons intimes si heureusement existantes entr'Elles, de Se concerter sur les moyens les plus propres à atteindre ce but salutaire.

Pour cet effet Leurs Majestés ont nommé Leurs plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Charles Auguste Baron de Hardenberg, son Ministre d'Etat et du cabinet, chevalier de ses ordres et de ceux de Russie.

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur André Baron de Budberg, général d'infanterie, ministre des affaires étrangères, membre du Conseil d'Etat, sénateur, chevalier des ordres de St. Alexandre Newsky, de St. Anne de la 1-ère classe, de St. George de la 4-ième classe, de l'aigle noir, de l'aigle rouge et des séraphins; lesquels après avoir échangé leurs pleinpouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

#### ARTICLE I.

Convaincues que pour s'assurer les bienfaits d'une paix juste et durable, il est indispensablement nécessaire de continuer la guerre de la manière la plus vigoureuse, Leurs Majestés s'engagent à y employer toutes Leurs forces, à ne pas séparer Leur cause et à ne poser les armes que d'un commun accord. L'on se concertera sur les opérations militaires, afin de les rendre efficaces соглашение относительно военныхъ опе-

Е. В. Король Прусскій и Е. В. Императоръ Всероссійскій, одушевленные живъйшимъ желаніемъ ускорить моментъ, когда война, въ которой они находятся вовлеченными со Францією и Ея союзниками, могла бы быть окончена всеобщимъ и прочнымъ миромъ, признали необходимымъ въ последствіе союза и твсной привязанности столь счастливо существующихъ между ними, согласиться о наилучшихъ средствахъ къ достиженію сей спасительной цёли.

Съ сею цълію Ихъ Величества назначили своими полномоченными, именно:

Е. В. Король Прусскій Барона Карла Августа фонъ Гарденберга, своего государственнаго и кабинетнаго министра, кавалера своихъ и россійскихъ орденовъ;

и Е. В. Императоръ Всероссійскій Барона Андрея Будберга, генерала отъ инфантерін, Министра Иностранныхъ Дѣлъ, Члена Государственнаго Совъта, сенатора, кавалера орденовъ. Св. Александра Невскаго, Св. Анны 1 власса, Св. Георгія 4 власса, Чернаго Орла, Краснаго Орла и Серафимовъ; которые по обмень ихъ обоюдныхъ полномочій согласились на следующія статьи:

### Статья І.

Убъжденныя, что для обезпеченія благодъяній справедливаго и продолжительнаго мира, представляется неизбъжною необходимостію продолженіе войны самымъ энергическимъ способомъ, Ихъ Величества обязываются употребить для сего всв свои силы, не отступать отъ общаго дъла и положить оружіе не иначе какъ съ общаго согласія. Сдёлано будеть

et se communiquera réciproquement, sans réserve et avec cette franchise et cette confiance qui conviennent à l'intimité des deux Hauts Alliés tout ce qui regarde Leurs intérêts communs. Les négociations que ceux-ci rendront nécessaires, surtout toutes celles qui pourraient avoir lieu avec l'ennemi, seront également concertées et conduites dans un même esprit.

### ABTICLE II.

Rendre à l'humanité les bienfaits d'une paix générale et solide, établie sur la base d'un état de possession, enfin assuré à chaque puissance et mis sous la garantie de toutes — voilà le but de la Parfaitement désintéressés les Hauts Contractans n'en ont pas d'autre. Ils ne combattent ni pour l'abaissement de la France, ni pour s'immiscer dans ce qui regarde son gouvernement ou ses affaires intérieures, mais Ils ne peuvent voir d'un oeil tranquille l'aggrandissement toujours progressif d'une puissance aux dépens des autres dont elle menace la ruine en renversant totalement tout équilibre.

Ce ne sont pas des conquêtes que Leurs Majestés ont en vue, mais c'est le bien général, le repos et la sûreté de tous les Etats.

Ces résultats ne peuvent être dûs qu'à des relations enfin bien déterminées par l'équité, la justice et la modération. D'après ces principes, il est indispensable de porter le gouvernement français par tous les moyens les plus иболье приличными способами, возвраconvenables, à rentrer dans de justes титься въ справедливые предълы и приbornes et à se les prescrire pour la suite. нять ихъ для себя на последующее

рацій, дабы сдёлать ихъ действительными и сообщаемо будетъ обоюдно, безъ ограниченія и съ откровенностію и довъріемъ соотвътствующими дружбь объихъ Высокихъ Союзниковъ, все что касается общихъ ихъ интересовъ; необходимо проистекающіе изъ сего переговоры, въ особенности тѣ, которые могли бы имъть мъсто съ непріятелемъ, равнымъ образомъ будутъ соглашены и ведены въ томъ же духв.

## Статья ІІ.

Предоставить человичеству блага всеобщаго и прочнаго мира, устроеннаго на основаніи порядка владіній, обезпеченнаго наконецъ за каждою Державою и поставленнаго подъ гарантію всёхъ-вотъ цёль войны. Будучи совершенно безкорыстны Высокіе договаривающіеся не им'вють другой цівли. Они же сражаются не ради униженія Франціи, не для вмёшательства въ то, что относится до ея управленія и ея внутреннихъ дълъ, но они не могутъ взирать спокойнымъ взоромъ на постоянно прогрессивное увеличение одной Державы на счетъ другихъ, которымъ она угрожаеть гибелью, совершенно разстраивая всякое равновъсіе.

Ихъ Величества имъють въ виду не завоеванія, но общее благо, сповойствіе и безопасность всёхъ государствъ.

Сін результаты могуть последовать только изъ отношеній, наконецъ, точно опредъленныхъ справедливостію, правомърностію и умъренностію. Слъдуя этимъ принципамъ необходимо побудить французское правительство, всвин наIl l'est encore d'assurer l'indépendance des antres Puissances, de les placer et de les maintenir dans un état de force qui les rende capables de la soutenir et enfin de dédommager autant que possible celles, qui ont essuyé des pertes.

### ARTICLE III.

Le désintéressement, le respect des propriétés et la modération seront les principes fondamentaux dont les deux Hauts Alliés partiront dans tous les arrangemens qu'ils tâcheront d'amener et dans les conditions de paix sur lesquelles Ils insisteront. Ces arrangemens seront subordonnés seulement à la nécessité absolue d'élever un édifice qui ne puisse être ébranlé et courir risque de crouler à la première tentative qu'on ferait pour le renverser. Ils le seront également à la justice qui exige d'indemniser au moins autant que possible ceux qui ont été dépouillés de leurs possessions. Les changemens dans l'état présent des choses, indispensables pour cet effet, ne seront opérés que par des cessions ou échanges qu'on exigera de l'ennemi et de Ses Alliés ou par des échanges de gré à gré.

## ARTICLE IV.

S. M. Impériale de toutes les Russies conformément aux principes susmentionnés et à son amitié pour S. M. le Roi de Prusse, fera tous ses efforts pour aider Sa dite Majesté à se rétablir dans la possession de ses Etats maintenant envahis par l'ennemi commun et pour lui въ областяхъ нын занятыхъ общимъ

время. Необходимо также обезпечить независимость другихъ Державъ, поставить и поддерживать ихъ въ состояніи силы, которое сдёлаеть ихъ способными къ поддержанію оной и, наконепъ, вознаградить на сколько возможно тъхъ, которые понесли потери.

### Статья III.

Безпристрастіе, уваженіе владіній и умъренность будутъ основными принципами, изъ коихъ оба Высокіе Союзника будуть исходить во всёхъ соглашеніяхъ, которыя они постараются устроить и въ условіяхъ мира, на которыхъ они будутъ настаивать. Сіи распоряженія будуть подчинены единственно абсолютной необходимости возвести зданіе, которое не могло бы быть поколеблено и подвергалось бы опасности разрушиться при первой попыткъ, сдъланной для его низверженія. Они равнымъ образомъ подчинены будуть справедливости, которая требуеть удовлетворенія, по крайней мфрф на сколько это возможно, для тъхъ, которые лишены были своихъ владеній. Измененія въ нынешнемъ порядкъ дълъ, необходимыя въ этихъ видахъ, будутъ совершаемы только уступками и обменами, которые потребованы будуть оть непріятеля и его союзниковъ, или же обмѣнами по взаимному соглашенію.

# Статья IV.

Е. В. Императоръ Всероссійскій, сообразно съ вышезложенными принципами и своей дружбой къ Е. В. Королю Прусскому, употребить всё свои усилія, чтобы помочь Его сказанному Величеству въ возстановленіи своего владенія faire recouvrer les provinces qu'Elle а врагомъ и въ возвращени ему проperdues depuis l'année 1805 ou Lui винцій, которыя имъ потеряны были съ en faire obtenir l'équivalent. La Prusse 1805 года, или же въ доставление ему avant le besoin le plus urgent d'un равноцинато удовлетворенія. И такъ arrondissement qui lui vaille l'avantage какъ Пруссія им'ьеть крайнюю нужду въ d'une meilleure frontière militaire, tant округленіи, которое доставило бы ей Majesté Impériale de toutes les Russies защиты Германіи и ея союзниковъ, Е. mieux, pour le lui procurer à la paix.

#### ARTICLE V.

Une des bases les plus essentielles de l'indépendance de l'Europe étant l'indépendance de l'Allemagne, il est de la plus haute importance de la bien assurer et d'aviser d'autant plus soigneusement aux moyens d'y parvenir, qu'ils sont infiniment difficiles, depuis que la France est maîtresse du Rhin, et des points offensifs sur ce fleuve. L'on ne peut ni laisser subsister la ligue du Rhin sous l'influence ou plutôt sous la souveraineté de la France, ni permettre que des troupes françaises continuent d'occuper l'Allemagne. Vouloir rétablir l'ancienne constitution serait une erreur dangereuse, parceque cette constitution, toujours trop faible pour resister au moindre choc, y succomberait de nouveau.

Les Hautes Parties Contractantes contribueront donc par tout ce qui dépendra d'Elles, à créer en Allemagne une Fédération constitutionnelle et à l'assurer au moyen d'une bonne frontière militaire et d'une ligne de défense parallèle au Rhin.

Dans la persuasion du grand intérêt que l'Autriche partage à cet égard avec который разделяется съ ними въ этомъ

pour sa propre défense que pour celle выгоды лучиней военной границы, сколько de l'Allemagne et de ses voisins, Sa для собственной защиты, такъ и для promet et s'engage à s'employer de son В. Императоръ Всероссійскій об'ящаеть и обязывается употребить всё усилія въ тому, чтобы при заключеніи мира доставить ей сію границу.

#### Статья V.

Такъ какъ одно изъ самыхъ существенныхъ основаній независимости Европы есть независимость Германіи, то чрезвычайно важно вполнъ ея обезпечить п тьмъ болье тщательно прискивать средства, чемъ они сделались недоступными съ твхъ поръ, какъ Франція господствуеть надъ Рейномъ и владбеть наступательными пунктами на этой ръкъ. Невозможно ни оставить существованіе Рейнскаго Союза подъ вліяніемъ скор ве подъ верховенствомъ Францін, ни дозволить, чтобы французскія войска продолжали занимать Германію. Желать возстановленія прежняго устройства было бы опасною оппибкою, потому что бывшее всегда слабымъ для отпора малейшему нападенію, оно опять распадется.

Посему Высовія договаривающіяся стороны употребять все оть нихъ зависящее въ тому, чтобы создать въ Германія конституціонную федерацію и обезпечить ее посредствомъ хорошей военной границы и оборонительной линіи параллельной Рейну.

Въ убъждени о великомъ интересъ,

quera surtout à écarter définitivement tout sujet de jalousie entr'elle et la Prusse, à établir entr'elles les liens d'une union intime et permanente et à convenir de la manière la plus conforme à Leurs intérêts réciproques des principes, d'après lesquels ces deux puisprépondérantes en Allemagne devront exercer, chacune dans des limites dont on tombera d'accord, la direction de la Fédération pour la défense commune. Cette Fédération serait spécialement garantie par la Russie, l'Angleterre et la Suède.

### ARTICLE VI.

Une autre condition essentielle pour l'indépendance de l'Allemagne et de l'Europe, c'est la sûreté et la force de l'Autriche même. Les Hautes Parties contractantes se flattent avec raison, que cette puissance, partant des mêmes principes qu'Elles et envisageant ses vrais intérêts, réunira le plus promptement possible ses forces aux Leurs pour atteindre complètement le but détaillé plus haut, ce qui ne serait guères possible sans son concours.

On l'y invitera de nouveau et d'un commun accord en lui communiquant la présente Convention et en lui proposant d'y accéder. Dans le cas de cette accession Sa Majesté le Roi de Pruset Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies contribueront de tous Leurs moyens à faire restituer et acquérir à l'Autriche ce qui est né-

Elles on s'en concertera avant toutes отношени Австрією, сділано будсть choses avec cette puissance. On s'appli- прежде всего соглашение съ сею державою. Боле всего приложено будеть стараніе къ тому, чтобы окончательно устранить всякій поводъ зависти между ею и Пруссіею, чтобы установить между ними связи теснаго и постояннаго общенія и условиться, способами наиболъе соотвътственными ихъ обоюднымъ интересамъ, о принципахъ, следуя которымъ сіи двѣ державы, преобладающія въ Германіи, должны будуть действовать, каждая въ определенныхъ по соглашенію предълахъ, на управленіе федерацією для общей защиты. Сія федерація будеть спеціально гарантирована Россіею, Англіею и Швеціею.

413

#### Статья VI.

Другое существенное условіе для независимости Германіи и Европы заключается въ безопасности и силъ самой Австріи. Высокія договаривающіяся стороны съ полнымъ основаніемъ льстятъ себя надеждою, что сія держава, придерживаясь общихъ съ ними принциновъ и имъя въ виду свои истинные интересы соединить, въ скоръйшемъ по возможности времени, свои силы съ ними, для полнаго достиженія изложенной выше цёли, - что представляется мало возможнымъ безъ ея содъйствія.

Къ сему ее пригласять снова и съ общаго согласія, сообщивъ ей настоящую конвенцію и предложивъ ей къ оной приступить. Въ случай таковаго приступленія Е. В. Король Прусскій и Е. В. Императоръ Всероссійскій употребять всв средства къ возстановленію и пріобр'ятенію Австріею всего, что необходимо для полнаго обезпеченія и cessaire pour bien assurer et consoli- укръпленія ея могущества, какъ-то Тиfrontière du Mincio avec la Polésine и проч. и войдутъ съ нею немедленно etc. et se concerteront sans délai avec elle sur ce sujet et sur ses désirs particuliers.

# ARTICLE VII.

La même communication et invitation sera faite à la Cour de Londres. qui sans doute a le plus grand intérêt à empêcher la domination qu'ambitionne la France sur tout le continent et à maintenir l'indépendance de l'Allemagne et de son commerce en particulier. On employera tous les argumens possibles pour engager cette puissance à subvenir sans délai au besoin pressant qu'on a de subsides pécuniaires, d'armes et de munitions, et pour lui faire entreprendre des armées françaises.

On se concertera avec l'Angleterre sur les opérations militaires et sur ses vues et contribuera à procurer également une augmentation de force et de puissance aux possessions de Sa Majesté Britannique en Allemagne à l'égard desquelles on proposera, hors l'accession à la fédération mentionnée à l'article V, une alliance défensive permanente avec la Prusse et des mesures propres à en assurer dans tous les cas les effets les plus prompts et les plus énergiques.

#### ARTICLE VIII.

Sa Majesté le Roi de Suède sera également invitée à accéder aux arrangemens convenus. On lui fera les mêmes communications franches et complètes et se concertera avec Sa dite Majesté sur sa coopération, sur les avantages шеніе съ Его сказаннымъ Величествомъ

der sa puissance comme le Tirol, la роля, границы на Минчіо съ Полезиною въ соглашение по этому предмету и относительно ея частныхъ желаній.

#### Статья VII.

Таковое же сообщение будеть сдълано и Лондонскому Двору, который безъ сомнѣнія имѣеть величайшій интересь въ ограниченіи владычества, коего добивается Франція на всемъ континенть, въ поддержаніи независимости Германія и ихъ торговли въ частности. Употреблены будутъ всв возможные аргументы, чтобъ убъдить сію державу немедленно помочь въ крайней нуждъ, которая ощущается въ денежныхъ субсидіяхъ, оружін и принасахъ и для побужденія des diversions utiles sur les derrières ея предпринять полезныя диверсіи въ тылу французскихъ войскъ.

> Сдълано будетъ соглашение съ Англіею относительно военныхъ операцій и ея видовъ и приложено будетъ стараніе равнымъ образомъ къ увеличенію силы и могущества владеніямъ Его Великобританского Величества, въ Германін, по отношеніи къ которымъ предложено будетъ, сверхъ приступленія къ упомятой въ стать в V федераціи, опредъленный постоянный союзъ съ Пруссіею и мъры, обезпечивающія за этимъ союзомъ во всъхъ случаяхъ самые быстрые и энергическіе результаты.

#### Статья VIII.

Е. В. Король Шведсвій равнымъ образомъ будетъ приглашенъ приступить къ условленнымъ распоряжениямъ. Ему сделаны будуть твже откровенныя и полныя сообщенія и совершено будеть соглаqui lui seraient convenables en cas de succès et sur son accession à la Fédération germanique sur le même pied que l'Angleterre. On lui proposera également une alliance défensive permanente avec la Prusse à l'égard des Etats allemands de Sa Maiesté.

### ARTICLE IX.

Les Hautes Parties contractantes s'entendront ultérieurement entr'Elles et avec l'Autriche, l'Angleterre et la Suède au cas de l'accession de ces puissances sur les mesures qu'on pourrait prendre pour faire accéder de même la Cour de Dannemarc aux stipulations de la présente Convention.

#### ARTICLE X.

On s'appliquera à faire restituer au Prince d'Orange et de Nassau, ce qu'il a perdu en Allemagne par la guerre et à obtenir pour lui les dédommagemens qui en vertu d'une convention dont la France a empêché l'éxécution, lui sont dûs en Hollande, à moins que de grands succès ne permettent le rétablissement Provinces-Unies.

# ARTICLE XI.

A l'égard de l'Italie, on consultera l'opinion et les désirs de l'Autriche et въ соображеніе мн'вніе и желанія Австріи de l'Angleterre avant de prendre une и Англіи, прежде нежели постановлено détermination quelconque. En attendant будеть какое либо решение. Между темъ l'on pose préalablement en principe, принято предварительно за основаніе, qu'on tâchera d'obtenir en faveur de что приложены будутъ старанія пріо-Leurs Majestés les Rois de Sardaigne бръсть въ пользу Ихъ Величествъ Ко-

относительно содъйствія и выгодъ, которыя бы ему следовали въ случае успъха и относительно приступленія его въ Германскому союзу, на тъхъ же основаніяхъ какъ Англія. Равнымъ образомъ ему предложенъ будеть постоянный оборонительный союзъ съ Пруссіею по отношенію къ германскимъ владвніямъ Его Величества.

### Статья ІХ.

Высовія договаривающіяся стороны условятся впоследстви между собою, а также съ Австріею, Англіею и Швеціею въ случав приступленія этихъ державь, относительно м'бръ, каковыя могли бы быть приняты къ тому, чтобы побудить также Датскій Дворъ приступить къ постановленіямъ настоящей конвенціи.

#### Статья Х.

приняты міры къ тому, Будутъ чтобы возвратить принцу Оранскому и Нассаускому то, что онъ потерялъ вслъдствіе войны въ Германіи и получить для сего вознагражденіе, которое въ силу конвенціи, выполненію коей воспрепятствовала Франція, следовало сму въ Голландіи, если только при большихъ de ce Prince dans le stadthouderat des усивхахъ не будеть возможнымъ возстаповленіе сего принца штатгалтеромъ въ Соединенных Провинціяхъ.

# Статья ХІ.

Относительно Италіи приняты будуть

et de Naples ce que les circonstances ролей Сардинскаго и Неаполитанскаго permettront et que l'on insistera dans tous les cas sur la séparation de la couronne d'Italie de celle de France.

# ARTICLE XII.

L'indépendance et l'intégrité de la Porte Ottomane continucront d'être un des objets essentiels des soins des Hautes Parties contractantes. Elles ne souffiront pas qu'il y soit porté la moindre atteinte.

#### ARTICLE XIII.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, s'engagent à ne faire pendant la durée de la guerre aucune conquête sur le continent pour Leur propre compte. Les opérations militaires ne seront jamais dirigées par des vues particulières, mais uniquement pour atteindre le grand but de forcer l'ennemi à une paix générale et solide d'après les principes énoncés plus haut. On engagera les puissances qui accèderont à cette Convention à se conformer à la même règle. Ce ne sera qu'à la paix qu'on s'entendra sur l'emploi des conquêtes qu'on aura pu faire sur l'ennemi et ses Alliés et tout en ayant égard à l'intérêt particulier des puissances liguées contre la France, on le subordonnera cependant toujours au bien général et au but indiqué à l'article II.

#### ARTICLE XIV.

Si contre toute attente l'Autriche et l'Angleterre ou l'une de ces deux puis-

все, что дозволять обстоятельства и что во всякомъ случав будуть настанвањ на отдъление короны Итальянской оть Французской.

#### Статья XII.

Независимость и неприкосновенность Порты Оттоманской останутся однимъ изъ существенныхъ предметовъ попеченій Высокихъ договоривающихся сторонъ. Онъ не потерпять, чтобы ей нанесенъ былъ мальйшій ущербъ.

#### Статья XIII.

Е. В. Король Прусскій и Е. В. Пиператоръ Всероссійскій обязываются не дълать въ продолжение войны никакихъ завоеваній на континенть въ свою собственную пользу. Военныя действія никогда не будутъ направляемы изъ видовъ частныхъ, но единственно для достиженія главной цёли принудить непріятеля къ заключенію общаго и прочнаго мира на основаніяхъ вышеизложенныхъ. Державы, которыя приступять къ сей конвенціи, будуть приглашены сообразоваться съ этимъ же правиломъ. Только при заключеніи мира сдёлано будеть соглашение о назначении техъ завоеваній, которыя могли бы быть сділаны отъ непріятеля или его союзниковъ и постоянно имея въ виду частные интересы соединенныхъ противъ Франціи державъ, сін интересы будуть однакожъ подчинены общему благу и цъли указанной во II статьъ.

#### Статья XIV.

Если, противъ всяваго чаянія, Австрія и Англія, или же одна изъ сихъ Дерsances refusaient de concourrir à ce but жавь отказались бы содъйствовать этой

et de joindre Leurs movens à ceux de цёли или присоединить ихъ средства S. M. le Roi de Prusse, de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et de S. M. le Roi de Suède, les Hautes Parties E. B. Короля Шведскаго, Высокія доcontractantes ne pouvant alors à Leur grand regret se flatter de l'atteindre en entier, se reservent de se concerter ultérieurement entre Elles et avec S. M. Suédoise, sur les mesures qui Leur resteraient à prendre, d'après les circonstances, pour Leur propre sûreté.

#### ARTICLE XV.

L'engagement de ne poser les armes que conjointement et de faire cause commune jusqu'à la fin de la guerre, aura lieu réciproquement entre les Hautes Puissances contractantes et celles qui accèderont à la présente Convention. Il en sera de même des communications à se faire de tout ce qui concerne l'intérêt commun et des négociations relatives à la paix, ainsi que du concert à établir sur les opérations militaires.

#### ARTICLE XVI.

Afin d'entretenir les rapports nécessaires entre les généraux commandans en chef les armées et la partie politique, on établira auprès d'eux des bureaux de correspondance composés d'officiers expérimentés et instruits de la part de chaque puissance alliée, afin d'entretenir sans cesse un concert parfait et l'unité pécessaire dans les opérations et de mieux fixer les directions, ствіяхъ и наилучшимъ образомъ опреdans lesquelles les généraux feront agir двлять направленія, въ которыхъ гене-

къ силамъ Е. В. Короля Прусскаго. Е. В. Императора Всероссійскаго и говаривающіяся стороны булучи въ такомъ случав, къ ихъ великому сожалвнію, не въ состояніи надеяться достигнуть этой цёли вполнё, предоставляють себъ согласиться впослъдствіи между собою и съ Е. В. Королемъ Шведскимъ относительно мёръ, которыя они должны будуть принять, смотря по обстоятельствамъ, для ихъ собственной безопасности.

#### Статья XV.

Обязательство прекращать военныя дъйствія не иначе какъ сообща, и вести общее дело до окончанія войны будеть примъняться обоюдно между Высовими договаривающимися державами и теми, которыя приступять къ настоящей конвенціи. Тоже будеть соблюдаемо относительно сообщеній, которыя должны быть делаемы обо всемь, что касается общаго интереса и переговоровъ относящихся до мира, а также къ предстоящему соглашенію о военных в операціяхъ.

### Статья XVI.

Для поддержанія необходимыхъ сношеній между главнокомандующими генералами и политическою частью, учреждены будуть при нихъ бюро корреспонденцій, составленныя изъ опытныхъ и просвъщенныхъ офицеровъ отъ каждой изъ союзныхъ державъ; дабы постоянно поддерживать совершенное согласіе и необходимое единство въ дъйmeut.

#### ARTICLE XVII.

La présente convention sera ratifiée par les deux Hautes Parties contractan- кована обънии Высовими договариваюtes et les ratifications, ou tel autre acte щимися сторонами и ратификаціи или qui en tiendra lieu, seront échangées же иной какой либо другой актъ, котоdans le plus court délai possible.

En foi de quoi etc. Fait à Bartenstein, le 26 avril 1807.

(L. S.) Ch. Baron de Hardenberg.

(L. S.) André de Budberg.

# **No.** 250.

1808, 20 septembre (2 octobre). Convention de liquidation, conclue à St.-Pétersbourg entre la Russie et la Prusse.

La convention d'alliance, conclue à Bartenstein. devait non-seulement consolider l'alliance de la Russie avec la Prusse et définir les buts les plus immédiats de la politique des deux puissances alliées, mais servir en même temps de жавъ, но послужить основаніемъ для общей base pour une coalition générale contre la France. Ce dernier but ne fut toutefois pas atteint: ni l'Autriche, ni l'Angleterre, ni la Suède ne trouvèrent possible d'accéder à la convention de Bartenstein. En vue de ces circonstances et après la défaite complète de la Prusse l'Empereur dut se convaincre de l'impossibilité où se trouvait la Russie d'être seule à supporter toutes les charges de la guerre contre la France. l'effet de la victoire d'Eylau, remportée par les troupes russes et prussiennes, fut bientôt complètement paralysé par la défaite subie par les troupes alliées à Friedland.

Après ce dernier évènement, Alexandre I se convainquit définitivement de l'impossibilité de continuer une guerre qui coûtait à la Russie les sacrifices les plus sensibles, sans être le moins du monde utile, vû les circonstances du moment. à l'oeuvre de la défense de l'Europe contre дълу спасенія Европы отъ корсиканскаго за-

les armées confiées à leur commande- ралы поведуть армін, ввъревныя ихъ командованію.

#### CTATES XVII.

Настоящая конвенція будеть ратифирый ихъ замвнить, будуть обывнены въ возможно кратчайшій срокъ.

Во увъреніе чего и т. д. Въ Бартенштейнъ, 26 апръля 1807 г.

- (М. П.) Баронъ фонъ Гарденбергъ.
- (М. II.) Андрей Будбергъ.

# № 250.

1808 г., сентября 20-го (октября 2-го). Ликвидаціонная конвенція, заключенная въ С.-Петербургв, между Россіей и Пруссіей.

Союзная конвенція, заключенная въ Бартенштейнъ, должна была не только закръцить союзъ нежду Россіей и Пруссіей и определить ближайшія цізн политики обінка союзныха деркоалицін противъ Францін. Но последняя цель не была достигнута: ни Австрія, ни Англія, ни Шгеція не находили возможнымъ приступить къ Бартенштейнской конвенців. При такихъ обстоятельствахъ, послъ полнаго пораженія Пруссін, Императоръ Александръ долженъ быль придти къ тому заключенію, что всю тяжесть войны противъ Франціи одна Россія вынести не въ состоянін. Дівствіе побідні при Эйлау, одержанной русскими и прусскими войсками. было въ скоромъ времени совершенно парализовано параженіемъ, которое потеривли союзныя войска при Фридландъ.

Посль этого последняго событія Александрь I окончательно убъднася въ невозможности продолжать войну, которая стоила Россін самыхъ чувствительныхъ жертвъ, не принося, при настоящихъ обстоятельствахъ, ни малейшей пользы

l'usurpateur corse. Si cette guerre ruineuse avait | воевателя. Чёмъ дольше продолжалась эта разduré encore, la Russie se serait d'autant plus épuisée, la position de la Prusse serait devenue beaucoup plus affreuse, Napoléon aurait trouvé dans l'avenir le plus rapproché encore moins d'obstacles à ses plans de conquête au nord-est de l'Europe et le moment de la complète délivrance de l'Europe du joug de l'empereur des Français se serait de plus en plus éloigné. La prudence exigeait donc que l'on fit cesser cette guerre sanglante et malheureuse pour la Russie et la Prusse, afin de pouvoir se préparer à une nouvelle lutte pendant la durée de la paix.

L'Empereur Alexandre fut amené par les circonstances elles-mêmes à se pénétrer de cette idée et voilà pourquoi il accueillit avec une sympathie toute particulière l'intéressant mémoire du célèbre Gentz: "Sur l'objet de la guerre actuelle et sur les mesures à prendre pour en assurer le terme". Ce mémoire fut envoyé de Prague par Gentz avec une lettre en date du 21 avril 1807, adressée au baron Budberg, dans laquelle l'auteur démontrait, à l'aide d'arguments des plus ingénieux, la nécessité absolue de conclure la paix avec la France, si l'Autriche refusait de prendre part à la guerre. Si l'Autriche ne participe pas à la guerre dès à présent, disait Gentz, elle ne le fera jamais, et continuer la guerre sans son concours serait une grande imprudence. "La Prusse ne sera pas sauvée et la Russie restera compromise en pure perte". Gentz conseillait en outre de laisser entendre à l'Autriche que la Russie s'était décidée à partager avec la France, ce que personne ne voulait défendre avec elle.

Le baron Budberg protestait toutefois contre ce dernier argument, en démontrant, que si la Cour de Vienne venait à remarquer l'intention de la Russie de se partager avec la France plusieurs territoires, elle pourrait prévenir l'exécution de ce plan en se jetant complètement dans les bras de Napoléon-fait qui serait on ne peut plus désavantageux pour le gouvernement russe. La politique russe ne pouvait pas désirer que l'Autriche se jetat ainsi dans les bras de l'empereur des Français. Pour ce qui est de tous les autres arguments de Gentz en faveur de la nécessité d'une prompte conclusion de la paix entre la Russie et la France, l'Empereur Alexandre leur accorda son entière approbation et comme preuve de sa bienveillance, il fit remettre au publiciste allemand une bague de haut prix.

Après la bataille de Friedland, Alexandre I se décida à mettre fin à la guerre et à conclure рышнися прекратить войну и заключить миръ.

зорительная война, чемъ более истощалась Россія и чёмъ ужаснее делалось положеніе Пруссін, тамъ меньше Наполеонъ находиль бы въ ближайшемъ будущемъ преградъ для своихъ завоевательных запысловь насчеть северо-восточной Европы и тъмъ позже насталь бы моментъ полнаго освобожденія Европы изъ подъ власти императора французовъ. Следовательно, благоразуміе требовало прекратить эту кровопролитную и несчастную для Россів и Пруссін войну для того, чтобъ во время мира приготовиться къ новой борьбъ.

На эти мысли Императоръ Александръ былъ приведень теченіемь самихь обстоятельствь и вотъ почему онъ отнесся съ такимъ особеннымъ сочувствіемъ и одобреніемъ къ интересной запискъ извъстнаго Генца: "о цъли настоящей войны и о средствахъ для върнаго достиженія ея окончанія". Эту записку Генцъ присладъ изъ Праги барону Будбергу, при письмів отъ 21 апръля 1807, года и въ ней онъ остроумными доводами доказываль неотложную необходимость заключить мерь съ Франціей, если Австрія откажется вступить въ войну. Если, доказываль Генць, Австрія не вступить теперь же немедленно въ войну, она никогда не вступить. Но продолжать войну безь нел, было-бы совершенно безразсудно. "Пруссія не будетъ спасена и Россія будеть совершенно напрасно компрометирована". Мало того: Генцъ совътовадъ дать повять Австріи, что Россія ръшилась разивинть съ Франціей, то что нивто не желаеть вивств съ нею защищать.

Баронъ Будбергъ возражалъ въ особенности противъ последняго вывода, довазывая, что если Вънскій дворъ замітить наміреніе Россіи, вивств съ Франціей раздвлить ивкоторыя земли. онъ можетъ предупредить исполнение этого намъренія, бросаясь совершенно въ объятія Наполеона-что было-бы чрезвычайно невыгодно для Россіи. Заставить же Австрію броситься въ объятія императора французовъ, русская политика желать не могла. Но все другіе аргументы Генца насчеть необходимости для Россіи заключить миръ съ Франціей, Императоръ Александръ вполнъ одобрилъ и, въ знавъ особеннаго своего благоволенія, пожаловаль німецкому публицисту драгоденный перстень.

Послъ битвы при Фридландъ Александръ I

la paix. On sait que Napoléon accueillit avec joie ce désir du Tsar et qu'un rapprochement personnel, suivi de la conclusion de la paix à Tilsit, s'établit bientôt entre les deux souverains. Il n'y a pas lieu de parler ici en détail des négociations diplomatiques qui aboutirent à la conclusion du célèbre traité de Tilsit: il en sera question dans les chapitres consacrés aux traités conclus entre la Russie et la France. Mais en considération de l'immense influence que le traité de Tilsit était appelé à exercer sur les futures relations de la Russie et de la Prusse. il est nécessaire d'en faire mention ici-même. Il est surtout intéressant de connaître les circonstances à la suite desquelles la Prusse fut obligée de céder une partie de son propre territoire à la Russie, son alliée.

Dans une lettre du baron Budberg, en date du 16 (28) juin 1807, écrite de Tilsit à son collègue le comte A. N. Soltykow, le ministre parlait de l'entrevue de l'Empereur Alexandre avec Napoléon et disait en terminant sa lettre "qu'à en juger d'après tout ce qui s'est fait jusqu'ici, nous avons lieu de nous flatter de plus en plus que cet événement mémorable amènera les résultats les plus satisfaisants".

Quels étaient donc les "résultats satisfaisants" que la politique russe voulait obtenir au cours des pourparlers de Tilsit?

Parmi les actes se rapportant au traité de Tilsit et conservés aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères, se trouvent, entre autres, les bases fondamentales des instructions données aux représentants de la Russie pour la conduite des négociations et le canevas de ces instructions tracé selon toute probabilité par l'Empereur Alexandre en personne. Cette dernière esquisse contient littéralement ce qui suit: "Frontière de la Vistule. La Russie ne peut l'accepter qu'en autant que la Prusse serait complètement (ce mot fut tranché) dédommagée. Comment?... (La Bohême).—Duplicité avec laquelle l'Autriche en a agi envers la Russie comme envers la France". Sur un feuillet à part se trouvent les phrases suivantes: "Après avoir fait la guerre avec loyauté, la Russie fera la paix de même. La France y gagnera: la dissolution des liens qui unissaient la Russie à l'Angleterre et à l'Autriche, la reconnaissance de tout ce qu'a fait Bonaparte. En réciprocité la Russie désire: 1) le rétablissement du roi de Prusse; 2) un accomodement raisonnable avec la Porte; 3) la restitution du Mecklembourg à son

Извъстно, что Наполеонъ очень обрадовался этому желанію Царя и между ними скоро состоялись и личное сближение и заключение мира въ Тильзитъ. Здесь не место излагать болье подробно дипломатические переговоры. приведшіе къ заключенію замівчательнаго Тильзитскаго мирнаго трактата: они будутъ изложени вь отлыв трактатовь, заключенных между Россіей и Франціей. Но въ виду того огромнаго вдіянія, которое Тильзитскій миръ должень быль висть на будущія отношенія между Россіей и Пруссіей необходимо коснуться его здісь. Въ особенности интересно знать обстоятельства, при которыхъ Пруссія была принуждена уступить своей союзниць-Россін-часть своей собственной территоріи.

Въ письмѣ барона Будберга изъ Тильзита отъ 16 (28) іюня 1807 года своему товарищу графу А. Н. Солтыкову, министръ писалъ о свиданін Императора Александра съ Наполеономъ и говоритъ въ заключеніи, что "судя по всему, что дѣлается до сихъ поръ, мы можемъ все болѣе и болѣе надѣяться, что это знаменательное событіе приведетъ къ самымъ удовлетворительнымъ результатамъ".

Но, спрашивается, какіе же это были "удовлетворительные результаты", которыхъ добивалась русская политика во время переговоровь въ Тильзить?

Между актами, относящимися въ Тильзитскому трактату и хранящимися въ архивѣ Министерства Иностранныхъ Дель, находятся, между прочимъ, основныя положенія инструкцін, данной уполномоченнымъ на веденіе переговоровъ представителямъ Россіи и канва этой инструкців, начертанная по всей віроятностя санинъ Инператоронъ Александронъ. Эти послъдніе наброски буквально заключаются въ следующемъ: "Граница по Висль. Россія не можеть ее принять иначе, какъ подъ условіемъ, что Пруссія будеть вподнѣ (это слово было потомъ вычеркнуто) вознаграждена. Какъ?.. (Богемія). Двуличіе, съ которымъ Австрія действовала въ отношевів какт. Россін, такъ и Францін". На особенномъ листь начертано: "Россія вела войну добросовъстнымъ образонъ и заключить такимъ же образомъ миръ. Франція вышраеть: разрывъ узъ, соединяющихъ Россію съ Англіей и Австріей; признаніе всего, что сділаль Бонапарть. Во взаимство Россія требуеть: 1) возстановленів короля прусскаго; 2) удобная сділка съ Портою; 3) возвращение Мекленбурга своему государю и 4) какое нибудь вознаграждение въ

de Naples et de Sardaigne".

Les bases des instructions, données au prince Kourakine et au prince Lobanow-Rostowsky ont pour titre: Quelques idées qui pourraient trouver place dans les instructions du négociateur russe, qui sera chargé de traiter de la paix". Au nombre des articles qui devaient être définis par les représentants de la Russie et de la France se trouvaient en première ligne: l'inviolabilité de l'Empire de Russie et en seconde-la restitution au roi de Prusse de ses territoires. Cette question devra être éclaircie par la voie de négociations directes entre la Russie, la Prusse et la France et le "négociateur russe se bornera donc à soutenir celui du roi de Prusse de tous ses moyens et devra toujours agir sur le même plan et d'après les mêmes principes avec lui pour tout ce qui concernera les intérêts de la Prusse". Quelles que soient les conditions que la Prusse pourra obtenir, elle n'en sera pas moins affaiblie au point "qu'elle ne pourra de longtemps donner le moindre ombrage à la France". Il se pourrait toutefois que Bonaparte vint à exiger quand même que la Prusse ait à se joindre à la Confédération du Rhin et "c'est là ce qu'il faudrait soigneusement éviter, vû que la Prusse, quoique nominativement rétablie, deviendrait alors nécessairement vassale de Bonaparte et serait, par conséquent, un instrument de plus dont il pourrait se servir contre la Russie".

Passant ensuite à la définition du sort des villes hanséatiques de Hambourg et de Lubeck, les instructions font mention de la grande importance de ces villes pour le commerce de la Russir et pour les opérations financières. "Si la Prusse pouvait obtenir Hambourg et Lubeck en compensation des provinces auxquelles elle sera dans le cas de renoncer, alors voici l'arrangement qui pourrait se faire et qui paraîtrait convenir à chacune des trois principales puissances contractantes". L'acquisition de ces deux villes procurerait à la Prusse des avantages réels; elle pourrait alors céder la principauté de Jever soit à la Hollande, soit à toute autre puissance, que la France lui indiquerait. En même temps "la Russie acquérerait le droit de prétendre également à quelque indemnité, et comme le terrain entre la Curischhof et notre frontière jusqu'au Memel serait ce qui nous conviendrait le mieux, à cause des débouchés qu'offre cette rivière pour toutes nos productions des provinces ci-devant polonaises, il faudrait tâcher

Souverain et 4) quelque indemnité pour les rois | пользу воролей неаполитанского и сардин-CERTO".

> Основныя положенія инструкціи, данной князю Куракину и князю Лобанову-Ростовскому носять заглавіе: "Нівкоторыя мысли, которыя могуть найти м'есто въ инструкціи для русскаго уполномоченнаго на переговоры о миръ". Въ числю пунктовъ, подлежащихъ определению со стороны представителей Россіи и Франціи первыма поставленъ: неприкосновенность Россійской Имперіи и вторыма-возвращеніе королю прусскому его владеній. Этотъ предметь полжень быть выяснень путемь непосредственных в переговоровъ между Пруссіей и Франціей и русскій уполномоченный "ограничится поддерживать уполномоченнаго короля всеми средствами и обязанъ постоянно по тому же плану и твиъ же принципамъ соглашаться съ нимъ во всемъ что касается до интересовъ Пруссіи". Каковы бы ни были условія, которыхъ добьется Пруссія, всетаки она будеть настолько ослаблена \_на долгое время, что не можеть возбуждать во Франціи никакихъ опасеній". Однако, можетъ случиться, что Бонапарть всетаки потребуеть оть Пруссіи приступить въ Рейнскому союзу и "атого именно необходимо тщательным образомъ избъгнуть, потому что Пруссія, будучи повидимому возстановлена, всетави неизбъжнымъ образомъ сдёлается вассаломъ Бонапарта и обратится такимъ образомъ въ новое орудіе, которымъ онъ можетъ воспользоваться противъ Poccin".

Переходя затвиъ къ опредълению судьбы ганзейскихъ городовъ Гамбурга и Любека, инструкція указываеть на огромное значеніе этихъ городовъ для русской торговли и финансовыхъ операцій. Однаво, если "Пруссія могла-бы пріобръсти Гамбургь и Любекъ, въ видъ вознаграж. денія за провинціп, которыя она можеть быть вынуждена уступить, тогда можеть быть заключена вотъ какая сдёлка и которая, кажется, должна понравиться каждому изъ трехъ союзныхъ договаривающихся государствъ". Пріобрфтая эти два города, которые могуть служить Пруссін дійствительными вознагражденіеми, она могла-бы уступить княжество Еверское или Голландін или другой державѣ, по усмотрвнію Франціи. Вместе съ темъ "Россія пріобръза бы также право на какое-нибуль вознагражденіе и такъ какъ земля между Куришъгафъ и нашею границею до ръки Мемель наиболъе соотвътствовала бы намъ, въ виду сбыта, который эта ріка открываеть для всіхъ нашихъ произведеній изъ бывшихъ прежде польde l'obtenir à cette occasion, soit en procurant скихъ провинцій, необходимо стараться доà la Prusse quelque arrondissement équivalent en биться его при настоящихъ обстоятельствахъ Allemagne, soit en lui cédant le terrain qui se или посредствоиъ предоставленія Пруссів каtrouve à l'orient de l'angle que forme le Nièmen вой-нибудь соотвътственной области въ Герau-dessus de Grodno j'usqu'à la petite rivière нанін, или посредством уступки ей земми, Brislocz, ou même jusqu'à celle de Ros. Dans naxodrmeuca na Bocmonn yia, образуемаю l'un et l'autre cas, on tirerait une ligne depuis pricon Hamanoura sume l'podno do pratri Coula source de celle de ces petites rivières qui caora una dance do pround Poca. Be tone i formerait alors la frontière jusqu'à la source du другонъ случать линія должна быть проведена Narew aux environs du Nowydvor\*.

Il est intéressant de comparer ces idées et ces plans de l'Empereur de Russie au but que poursuivait Napoléon pendant les négociations de Tilsit. Sous ce rapport, deux notes, écrites sous la dictée de l'empereur des Français et communiquées au gouvernement russe, sont très curieuses. La première de ces notes contient ce qui suit: "Il est dans la politique de tous les Etats de travailler à acquérir des limites naturelles. Des territoires mal clos et mal déterminés donnent lieu à une foule de discussions qui souvent dégénèrent en guerre ouverte. Il est donc à désirer que le traité qui rend la paix au Continent et qui n'est que le prélude d'une alliance entre les deux Empires, de France et de Russie, assigne à ce dernier des limites naturelles. Au Nord des Etats prussiens le cours du Niémen semble tracer la limite de la Russie. La perte que la Prusse éprouverait par la cession de ce qu'elle possède au Nord du Niémen serait peu considérable et l'Empereur Napoléon consentirait à laisser à la disposition de l'Empereur Alexandre l'équivalent sur la rive gauche de l'Elbe du sacrifice que la Prusse ferait sur la droite du Niémen".

Après la bataille de Jéna, continue la note, le roi de Prusse a perdu tous ses territoires sur la rive gauche de l'Elbe. "L'Empereur Napoléon désire que la Russie reçoive pour limite le thalweg du Niémen".

Dans la seconde note, écrite également sous la dictée de Napoléon, il est dit que "la protection de l'Empereur Alexandre fera rentrer le roi de Prusse dans la possession de tous les pays qui bordent les deux Haffs, qui vont depuis les sources del'Oder jusqu'à la mer. Le territoire de la Prusse irait jusqu'à l'Elbe".

Ces deux notes de Napoléon, rédigées avant la signature des traités de Tilsit, prouvent clai-

отъ источника той изъ этихъ двухъ ръчекъ, ECTOPAS TOTIS JOINES COCTABISTS TPANHRY JO источника Нарева въ окрестностяхъ Новидвора".

Эти мысли и предположенія русскаго Императора любопитно сопоставить съ пелями, которыя себь поставиль Наполеонь во время Тильзитскихъ переговоровъ. Въ этомъ отношенін весьма любопытны двіз ноты, писанныя подъ інктовку ниператора французовъ и сообщенния русскому правительству. Первая нота гласить следующее: "Въ политике всехъ государствъ стремиться къ пріобратенію естественныхъ границъ. Территорів не хорошо закрываемыя в плохо определенныя, возбуждають множество споровъ, которые часто обращаются въ отврытую войну. Следовательно желательно, чтобь договоръ, который долженъ возвратить миръ континенту и который есть только прелюділ къ союзу между объеми имперіями-Франціи и Россів, опредъляеть для последней ся естественных граници. На съверъ Пруссіи теченіе ръки Нъманъ казалось-бы опрекъляетъ границу Россіи. Потерю, которую понесла-бы Пруссія всяваствіе уступки того, чёмъ она владёсть на сіверь отъ Нъмана, будеть весьма незначительна н императоръ Наполеонъ согласился-бы оставить въ распоряжении Императора Александра соответственное вознаграждение на левомъ берегу Эльбы за жертву, которую Пруссія приносить на правомъ берегу Нѣмана".

Послѣ сраженія при Ісвѣ, продолжаєть записка, король прусскій лешился всехъ своихъ владеній на левомъ берегу Эльбы. "Императоръ Наполеонъ желаетъ, чтобъ Россія пріобріла какъ границу тальвегь Намана".

Въ другой нотв, также написанной подъдиктовку Наполеона, говорится, что "благодаря покровительству Императора Александра королю прусскому будеть возвращено владение всеми землями, граничащими съ объими Гафами и простирающимися отъ источниковъ Одера до моря. Прусская территорія будеть простираться до Эльбы".

Изъ этихъ двухъ нотъ Наполеона, составленныхъ до подписанія Тильзитскихъ трактатовъ, rement l'intention qu'avait l'Empereur des Francais de brouiller l'Empereur Alexandre avec son ami le roi de Prusse et de semer la discorde entre la Russie et la Prusse. Alexandre I reconnaissait toutefois avec Napoléon qu'il aurait été très utile, en vue de l'établissement de frontières naturelles", entre les deux puissances voisines, d'arrondir quelque peu le territoire russe près des frontières prussiennes. Mais le point de départ d'Alexandre I était bien différent de celui dont Napoléon s'inspirait à l'égard de la Prusse pendant les négociations de Tilsit.

Le Tsar désirait ouvrir à ses provinces polonaises un accès à la mer et voulait annexer à ses possessions une parcelle insignifiante du territoire prussien. Mais les négociateurs russes n'étaient autorisés à ouvrir des pourparlers à ce sujet qu'à la condition expresse que la Prusse consentirait volontairement à cette concession et recevrait en échange une étendue de terrain de la même valeur. Par conséquent, au point de vue de l'Empereur Alexandre il ne pouvait y avoir entre la Russie et la Prusse qu'un échange volontaire de territoires et non pas une annexion violente d'une partie quelconque du territoire prussien. D'accord avec ce qui précède, l'Empereur était prêt à consentir, si le gouvernement prussien voulait bien céder à la Russie une partie de son territoire,—à ce que des villes aussi riches que Hambourg et Lubeck soient annexées au territoire de la Prusse.

Il y a lieu de croire enfin que l'Empereur était disposé à consentir au dédommagement de la Prusse par l'annexion de toute la Bohême, en considération du fait que l'attitude passive de l'Autriche en présence des désastres, subis par la Prusse, avait été la cause principale de la malheureuse issue de la guerre de 1806 et 1807.

Dans tous les cas le principe de l'inviolabilité du territoire de la Prusse avait été imposé aux plénipotentiaires de la Russie comme l'élément qui devait leur servir de guide dans toutes les négociations de paix avec la France. Alexandre I accordait à ce principe la même importance qu'à celui de l'inviolabilité de l'Empire de Russie lui-même.

Mais Napoléon avait parfaitement compris que l'échange désiré par Alexandre I se trans- желаемый Александромъ, долженъ превратиться formerait en concession gratuite faite par le gouvernement prussien à la Russie, s'il ne consentait pas à l'annexion à la Prusse ni de Ham- если онъ не согласится на присоединение къ bourg et de Lubeck, ni de la Bohême, ni de Пруссіи ни Гамбурга и Любека, ни Богеміи

ясно видно стремленіе императора французовъ разсорить Императора Александра съ другомъ его королемъ прусскимъ и внести разладъ въ отношенія между Россіей и Пруссіей. Алевсандръ I былъ согласенъ съ Наполеономъ, что нъвоторое округление русской территории близь прусскихъ гранипъ было-бы чрезвычайно полезно для установленія "естественныхъ границъ" между обонип сосъдними государствами. Но точка отправленія Алексавдра I была совершенно иная, чемъ та, съ которой Наполеонъ относился во время Тильзитскихъ переговоровъ къ Пруссіи.

Царь имъль желаніе открыть для своихъ польскихъ провинцій непосредственный доступъ къ морю и присоединить къ своимъ владъніямъ незначительный участокъ прусской земли. Но русскіе уполномоченные могли войти въ переговоры объ этомъ предметв, только при томъ пеобходимомъ условін, чтобъ Пруссія добровольно соглашалась на такую уступку и получила въ обмѣнъ соствѣтствующія другія зомли. Следовательно, съ точки зренія Императора Александра, между Россіей и Пруссіей могь-бы происходить только добровольный обмпиз владвий, но не насильственное присоединение той или другой части прусскихъ владеній. На этомъ основаніи Шмператоръ готовъ быль согласиться на присоединение въ Пруссін, за уступку Россін части прусской территоріи, на включение въ состанъ прусскихъ владений такихъ богатыхъ городовъ, какъ Ганбургъ и Любекъ.

Наконецъ, есть основаніе думать, что Императоръ не прочь быль согласиться на вознаграждение Пруссіи присоединениемъ къ ней всей Богемів, въ виду того, что въ особенности пассивное отношение Австріи къ бъдствіямъ постигшимъ Пруссію было причиною несчастнаго исхода войны 1806 и 1807 годовъ.

Во всякомъ случав принципъ неприкосновенности прусских владений быль вменень какъ руководящее начало уполномоченнымъ Россіи на мирные переговоры съ Франціей. Александръ I постоянно сопоставляеть это начало съ принципомъ неприкосновенности самой Россійской Имперіи.

Но Наполеонъ отлично понялъ, что обивнъ, въ безвозмездную уступку со стороны Пруссін въ пользу Россіи части прусской территоріи. voisins des possessions prussiennes. Napoléon, de son côté, n'avait nullement l'intention d'agrandir la Prusse en lui annexant les villes hanséatiques; quant à la Bohême, elle appartenait à l'Autriche qu'il ne voulait pas irriter à un moment où il n'était pas encore sûr de ses rapports avec la Russie et la Prusse.

S'étant convaincu toutefois que sa proposition concernant l'annexion à la Russie d'une partie du territoire prussien n'était pas définitivement repoussée par les représentants de la Russie, ni par l'Empereur Alexandre lui-même et que celuici était prêt à entamer des négociations à ce sujet, Napoléon entraîna très habilement le Tsar sur la voic glissante où il était prêt à s'engager. Alexandre I dut reconnaître avec Napoléon que le vainqueur avait seul le droit de disposer des territoires qu'il avait conquis et qu'il ne pouvait pas être question de l'inviolabilité de la Prusse conquise par les armées françaises.

C'est ainsi que Napoléon réussit à amener Alexandre I à consentir à l'annexion aux possessions de la Russie du territoire de Bélostok, appartenant à la Prusse, sans accorder en réalité à celle-ci aucun dédommagement de la même valeur. Il est hors de doute en même temps que pendant les négociations de Tilsit Alexandre a défendu de la manière la plus énergique les intérêts de son malheureux allié et il est certain en même temps que c'est à lui que le roi de Prusse doit d'avoir reçu de Napoléon les conditions de paix encore assez tolérables que contient le traité de Tilsit. "Mes démarches sont modérées", -- écrivait le Tsar à Napoléon le 28 juin 1807 à Tilsit, -, elles sont désintéressées, puisque je ne plaide que la cause d'un allié malheureux". Malgré tout, Napoléon finit par dicter au roi de Prusse des conditions aux termes desquelles la Prusse était appelée à devenir un Etat intermédiaire entre la Russie et la France "pour recevoir tous les coups d'épingles que ces deux puissances pourraient se donner.

Après la conclusion des traités de Tilsit la Russie et la France deviennent des puissances alliées ayant l'air de s'entendre sur toutes les principales questions de la politique européenne. Malgré cette circonstance, les relations d'amitié personnelles de l'Empereur Alexandre et du roi de Prusse ne changèrent pas d'une manière sensible. Le roi répétait constamment cette phrase: "Nein, von Alexander lasse ich nicht!" (Dépêche

quelque autre partie des territoires allemands ни другой какой-нибудь части сосъднихъ съ прусскими владеніями германскихъ областей. Между тымъ Наполеонъ нисколько не намырень быль увеличить Пруссію присоединеніемъ въ ней ганзейскихъ городовъ в Богемія принадлежала Австрін, которую онь не желаль тронуть въ то время, когда еще не выяснились отпошевія его въ Россін и Пруссін.

> Однаво, убъдившись, что его предложение о присоединени въ Россін части прусской территорін не отклоняется безъ всякихъ разговоровъ уполномоченными Россін и самимъ Императоромъ Александромъ, что последній готовъ вступить по этому вопросу въ переговоры, Наполеонъ весьма искусно увлекалъ Царя вперель по скользскому пути, на который онъ согласень быль вступеть. Самь Александрь I полжень быль согласиться съ Наподеономъ, что только побъдитель имфетъ право распоряжаться завоеванными имъ землями и что о неприкосновенпости завоеванной французскими арміями Пруссін не можеть быть річн.

При такихъ обстоятельствахъ Наполеонъ добился согласія Александра I на присоединеніе къ своимъ владеніямъ Белостовской области принадлежащей Пруссін, безъ всякаго соотвътственваго дъйствительнаго вознагражденія. Правда, не подлежить ни мальйшему сомнькию, что во время Тильзитскихъ переговоровъ Александръ энергически защищалъ интересы своего несчастнаго союзника, несомивано равнымъ образомъ, что только благодаря ему король прусскій получиль отъ Наполеона тв още виносемыя условія мира, которыя заключаются въ Тильзитскомъ мирномъ трактать. "Мон желанія умфренны", писаль Царь Наполеону въ Тильзить 28 іюня 1807 года, "они безкорыстны, потому что я только зашишаю дело несчастного союзника". Но, въ конце концовъ, Наполеонъ предписаль королю прусскому такія условія, на основанін которыхъ Пруссія должна была оставаться посредствующимъ между Франціей и Россіей государствомъ для того, "чтобъ получить всв иголочные уколы, которые объ этп державы могли бы причинить другь другу".

После завлючения Тильзитскихъ трактатовъ Россія и Франція являются союзнини державами, повидимом у согласными между собою но всёмъ главнейнинмъ вопросамъ европейской полнтики. Несмотря на это обстоятельство. личныя дружескія сношевія между Императоромъ Александромъ и воролемъ прусскимъ существеннымъ образомъ не измѣнились. Король постоянно повторялъ слова: "Nein, von Alexandu baron Krüdener, en date de Königsberg, le | der lasse ich nicht!" (Депеша барона Крюденера 30 septembre (11 octobre) 1807). Mais le chargé d'affaires de Russie écrivait aussi à son gouvernement que la reine et la Cour de Prusse s'éloignaient visiblement de la Russie et passaient ouvertement du côté de l'Angleterre, en manifestant tout leur enthousiasme pour la manière d'agir du Cabinet britannique à l'égard de Napoléon. (Dépêche du baron Krüdener, en date du 17 (29) novembre 1807).

Du reste, les relations entre la Prusse et la Russie étaient toujours très amicales, non-seulement grâce à l'amitié qui régnait entre les deux Souverains, mais aussi par le fait que le roi de Prusse se trouvait dans la nécessité de rechercher la défense et l'appui du Tsar de Russie contre Napoléon. Après la paix de Tilsit, le roi de Prusse s'adressait sans cesse à son ami pour lui demander de défendre les intérêts vitaux de la Prusse et d'arrêter les Français qui aspiraient ouvertement à la ruine complète de ses Etats. Les exigences que Napoléon formulait à l'égard de la Prusse après la conclusion de la paix étaient si pénibles et tellement injustes que Frédéric-Guillaume III fut obligé de "supplier" le Tsar de lui accorder sa protection et de prendre sa défense. Il démontrait à son ami que l'empereur des Français avait évidemment résolu de transformer la Prusse en puissance de second ordre et de la priver à tout jamais de l'importance et de l'influence de toute grande puissance européenne. Quand en 1808, les rapports de la France et de l'Autriche devinrent de plus hostiles et quand une nouvelle guerre européenne paraissait inévitable, le roi de Prusse était on ne peut plus inquiet de son propre sort. Il cherchait à prouver à l'Empereur Alexandre que si l'Autriche venait aussi à être rayée du nombre des puissances indépendantes de l'Europe, le but de Napoléon—la fondation d'un минуемой опасности, угрожающей ему самому Empire universel—serait atteint. Il s'efforcait отъ ненасытного тщеславія Наполеона. en même temps de convaincre le Tsar de l'imminence du danger que l'orgueil insatjable de Napoléon pouvait aussi lui faire courir.

"Je vous conjure, Sire, par l'amitié qui nous unit et à laquelle j'attache tant de prix", - écrivait le roi le 28 août 1808,—, de ne pas me laisser dans l'ignorance sur tous ces points et d'être persuadé que je saurai respecter le secret et me mériter par là de nouveaux droits à Votre confiance".

L'Empereur Alexandre se rendait parfaitcment compte de tout ce qu'avait de pénible la насколько было тяжело положение его несчастposition de son malheureux ami et il défendait наго друга и онь защищаль его интересы какъ

изъ Кёнигсберга отъ 30 сентября (11 окт.) 1807 г.). По русскій повіренный вь ділахъ тавже доносить своему правительству, что сама королева и прусскій пворъ высказывають явное нерасположение въ России и отврыто становятся на сторону Англін и восторгаются образомъ дъйствія англійскаго кабинета въ отношенів Наполеона. (Депеша барона Крюденера отъ 17 (29) ноября 1807 года).

Впрочемъ, отношенія между Пруссіей и Россіей оставались весьма дружескими, не только благодаря личной дружб в обонхъ Государей, но также необходимости для прусскаго короля находить опору и защиту предъ Наполеономъ у русскаго Царя. После Тильзитскаго мира король прусскій постоянно обращается въсвоему другу съ просъбами защищать жизненные интересы Пруссіи и остановить французовъ въ открытомъ ихъ стремленіи къ поливищему ся раззоренію. Требованія Наполеона, предъявленныя Пруссін уже по заключенін мира, были настолько тягостны и несправедливы, что Фридрихъ Вильтоо кав и тикоку, сыно спержуныя III смыра его покровительствъ и заступничествъ. Онъ доказываль своему другу, что императорь французовъ очевидно постановиль обратить Пруссію въ государство втораго ранга и лишить ее навсегда значенія и вліянія большой европейской державы. Когда въ 1808 году отношенія между Франціей и Австріей становились все бол'ве враждебными и новая европейская война казалась неминуемою, король прусскій мучился опасеніями за свою собственную судьбу. Онъ доказываль Императору Александру, что если Австрія еще будеть вычеркнута изъ числа независимыхъ европейскихъ державъ, цель Наполеона-учредить всемірную имперію-будеть достигнута. Онъ старался убъдить Царя въ не-

"Я умоляю Ваше Величество", писаль король 28 августа 1808 года, "во имя дружбы насъ связующей и которую я такъ высоко ценю, не оставить меня въ неведении насчетъ всехъ этихъ вопросовъ и быть увереннымъ, что я съумфю сохранить тайну и заслужить такимъ образомъ новыя права на Ваше довъріе".

Императоръ Александръ вполнъ сознавалъ

ses intérêts non-seulement dans sa correspon- въ личной переписки съ Наполеономъ, такъ и dance privée avec Napoléon, mais aussi dans les instructions données au comte Tolstoy, ministre de Russie à Paris. Il ne discontinuais pas en même temps de conseiller au roi de Prusse de ne pas irriter l'empereur des Français et de! chercher avant tout à obtenir par tous les movens possibles le rappel de l'armée française qui occupait militairement le territoire de la Prusse. (Lettre de l'Empereur en date du (?) octobre 1808).

L'Empereur demandait en outre avec insistance à la Prusse de faire plaisir à la France en cessant toute espèce de relations commerciales on diplomatiques avec la Grande Bretagne, à laquelle Napoléon continuait à faire une guerre des plus acharnées. Le comte Stackelberg, qui occupait le poste de ministre de Russie près de la Cour de Prusse depuis le commencement de l'année 1808, démontrait sans cesse au comte Goltz, ministre des affaires étrangères de Prusse, que si le gouvernement prussien n'observait pas consciencieusement le système continental de Napoléon, il s'attirerait les colères de celui-ci et mettrait sur une carte ses intérêts les plus chers. Grace à cette pression de la Russie, le roi de Prusse observa plus de prudence dans la continuation de ses rapports avec le gouvernement britannique, quoique les circonstances l'eussent obligé de considérer dorénavant l'Angleterre comme le dernier soutien de l'indépendance nationale des puissances continentales de l'Europe.

De plus: au commencement de l'année 1808 le gouvernement russe exigea du roi Frédéric Guillaume III qu'il lui rendit un service, qui devait nécessairement attirer à la Prusse une guerre avec l'Angleterre et la Suède. Le fait est que le gouvernement russe avait l'intention de débarquer un corps de troupes russes sur le littoral prussien et de l'expédier ensuite en Suède, sur des navires, pour obliger cette dernière puissance à conclure au plus vite la paix avec la Russie et à lui céder la Finlande.

Les négociations ayant trait à cette expédition hardie, furent conduites de la manière la plus secrète par le comte Stackelberg et par le comte Goltz et le roi de Prusse hésita longtemps avant d'accorder son consentement à cette violation de la neutralité du territoire prussien. Il comprenait qu'une expédition de ce genre, préparée sur le territoire de la Prusse, provoquerait immédiatement contre cette puissance des actes d'hostilité de la part de la Suède et de l'Angleterre, son alliée.

въ инструкціяхъ, данныхъ графу Толстому, русскому посланнику въ Парижв. Но, вивств съ темъ, онъ не уставалъ убъждать короля прусскаго не раздражать . ператора францувовъ и добиваться, прежде всего, встми среиствами прекрашенія военнаго занятія прусскихъ владеній французскою оккупаціопною арміей. (Письмо Императора октября (числа?) 1808 года).

Кроив того Государь настанваль, чтобы Пруссія, въ угоду Францін, прекратила всякія торговыя и дипломатическія сношенія съ Англіей, противъ которой Наполеонъ продолжалъ вести саную ожесточенную войну. Графъ Штакельбергь, занявшій въ самомъ началь 1808 года постъ русскаго посланника при прусскомъ дворъ, пеустанно доказывалъ графу Гольцу, прусскому министру ипостранныхъ двяъ, что если Пруссія не приступить добросов'єстничь образомъ къ континентальной систем В Наполеона, она вызонеть противъ себя гивыв посавдняго и поставить на карту свои величайше интересы. Подъ такимъ давленіемъ со сторони Россін прусскій король дівствительно сталь поддерживать съ большею осторожностыю свои тайныя сношенія съ англійскимъ правителствомъ, несмотря на то, что обстоятельства заставили его видеть отныне только въ одной Англін последнюю опору національной независимости континентальныхъ европейскихъ державъ.

Этого мало: въ началъ 1808 года русское правительство потребовало отъ короля прусскаю оказать ему такую услугу, которая по необходимости должна была навлечь на Пруссію войну съ Англіей и Швеціей. Діло въ томъ, что русское правительство нивло планъ высадить на прусскомъ берегу корпусъ русскихъ войскъ и отправить его отсюда на судахъ въ Швепію. съ цълью заставить последнюю державу скорте заключить миръ съ Россіей и уступить Фин-JARRIO.

Переговоры объ этой сивлой экспедиціи велись подъ соблюденіемъ глубочайшей тайны между графомъ Штакельбергомъ и графомъ Гольцомъ и король прусскій долго затруднялся дать свое согласіе на такое нарушеніе неприкосновенности нейтральной прусской территорін. Онъ понималь, что такая экспедиція, подготовленная на прусской территорін, немедленно вызоветь противь Пруссія враждебныя дъйствія со стороны Швеція и ся союзинцы-Англіп.

Mais les insistances du comte Stackelberg furent telles que le roi donna son consentement à l'organisation de cette expédition dans les limites de la Prusse neutre. Dans les premiers jours du mois de mars 1808, les autorités prussienes mirent l'embargo sur tous les bâtiments de commerce dans le port de Memel, au nombre desquels se trouvaient un navire anglais et plusieurs bâtiments suédois. La liste de ces navires fut communiquée par le baron Stein au ministre de Russie, qui envoya immédiatement à Memel le baron Holland, secrétaire d'ambassade, en le chargeant d'attendre à Memel l'arrivée de l'escadre russe sous le commandement de l'amiral Bodisco et de lui prêter son concours pendant l'embarquement des troupes russes sur les bâtiments de commerce mis sous séquestre. (Dépêche de Stackelberg, en date du 31 mars (12 avril) 1808).

Tout était déjà prêt, quand au commencement d'avril, le gouvernement russe fit savoir à la Prusse qu'il renonçait à cette expédition et qu'il demandait de rendre la liberté aux navires de commerce séquestrés. Le plus curieux dans tout ceci, c'est que cette décision du gouvernement russe produisit sur le roi de Prusse un effet tout à fait contraire à celui auquel on aurait été en droit de s'attendre en présence des circonstances précitées. Le comte Goltz écrivait le 17 avril au ministre de Russie, sur un ordre spécial du roi, que "Sa Majesté serait très peinée de devoir supposer que la suspension inattendue du susdit projet, à l'exécution duquel tout se trouvait déjà si bien préparé, fut peut-être motiver par quelque doute capable de compromettre la sincérité de sa déférence à tout ce qui s'y rapporte. Il croit mériter la justice de n'y avoir opposé aucun obstacle... Vous avez été témoin, M. le comte, que S. M. n'a pas balancé un instant à acquiescer à votre demande". Le roi fut obligé toutefois de prêter son attention au fait que s'il n'y avait pas de guerre déclarée entre la Prusse et la Suède, toutes relations diplomatiques avaient cessé entre les deux pays; que l'expédition préparée sur le territoire prussien pouvait provoquer des représailles contre le littoral prussien de la part de la Suède et de la Prusse; que les sujets de la Prusse, ainsi que les sujets des puissances étrangères, dont les navires avaient été séquestrés dans le port de Memel, avaient subi de grandes pertes et avaient légalement le droit d'exiger des dédommagements de la part du gouvernement prussien,

Но въ виду настоятельнъйшихъ требованій графа Штакельберга, король изъявиль свое согласіе на устройство этой экспедицін въ предвлахъ нейтральной Пруссів. Въ Мемельской гавани прусскія власти наложили въ началь, марта 1808 года, арестъ на всв купеческія суда. въ числе которыхъ были одно англійское и нъсколько шведскихъ судовъ. Списокъ этихъ судовъ былъ сообщенъ барономъ Штейномъ русскому посланнику, который немедленно отправиль въ Мемель секретаря посольства барона Голланда съ порученіемъ дождаться прибытія въ Менельскую гавань русской эскадры подъ начальствомъ адмирала Болиско и оказать постринем соврествие при посявка расских в войскъ на арестованныя купеческія сула. (Лепеша Штакельберга отъ 31 марта (12 апреля) 1808 r.).

Все уже было готово, когда вдругь, въ началь апрыля, само русское правительство объявляеть Пруссіи, что оно отвазывается отъ этой экспедиціи и просить освободить задержанныя купеческія суда. Любопытно, что такой отказъ произведъ на короля прусскаго совершенно другое действіе, чемъ можно было ожидать въ виду вышензложенных обстоятельствъ. Графъ Гольцъ писалъ 17 апреля русскому посланнику, по особенному привазанію короля, что "Его Величество быль очень опечалень думать, что неожиданная отсрочка указаннаго плана, для исполненія котораго все было уже такъ хорошо приготовлено, была можеть быть вызвана какимъ - либо сомивніемъ, могущимъ заподозрить нскренность его отношенія во всему, что находилось въ связи съ этимъ дівломъ. Онъ полагаеть, что заслужиль справедливости, что никакого не воздвигаль препятствія этому делу. Вы были, графъ, свидетелемъ того, что Его Величество не затруднялся ни на одну минуту нсполнить ваше желаніе". Только король долженъ быль обращать внимание на то, что между Пруссіей и Швеціей прекращены инпломатическія сношенія, но не существуєть войны; что экспедиція, приготовляемая на прусской территорів, могла вызвать со стороны Швецін в Англів враждебныя действія противъ пруссвихъ береговъ; что прусскіе подданные, равно и подданные иностранныхъ державъ, суда которыхъ были захвачены въ Мемельской гавани, потерпри сольше лемани и народи законное право требовать отъ прусскаго правительства вознагражденія. Между тімь прусская казна соверdont la caisse était complètement vide et qui. | шенно пуста и вознаградить потерпъвшихь par conséquent, se trouvait dans l'impossibilité de dédommager tous ces particuliers de leurs pertes.

Cet épisode intéressant démontre parfaitement jusqu'à quel point le roi de Prusse tenait à l'amitié et aux bonnes dispositions de l'Empereur Alexandre: le Tsar avant renoncé à l'exécution d'un projet présentant les plus grands dangers pour la Prusse, le roi s'effraie à l'idée qu'il a pu encourir la colère et le mécontentement de l'Empereur de Russie pour avoir formulé quelques faibles protestations contre cette expédition. Du reste, les entretiens que le roi eut à Königsberg avec l'Empereur Alexandre, qui se rendait à Erfurt, durent dissiper les dernières craintes de Sa Majesté Prussienne au sujet des véritables sentiments du Tsar à son égard. (Voir Hassel. Geschichte der Preussichen Politik 1807-1815, Berlin 1881, I Th. S. 256 ff.).

La convention de liquidation, reproduite cidessous, a été conclue pour faire droit à la demande du gouvernement prussien d'avoir à régler définitivement les comptes pour la fourniture à l'armée russe pendant la dernière guerre d'objets divers, de vivres, etc...

- S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui les unissent, sont convenus de liquider par un arrangement définitif toutes les prétentions de Sa Majesté le Roi de Prusse et de ses sujets à la charge de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:
- S. M. le Roi de Prusse son féal et de Schladen, son chambellan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier de l'ordre de S-te Anne de la première classe,
  - et S. M. l'Empereur de toutes les

частныхъ лицъ не въ состояніи.

Этоть интересный эпизодъ можеть служить лучшимъ доказательствомъ тому, насколько король прусскій порожиль дружбою и расположеніемъ Императора Александра: отказъ последняго отъ исполненія чрезвычайно опаснаго для самой Пруссін проекта, заставиль короля испугаться мысли, что онъ можеть быть вызваль неиногими слабыми возраженіями противь этой экспедицін гитвъ и неудовольствіе русскам Императора. Впрочемъ, личныя бестам съ Императоромъ Александромъ, остановившимся въ Кёпигсбергв на пути въ Эрфуртъ, должны был уничтожить последнія опасенія короля прусскаго насчеть действительныхъ въ отношения его чувствъ Царя. (Срав. Hassel. Geschichte der Preussischen Politik 1807-1815. Berlin 1881, I Th., S. 256 ff.).

Нижеследующая ликвидаціонная конвенція была заключена вследствіе настояній прусскаго правительства покончить счеты за поставку во время последней войны русской армін различных вещей, събстныхъ припасовъ и т. п.

- Е. В. Король Прусскій и Е. В. Императоръ Всероссійскій одинаково одушевленные желаніемъ скринть дружбы и добраго сосъдства ихъ соединяющія, согласились окончательнымъ постановленіемъ ликвидировать всѣ претензін Е. В. Короля Прусскаго и его подданныхъ насчеть Е. В. Императора Всероссійскаго, и назначили съ этою цълію своихъ уполномоченныхъ, именно:
- Е. В. Король Прусскій своего возaimé le Baron Fredéric Henri Léopold любленнаго и върнаго барона Фридриха Генриха Леопольда фонъ Шладена, своего каммергера, чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра при Е. В. Император'в Всероссійскомъ, кавалера ордена Св. Анны 1-й ст.
  - н Е. В. Императоръ Всероссійскій

Théodor de Goloubzoff, son conseiller privé actuel, ayant la Direction du Ministère des Finances, Trésorier de l'Empire, membre du Conseil d'Etat, sénateur et chevalier des ordres de St. Alexandre Nevsky, de S-te Anne de la première classe et de St. Wladimir de la seconde, et

le comte Alexandre Soltykoff, son conseiller privé, Ministre Adjoint des affaires étrangères. Maitre de la Cour. sénateur, chambellan actuel, chevalier de l'ordre de St. Anne de la 1-ére classe et commandeur de celui de St. Jean de Jérusalem.

lesquels aprés l'échange de leurs pleinpouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivans:

#### ARTICLE I.

Les hautes Parties contractantes, voulant promptement terminer les difficultés qui jusqu'à présent ont retardé les progrès du travail de Leurs commissions de liquidation respectives, ont résolu de renoncer de part et d'autre à toute discussion ultérieure sur les objets dont ces commissions s'occupent.

En conséquence de quoi S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à définitivement comme le faire payer restant des prétentions réciproques du chef de la dernière guerre à S. M. le Roi de Prusse, outre les acomptes qui ont déjà été faits, une somme de cinq millions cinq-cent mille écus de Prusse, à condition que moyennant ce payement Majesté Prussienne et de ses sujets à la | Его Прусскаго Величества и его поддан-

Russies ses féaux et aimés le Sieur своихъ върныхъ и возлюбленныхъ Федора Голубцова, своего действ. тайнаго совътника, **УПравляющаго** ствомъ финансовъ, начальника государственнаго казначейства, члена государственнаго Совъта, сенатора и кавалера орденовъ Св. Александра Невскаго, Св. Анны 1-й ст., Св. Владиміра 2-й ст.

> Графа Александра Солтыкова, своего тайнаго советника, товарища министра иностранныхъ дёлъ, гофмейстера, натора, двиствительнаго каммергера, кавалера ордена Св. Анны 1-й ст. и командора ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго.

> которые, по обмене ихъ обоюдныхъ полномочій, признанных въ доброй и надлежащей формв, постановили слвдующія статьи:

#### Статья І.

Высокія договаривающіяся стороны, желая по возможности скорбе окончить всѣ затрудненія, которыя до сего времени замедлили ходъ работъ въ ихъ ликвидаціонныхъ коммисіяхъ, решились отказаться, съ той и другой стороны, отъ всякихъ дальнъйшихъ споровъ по вопросамъ, разсматриваемымъ въ сихъ коммисіяхъ.

Въ последствие чего Е.В. Императоръ Всероссійскій об'вщаеть сділать распоряженіе объ окончательной уплатъ- какъ остатокъ претензій оставшихся послів последней войны Е. В. Королю Прусскому, сверхъ суммъ, которыя уже были уплачены, суммы въ пять милліоновъ пять сотъ тысячъ прусскихъ талеровъ, подъ условіемъ что, посредствомъ сего définitif toutes les prétentions de Sa окончательнаго платежа, всв претензіи charge de Sa Majesté l'Empereur de ныхъ къ Е. В. Императору Всероссійtontes les Russies, qui proviennent de скому, проистекающія изъ сей войны cette guerre ou résultent de faits anté- или же вытекающія изъ событій, предrieurs à la signature de la présente шествовавшихъ подписанію настоящей Convention se trouvent entièrement soldées et éteintes; et S. M. Prussienne, reconnaissant ce payement comme final, renonce, tant en son nom qu'en celui de ses sujets, pour Elle et pour ses héritiers à toute prétention et réclamation ultérieure quelconque.

#### ARTICLE II.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies fera payer cette somme de cinq ласть распоряжение объ уплатъ сей millions cinq-cent mille écus de Prusse à St. Pétersbourg entre les mains du Baron de Schladen, ou de celui qui pourrait lui être substitué par Sa Majesté Prussienne, contre leurs propres quittances qui seront délivrées au Trésorier de l'Empire aux termes qui suivent: дующіе сроки:

#### La valeur de le 20 Octobre 1808 300,000 écus de Prusse. le 15 Novembre » 300,000 le 15 Décembre • 400,000 le 15 Janvier 1809 250,000 le 15 Février 250,000 le 15 Mars 250,000 le 15 Avril 250,000 le 15 Mai 250,000 le 15 Juin 250,000 le 15 Juillet 250,000 le 15 Août 250,000 le 15 Septembre » 250,000 le 15 Octobre 250,000 le 15 Novembre > 250,000 le 15 Décembre > 250,000 le 15 Janvier 1810 200,000 le 15 Février 200,000 le 15 Mars 200,000

конвенціи, считаются окончательно уплаченными и погашенными; и Е. В. Король Прусскій, признавая сей расчеть овончательнымъ, отвазывается вавъ отъ своего имени, такъ и отъ имени своихъ подданныхъ, за себя и за своихъ наследниковъ, отъ всякихъ дальнейшихъ претензій и требованій.

### Статья II.

Е. В. Императоръ Всероссійскій слівсуммы въ 5.500,000 прусскихъ талеровъ въ С.-Петербургв въ руки барона Шладена или того кто вмёсто него будеть назначенъ Его Прусскимъ Величествомъ, подъ ихъ собственныя квитанціи, Государственнымъ Казначеемъ въ слъ-

|    |          |         | Суш     | ма. в | ъ        |
|----|----------|---------|---------|-------|----------|
| 20 | октября  | 1808 r. | 300,000 | прус. | Taj.     |
| 15 | ноября   | *       | 300,000 | •     | •        |
| 15 | декабря  | *       | 400,000 | >     | •        |
| 15 | января   | 1809 г. | 250,000 | >     |          |
| 15 | февраля  | >       | 250,000 | •     | >        |
| 15 | марта    | »       | 250,000 | *     | •        |
| 15 | апрѣля   | >       | 250,000 | >     | •        |
| 15 | RBM      | •       | 250,000 | >     | •        |
| 15 | вногі    | >       | 250,000 | ,     | >        |
| 15 | rkoti    | >       | 250,000 | 2     | ,        |
| 15 | августа  | ,       | 250,000 | *     | >        |
| 15 | сентября | >       | 250,000 | *     | ,        |
| 15 | октября  | >       | 250,000 |       | >        |
| 15 | ноября   | >       | 250,000 | •     | >        |
| 15 | декабря  | >       | 250,000 | >     | >        |
| 15 | января   | 1810 г. | 200,000 | >     | ,        |
| 15 | февраля  | •       | 200,000 | >     |          |
| 15 | марта    | >       | 200,000 | >     | <b>,</b> |

1810 200,000 écus de Prusse. le 15 Avril le 15 Mai 200,000 le 15 Juin 500,000

Total: cinq millions cinq-cent mille écus de Prusse.

En sorte que le 15 Juin de l'année 1810 la somme entière de 5.500,000 écus de Prusse se trouvera définitivement acquittée.

#### ARTICLE III.

Les susdits payemens seront effectués en billets de banque, en évaluant les écus de Prusse d'aprés l'agio d'un rouble en argent blanc au taux de la valeur intrinsèque actuelle, de façon que le montant de l'agio qui aura lieu pour les roubles en argent blanc le jour de bourse qui précédera celui du payement, réglera le montant de la somme à payer en billets de banque, à moins que le payement n'ait lieu un jour de bourse; et dans ce cas on prendra pour base l'agio de ce jour.

#### ARTICLE IV.

Comme il est arrêté ci-dessus, que Sa Maiesté Prussienne renonce tant en Прусское Величество отказывается какъ son nom, qu'au nom de ses sujets à toutes les prétentions, que Sa dite Majesté, ou ses sujets ont formées ou pourraient former encore à la charge de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et qui proviendraient de la dernière guerre contre la France ou resulteraient de faits antérieurs à la signature de la présente convention, il s'en suit que S. M. Prussienne se charge formellement du soin de satisfaire aux demandes, qui déjà ont été adressées par ses sujets обязывается формально принять на себя à Sa Majesté Impériale et à toutes celles удовлетворение всъхъ требований, кото-

15 апрёля 1810 г. 200,000 прус. тал. 15 мая 200,000 15 іюня 500,000

Итого: пять милліоновъ пять соть тысячь прусскихъ талеровъ.

Такимъ образомъ 15 іюня 1810 года вся сумма въ 5.500,000 прусскихъ талеровъ будетъ окончательно выплачена.

#### Статья III.

Вышеупомянутые платежи будуть производиться банковыми билетами, расчитывая прусскіе талеры по лажу серебрянаго рубля и по действительной стоимости, такъ что цифра лажа, который будеть имъть мъсто для серебрянаго рубля въ биржевой день прелшествующій дию платежа, опредвлить количество суммы, подлежащей платежу въ банковыхъ билетахъ, если только платежъ не придется въ биржевой день, и вь этомъ случай принять будеть за основаніе лажъ сего дня.

## Статья IV.

Какъ выше постановлено, что Его отъ своего имени, такъ и за своихъ подданных отъ всяких претензій, которыя Его Величество или его подданные представили или могли бы представить еще на счеть Е. В. Императора Всероссійскаго, и которыя проистекали бы изъ последней войны противъ французовъ, или были следствіемъ событій предшествовавших подписанію настоящей конвенціи, — изъ сего слъдуетъ, что Его Прусское Величество

qui pourraient se présenter dans la suite рыя уже были обращены его подданde quelque nature qu'elles puissent être.

#### ARTICLE V.

Toutes les prétentions de la part de Sa Majesté Prussienne à la charge de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies liquidées ou non au moment de la signature de la présente convention, étant terminées définitivement, il en est de même de tous les comptes qui ont été examinés dans la commission de Memel, de sorte que toutes les quittances et autres documens relatifs aux prétentions susdites, tant ceux qui ont déjà été produits par le gouvernement prussien, que ceux qui ne l'ont pas encore été, doivent être délivrés à la Trésorerie de Sa Majesté Impériale dans l'espace d'une année.

#### ARTICLE VI.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies avant résolu pour le moment de garder le secret sur les stipulations de la présente convention, s'engagent réciproquement à ne la faire publier qu'au mois de Juillet 1810.

#### ARTICLE VII.

Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées ici dans faire se peut.

En foi de quoi etc.

ными къ Его Императорскому Величеству и всёхъ тёхъ, которыя могли бы представиться впослёдствін, какого бы рода они не были.

### Статья V.

Такъ какъ всв претензіи со стороны Его Прусскаго Величества въ Е. В. Императору Всероссійскому, уплоченныя ним не уплоченныя въ моментъ подпрсанія настоящей конвенціи, окончательно прекращаются, то также будеть поступлено и со встии счетами, разсмотртиными въ Мемельской коммисіи, такъ что всв ввитанціи и прочіе документы относящіеся въ вышеупомянутымъ претензіямъ, какъ уже предъявленные прусскимъ правительствомъ, такъ и непредъявленные еще, должны быть переданы въ Государственное Казначейство Е. И. Величества въ теченін одного года.

# Статья VI.

Е. В. Король Прусскій и Е. В. Императоръ Всероссійскій рішась въ настоящее время сохранить въ тайнв постановленія настоящей конвенціи, обязываются обоюдно не объявлять о семъ ранве іюля мъсяца 1810 года.

### Статья VII.

Сія конвенція будеть ратификована и ратификаціи будуть обмінены въ проl'espace de quatre semaines ou plutôt si должение четырехъ недъль или же и раньше, если представится возможность.

Въ увъреніе чего и т. д.

Fait à St. Pétersbourg, ce 20 septembre 1808.

- (S. L.) Leopold Baron de Schladen.
- (S. L.) Theodor de Golubtzoff.
- (S. L.) Le comte Alexandre Soltykoff.

# **№** 251.

1808. 9 (21) octobre. Convention des déserteurs et des transfuges.

La dépêche que le Chancelier de l'Empire adressait d'Erfurt le 4 (16) octobre 1808 au général Canykow, ministre de Russie près la cour de Dresde, était accompagnée de pleinspouvoirs pour la conclusion avec le gouvernement saxon d'une convention de cartel avant trait à l'extradition des déserteurs. Cette dépêche démontre en gelques mots toute l'utilité d'une convention de ce genre pour la Russie, surtout au moment où la Saxe et la Pologne se trouvent de nouveau réunies sous la direction du gouvernement saxon. Le Chancelier de l'Empire ajoute dans sa dépêche, qu'il serait utile d'introduire dans cette convention des dispositions pour l'extradition des transfuges appartenant à toutes les classes et de ne pas limiter exclusivement l'extradition à celle des déserteurs militaires. "Cependant", — poursuivait le Chancelier, — "je dois ajouter que ceci (c. à. d. l'extradition des transfuges non-militaires) n'est qu'un sujet secondaire sur lequel vous ne mettrez de l'insistance, qu'autant que vous jugerez pouvoir réussir à faire admettre ce point". Si le général voit que le Cabinet de Dresde fait des difficultés pour souscrire à la disposition concernant les transfuges de toutes classes, il devra abandonner cette question et chercher à obtenir au plus vite la signature de la convention pour l'extradition des déserteurs militaires.

Le général Canykow réussit à remplir la mission dont il avait été chargé avec une rapidité remarquable. Il entra immédiatement en rourparlers avec le comte Bose, ministre de Saxe et de Pologne; il lui proposa d'adopter pour предложиль ему положить въ основаніе перегоbase des négociations la convention de cartel, воровъ картельную конвенцію, заключенную conclue an mois de mars 1808, entre la Russie въ марть 1808 года между Россіей и Австріей et l'Autriche (v. t. III, № 61) et fit savoir au (см. т. III, № 61), и денешою отъ 14 (26) октя-

Въ С.-Петербургъ, 20 сентября 1808 года.

- (М. П.). Баронъ Леопольдъ фонъ Шладенъ.
- (М. П.). Өедөръ Голубцовъ.
- (М. П.). Графъ Александръ Солтывовъ.

### № 251.

1808 г., октября 9 (21). Конвенція conclue avec la Saxe pour l'extradition относительно выдачи девертировъ и б'еглыхъ, заключенная съ Саксоніей.

> При депешѣ Государственнаго Канцлера въ генералу Ханыкову, русскому посланнику при Дрезденскомъ дворъ, отъ 4 (16) октября 1808 года изъ Эрфурта, приложено было полномочіе на заключение съ саксонскимъ правительствомъ картельной конвенціи относительно выдачи дезертировъ. Въ этой денешъ указывается въ немногихъ словахъ насколько такая конвенція была-бы полезна для Россіи именно въ настоящее время, когда вновь Саксонія и Польша соединены подъ властью дрезденскаго правительства. Вместе съ темъ Государственный Кандлеръ прибавляетъ въ своей депешв, что сыло-бы полезно включить въ заключенную конвенцію также постановленіе о выдачь былыхъ всякаго званія и не ограничивать выдачу исключительно военными дезертирами. "Впрочемъ", продолжаетъ Канцлеръ, "я долженъ прибавить, что этоть вопросъ (о выдачв не военныхъ) имфетъ только второстепенное значеніе, на которомъ вы будете настанвать не болъе сколько нужно, чтобы этотъ пунктъ быль принять". Но если генераль встретить затрудненія со стороны Дрезденскаго кабинета подписать условіе о выдачь всякаго званія подданных ь, онъ долженъ оставить этотъ вопросъ и добиваться только скорфишаго подписанія конвенціи о выдачь быглых военныхъ.

> Генералъ Ханыковъ замъчательно скоро исполниль возложенное на него поручение. Онъ немедленно вступиль въ переговоры съ савсонско-варшавскимъ министромъ графомъ Бозе,

date du 14 (26) octobre 1808, que la convention Канцлеру, что конвенція подписана съ особевavait été signée et qu'elle contenait un article ною статьею о выдачь не только однихъ военspécial stipulent l'extradition non seulement des ныхъ бъглыхъ, но и другихъ лицъ, по требоdéserteurs militaires, mais aussi des transfuges ванію компетентной правительственной власти. de toutes classes, sur la demande faite par les autorités compétentes.

Chancelier de l'Empire par une dépêche, en бря 1808 года онъ доносить Государственному

Sa Majesté l'Empereur de toutes les de Varsovie des militaires déserteurs, Варшавскимъ военныхъ des deux Etats, qui se seraient retirés никовъ бъглыхъ, подданныхъ suivans:

Его Величество Императоръ Всерос-Russies et Sa Majesté le Roi de Saxe, сійскій и Его Величество Король Сав-Duc de Varsovie, désirant tous les deux сонскій, Герцогь Варшавскій, желая de raffermir de plus en plus les liens взаимно утвердить вящше и вящше связи d'amitié et de bon voisinage, qui subsis- дружбы и добраго сосъдства, толь блаtent si heureusement entre Eux, et avant гонолучно существующія между ими. résolu à cet effet de conclure une con- рышились на таковой конецъ заключить vention pour l'extradition réciproque договорь о обоюдной выдачь между entre l'Empire de Russie et le Duché Имперією Россійскою и Герцогствомъ y compris les conscrits du dit Duché включая также конскриптовъ помянуainsi que des criminels transfuges, sujets таго Герцогства, равно какъ и преступde l'un dans l'autre, les soussignés, en роннихъ, убѣжавшихъ изъ одного гоvertu de leurs pleinpouvoirs, duement сударства въ другое; въ следствие чего échangés, sont convenus des articles нижеподписавшіеся, въ силу ихъ полномочій, надлежащимъ образомъ размъненныхъ, согласились въ следующихъ статьяхъ:

#### ARTICLE I.

### Статья І.

Tous les gouverneurs civils ou milidans des postes militaires, qui se trou- воинскихъ постовъ, vent le long des frontières des Etats границъ смъжныхъ областей condition qu'il soit, sujet de Leurs Ma-званія ни быль, подданный Ихъ Вели-

Всьмъ губернаторамъ гражданскимъ taires, mais principalement les comman- и военнымъ, и особенно начальникамъ limitrophes des deux Hautes Parties Высокодоговаривающихся сторонъ, имъcontractantes, seront chargés de veiller етъ быть предписано наблюдать съ строavec l'attention la plus scrupuleuse à се жайшею точностію, дабы ни одинъ изъ qu'aucun déserteur des armées respecti- дезертировъ обостороннихъ армій Е.В. ves de S. M. l'Empereur de toutes les Hmuepatopa Beepocciäeraro a E. B. Russies et de S. M. le Roi de Saxe, Короля Саксонскаго, Герцога Варшав-Duc de Varsovie, aucun conscrit, ni скаго, ни одинъ изъ конскриштовъ, ниже aucun criminel transfuge, de quelque изъ преступнивовь былыхъ, какого бы

jestés, ne passe les frontières respectives, ou qu'il y trouve asile et protection.

#### ARTICLE II.

En conséquence tout militaire sans distinction, qu'il serve dans l'infanterie. cavalerie ou artillerie, dans les charrois ou dans quelqu'autre partie de l'armée de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, qui entrerait sur le territoire de Sa Majesté le Roi de Saxe, Duc de Varsovie, et vice versa, sans être muni d'un passeport valable et expédié en due forme, sera arrêté sur le champ, et son extradition avec armes, chevaux, uniformes et effets d'équipement, et avec tout ce qui aura été trouvé sur lui, ou ce qu'il aurait pu mettre en dépôt quelque part que ce soit, aura lieu, quand même il ne se feroit pas de réclamation expresse au sujet d'un pareil déserteur. Dans le cas qu'un tel individu eut déserté antérieurement des troupes d'un autre Souverain ou Etat, entre lequel et l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes subsiste une convention de cartel, le dit individu sera néanmoins restitué à l'armée, qu'il aura abandonnée en dernier lieu.

# ARTICLE III.

Si cependant malgré ces mesures de précaution il arrivait, qu'un déserteur, conscrit, ou criminel transfuge parvint à s'introduire furtivement dans l'Empire de Russie ou dans le Duché de Varsovie, ou à tromper la vigilance des préposés respectifs, soit à l'aide d'un déguisement, soit en exhibant de faux passeports, et qu'il se fut domicilié dans quelque endroit, soit dans une ville ou à la cam- въ какомъ нибудь мъстъ, въ городъли

чествъ, не могъ перейти за границы, или же найти тамъ убъжище и покровительство.

#### Статья II.

Въ следствие сего, всякаго изъ военнослужащихъ, безъ различія, находящагося въ пъхотъ ли или въ конницъ, въ артиллеріи или при обозахъ, или же въ другой какой-либо части армін Е. В Императора Всероссійскаго, перешелшаго во владенія E. В. Короля Саксонскаго, Герцога Варшавскаго, и взаимно, не имъющаго паспорта выданнаго вь надлежащей формв, надлежить тотчасъ задержать и выдать съ оружіемъ, лошадьми, мундиромъ, аммуниціею и со всвми вещами, которыя найдутся при немъ, или кои могъ онъ спрятать гдъ нибудь, хотя бы о выдачь таковаго дезертира и не было прислано нарочнаго требованія. Если же біжаль онъ прежде изъ войскъ другаго Государя или другой державы, съ коими одна или другая изъ Высокодоговаривающихся сторонъ имветъ договоръ о размвив быглыхъ, то не взирая на сіе оный дезертиръ долженъ быть возвращенъ въ ту армію, изъ коей учиниль последній побѣгъ.

#### Статья III.

Буде-бы, при всвхъ таковыхъ предосторожностяхъ, удалось дезертиру, конскрипту или преступнику бъглому, пробраться тайнымь образомь въ Россійскую Имперію или въ Герцогство Варшавское, или обмануть надзоръ обостороннихъ начальниковъ переменою платья, или предъявленіемъ паспортовъ, и хотя бы онъ поселился pagne, il sera néanmoins restitué et то, или въ деревнъ, не взирая на сіе extradé des qu'il aura été découvert, ou онъ имъеть быть возвращенъ и выдань. qu'il aura été réclamé par les comman- воль скоро будеть узнанъ или требованъ dans de Sa Majesté l'Empereur de начальниками, опредъленными Е. В. toutes les Russies, ou par ceux de Sa Императоромъ Всероссійскимъ, или Его Majesté le Roi de Saxe. Duc de Varsovie. Величествомъ Королемъ Савсонскимъ,

#### ARTICLE IV.

extradition les déserteurs des armées de и выдачь дезертиры армій Е В. Импе-Sa Majesté l'Empereur de toutes les ратора Всероссійскаго, родившіеся вы Russies, qui sont nés dans les Etats de областяхъ Его Величества Короля Сак Sa Majesté le Roi de Saxe, Duc de concraro, l'ephora Baphabcraro, n ma-Varsovie, et vice versa les déserteurs обороть дезертиры войскъ Е. В. Короля des armées de Sa Majesté le Roi de Carconcraro, Герцога Варшавскаго, po-Saxe, Duc de Varsovie, qui sont nés дившіеся въ Имперіи Россійской; ибо dans l'Empire de Russie, les deux Hautes Parties contractantes étant convenues réciproquement, qu'aucune ne sera tenue d'extrader ses propres sujets, qui après avoir servi dans les troupes de l'une des deux Puissances, seraient retournés par désertion sur le territoire de leur Souverain naturel.

#### ARTICLE V.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Saxe, Duc de Varsovie, étant de plus convenues de fixer l'entretien d'un déserteur. conscrit ou criminel transfuge, dès l'instant de son arrestation jusqu'à l'époque de son extradition, à la valeur de quatre kreuzer d'Autriche (quatre kopeks) par jour en y ajoutant le pain, ou quatre kreuzer d'Autriche (quatre kopeks), si le pain n'est pas fourni en nature, et pour un cheval six livres d'avoine et dix livres de foin, poids d'Autriche, ou huit livres d'avoine et treize et demi на австрійскій в'ясь, или по восьми

Герцогомъ Варшавскимъ.

# Статья IV.

Seront exceptés de cette restitution et! Не подзежать таковому возвращению объ Высокодоговаривающияся стороны взаимно условились, дабы ни одна изъ нихъ не была обязана выдавать собственныхъ своихъ подданныхъ, которые. служивъ въ войскахъ одной изъ двухъ державъ, возвратятся чрезъ побъгь во владенія природнаго ихъ Государя.

#### CTATES V.

Поелику Его Величество Императора Всероссійскій и Его Величество Король Саксонскій, Герцогъ Варшавскій, условились также определить на содержание каждаго дезертира, конскрипта, преступника бъглаго, съ самаго залержанія до выдачи онаго, по четыре крейцера австрійскихъ (четыре копъйки) на день съ добавкою хлёба, или четырехъ крейцеровъ австрійских (четырехъ копвекъ), буде не стануть отпускать хлюба натурою, да на кормъ лошади по шести фунтовъ овса и по десяти фунтовъ свна livres de foin, poids de Russie, avec la фунтовъ овса и по тринадцати фунтовъ par cet entretien seront payés en monnave courante, et le prix des objets livrés en nature sera réglé sur le prix courant du marché le plus voisin du lieu de l'extradition du déserteur ou transfuge.

Le remboursement de ces frais se fera dès l'extradition de l'homme et du cheval. Les déserteurs ne pouvant pas contracter des dettes légalement, il ne peut pas être question de les payer.

#### ARTICLE VI.

Il sera en outre accordé réciproquement à celui qui dénonce ou traduit un déserteur, une récompense en argent, savoir douze florins d'Autriche ou sept roubles vingt kopeks pour un fantassin, et dix huit florins d'Autriche ou dix roubles quatre vingt kopeks pour un cavalier avec cheval, le rouble étant fixé dans cette évaluation à cent kreuzer argent d'Autriche; bien entendu, que les frais de détention et de transport doivent être compris dans cette somme.

Outre les frais d'entretien et la récompense fixée pour le dénonciateur il ne peut être formé aucune demande. sous quelque prétexte que ce soit, et dans le cas que le déserteur eût été гомъ ни было, и еслибъ дезертиръ былъ déjà engagé par inadvertance dans les уже по неосмотрительности принять въ troupes de la Puissance, qui aura à войско той державы, которая должна l'extrader, il ne pourra y avoir lieu à выдать его, то и тогда можно только le reste, ainsi que le déserteur, sera дезертиромъ въ тоть корпусъ, къ коему restitué au corps de troupes, dont il онъ принадлежаль, или тымь, кои бу-

paille nécessaire; les frais occasionnés съ половиною стна на россійскій втсъ, съ потребнымъ количествомъ соломы, то и платить причитающуюся за сіе содержаніе сумму ходячею монетою; за отпущенное же натурою выдавать по справочнымъ торговымъ цвнамъ ближайшаго мѣста отъ того, гдѣ дезертиръ или перебъжавшій будеть выданъ.

> Платежъ за таковыя издержки чинить при самой выдачь человька и лошади, и какъ дезертиръ не можеть делать законныхъ долговъ, то и не должна настоять рвчь о платежв оныхъ.

#### Статья VI.

Сверхъ того, съ объихъ сторонъ опредълено выдавать денежное вознагражденіе тому, кто донесеть о дезертир'в или представить его, а именно: по двънадцати австрійскихъ гульденовъ, или по семи рублей двадцати копъекъ за каждаго пъшаго солдата, и по восемьнадцати австрійскихъ гульденовь, или по десяти рублей восьмидесяти копъекъ за коннаго съ лошадью, полагая при таковыхъ расчетахъ рубль во сто крейцеровъ австрійскими деньгами, съ тъмъ именно, что и расходы, на задержаніе и пересылку учиненные, включены будуть въ сію сумму.

Сверхъ издержекъ за содержание и сверхъ награжденія определеннаго донощику, нельзя будеть чинить никакихъ требованій, подъ какимъ бы то предлоretenue d'effets d'habillement que sur остановить данную ему одежду, прочее ceux, qui lui auront été fournis. Tout же все должно возвратить вм'ясть съ fait partie, ou à ceux qui seront char- дуть присланы для принятія его, поgés de le recevoir, le tout en conformité ступая во всемъ сообразно съ девятою de l'article neuf ci-dessous.

438

S'il arrivait, qu'il s'élevât des doutes sur l'exactitude d'un fait allégué lors точности какого либо обстоятельства, de la réclamation du déserteur, ils ne объявляемаго при требовании возвращеpourront nullement servir de prétexte нія б'яжавшаго, то и въ такомъ случав pour refuser l'extradition du déserteur. Mais pour prévenir toute erreur, les autorités militaires ou civiles auront à dresser un procès-verbal, qu'ils enverront en même tems que le déserteur et dont copie sera adressée aux autorités der le déserteur.

#### ARTICLE VII.

Dans le cas qu'un déserteur, depuis qu'il a déserté, eut commis un crime ou qu'il y eut eu part dans le pays où il s'est réfugié, il sera néanmoins restitué à la Puissance à laquelle il appartient. Celle-ci le fera juger et punir suivant les lois et d'après la communication, qui lui aura été faite de toutes les pièces et actes relatifs à son crime, et en donnant en même tems connaissance de la sentence là, où le crime a été commis.

#### ARTICLE VIII.

Tout détachement, qui aura été expédié à la poursuite d'un déserteur, doit слъдованія дезертира, долженъ останоs'arrêter sur la frontière, de sorte que dès que le déserteur l'aura franchie, il ne pourra être poursuivi jusqu'à l'endroit то пресл'ядующе его не могуть отпраle plus voisin, que par un ou deux hommes, вить за нимъ до ближайшаго мъста боqui seront munis d'un passeport ou d'un лье одного или двухъ человывь, снабbillet militaire; ils reclameront auprès дивъ ихъ надлежащимъ паспортомъ или de l'autorité militaire ou civile du lieu, пропускомъ отъ военной команды: сін

статьею ниже сего изображенною.

Буде бы последовало сомнение въ не можно, ссылаясь на то, удержать у себя дезертира; но въ отвращение всякой ошибки, воинскія или гражданскія начальства, изследовавь таковое дело законнымъ порядкомъ, препровождають бъжавшаго вмъсть съ дъломъ, а конію compétentes du Souverain qui fait extra- съ онаго отправять, въ кому следуеть въ томъ государствъ, откуда учинена будеть выдача дезертира.

#### Статья VII.

Если дезертиръ учинитъ послъ побъга преступленіе, или окажется сообщинкомъ онаго, въ томъ краю, куда убъжить, то не взирая на сіе, будеть выданъ Державъ, коей онъ принадлежить, и сія посл'ядняя по доставленіи ей всего следственнаго дела о его преступлени. велить судить его и наказать сообразно законамъ, и приговоръ свой сообщить въ то мъсто, гдъ учинено преступленіе.

#### CTATES VIII.

Всякій отрядъ, посланный для превиться на границъ, такимъ образомъ, что когда дезертиръ перейдеть оную, laquelle sera tenue alors de prêter sur отнесутся тамъ съ требованіемъ о выarrêter le déserteur dont il s'agit.

Si son arrestation a lieu effectivement dans l'endroit, qui aura été indiqué par la Partie requérante, et qu'elle n'est point effectuée par un des sujets de la Partie requise, la récompense pécuniaire n'aura pas lieu.

# ARTICLE IX.

Dans les cas, où une telle extradition de déserteur, de conscrit ou de criminel transfuge doit avoir lieu, le commandant du poste militaire le plus voisin de la frontière en donnera avis au commandant du poste militaire le plus voisin de la frontière opposée. Dès qu'on est convenu du jour et de l'heure, où l'extradition aura lieu, les déserteurs, conscrits et criminels transfuges seront conduits par un détachement des troupes de l'une des Hautes Parties contractantes à l'endroit fixé sur les frontières, où le même jour et à la même heure se trouvera un détachement des troupes de l'autre, chargé de la réception des dits déserteurs, conscrits et criminels transfuges, lesquels seront remis au dernier contre un reçu expédié en due forme.

Le commandant du poste militaire de la Partie requise délivrera ensuite de son côté au commandant du poste militaire de la Partie requérante un acquit sur le payement des frais et dépenses, qui ont été fixés par les articles cinq et six précédens.

le champ assistance pour découvrir ou | дачв къ военному или гражданскому начальству, которое будеть тогда обязано подать немедленно помощь отысканію или задержанію искомаго дезертира.

439

Если же дезертирь будеть действительно схваченъ въ томъ мъстъ, которое показано будеть отъ стороны требующей, и ежели онъ не будетъ задержанъ подданными той стороны, отъ коей требуется, тогда нельзя требовать и денежнаго вознагражденія.

### Статья ІХ.

Въ случав выдачи дезертира, конскрипта, или преступника бъглаго, начальствующій ближайшимъ оть границы военнымъ постомъ, извёстить о томъ начальника ближайшаго военнаго поста противулежащей границы, и назначивъ по взаимному условію день и часъ, въ который таковая выдача имфетъ послфдовать, отправить дезертировъ, конскриптовъ и бъжавшихъ преступниковъ, за конвоемъ одной изъ Высокодоговаривающихся сторонъ до назначеннаго на границъ мъста, куда прибудетъ въ тотъ же день и часъ воинская команда другой стороны для принятія помянутыхъ дезертировъ, конскриптовъ и бъглыхъ преступниковъ, которые и будутъ сданы сей последней подъ росписку въ надлежащей формъ.

 Начальникъ военнаго поста той державы, отъ которой требуется дезертиръ, отъ себя пачальнику дасть потомъ поста требующей военнаго стороны квитанцію въ полученіи сл'ядующаго нлатежа за содержаніе и расходы, означенные выше сего въ пятой и шестой статьяхъ.

#### ARTICLE X.

Il est convenu également, que les gens au service des officiers, qui après скихъ людей или служителей, которые commis un crime, prendraient service dans les armées de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes. ou qui s'évaderaient sur le territoire de l'une ou de l'autre, seront aussi arrêtés, quand ils auront été réclamés et qu'ils seront extradés immédiatement après l'acquittement des frais d'entretien, dont on est convenu dans l'article cinq relativement aux soldats.

#### ARTICLE XI.

Tout officier dans les armées de l'une des Hautes Parties contractantes, qui s'aviserait, soit par ruse, soit de force d'engager à la désertion, ou au service militaire, un individu des armées de l'autre, sera puni de deux mois d'arrêts.

# ARTICLE XII.

De même tout officier, qui contribuerait au recèlement d'un déserteur, favoriserait son évasion ou le transporterait dans des provinces plus reculées, sera puni de deux mois d'arrêts. Tout autre individu, qui se rendrait coupable d'un délit pareil, sera, suivant sa conou pécuniaire.

#### ARTICLE XIII.

Il sera défendu à tous les sujets de Russies et à tous les sujets de Sa Majesté le Roi de Saxe, Duc de Varsovie, Герцога Варшавскаго, покупать у обо-

#### Статья Х.

Равномфрно соглашенось, офицерпо учиненіи какого либо преступленія, вступать въ военную службу одной или другой Высокодоговаривающейся стороны, или которые перебытуть во владынія той или другой державы, задерживать также по учиненному объ нихъ требованію и выдавать безъ замедленія по заплать причитающагося за ихъ содержаніе, сообразно постановленію пятой статьи о солдатахъ.

#### Статья XI.

Буде кто изъ офицеровъ армій одной изъ Высокодоговаривающихся сторонъ отважится подговорить къ побъту или записать въ военную службу, хитростію или насиліемъ, вакого нибудь изъ служащихъ въ арміи другой стороны, таковой офицеръ имфетъ быть навазанъ двухивсячнымъ арестомъ.

### CTATES XII.

Равнымъ образомъ всякій офицеръ, способствовавшій къ укрытію дезертира, или вспомоществовавшій ему въ побъть. или отправившій его въ дальныя м'вста, будеть наказань двухивсячнымъ арестомъ. Всв прочіе оказавшіеся виновными въ таковомъ же преступленів, dition, condamné à une peine corporelle будуть присуждены, смотря по ихъ состоянію, къ телесному или денежному наказанію.

#### Статья XIII.

Запрещается всёмъ подданнымъ Е. Sa Majesté l'Empereur de toutes les B. Императора Всероссійскаго и всемъ подданнымъ Е. В. Короля Саксонскаго, d'acheter des déserteurs respectifs aucuns стороннихъ дезертировъ какое effets d'habillement on d'équipement, chevaux, armes etc. Ces effets seront оружія, в прочее. Таковыя веши, яко saisis partout où on les trouvera, comme effets volés, et seront restitués au régiment, auquel apartenait le déserteur. Celui qui les aura achetés, ne pourra point prétendre à être indemnisé, et si ces effets ne sont pas retrouvés en nature, l'acheteur en payera la valeur en argent courant, et en tout cas il devra encore subir une punition pour contravention à la défense portée dans cet article.

#### ARTICLE XIV.

La classe des conscrits n'existant point dans l'Empire de Russie, et l'armée v étant recrutée par des individus, pris principalement dans la classe de cultivateurs et de gens ayant des maîtres, plusieurs desquels pouvant être dans le cas prévu pour les conscrits du Duché de Varsovie, de chercher à se soustraire par l'évasion au service de Государя; то въ следствіе сего и во leur pays; en conséquence et en réciprocité de ce qui est accordé à l'égard des dits conscrits, tous pareils individus, sujets russes, appartenants à des classes destinées à fournir les recrues, qui auraient quitté leurs domiciles et se seraient réfugiés dans le Duché de Varsovie. seront arrêtés et restitués à leur gouvernement sur la réclamation qui en sera faite, conformément à ce qui est convenu par l'article dix. A tout évènement une parfaite réciprocité est stipulée à cet égard pour le Duché de Varsovie par rapport à ceux de ses sujets, qui s'en seraient retirés en Russie de peur d'être compris dans le recrutement ou la conscription.

платье, аммуничныя вещи, похищенныя, будуть отобраны, гдв бы ни нашлись, и возвращены въ тотъ полкъ, изъ коего бъжалъ дезертиръ. Купившій оныя не можеть требовать нивакого удовлетворенія; а буде таковыхъ вещей не окажется на лицо, то покупщикъ повиненъ заплатить, чего оныя стоять, ходячею монетою, и во всякомъ случай подвергнется сверхъ того наказанію за нарушеніе запрещенія, изложеннаго вь сей статьв.

441

#### Статья XIV.

Поелику званіе конскриптовъ не существуеть въ Имперіи Россійской и армія наподняется тамъ рекрутами, набираемыми по большей части изъ поселянъ или изъ врвпостныхъ людей, изъ воихъ многіе могуть, подобно вонсвриптамъ Герпогства Варшавскаго, уклоняться чрезъ побъги отъ службы своего взаимность постановленій, учиненныхъ въ разсуждени помянутыхъ конскриитовъ, всв таковые люди, Pocci**ăc**kie подданные, принадлежащіе къ званію людей обязанныхъ къ рекрутской поставкъ, которые оставивъ свои жилища, перейдуть въ Варшавское Герцогство, будуть задержаны и выданы ихъ Правительству по учиненному о томъ требованію, сообразно съ постановленіемъ десятой статьи. На всякій же случай условленось наблюдать совершенную взаимность противу Герцогства Варшавскаго въ разсужденіи тахъ изъ его подданныхъ, кои будуть укрываться въ Россіи, опасаясь, чтобъ ихъ не взяли въ рекруты или въ конскрипты.

#### ARTICLE XV.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Duc de Varsovie, feront publier dans шавскій, повелять обнародовать въ обоentièrement conforme à cette convention, enjoindront à Leurs gouverneurs militaires et civiles de tenir la main à son exécution, et la feront afficher et publier partout où besoin sera, afin que personne ne puisse prétexter ignorance.

### ARTICLE XVI.

La présente convention sera soumise à l'approbation des Hautes Parties contractantes et les actes de ratification seront échangés à Dresde en deux mois d'ici, ou plutôt si faire se peut.

Fait et signé à Dresde, le 9 (21) octobre 1808.

(L. S.) Basile de Canicof.

(L. S.) Charles comte Bose.

RATIFIÉE à ST. PÉTERSBOURG LE 3 DÉCEMBRE 1808.

#### CTATES XV.

Е. В. Императоръ Всероссійскій п Russies et Sa Majesté le Roi de Saxe, E. B. Король Саксонскій, Герпогъ Вар-Leurs Etats respectifs une ordonnance юдныхъ своихъ областяхъ указъ во всемъ сходственный съ настоящимъ договоромъ, предпишутъ своимъ губернаторамъ военнымъ и гражданскимъ надзирать за точнымъ исполнениемъ онаго, и повелять обнародовать и прибить оной вездь, гдь только потребно будеть, дабы никто не могъ отзываться некъденіемъ.

#### Статья XVI.

Настоящій договорь будеть представленъ на утверждение Высокодоговаривающихся сторонъ и ратификаціи им'ьють быть размёнены въ Дрездене въ теченіи двухъ місяцевь, считая оть сего числа, или и сворве, если можно будетъ.

Учинено и подписано въ Дрезденъ 9 (21) овтября 1808 года.

(М. II.). Василій Ханыковъ.

(М. П.). Карлъ Графъ Бове.

Ратификована въ С.-Петербургъ, 3-го декабря, 1808 года.

# ANNEXES.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |

# ANNEXES.

# **No** 1.

1773, 14 (25) juillet. Acte de cession des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst faite par S. A. I. le Grand Duc Paul à la ligne cadette de la Maison de Holstein-Gottorp dans la personne du duc Frédéric-Auguste, évêque de Lübeck.

Von Gottes Gnaden Wir Paul, Kaiser-Cron-Printz, Thronfolger und Gross-Fürst aller Reussen, Erbe zu Norwegen, Hertzog zu Schleswig, Hollstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst etc. etc.

Uhrfunten und befennen hieturch für Une, Unsere Descendenten. Erben und sämmtliche Nachkommen: Demnach Bir in reifliche Erwegung gezogen, baß es ber allweisen Borficht Bottes gefallen, bas Fürstliche Saus Sollftein, fo wie foldes von tem uhralten Olbenburgichen Stamm entsproßen, ju bemjenigen Flor und Blant, in welchem gant Europa felbiges ito betrachtet, ju erheben, fo bag bereits biefes Olbenburgiche Saus brey machtige Reiche in Rorden mit Beherrschern und Regenten ver- денбургскій Домъ имблъ уже владотелей feben bat, bergeftalt bağ Wir von ber Gott: и правителей въ трехъ могуществен-

# приложенія

# 1.

1773 г., іюдя 14-го (25-го). Акть объ уступкв Е. И. В. Великимъ Княвемъ Павломъ Петровичемъ овоихъ правъ на герпоготво Ольденбургское и Дельменгорстское младшей линіи герпогскаго дома Гольштейнъ-Готториского, въ дице герцога и епископа Любекскаго Фридриха Августа.

Божією Милостію, Мы Павель, Императорскій наслідный принцъ, наслідникъ престола и Великій Князь Всероссійскій. наслёдникъ Норвежскій, герпогъ Шлезвигъ-Голштинскій, Штормарискій и Дитмаріпскій, графъ Ольденбургсвій и Дельменгорстсвій и проч.

Симъ свидетельствуемъ и признаемъ за Насъ. Нашихъ потомковъ, наследниковъ и вообще преемниковъ: признавъ по зрѣломъ обсужденін, что премудрому промыслу Божію угодно, чтобы вняжескій Голштинскій Домъ, происходящій отъ древняго Ольденбургскаго рода, возвести до того процвътанія и блеска, съ какимъ относится къ нему въ настоящее время вся Европа, такъ что сей Ольbie Grafschaften Oldenburg und Dellmenhorft unter andern mehrern Artifeln stipuliret haben, ben festen und unveranderlichen Entschluß gefaßt, ale Chef bee Sollstein-Gottorpischen Saufes

nunmehro auch bie jungere Sollstein-Gottorpische unverforgte Bringen ju einem soliden und

anständigen Etablissement zu verhelfen, und

biese durch das Blut so nahe mit Une ver=

fnüpfte Ugnaten auf eine bauerhafte Urt ju

ewigen Tagen zu verforgen.

Bu welchem Ende Wir biefen Unfern wohl erwogenen Borfat aus gartlicher Buneigung zur Erhaltung ber jüngern Linie Unferes Stammhauses zur Würflichkeit zu bringen gesonnen sind, bergestalt baß bie Brafichaften Oldenburg und Dellmenhorft, welche ben biefem Austaufch an tie Stelle bes Bernogthums Sollstein eintreten, und Wir babero ale Unfer mahres Eigenthum ansehen und betrachten, in ber Maage, wie Wir folches biesemnachft in Diefer gegenwärtigen Cessions-Acte umständlich verordnen werben, an bie jungere Sollstein= Gottorpiche Branche cediret und übertragen werben follen.

Gleichwie nun Ihro Rußisch-Raiserl. Da= jestat, Unsere gnadigste und hödystgeliebteste личество, наша всемилостивый шая и воз-

licen Borficht noch weiterhin hoffen und ныхъ свверныхъ державахъ, такинъ gewärtigen burfen, tag bie Reiche Ruglant, образомъ, что Мы отъ Божія промысла Tanemart und Schweden bis zu ewigen Tagen eще болье позволяемъ себь ожилать и unter tem Scepter tiefee Stammee fernerhin надыяться, что державы, Россійская, ihre Bludseligfeit und Erhaltung finden werden; Датская и Шведская на въчныя времена als haben Bir bei bieser vorgängigen Be- будуть пользоваться сохранениемъсвониъ traditung, зи ter Beit, ta Bir in Anschung и счастіемъ подъ свипетромъ сего Дома; aller swiften tem Röniglich-Tänischen unt при бывшемъ уже обсуждении сего, въ bem regierenden Kurstich. Gottorpischen Sausern то время, когда Мы въ видахъ всъхъ бывbisher obgewalteten Differentzien einen Definitif- инхъ между королевскимъ — Датскимъ Tractat sub. dato Peterhoff, ben 13. Зий: и царствующимъ княжескимъ Готториh. a. geschloßen, und ben Austausch Unsers скимъ Домами разногласій, заключили Untheile an bae herbogthum hollstein gegen окончательный трактать въ Петергофь 13 Іюля сего года и установили обмѣнъ Нашей части въ Голштинскомъ герцогствъ на графства Ольденбургъ и Дельменгорстъ, приняли Мы твердое и неизмънное ръшеніе, какъ глава Голштейнъ-Готторпскаго Дома, тёмъ более содъйствовать младшимъ необезпеченнымъ Голштейнъ-Готторискимъ принцамъ въ достижении прочнаго и приличнаго положенія и обезпечить на вѣчныя времена сихъ кровныхъ столь близко соединенныхъ съ Нами агнатовъ.

> На каковой конецъ Мы решились исполнить сіе Наше зрѣло обсужденное предложение въ сердечномъ расположеніи къ сохраненію младшей линіи Нашего Дома, такимъ образомъ, что графства Ольденбургъ и Дельменгорсть, воторыя при семъ обмене поступають вмѣсто герцогства Голштинскаго и которыя Мы посему разсматриваемъ и считаемъ полною Нашею собственностію въ томъ размере, какъ Мы сіе вследъ за симъ въ настоящемъ актъ объ уступкъ подробно опредълимъ, младшей линіи Голитейнъ-Готториской уступаемъ и передаемъ.

Поелику нынъ Ея Императорское Ве-

Frau Mutter, Diesem Unfern reiflich überlegten Borfat Dero gnädigste Protection und Garantie ju gonnen entschloffen find, auch Gr. Ronigl. Majeftat ju Dannemart und Norwegen bereits bie Königl. Berficherung bahin ertheilet, biefer von Une vorzunehmenten Cession Dero Ronigliche Garantie und Unterftugung ju aller Beit angebeben ju laffen; Als fegen Wir burch gegenwärtiges auf bas mahre allgemeine Bohl und besonders auf ben Flor bes Sollftein-Bottorpichen Saufes abzielendes Instrumentum Cessionis hieburch für Une und Unsere Descendenten solenniter und zu ewigen Tagen feste verfügen und verordnen foldemnach:

1.

Daß die Grafschaften Oldenburg und Dellmenhorst sogleich ale Wir selbige von Gr. Ronigl. Majeftat zu Dannemark und Norwegen tradiret erhalten merben, hinmieberum an bes herrn Bischofe ju Lübeck Durchlaucht und Liebben, ben nunmehrigen erften Repräsentanten biefer jungern Sollstein-Gottorpifchen Branche als primo aquirenti, von Uns cediret und übertragen werben follen; gleich= wie nunmehro folche Cedirung und Ueber= tragung mehr benanter Grafschaften hieburch von Une wirklich geschiehet und beschaffet wird, tergestalt, tag berfelbe und Seine Descendenten alle Rechte, welche mit einem teutschen Reichs-Lehn verfnüpfet find, für Sich und Seine Descendenten exerciren konne und moge.

2.

Daß eben bieselbe Succession und Primogenitur, welche in dem herhogthum hollstein и первородства, который до сего вреbishero eingeführet und recipiret gewesen, мени принять и введень быль въ гер-

любленная родительница, соблаговолила дать сему нашему зрвло обдуманному предложенію свое покровительство и гарантію, а также Ихъ Королевскія Величества, Король Датскій и Норвежскій, изъявили уже Ихъ королевское увъреніе къ тому, чтобы сей предпринимаемой Нами уступкъ Ихъ королевсвія гарантіи и поддержку навсегда обезпечить, то настоящимъ актомъ ко всеобщему благу и въ особенности къ процвътанію Голштейнъ-Готторискаго Лома уступку за Насъ и Нашихъ потомковъ торжественно и на въчныя времена слъдующимъ образомъ излагаемъ и постановляемъ:

1.

Что графства Ольденбургъ и Дельменгорсть такимъ же образомъ какъ Мы таковыя отъ Ихъ Королевскихъ Величествъ Короля Датскаго и Норвежскаго пріобрили уступною, — снова будуть уступлены и переданы свътлъйшему и любезному Епископу Любекскому, нынъшнему первому представителю сей младшей Голштейнъ-Готторпской линіи, какъ primo acquirenti; равнымъ образомъ въ настоящее время таковая уступка и передача упомянутыхъ графствъ соверплается и выполняется, такимъ образомъ, что Его Свътлость и его преемники могуть пользоваться для себя и своихъ потомковъ всвии правами, которыя соединяются съ германскими имперскими ленными владвніями.

2.

Что тотъ же порядокъ наследованія

Graffcaften aufrecht erhalten werben folle.

3.

Wann auch bie Braffchaften Ditenburg und Dellmenhorst ohne bie minbeste barauf haftende Schulden-Last nach Maasgebung bes Definitif-Tractats an Une übertragen, und auf gleiche Beife auch hinwiederum an bes herrn Bischofe Durchlaucht und Liebten cediret merben; fo fegen Bir gleichfalle hieburch fefte, baß bas Appanagium von 6000 Reichsthaler für einen jeben appanagirten Pringen in linea collatorali, wenn beren vorhanden find, gleichfalls auch zu ewigen Tagen benbehalten und continuiret merben folle.

4.

So wie nun Diefe Richtschnur in ber Folge beständig teobachtet werten scll; so wollen Bir jebennoch, bag bie gegenwartig am Leben fich befindende bente Bollsteinische Bringen Wilhelm August und Peter Friederich als leibliche Bruder-Sohne tes Berrn Bischofe Durchlaucht und Liebten, ein jeber anjeto aus ten Grafichaften Ditenburg und Dellmenhorst ein Appanagium von 20,000 Reichsthaler erhalten und genießen follen. Betoch verftehet es fich hieben von felbft, bag biefes jährliche Appanagium nur in Ansehung ber Summe fich auf beren beiberfeitiges Leben und nicht weiter erftreden foll.

5.

Bas die Prinzessinnen biefer jungeren

auch von jest und zu ewigen Zagen in diese погствь Голштинскомъ, отныев и на въчныя времена въ семъ графствъ правильно должны быть сохраняемы.

3.

Такъ какъ графства Ольденбургъ и Дельменгорсть по смыслу окончательнаго трактата переданы были Намъ безъ мальйшихъ обремененій долгами и такимъ же образомъ снова Е. Св. Епископу уступлены, то постановляемъ Мы симъ, что удёльная сумма въ 6,000 рейхсталеровъ для каждаго надъленцаго принца въ боковой линіи (linea collaterali), если таковые будуть находиться, равнымъ образомъ на въчныя времена должна быть выплачиваема и впредь.

4.

Такъ какъ это правило въ последствін должно быть въ точности соблюдаемо, то желаемъ Мы во всякомъ случав. чтобы находящіеся нынё въ живыхъ оба Голштинскіе принца Вильгельмъ Августь и Петръ Фридрихъ Людвигъ, какъ родные племянники Его Св. Епископа, нынъ же получали бы и пользовались наждый отъ графствъ Ольденбурга и Дельменгорста удёльною суммою вы 20,000 рейхсталеровъ. Однакоже разумъется само собою, что сія ежегодная удъльная сумма относительно размъра должна продолжаться имъ только пожизненно, но не далбе.

5.

Что касается до принцессъ сей млад-Branche in linea collaterali anbelanget; fo шей вътви въ боковыхъ линіяхъ, то въ bleibt es in alle wege ben bem, was im Stom's отношении остяется во всемъ тотъ Saufe Sollstein-Gottory dieserwegen in den же порядокъ, каковой въ послуднее lettern Zeiten gebräuchlich gewesen. Rur foll fich niemals bas benen unverheiratheten Brinzeffinnen competirente appanagium aus benen Grafichaften Olbenburg und Dellmenhorft über 1000 Reichsthaler jährlich, und ben beren Bermählung ber Brautschat fich niemals über 12,000 Reichsthaler erftreden burfen, bamit das Rehn auf alle bestmögliche Art und Reise же ихъ въ бракъ приданое ихъ нивогда conserviret werben moge.

Ein Gleiches gilt auch von benen Witwen Witthum niemals die Summa von 4,000 Reichsthaler aus gleichem Grunde überfdreiten foll.

6.

Co wie nun aus allem tiefen fattfam erhellet, baß Wir auf alle nur erfinliche Urt und Beife bas Bohl und ben Flor bes jungern Sollstein-Gottorpichen Sauses jum Augenmert haben; fo follen meter Ge. Durd laucht der Bischof als primus acquirens, noch auch teffen Descendenten und alle fünftige Successores jemale befugt fein, ohne Unfern ober Unscrer Descendenten ausbrücklichen Consens, jo wie auch ohne Miteinstimmung aller übrigen Collateral-Agnaten, oberwehnte Grafichaften ju verpfanten, eber mit hypothecarischen Schulden zu beburden, noch sonften auf irgent einige Art und Beife ju zergliedern ober ju ichmalern, als auf welchen Fall Wir jeben Dieferwegen entgegen handelnden Schritt als eine offenbare Rullität zu betrachten genötiget fenn merben.

7.

Gleichwie Wir Und angelegen fenn laffen merten, mit und benebst Gr. Rönigt. Danischen Mas Королемь Датскимъ, приняли на себя

в;)емя соблюдаемъ былъ въ этомъ отношеніи въДом'в Голштейнъ-Готторискомъ. Однако же ни въ какомъ случав незамужнія принцессы сего Дома не могутъ пользоваться удёломъ отъ графствъ Ольленбурга и Лельменгорста свыше 1.000 рейхсталеровъ ежегодно, при вступленіи не можетъ превышать 12,000 рейхсталеровь, дабы всёми возможными средствами это ленное владение могло быть сохраняемо.

Тоже относится и до вдовъ царствуюdes regirenden herrn, als beren jährliches щаго государя, такъ что ежегодная вдовья пенсія ни въ какомъ случав, на тъхъ же соображеніяхъ, не должна превышать 4,000 рейхсталеровъ.

6.

Поелику изъ всего этого достаточно явствуеть, что Мы прилагаемъ заботы, всвми возможными средствами и способами, ко благу и процвътанію младшей линіи Голштейнъ-Готторпскаго Дома, то Е. Св. Епископъ, какъ первий пріобрвтатель, а также его потомки и будущіе преемники обязываются, точно выраженнаго согласія Нашего или Нашихъ преемниковъ, равно какъ и безъ соглащенія съ прочими боковыми родственниками, не закладывать упомянутыхъ графствъ или же обременять ихъ гипотечными долгами, или же какимъ либо образомъ ихъ раздёлять и уменьшать, на каковой случай Мы каждое подобное распоряжение принуждены будемъ объявить недействительнымъ.

7.

Такъ какъ Мы, совокупно съ Е. В.

Bertzogthum zu befördern; fo follen und mußen auch bes herrn Bischofe Durchlaucht sogleich nach erlangtem Befit berfelben Gich ebenmäßig auf die gebührende Beife Diefermegen verwenden. Wie benn biefelben um ben Dber-Lehnsherrlichen Consens ben bem Romisch-Raiserlichen Sofe, und um den Lehns-Consens ben bem Chur= und Hochfürftlichen Saufe Braun= schweig und Luneburg wegen bes Stabt= und Budjadinger-Landes angewandt und befliffen fenn mußen.

8.

Uebrigens versprechen Wir für Une und Unsere Descendenten, sowol bem primo acquirenti, als auch allen nachfolgenten Befigern biefer Grafichaften Unfere gnabige und geneigte Protection ben Erfüllung obiger gesamten Buncte angebeben zu laffen.

9.

Alles basjenige, was in gegenwärtigem Instrumento Cessionis, welches Wir als eine pragmatische Borschrift, und zugleich als eine unverbrüchliche Familien-Sanction betrachtet wißen wollen, verfaßet worden, foll, fo wie von Une, alfo auch von Unfern Rachfolgern, ale perpetuirlichen Chefs bee Sollstein. Gottorpfchen Saufes, gleichfalls unverbrüchlich und unveränderlich aufrecht erhalten und befolget werben, gleich benn Une, fo wie Ihnen, Die Obsorge hiedurch vorbehalten wird, bag allen biefen Buncten von ben jedesmahligen Befigern ber Grafschaften Oldenburg und Dellmenhorst getreulich und unveränderlich nachgelebet werde.

Bu Uhrfund und Befraftigung alles begen haben Wir diese Cessions-Acte eigenhändig изложеннаго подписали Мы сей акть

jeffat die Erhebung der benden Grafschaften in ein заботы о возведении обоихъ графствъ въ герцогства, то Е. Св. Епископъ обязывается, немедленно после вступленія во владение герпогствами, равнымъ образомъ въ этомъ отношении сделать необходимые шаги. Такимъ образомъ Его Свътлостъ долженъ употребить и приложить всё старанія получить верховное ленное согласіе отъ Римскаго Импера-Двора и ленное согласіе у торскаго курфирста и князя Брауншвейгскаго и Люнебургскаго относительно города и провинціи Будъядингеръ.

8.

Впрочемъ объщаемъ Мы, за себя и Нашихъ потомковъ, оказывать Наше милостивое и благосклонное покровительство, какъ первому пріобретателю, такъ равно и последующимъ владетелямъ сихъ Графствъ при исполненіи вышеизложенныхъ пунктовъ.

9.

Все то, что изложено въ настоящемъ акть объ уступкь, который Мы желаемь считать за прагматическій законъ, также за ненарушимую фамильную санкцію, должно быть Нами, равно какъ и Нашими наследниками, какъ постоянными главами Голштейнъ-Готторпскаго Дома, равнымъ образомъ ненарушимо и неизмѣнно сохраняемо и исполняемо, а также Намъ и Нашимъ наследникамъ симъ же предоставляется попеченіе о томъ, чтобы всв сіи пункты каждымъ изъ владъльцевъ Графствъ Ольденбурга и Дельменгорста свято и неизменно были сохраняемы.

Въ удостовъреніе и укръпленіе всего

lichen Inflegel bedruden lagen.

Co geschehen zu Beterhoff ten 19. Julii, bee 1773ften Sahres.

Paul.

C. N. Panin.

C. v. Saldern.

# № 2.

1777, 26 juin (7 juillet). Acte concernant les prétentions de la ligne cadette de la Maison de Holstein-Gottorp, conclu au nom de S. A. I. le Grand Duc Héritier de Russie, en qualité de Duc de Schleswig-Holstein.

## Im Rahmen ber beiligen und hochgelobten Dreieinigfeit.

Rund und zu wißen set hiemit allen benen fo baran gelegen. Demnach Ihro Kanserliche Hoheit ber Durchlauchtigfte Fürst und herr Paul Ranserlicher Kronpring, Thronfolger und Großfürst aller Reußen, Erbe ju Rormegen, Bergog ju Schleswig, Sollstein, Stormarn, und ber Dithmarschen, wie auch zu Olbenburg, ale beständiger und höchster Chef bee Bergeglich Sollftein Gottorpifchen ganzen Saufes.

-So tann ferner ter Sochwürdigfte Fürft und herr, herr Friedrich August Bischof ju Lubed, Erbe ju Norwegen, Bergog ju Chleswig Sollstein, Stormarn und ber Dithmarichen, regierenden Bergog zu Dibenburg, ale ersterer Repraesentant ber jungern Bergoglichen Linie, ale regierenter Bergog Berr bes Bergogthums Oltenburg und ale Besiter und Director ber samtlichen Bergoglich-Schleswig-Sollfteinschen Fideicommiss-Buther;

unterfaprieben, und mit Unferm Groß-Fürst- объ уступк в собственноручно и повельли приложить Нашу Велико - Княжескую печать.

Въ Петергофъ, 19 іюля 1773 года.

Павелъ. Графъ Н. Панинъ. К. фонъ Сальдериъ.

# 2.

1777 г., іюня 26-го (іюля 7-го). Акть относительно притязаній младшей линіи Голштейнъ-Готторискаго Дома, заключенный отъ имени Е. И. В. Великаго Князя Цесаревича, въ качествъ герцога Шлезвигъ-Голштинскаго.

# Во имя Святой и Высовочтиной Тронцы.

Симъ объявляется всёмъ, кому вёдать о томъ надлежить. Е. И. Высочество Великій Князь Павелъ, Императорскій Наследный Принцъ и Великій Князь Всероссійскій, наслідникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голштинскій, Штормарискій и Дитмаршенскій, а также Ольденбургскій, какъ ностоянный и верховный шефъ Велико-герцогского Голштейнъ-Готторискаго Дома.

За симъ высокочтимый Князь и Государь Фридрихъ Августь, епископъ Любекскій, наслідникь Норвежскій, герпогъ Шлезвигъ - Голштинскій, Штормарискій и Дитмаршенскій, царствующій Герпогъ Ольденбургскій, какъ старшій представитель младшей Герцогской линіи, какъ царствующій Герцогъ Ольденбургскій, владётель и директоръ всёхъ въ Шлезвигъ-Голштинскомъ Герцогствъ фидеикоммисіонных имфній;

Bie auch endlich ber Sochwürdigft Durchwie auch ju Olbenburg ale nachster Agnate, und nach Abgang ber Bifchoflichen mannlichen Descendenz, eventueller Successor in obige Lande, und Bergogliche Kamilien Fideicommisse.

Es allerseits in reifliche Ermägung gezogen und mit fester Ueberzeugung eingesehen, baß Eintracht und gutes Bernehmen zwischen bem Chef und benen Bliedern bes Sochfürstlichen Saufes freundschaftliches und Begenseitiges Butrauen ben fich eräugnenden Borfallen, welche die Ruhe beffelben ftohren fonnten, freundvetterlich Bereinbahrung zu ben gemein= schaftlichen Endzwed, alles basjenige zu ent= fernen, mas jest ober in Bufunft zu Irrungen und Dighelligfeiten in bem Sochfürfiliden Saufe Unlag geben und babero mittelbarer Beife auch auf bie Glüdfeeligfeit berer 3hm von Gott verliehenen gande und Unterthanen einen hochstnachtheiligen Ginfluß haben fonnte, Die festeste Stugen find auf welche nicht allein ber Klor und bas Aufnehmen bes Soch= fürftlichen Saufes felbsten, sondern auch ber Boblstand und die Gludsecligkeit seiner Lande und Unterthanen fich grunten.

Und bann biefe jum allgemeinen Boht bee Bangen abzwedenbe Besinnung burdy ben in bem Sochfürstlichen Saufe fich eräugneten ichmeralichen und betrübten Borfall aufe neuc belebt wird, ba, nach bem unerforschlichen Rathschluß ber göttlichen Borfehung, Die Leibes: und Gemüthe-Beschaffenheit sowohl, ale bic bavon abhengenden Weistes-Fähigfeiten und Befinnung bee Durchlauchtigften Erbpringen Peter Friederich Wilhelm, welcher burch принца Петра Фридриха Вильгельма.

А также высокочтимый Светлений lauchtigste Kurft und herr herr Peter Frie- Князь и Государь Петрь Фридрихъ Людderich Ludwig, Coadjutor res Sochitifts вигь, коадъюторъ соборнаго капитула Lubed, Crbe ju Norwegen, Gerzog zu Schleswig- въ Любекв, наследникъ Норвежскій. Hollstein, Stormarn und der Dithmarichen, герпогъ Шлезвигъ-Голштинскій, Штормарискій и Дитмаршенскій, а также Ольденбургскій, какъ ближайшій агнать и съ прекращеніемъ Епископскаго мужескаго ноколвнія предполагаемый преемникъ въ вышеупомянутыхъ странахъ и въ герпогскихъ фамильныхъ филенкомиссахъ.

> По всестороннемъ зрѣломъ обсужденіи и съ твердымъ убъжденіемъ признали, что единодушіе и доброе согласіе между главою и членами Высококняжескаго Дома, дружественное и обоюдное ловъріе при возможныхъ случайностяхъ, которыя могли бы разстроить спокойствіе ихъ, дружески-родственное согласіе направить къ общей цели и удалить все то, что нынѣ или въ будущемъ могло бы дать поводъ къ ошибкамъ или не удовольствіямъ въ Высоковняжескомъ Домѣ и, такимъ образомъ, непосредственно весьма дурно вліять на счастіе Богомъ ввъренной имъ страны и подданныхъ, теми крепчайшими опорами, на которыхъ зиждутся не только процвътание и возвышение самаго Высококняжескаго Дома, но благосостояніе и счастіе ихъ страны и ихъ подданныхъ;

И за симъ это во всеобщему благу направленное убъжденіе, вслъдствіе грустныхъ и печальныхъ событій въ Великогерцогскомъ Домв, вновь оживится и по неисповъдимымъ опредъленіямъ Божія промысла, телосложеніе и душевное настроеніе, равно какъ и вытевающія изъ сего душевныя способности и характеръ Е. Св. наследнаго

seine Geburth, und die in dem Hochfürstlichen Hause eingeführte Erbfolge, dermaleinsten zur Regierung bes der jüngern Herzoglichen Linie zugewandten Berzogthums Oldendurg bestimmt ist, nach allen bisherigen Ersahrungen nicht so beschaffen sind, daß man sich in der Folge wegen der Glückseeligkeit dieser Lande daben beruhigen könnte; vielmehr zu besürchten stehet, daß dermaleinst, wenn durch kluge Borsicht und zeitig treffende Arrangements dem lebel nicht vorgebeugt wird, unangenehme Irrungen in dem Herzoglichen Hause entstehen möchten, woben das künstige Glück der Unterthanen einer augenscheinlichsten Gesahr ausgesetzt sein würde:

Als haben Sochstbieselben, die wohlerwogene seste Entschließung gefasset, alle diese
zu befürchtende nachtheilige Folgen mit vereinten Krästen aus dem Wege zu räumen,
und in einer von allerseits hohen Contrahenten,
durch gewisse dazu ernannte und bevollmächtigte
Ministres zu errichtenden sörmlichen FamilienConvention solche unausstößliche Beranstaltungen zu tressen, wodurch die Wohlsahrth
des Herzoglichen Hauses und dessen Lande
und Unterthanen sest gegründet und auf die
Zukunft gesichert werden möge.

Bu bem Ende sind von Ihro Kanserlichen Soheit dem Großsursten aller Reußen, der an dem Hochsurstliche Bischöflichen Hose zu Eutin subsistirende Rußisch-Ranserliche Ranzelens Rath und Ministre herr Johann von Mestmacher, von Ihro Hochsurstlichen Durchlaucht den Bischof und regierenden Herzog zu Oldenburg, Höchstero dirigirender Ministre, Oberstandbrost des Herzogthums Oldenburg und würdlicher Geheimer Rath, herr Friederich Levin, des heil. Römischen Reichs Graf von

который по своему рожденію и по принятому въ Великогерцогскомъ домъ закону о насл'едовании предназначенъ въ настоящее время къ управленію предоставленнымъ младшей герцогской линіи герцогствомъ Ольденбургскимъ, не находятся въ такомъ положеніи, чтобы вносл'вдствіи можно было успоконться относительно благоденствія этой страны. но болбе опасаться предстоить, что въ случав, если благоразумною предусмотрительностію и своевременными соглашеніями опасность не будеть предотвращена, могуть произойти въ герцогскомъ Домф неблагопріятныя недоразумънія, причемъ счастливая будущность подданныхъ можеть быть предоставлена очевиднымъ опасностямъ.

Такимъ образомъ высокія поименованныя стороны благоволили принять твердое рѣшеніе, всѣ таковыя опасныя послѣдствія соединенными силами устрапить и чрезъ назначенныхъ и уполномоченныхъ для заключенія формальной фамильной конвенціи министровъ принять слѣдующія непоколебимыя распоряженія, коими преуспѣяніе Герцогскаго Дома, его страны и подданныхъ будетъ упрочено и на будущее время обезпечено.

Съ таковою цёлію отъ Е. И. В. Великаго Князя Всероссійскаго назначенъ и уполномоченъ былъ состоящій при Высококняжескомъ Епископскомъ Дворё въ Эйтинё россійскій императорскій коллежскій совётникъ и министръ Иванъ фонъ Местмахеръ, отъ Е. Св. Великаго Князя Епископа и царствующаго Герцога Ольденбургскаго его первый министръ, главный бальи Ольденбургскаго Герцогства, Дёйств. Тайный

St. Stanislaus Orbene Ritter.

Unt von Ihro Sochfürftlichen Durchlaucht tem Coadiutor ju Lubed. Bringen Peter Friederich Ludwig ebenfalls ber vorbenannte Rußisch=Ranferliche Rangley=Rath und Minifter Berr von Mestmacher ermahlet und bevollmächtigt worden, um beshalb zusammenzutreten, bie burch ben obangeführten für bas gange Bochfürstliche Saus außerst schmerzhaften Fall nothwendig geworden Arrangements nach ben Absichten ihrer resp. Bochften Committenten ju verabreben, und eine formliche Convention zu errichten. Welche Ministres bann, nach vorhergesehener Auswechselung ihrer Bollmachten, auch wurflich jusammengetreten find und nachgehaltenen Conferenzen über nachstehende Bunkte fich vereinigt und folgende Convention bis jur höchsten Ratification geschlossen haben.

## ARTICULUS I.

Ihro Ranserliche Sobeit ber Großfürst erklaren gnabigft: wie Sie, ale Chef bee gesammten Berzoglich-Sollstein-Gottorpischen Saufes, fich nicht allein verbunden erfennen, für bie Glüdfeeligfeit, Ruhe und Bohlfahrt beffelben und beren ihm anvertrauten Unterthanen, eine in obiger Qualité Ihnen obliegende allgemeine Gorgfalt ju tragen, sonbern daß auch die besondere gartliche und freundschaftliche Zuneigung, welche Sie für bie jungere Linie Ihres hohen Saufes hegen und auf die überzeugenbste Art burch bas berfelben verschaffte ansehnliche fürstliche Etablissement an ben Tag gelegt haben, es Ihnen zu einer angenehmen Bflicht mache, biefe allgemeine Borforge auch auf einzelne in bem Sochfürft-

Holmer, tes weißen Abler, St. Annen und Совътникъ, Фридрихъ Левинъ, Священной Римской Имперіи графъ фонъ Гольмерь, кавалерь орденовь Белаго Орла. Св. Анны и Св. Станислава.

> И отъ Е. Св. Великаго Герпога Коадьютора Любекскаго, принца Петра Фридриха Людвига равнымъ образомъ вышеупомянутый Россійскій Императорскій коллежскій сов'єтникъ и министръ фонъ Местмахеръ, для соглашенія въ томъ, чтобы определить, согласно видамъ ихъ обоюдныхъ высовихъ довърителей, оказавшійся необходимымъ. всявдствіе вышеприведенных для всего Высоковняжеского Дома прискорбныхъ случаевъ, порядовъ и для заключенія формальной конвенціи; каковые министры, послё обмёна ихъ полномочій. лёйствительно собрадись и после состоявшихся конференцій согласились на нижеслівдующіе пункты и до Высочайшей ратификаціи заключили слёдующую конвенцію.

## Статья І.

Е. В. Великій Князь всемилостивьйше объявляеть: какъ глава всего Герпогскаго Голштейнъ-Готторискаго дома, не считая только одного себя обязаннымъ имъть въ этомъ качествъ общее попеченіе о счастін, спокойствін и преуспъяніи сего дома и ввъренных вему подданныхъ, но изъ особенной сердечной и дружественной привязанности, каковую онъ питаеть къ младшей линіп своей высокой фамиліи и выразиль оную торжественнымъ образомъ доставленнымъ сему дому значительнымъ княжескимъ учрежденіемъ, ставить себ' особеннымъ долгомъ, эти общія попеченія распространить на отдъльные могущіе быть lichen Saufe fich eräugnende Källe bargestalt | Въ Высововняжесвомъ домв случан, таzu erftreden, daß dadurch die Bohlfahrt des: вимъ образомъ, дабы благоденствіе онаго felben in alle Bege beforbert und erhalten alles aber, mas ju Brrungen Anlag geben fonnte, abgewendet werben moge.

Bon biefen gewogentlichen und freundschaftlichen Befinnungen belebt, haben Ihro Ranferliche Soheit bei bem in ber Kamilie bes Durchlauchtigften Bischofe und Bergoge fich hervorgethanem betrübten Borfall, an welchen Sie ben gartlichsten Antheil nehmen, barauf Bebacht genommen, wie und burch was für Mittel ben benen traurigen Bemuthes und Seelen-Umftanben bes Durchlauchtigften Erbpringen Peter Friederich Wilhelm, bermaleinsten nach bem töbtlichem hintritt bes jestregierenben Bischofe und Bergoge Durchlaucht (welchen Gott noch lange verhüten wolle) bie Ruhe bes Sochfürftlichen Saufes felbft, beffen Lande und Unterthanen erhalten, und auf bie Butunft ficher gestellt werben moge.

Und die Ihro Ranserliche Soheit überzeugt find, daß biefer Endzwed am beften burch eine von dem Durchlauchtigsten Bischof zn errichtenbe vaterliche Disposition und lette Willends Berordnung erreichet werben fonne; Ale haben Sie benfelben freundvetterlich ersucht, burch Errichtung ber gebachten Disposition, ju biefen gemeinschaftlichen Endzwed bie Sand zu bieten und baburch ju einer ferner bauerhaften Bludseeligkeit ber jungern Bergoglichen Linie Dero Lande und Unterthanen ben Grund gu legen.

## ARTICULUS II.

Da nun Ihro Hochfürstliche Durchlaucht ber Bifchof und Bergog fich ju Errichtung biefer Disposition fo geneigt als bereitwillig finden lagen, fo daß diefelbige diefer Convention ковое отъ слова до слова должно быть

на всёхъ путяхъ могло быть спосившествуемо и сохраняемо, все же могущее подать поводъ къ недоразуменіямъ могло бы быть устранено.

Одушевленный сими благосклонными и дружественными намфреніями, Его Императорское Высочество при происшедшемъ въ фамиліи Е. Св. Епископа и Герцога прискорбномъ случав, въ воторомъ онъ принимаеть сердечное участіе, обратиль вниманіе на то. какимъ образомъ и какими средствами при томъ печальномъ и душевномъ настроеніи Его Светлости Наследнаго Принца Петра Фридриха Вильгельма, въ случав кончины нынв правящаго Светлениаго Епископа и Герцога (отъ чего Боже да сохранить на долгое время) сохранить спокойствіе самаго Высовокняжескаго дома, его страны и подданныхъ и поставить на будущее время въ безопасность.

И вакъ Е. И. Высочество убъжденъ, что сія цівль наилучшим образом можеть быть достигнута сделаннымъ Его Свътлостію Епископомъ семейнымъ распоряженіемъ и духовнымъ завѣщаніемъ; то и просиль онъ родственнымъ образомъ чрезъ составление помянутаго распоряженія содействовать въ достиженіи этой общей цёли и тёмъ самымъ положить основаніе въ дальнёйшему продолжительному благосостоянію младшей герцогской линіи, ся страны и подданныхъ.

## Статья II.

А какъ Е. Св. Епископъ и Герцогъ изъявилъ согласіе и готовность къ осуществленію сего распоряженія, то таron Wort zu Wort mit einverleibet werden включено въ сію конвенцію. Е. И. В. foll: 216 versprechen 3hro Ranserliche Sobeit Великій Князь объщаль считать таковое ber Großsürst sothane väterliche Berfügung родительское распоряжение и последнюю und legte Billene:Berordnung ale ein unver: волю за ненарушимый фамильный заbrüchliches Kamilien. Gefet anzusehen, barüber конъ онаго держаться, твердо оный au halten, dieselbe fraftigst und so viel an сколько отъ него зависить охранять и Эфпен ій, ди ффивен, ди фантфавен und die споспетиествовать его исполненію во Erfüllung berfelben, nach allen Ihren Puncten und Clausele, bestmöglichft zu beforbern.

## ARTICULUS III.

Der Sochwürdigst Durchlauchtigste Bischof und Bergog find auf tas lebhaftefte und tantbarfte von ber gartlichen und freundschaftlichen Befinnung gerühret, welche 3hro Rapferliche Sobeit ber Großfürst burch bie vorgesette Sobe Fürsorge für bie Glüdseeligkeit Ihres Saufes an ten Tag legen, und welche Ihnen bei bem ichmerghaften Borfall, welcher 3hr vaterliches Berg bishero mit Gorgen und Traurigfeit überhäuft hat, ju nicht geringen Troft und Beruhigung gereichen.

Sie find überzeugt und erfennen bie von Ihro Kanserliche Sobeit in Borichlag gebrachten Mittel für Die besten und zwede bienlichsten.

Sie haben Sich auch bahero aus sothaner Ueberzeugung bewogen gefunden eine testamen= tarifche Berordnung ju machen, in welcher Sie Ihre für Dero gesammte fürstliche Kamilie fowohl, ale für Dero fämtliche geliebte Unterthanen hegende gartliche und landesväterliche Gefinnungen nicht allein an ben Tag geleget, fondern auch alle biejenigen Maagregeln er= griffen ju haben glauben, woburch beider jufünftig Glud und Ruheftand erhalten, beförbert und gegen alle zu befürchtende Bufalle in Sicherheit gesetzte werden tonne; welche tefta= mentarische Berordnung bann von Bort gu Bort also lautet.

(Bier folgt ber Tegt bes herzoglichen Zestamente).

всъхъ пупктахъ и опредъленіяхъ.

## Статья Ш.

Е. Св. Епископъ и Герцогъ самымъ живымъ и признательнымъ образомъ тронуть сердечнымъ и дружественнымъ намъреніемъ, которое изъявляетъ Е. И. В. Великій Князь въ выраженныхъ имъ попеченіяхъ о благоденствін своего дома. и которое ему, при прискорбномъ случав наполнявшемъ до сихъ поръ Его ролительское сердце заботами и печалью, послужить къ немалому утъщенію и успокоенію.

Онъ убъжденъ и признаетъ предложенное Его Императорскимъ Высочествомъ средство наилучшимъ и наиболѣе цълесообразнымъ.

Въ такомъ убъждени онъ решилъ сдълать завъщательное распоряжение, въ которомъ онъ не только излагаетъ свои сердечныя и отеческія намфренія о всей своей герцогской фамиліи, но также о всёхъ ихъ возлюбленныхъ подданныхъ, но и принимаеть всв меры, которыя охранять будущее счастіе и спокойствіе тъхъ и другихъ и предупредятъ всъ могущіе быть опасные случан; каковое постановление отъ слова до слова изложено такъ:

(Здёсь слёдуеть тексть духовнаго завёщанія герцога).

## ARTICULUS IV.

Gleichwie nun Ihro Hochfürstliche Durchlaucht ber Bifchof und Bergog feinesweges zweifeln, es werben vorstehente Ihre väterliche Disposition und lette Willend-Berordnung von allerseits höchsten Conthranten (sic.) vollständig, und zu bem intendirten gemeinschaft= lichen Entamed hinreichend befunden werben, Als hegen Sie bie ungezweiselte Buversicht, daß Ihro Kanserliche Sobeit ber Großfürst ale höchster Chef Dero Saufes, nach ter bereite von Sochstbenenselben geschehener gewogentlichen Erflarung, Dieselbige ale ein Kamilien-Gefet anzusehen, fraftigft zu schüten und zu handhaben geruhen werben. Bie Sie benn auch ju Ihres vielgeliebten herrn Neveu bes Pringen Coadjutoris Durchlaucht bas unträgliche Butrauen haben, es werben Diefelben fich bie in ber gedachten letten Willens= verordnung gemachten Arrangements gefallen lagen, Diefelben fo viel an Ihnen ift, in allen Buncten auf bas genauefte erfüllen und barüber fraftigft ju halten.

## ARTICULUS V.

Der Durchlauchtigste Prinz Peter Friederich Ludwig Coadjutor bes Sochstifts zu Lübed, verehren mit innigfter Rührung die hulbreiche Fürforge Ihro Ranferlichen Soheit des Großfürsten und bie wohlthätigen väterlichen Befinnungen Dero herrn Oncles bes Durchlauchtigsten Bischofe, welche Sie mit ben Empfindungen bes herzlichsten und warmften Dankes erkennen. Und gleich wie Gie überzeugt find, baß burch bie gegenwärtig getrof= fenen Arrangements, und besonders burch verstehende väterliche Disposition und lette Willens-Verordnung das mahre Wohl des gangen Sochfürstlichen Saufes und bie Blud: feeligkeit beffen Lande und beffen Unterthanen

### Статья IV.

Какъ Е. Св. Епископъ и Герпогъ ни коимъ образомъ не сомнъвается, что изложенное имъ родительское распоряженіе или изъясненіе послідней воли всвии договаривающимися сторонами совершеннымъ и достаточнымъ для указанной общей цъли признано будетъ, то онъ питаетъ несомивнное упованіе, что Е. И. Высочество Великій Князь, какъ Глава сего Дома по сделанному уже благосклонному заявленію, булеть сіе считать какъ фамильный законъ, твердо охранять и соблюдать; равно какъ онъ цитаетъ несомнънцую увъренность въ томъ, что Его возлюбленному племяннику Свётлейпіему Принцу Коадьюгору изложенное въ духовномъ завъщаніи распоряжение угодно будеть, и что онь, на сколько отъ него зависитъ, во всёхъ пунктахъ оное въ точности исполнить и будеть онаго твердо держаться.

### Статья V.

Е. Св. Принцъ Петръ Фридрихъ Люд вигъ Коадьюторъ Любекскій, почитая съ сеплечною благодарностью милостивыя заботы Е. И. В. Великаго Князя и благольтельныя отеческія нам'вренія своего Дяди Светлейшаго Епископа, принимаеть оныя съ чувствомъ сердечной и горячей благодарности. А какъ онъ убъжденъ, что нынъ установленнымъ соглашениемъ и въ особенности отеческимъ распоряженіемъ и завѣщаніемъ основывается и сохраняется истинное счастіе всего Высоковняжескаго Дома, благоденствіе ихъ страны и подданныхъ. на сколько это доступно человъческому so well als menschick Borsicht nur immer предусмотриню, — то вышеизложенное Als laffen Sie fich vorgebachte Arrangements nicht allein gefallen, sonbern nehmen auch bas von Dero Berrn Oncle bem Durchlauchtigsten Bischof errichtete und Dieser Convention ein= verleibte Testament nach seinem gangen Inhalt. in allen feinen Buntten und Claufeln an, verfprechen baffelbe ale ein unverbrüchliches Familien-Befet ju erfennen und angufeben, es fo viel Ihnen obliegt, auf bas genaueste ju erfüllen und in Bollftredung ju bringen.

## ARTICULUS VI.

Beil nun ber Durchlauchtigfte Bifchof und Bergog ben ber Errichtung Dero letten Billens-Berordnung und biefer gegenwärtigen Convention feine andere ale bie preismurbige Absicht ber Befestigung ber Gludseeligkeit Bochftbero Lanbe und Unterthanen, ber Erhaltung bes Flore Dero Fürstlichen Saufes und ber mit letteren ungertrennlich verfnüpften perfonlichen Wohlfahrt Dero Berglich geliebten Berrn Neveu sich jum Vorwurf gemachet, und auf ber andern Seite ber Durchlauchtigfte Bring Coadjutor burch bie in vorstehenden Art. V enthaltene ein unbeschränftes Bertrauen an ben Tag legende Erflarung, Bochfibero gleichmäßiges ebles Bestreben ju Erreichung Dieses wichtigen Endzwecks versichert haben; So wollen Gr. Hochfürst-Bischofliche Durchlaucht zu bem Enbe, bamit aus ber in bem & pho XX, bes Testaments Dero Durchl. Herrn Neveu uneingeschränft auferlegten Berbindlichkeit zur Abbezahlung ber noch vorfindenben Schulben, nie und zu keiner Zeit bas Digverständniß entstehen konne, ale wenn biefe unbedingte Pflicht jemahle zu einer Bermehrung ber Schulben Unlag geben merbe, vielmehr burch eine völlige Berichtigung in Absicht biefes fo wichtigen Punkte jum voraus bie

thun fann, seste acgrundet und erhalten werde. определение онъ находить не только угоднымъ, но принимаетъ отъ своего дяди Свётлейшаго Епископа изложенное въ этой конвенціи зав'ящаніе во всемъ его содержащи, во всёхъ пунктахъ и опредъленіяхъ, объщаеть оное разсматривать и признавать какъ ненарушимый фамильный законъ и на сколько до него касается въ точности и во всей полнотв исполнять.

### CTATES VI.

Поелику Е. Св. Епископъ и Герцогъ при составленіи своей посл'вдней воли и настоящей конвенціи им'вль въ виду только достохвальную цёль укрёпить благоденствіе своей страны и подданныхъ, процвътание Герцогского Дома и неразрывно соединенное съ симъ личное благосостояніе сердечно возлюбленнаго его племянника, а съ другой стороны, имветь уверенность въ томъ Светлейшій Князь Коадьюторъ, чрезъ изложенное въ статъв V безграничное довъріе, окажеть оть себя равномфрное благородное стремленіе къ достиженію сей важной цели, то Е. Св. Епископъ и Герцогъ желаеть, чтобы изъ возложеннаго § XX завъщанія на Е. Св. Государя племянника безграничнаго обязательства къ уплатъ могущихъ оказаться долговъ, никогда и ни въ какомъ случаѣ не могло возникнуть недоразумънія, что это безусловное обязательство могло подать новодъ къ увеличенію долговъ, напротивъ, дабы посредствомъ совер. шенной уплаты въ видахъ сего важнаго пупкта на будущее время укрѣпить непоколебимо полнъйшее обоюдное успоvolltommenfte wechselseitige Beruhigung un= umftößlich befestiget werben moge hiedurch ausbrudlich und auf bas feierlichfte erflaren:

I. Daß von ben Schulden, womit Dero Cassen beläftiget find, die altern ober biejenigen, welche Sie theils ben Antritt Bochft Dero Bischöflichen Regierung icon vorgefunden theils felbst contrahiret haben und wovon bie mehreften vermoge bes in vorigen Beiten bewürften Consenses bes regierenben Bergoglichen Sauses und Dero Kürftlichen Agnaten mit einer Hypothek in ben altern Bergoglichen Fidei-Commiss-Buthern verfeben find, fich gegenwärtig nicht über bie Summe von 3mebmal hundert Taufend Reichsthaler Sollsteinisch Courant erftreden.

Ferner bag bie neuern Schulben, welche Gr. Durchlaucht feit Antretung ber Olbenburgifchen Regierung ju Abhaltung ber vielfältigen Dero Casse auf einmal jugeftoßenen und aus ben Ginfunften unerschwinglich gewefenen Ausgaben, unter bloger Berpfandung Dero alljährigen Revenuen contrahiren müßen, die Summe von Zweimal-Hundert und Künfzig Taufend Reichsthaler Sollfteinisch Courant nicht überfteigen.

II. Daß Bochftdieselben weit entfernt fothane vorftebenber maßen bestimmt angegegenwärtige gesammte Schulben weiterbin unnöthig vergrößern zu wollen. nicht nur bas in ben vorberührten § XX bes Teftamente ichon enthaltene Beriprechen ber allmähligen Tilgung berfelben, hiedurch ausbrudlich wiederholen, sondern felbiges bahin wohlbedachtlich ausbehnen, wasmaßen Sie bie Einrichtung treffen zu laffen fich anheischig machen, daß von dem fünftigen 1778ten Jahre an, aus bem Ueberschuß Sochstbero Revenues alliährlich bis Dreißig Tausend Reichsthaler

коеніе, симъ въ точности и самымъ торжественнымъ образомъ объявляемъ:

1) Что изъ долговъ, которые падають на его казначейство, прежніе или тв. которые частію существовали при начал'в управленія Е. Св. Епископа, частію же завлючены имъ самимъ, изъ воихъ большая часть съ испрошеннаго въ прежнія времена согласія царствующаго Герцогскаго Дома и княжескихъ агнатовъ снабжены гипотевами въ старшихъ герцогскихъ фидеи - коммиссіонныхъ имвніяхъ, не превышають въ настоящее время суммы двухъ сотъ тысячь рейхсталеровъ голштинской монеты.

Далве, что болве новые долги, которые Его Свътлость со времени вступленія въ управленіе Ольденбургомъ, для нокрытія его кассою многоразличныхъ отъ внезапно случившихся и изъ доходовъ не покрываемыхъ выдачъ, долженъ былъ заключить подъ обезпеченіе своихъ ежегодныхъ доходовъ, не превышають суммы въ двёсти пятьдесять тысячь рейхсталеровь голштинсвой монеты.

II. Его Высочество за симъ не только отказывается вышеозначенную ОНРОТ опредвленную сумму долговъ безъ необходимости увеличивать, и не только повторяеть здёсь въ точности обязательство постояннаго погашенія оныхъ, упомянутое въ § XX завѣщанія, но и распространить оное до того, чтобы имъть возможность сдълать распоряженіе, начиная съ будущаго 1778 года изъ остатковъ отъ его доходовъ ежегодно тридцать тысячь рейхсталеровъ должны быть отчисляемы на погашение auf ben hauptstuhl ber Schulben abgezahlet главныхъ долговъ, каковое обязательство werden follen, eine Berpflichtung die Sie gum онъ во благу страны и своихъ насл'вдBeften bes Landes und Dero Durchl. Rachfolger um so ehender willig übernehmen, ba nunmehro abzusehen ift, bag nachft gottlicher Bulfe feine folche wichtige außerorbentliche Ausgaben weiter entstehen fonnen, Die nicht ben Beobachtung einer Ordnungemäßigen haushaltung, aus den überschießenden Landes. Einfünften mit bestritten werben fonnten.

III. Daß folder gestalt also und ben biefer festgeseten heilfamen Ginrichtung, Sochft Dero Durchl. herrn Neveu und fünftiger Landes Administrator nicht nur Die völlige Bewißheit erlangen, baß feine weitere Erhöhung dieser jusammen auf Biermal hundert und Kunfzig Taufend Reichsthaler Sollsteinisch Courant fich erstredenden jegigen Schulben-Laft, Stattfinten tonnen noch mogen, fonbern über bem hierin bie vollfommenfte beruhigenbe Sidjerheit finden, baß folche mit bem Ablauf eines jeden Lebens Jahres Gr. jestregierenden Sochfürstl. Durchl, beträchtlich werde verringert werben.

### ARTICULUS VII.

Gr. Sochfürstl. Durchlaucht ber Bischof und Bergog wollen gur fernerweitigen Bestätigung bes unabläßigen Bunfches mit Dero Durchl. Berrn Neven die Bande eines uneingeschränkten reciproquen Bertrauens immer fester ju fnüpfen auch ben § XXI Bochft Dero Teftamente, und bie barin bem fünftigen Durchl. Bischof und Landes Administratori auferlegte Aufrechterhaltung ter ertheilten Bestellungen, Expectanzen, Pensions Berficherungen und lichen Gerechtsamen und Einkunften nachtheilige постоянныхъ неправомврныхъ

никовъ съ твиъ большею охотою принимаеть на себя, тымь болье что предвидить можно, что съ Божіей помощію не могуть уже случиться такіе важные необыкновенные расходы, которые при соблюденіи правильнаго хозяйства не могуть быть покрываемы изъ остатковъ оть государственныхъ доходовъ.

Ш. Что при такомъ положеніи явла и при этомъ благодетельномъ распоряженіи Его Св. племянникъ и будущій правитель страны не только пріобрѣтаеть полное убъждение въ томъ, что никакое дальнъйшее возвышение сихъ вь сложности достигающихъ до четырехъ сотъ нятидесяти тысячь рейхсталеровъ голштинской монеты нын вшнихъ долговъ не можеть имъть мъста, но получаеть изъ сего и полнъйшую успокоивающую увъренность, что сін долги съ истечениемъ каждаго года жизни нынъ правящаго Свътлъйшаго Епискона значительно будуть уменьшаться.

### CTATES VII.

Е. Св. Епископъ и Герцогъ намфренъ для дальнейшаго подтвержденія своего постояннаго желанія союзь свой съ Е. Св. племянцивомъ связать все болбе крфико безграничнымъ взаимнымъ довърјемъ и для сего изложилъ въ сей вонвенціи § XXI своего зав'ящанія и вытекающія изъ него для олашукуд Свътлъйшаго Епископа и Правителя страны обязательства опредупеннихъ Brivilegien, aus hochsteigener Bewegung in выдачь, пособій, пенсіонныя обезпеченія dieser Convention dahin erläutert haben. Wie и привиллегіи, объясняеть этоть § въ Sie feine Dero Kürftliche Erben und Rach- томъ смысай, что какъ Его Свитаость folger praejudicirliche beständige Contracte не устанавливаеть для своихъ наследgestalten, noch irgend einige ber Landesherr: никовь и преемниковь какихъ либо

Privilegia realia icmale verleihen werden, | тельствъ и не будуть ножаловаемы убыals burch welche nähere Bestimmung benn точныя для державныхъ правъ и дохоauch von dieser Seite alle nur mögliche Be- довъ привиллегіи, то въ этомъ отношеніи, forgniffe nach ben Gesinnungen bes Bergens по убеждению Е. Св. Герцога, всё воз-Er. Durchlaucht, gehoben werben.

## ARTICULUS VIII.

Damit auch die in ben Sphis XXII, XXIII. brūdlich.

- 1) wie nach Sechst bero Absicht es allerbings
- 2) roch nach Söchst bero Intention mit follen.

### ARTICULUS IX.

Da allerseite Bodiften paciscirenten Theilen; baran gelegen ift, baß bie in tiefer Convention ривающимся сторонамъ угодно, чтобы jum Besten tes gangen Gergoglich-Hollstein: принятымъ въ сей конвенціи ко благу Section pilden Saufes jüngerer Linie getroffene всего Герцогскаго Голитейнъ-Готтори-Arrangements niemahlen einiger Unsechtung, скаго Дома младшей линіи распоряжеvon welcher Seite dieselbe auch geschehen ніямъ ни въ какомъ случай не причи-

можныя онасенія будуть устранены.

### CTATES VIII.

Лабы завлючающіяся въ § XXII. XXIV und XXVI tee Testamente jum besten XXIII, XXIV u XXVI sabbinanis Gaaber resp. Eutinischen und Oldenburgischen год втельныя постановленія для улучше-Dienerschaft des Durchl. Bischofs und Bergogs нія быта Ейтинских и Ольденбургских в enthaltene wohlthätige Bestimmungen nie auf служителей Е. Св. Епископа и Герцога cine willführliche Freiheit der Bedienten selbst не могли быть толкуемы въ смыслъ ihre Stellen niedergulegen ausgedehnt werden неограниченной свободы самихъ служиtonne; Go erflaren der Durchl. Bischof aus- телей покидать свои места, Е. Св. Епископъ въ точности объявляетъ:

- 1) что по намфренію Его Светлости tem regierenten Landesherrn ober Adminis- правящему Государю или администраtratori vorbehalten bleibet und bleiben muß, тору несомнино представляется и должно bie Triftiafeit berienigen Bewegunge-Gründe быть предоставлено обсуждение основаfo ein Bedienter um feine Erlaffung zu be- тельности тохо побудительных в причинъ, gehren anführen wird zu prüfen und solcher: но коимъ служитель будеть требовать gestalt erst seine Einwilligung bagu ertheilen: своего увольненія и только такимъ образомъ изъявлять на то свое согласіе;
- 2) что по мысли Его Светлости, дабы tenen auf solche vorgängige Untersuchung und назначаемыя по такому предваритель-Вепентідина зидипенентен Репропен діє ному изслідованію и утвержденію пен-Bifchöfliche Casse bebürdet werden, sondern сіи не обременяли бы епископскаго bie Onaben Octor allemal auf gleichen guß, казначейства, то денежныя награжденія wie von Söchstenenselben es siets beobachtet всегда пъ одинаковомъ размёрю, какъ wird ber Bergoglichen Chatoul Casse дит это постоянно Его Светлостію соблю-Last fommen und darauf angewiesen werden zaeren, падають на счеть герцогскаго казначейства и оттуда будуть ассигнуемы.

## Статья ІХ.

Какъ обоюднымъ Высокимъ догова-

besto fraftiger geschützet und aufrecht gehalten werben mogen; Und bann bie von Ihro Rugisch-Ranferlichen und Roniglich Danischen Majeftaeten tes Bochfürstlichen Saufes nicht zweifeln läffet, es werben vorgebachte bem Bergog= lichen Sause mit so vielen anabigen und freundvetterlichen Bohlwollen zugethanene Sochften Mächte Ihren Schutz und hohe Guarantie benen in vorstehender Convention verabrebeten Einrichtungen angebeihen laffen. 216 wollen allerseits Söchste Contrahenten Ihro Aussisch= Raiferliche und Roniglich Danische Majestaeten um Dero Sohe Guarantie ehrerbietig und geziemend ersuchen, und fich würksamft bemühen, dieselbige, so bald als sochles thunlig senn wird, ju verschaffen.

### ARTICULUS X.

Begenwärtige Convention foll von allerfeits hohen paciscirenden Theilen in Zeit von breben Monaten ratificiret, und bie Ratificationes allhier zu Eutin ausgewechselt werben.

. ا

### ARTICULUS XI.

Bur mahren Urfund und Bestätigung beffen allen find von biefer Convention bren gleichlautende Exemplaria verfertigt, und ein jedes von allerseits Soher paciscirender Theile bagu bevollmächtigten Ministris befondere unterfchrieben, besiegelt und gegen einander ausgewechselt worben.

So geschehen Eutin ben 26 Jun. (7 Jul.) 1777.

(L. S.) J. v. Mestmacher.

(L. S.) H. Gr. v. Holmer.

(L. S.) J. v. Mestmacher.

tonne, ausgesett und unterworfen sehn, sondern няемо было какого либо оспариванія, съ вакой бы стороны оное ни послъловало, но темъ съ большею силою охраняемы и точно соблюдаемы были; и такъ какъ выраженныя со стороны Е. В. Императора Всероссійскаго и Е. В. Короля Датскаго участія въ интересахъ Высоковняжескаго Дома не оставляють сомнёній, что вышеупомянутыя Высокія державы съ милостивымъ и дружескимъ расположеніемъ не отважуть въ ихъ защитв и высокой гарантіи постановленіямъ настоящей конвенців. По сему Высовія договаривающіяся стороны почтительнёйше и приличнымъ образомъ испросять отъ Ихъ Императорскаго Россійскаго и Королевскаго Латскаго Величествъ ихъ гарантію и тщательно озаботятся получить оную, какъ только это окажется возможнымъ.

## Статья Х.

Настоящая конвенція должна быть высокими договаривающимися сторонами ратификована въ продолженіи трехъ мъсяцевъ и ратификаціи должны быть обменены здесь въ Ейтине.

## Статья ХІ.

Въ удостовъреніе и подтвержденіе всего вышензложеннаго изготовлены съ сей конвенціи три одинаковыхъ экземпляра и каждый изъ нихъ уполномоченными къ тому отъ всёхъ высовихъ договаривающихся сторонъ министрами подписанъ съ приложениемъ печатей и обмѣнены одинъ на другой.

Въ Эйтинъ 26 іюня (7 іюля) 1777 года.

(М. П.) Иванъ фонъ Местиахеръ.

(М. П.) Графъ Гольмеръ.

(М. П.) Иванъ фонъ Местиахеръ.

**№** 3.

1799, 18 (29) juillet. Traité, conclu à Munich, entre S. M. l'Empereur Paul I, en qualité de Grand-Maître de l'ordre de Malte et S. A. S. Electorale Bavaro-Palatine.

Son Altesse Sérénissime Electorale Bavaro-palatine désirant Ses Etats de Bavière, Neubourg, Soulzbach et du haut Palatinat l'ordre de St. Jean de Jérusalem, en y fondant un Prieuré dans lequel les naturels des dits pays puissent etre recus seulement dans les grades de chevaliers de justice et de chapelains conventuels, a jugé nécessaire d'ériger à ces fins un certain nombre de dignités et commanderies, et de leurs assigner pour dot tous et chaques bien meubles et immeubles, qui pourraient avoir appartenus ou appartenaient à l'ordre des Jésuites dans la Bavière, les Duchés de Soulzbach, Neubourg et le haut Palatinat.

En conséquence S. A. S. Electorale Bavaro-palatine en qualité de nouveau fondateur adopte relativement à la devision de ces biens et au mode de leur possession par l'ordre de St. Jean de Jérusalem les mesures qui ont été prises sous son prédécesseur de glorieuse memoire, et la distribution des Prieurés, Baillages et commanderies telle qu'elle a été faite par la commission établie à ce sujet, et telle qu'elle existait au moment de l'avènement de Son Altesse Sérénissime Electorale actuellement regnante. Il sera néanmoins libre au chapitre, de changer cette distribution, s'il № 3.

1799 г., іюля 18 (29). Мюнкенскій трактать, заключенный Императоромъ Павломъ I, въ качестве гроссъ-мейотера Мальтійскаго ордена, съ курфирстомъ Баваро-Пфальцскимъ.

Его Светлость курфирсть Бавароétablir dans Пфальцкій, желая учредить въ своихъ владеніяхъ Баваріи, Нейбурге, Зульцбахъ и верхнемъ Пфальцъ орденъ св. Іоанна Іерусалимскаго, основавъ здёсь пріорство, въ который уроженцы помянутыхъ странъ могли бы быть принимаемы только въ званіи кавалеровъ юстиціи и конвентуальныхъ капеллановъ, призналъ необходимымъ установить съ этою целію известное число высшихъ должностей и командорствъ и назначить имъ въ надель все вообще движимыя и недвижимыя имущества, которыя могли бы принадлежать или принадлежали ордену ісзунтовь въ Баваріи, герцогствахъ Зульцбахъ, Нейбургъ и въ Пфальцв.

Вследствіе чего Е. Св. Курфирсть Баваро-Пфальцкій, въ качеств'в новаго основателя, принимаеть въ отношеніи распредъленія сихъ имуществъ и способа ихъ владенія орденомъ св. Іоанна Іерусалимскаго тв мвры, которыя были приняты при блаженной намяти его предмъстникъ и таковое же распредъленіе пріорствъ, судебныхъ должностей и командорствъ, какое было сдёлано коммиссіею съ этою цёлію назначенною и таковое же, какъ оно существовало при вступленіи на престоль нынѣ царствующаго Его Светлости Курфирста. Темъ не менње капитулу предоставлена будеть le juge convenable pour le bien général свобода сдёлать измененія въ этомъ

ou pour l'amélioration des revenus de распредъленіи, если онъ признаеть это commanderies, lorsqu'il en aura été requis полезнымъ для общаго блага и для par les titulaires respectifs, et avec улучшенія командорских в доходовь, когl'approbation du Souverain.

Les changemens qui pourront intervenir actuellement, dans la distribution et дены въ настоящее время въ распредъdotation des dites dignités et comman- леніи и над'вленіи упомянутыхъ звапій deries, seront expréssement indiqués dans и командорствъ, будуть съ точностію des Articles séparés, lesquels seront présentés à Sa Majesté l'Empereur Eminentissime grand-Maitre, pour être approuvés par Lui, et feront ensuite part du présent Traité.

Le Prieuré de Bavière ainsi établi, joutra de tous et chaques droits, prérogatives, privilèges et honneurs, dont généralement les autres langues du dit ordre déjà subsistantes jouissent ou devront et pourront jouir avec le tems.

Mais pour que la création de ce nouveau Prieuré n'altère en rien le système établi par les Statuts de l'ordre souverain de St. Jean de Jérusalem, relativement au nombre des Baillys conventuels, et pour qu'il n'en resulte aucune innovation en regard au nombre de ceux qui avec voix active ou passive sont membres de l'Assemblée générale, qui a lieu pour l'élection des grands-Maitres, des Electeurs et des compromissaires, S. M. Sérénissime Electorale Bavaropalatine consent, que le Prieuré de Bavière fasse pour toujours partie de l'ancienne langue d'Angleterre. Elle approuve et sanctionne en conséquence l'acte d'incorporation, en vertu duquel le grand Prieuré, fondé en Russie par Sa Majesté

да того погребують соответственния должностныя лица и получено будеть соизволеніе государя.

Перемены, которыя могуть быть ввеуказаны въ отдельныхъ статьяхъ, которыя будуть представлены на утверждение Его Императорскому Величеству Высокопреосвященнъйшему гроссъ-мейстеру и затымь войдуть вы составь настоящаго трактата.

Пріорство Баварское такимъ образомъ учрежденное, будеть пользоваться всвип вообще правами, преимуществами, привилегіями и почестями, какими вообще пользуются и могуть пользоваться со временемъ другія уже существующія вътви сказаннаго ордена.

Но для устройства сего новаго пріорства система учрежденная Статутомъ Великаго ордена св. Іоанна Іерусалимсваго относительно числа конвентуальныхъ баллы ни въ чемъ неизмѣняется и дабы не произошло никакого нововведенія по отношенію къ числу тіхь, которые съ активнымъ или нассивнымъ голосомъ суть члены общей думы, которая бываеть при избраніи гроссъ-мейстеровъ, избирателей и посредниковъ, Е.Св. Курфирстъ Баварскій соглашается на то, чтобы пріорство Баварское навсегда составляло часть прежняго англійскаго нріорства. Вслідствіе сего онъ одобряеть и утверждаеть акть о включенін, въ силу котораго Веливое пріорство, основанное въ Россіи Его l'Empereur Eminentissime grand-Maître, Величествомъ иын' царствующимъ Имactuellement regnante, a été réuni à la нераторомъ. Веливимъ гроссъ-мейстеlangue Anglo-bavaroise, pour former à ромъ, было присоединено къ вътви анperpétuité un seul et même corps sous гло-баварской, для того, чтобы образоle nom de langue Anglo-bavaro-russe.

Le dit acte d'incorporation composé Majesté l'Empereur de toutes les Russies 25-го февраля 1798 года, Е. В. Импеreligieusement observées de part et d'autre.

D'après cette disposition si jamais les naturels des trois royaumes d'Angle- когда либо уроженцы трехъ королевствъ terre, Irlande, et Ecosse devaient de Англіи, Ирландіи и Шотландіи должны nouveau recouvrer la faculté de se faire были пріобръсть спова право быть приrecevoir dans l'ordre de St. Jean, ils нятыми въ орденъ св. Іоанна, они буseront confondus dans la langue actuelle-дуть сравнены съ прочими въ сущеment existante sous le nom désignée ствующей нынв ввтви подъ вышеуноci-dessus, et feront partie du même corps, мянутымъ наименованіемъ и составять jouissant des mêmes prérogatives et pri- часть одного целаго, нользуясь теми же vilèges, et d'un droit égal à la dignité прерогативами и привилегіями и одиde Pilier ou chef de la langue, connu наковымъ правомъ на достоинство "Pisous le nom de Turcopolier, ainsi qu'aux lier" или главы вътви, извъстнаго подъ autres dignités affectées à l'ancienne именемъ "Turcopolier", а также на всъ langue d'Angleterre par les statuts, прочія званія, присвоенныя прежнему coutumes et observance.

Il est d'ailleurs entendu, sous aucun prétexte il ne pourra exister de com- какимъ предлогомъ не можетъ сущеmunauté pour la possession des digni- ствовать общности во владиніяхъ должtés, commanderies, bénéfices ou toute ностей командорствъ, бенефицій или же autre espèce des biens quelconques, ou всякаго рода имуществъ, или же пенdes pensions affectées sur les dits biens сіоновъ, присвоенныхъ упомянутымъ fondés et établis dans chaqun des Prieu- имуществамъ, основанныхъ и учрежденrés et pays respectifs, mais au contraire, ныхъ въ каждомъ upiopствв и въ кажchacun doit conserver la jouissance exclu-дой странь; но наобороть, каждый со-

вать навсегда единое и цёлое учрежденіе подъ наименованіемъ в'ятви англобаваро-русской.

Упомянутый акть о присоединени. de 16 articles aprouvé et ratifié à St. состоящій изъ 16 статей, одобренныхъ Pétersbourg le 25 février 1795 par Sa и ратификованныхъ въ С.-Петербургъ, et rédigé à Malte sous l'approbation раторомъ Всероссійскимъ и составленный et par les soins de l'ancien grand-Maître въ Мальтъ соизволеніемъ и стараніями et du conseil de l'Ordre serajont au прежняго гроссъ-мейстера и орденской présent traité, et les clauses en seront думы, будеть присоединенъ къ настоящему трактату и постановленія его будуть свято сохраняемы съ той и другой стороны.

Вследствіе сего распоряженія, если пріорству статутами, обычаями и правидами.

Сверхъ того разумвется, что ни подъ

membres des Prieurés respectifs ne pour- зованіе тымь, что ему принадлежить н ront former de prétentions à aucunes члены пріорствъ не могуть предъявлять leur Prieurés propres et naturels.

Le prieuré de Baviére, tous et chacuns individus, qui le composent, les biens лица въ его составъ входящія, имущеqui lui sont présentément affectés et ства кои имъ въ настоящее время преdevront être entièrement soumis à tous впоследстви, должны вполне подчинятьspécialement pour ce qui concerne les droits du commun trésor, ceux des respassages, dépouilles et autres quelconques la constitution de ces pays rend nécessaires notamment celles, qui sont stipulées ci-après.

#### ARTICLE 1.

Les biens donnés par la munificence deS.A.Sérénissime Electorale Bavaro-Palatine à l'Ordre souverain de Malte par la fondation du présent Prieuré de Bavière ayant antécédemment appartenu aux doivent conséquemment être considérés comme biens ecclésiastiques de leur nature, et soumis aux décimes ecclésiastiques, et à toutes impositions assises ou à asseoir sur iceux, d'après les besoins de l'Etat et l'exigeance des pas le moindre préjudice de la conces-

sive de ce qui lui appartient, et les храняеть за собою исключительное польpossessions de biens hors les limites de требованій на владеніе какими-либо имѣніями внѣ собственныхъ и естественныхъ предъловъ ихъ пріорствъ.

Въ пріорствъ Баварскомъ всѣ вообще assignés ou qui pourraient lui être affec- доставлены и назначены, или могуть tés. assignés, ou concédés par la suite, быть предоставлены или уступлены имъ et chacuns des Statuts, Ordonances capi- ся всёмъ вообще статутамъ, постановtulaires, autres loix, us et coutumes qui деніямъ капитула, всякимъ другимъ заsont déjà établis ou qui pourraient l'être конамъ и обычанмъ, уже установленнымъ à l'avenir par l'ordre souverainde Malte, или же могущимъ быть установленными верховнымъ Мальтійскимъ орденомъ, въ особенности относительно правъ общаго ponsions, impositions, mortuaire, vacant, казначейства, сборовъ (респонсій), податей платимыхъ по случаю смерти н sauf les exceptions ét modifications, que опорожненія, перевздовъ, наследствь и другихъ, кромъ тъхъ исключеній и измъненій, которыя необходимо следують изъ государственнаго устройства сихъ странъ, а именно тъ, которыя постановлены виже:

#### Статья 1.

Имущества, предоставленныя Е. Св. Курфирстомъ Баваро-Пфальциимъ Верхнему Мальтійскому ордену учрежденіемъ нынфшняго баварскаго пріорства, какъ принадлежавшія до сего іезунтамъ, должны вследствіе того, по ихъ существу, считаться имуществами церковными и подлежать церковной десятин в и вс в мъ на логамъ, назначеннымъ или могущимъ быть назначенными по нуждамъ государства и требованіямъ случая, такимъ образомъ cas; de manière que l'état ne souffre чтобы государство не терпъло ни малъйшаго ущерба отъ великодушной усsion généreuse faite de ces biens et de тупки сихъ имуществъ и отъ ихъ приsouverain de St. Jean.

Ainsi non obstant les privilèges, exemptions, franchises, immunités et fayeurs, dont le dit Ordre jouit, et peut ou doit jouir, les biens déjà nommés resteront soumis aux dites décimes écclésiastiques, et à toutes autres impositions assises ou à asseoir sur le corps du clergé.

Mais ces biens devront d'ailleurs jouir et jouiront non seulement des privilèges respectifs des Etats de Bavière et Neubourg en général, et de leur classe écclésiastique en particulier, dont le grand Prieuré de Bavière et chaque titulaire foncier du dit Prieuré font effectivement partie, et dont ils doivent subir les conditions et remplir les obligations sans exception quelconque, mais aussi et dans ce sens de tous et chaques privilèges, exemptions, franchises, immunités, dont les possessions de l'ordre de St. Jean sont revêtus dans les autres Etats catholiques, soit de droit, soit en vertu de concessions particulières des Papes, Empereurs, Rois, Princes ou autres Souverains.

S. A. S. Electorale Bavaro-Palatine concède et applique les privilèges ci- жалуеть и принимаеть вышеизложенныя dessus exprimés non seulement aux biens déjà affectés au grand prieuré de Bavière par la présente donation électorale, mais encore à tous ceux, que l'ordre pourrait par la suite obtenir d'une manière quelconque d'après les lois et statuts existants dans les pays soumis à la domination de S. A. S. Electorale Bayaro-Palatine.

leur reunion aux domaines de l'ordre соединенія къ уд'яламъ верховнаго ордена св. Іоанна.

> Такимъ образомъ, не взирая на привилегіи, исключенія, льготы, преимущества и выгоды, коими упомянутый орденъ пользуется или же можеть и должень пользоваться, имущества ему уже назначенныя останутся подчиненными церковной десятинъ и всъмъ вообще налогамъ, которымъ подлежить или будеть подлежать духовное сословіе.

> Но сій имінія, сверхъ того, должны и будуть пользоваться, не только подлежащими привилегіями во владеніяхъ Баварскихъ и Нейбургскихъ вообще и привилегіями, въ качествъ имуществъ принадлежащихъ духовному сословію въ особенности, въ составъ каковаго сословія все великое баварское пріорство и каждый землевладёлець упомянутаго пріорства действительно входить, и коихъ обязательства и условія они должны соблюдать безъ всявихъ исключеній, но также и всеми вообще привилегіями, исключеніями, льготами, преимуществами, каковыя предоставлены владеніямъ ордена св. Іоанна въ прочихъ католическихъ странахъ или по праву, или же вследствіе особыхъ пожалованій папъ, императоровъ, королей, князей или другихъ государей.

> Е. Св. курфирсть Баваро-Пфальцскій привилегіи не только къ имуществамъ уже числящимся за великимъ пріорствомъ баварскимъ по настоящему пожалованію, но и ко всемъ темъ, которыя ордень можеть пріобрасть впосладствін какимъ либо образомъ, на основаніи законовъ и статутовъ, существующихъ въ странахъ подвластныхъ Е. Св. курфирсту Баваро-Пфальцскому.

Son Altesse Sérénissime Electorale Ministre des finances électorales.

De même dans le cas ou d'autres impositions directes seraient établies вержденія вследствіе другихъ прямыхъ par la suite, le chapitre sera chargé налоговъ, на думу возложено будеть d'en repartir le montant pour chaque распределение всей суммы между отcommanderie et fraction des biens de дъльными командорствами и частями орl'ordre, et le payement au trésor électoral se fera de la même manière que pour les décimes.

### ARTICLE 2.

Les charges locales, les décimes, et les impositions extraordinaires affectés sur les dits biens absorbant une grande partie de leurs revenus, et ces revenus se trouvant en outre encore diminués par d'autres charges, redevances ou contributions, pour l'entretien de l'auberge, de la chapelle, et les versemens à faire dans la caisse du chapitre. pour subvenir aux frais de l'administration intérieure du grand Prieuré, et à ceux qui résultent de sa nouvelle création et réorganisation, la qualité des responsions, dues au commun trésor de l'ordre, ne saurait être aussi forte que S. A. S. Electorale l'aurait désiré.

En conséquence il est arrêté, que les titulaires des dignités et commanderies actuellement nommés par Son Altesse Sérénissime Electorale ne payeront les responsions au commun trésor, que sur въ общественное казначейство только по

Е. Св. курфирсть соизволяеть, чтобы consent, que la quotepart des décimes подлежащая часть десятины, наложенimposée sur chacun des biens de l'ordre ная на каждое изъ имъній ордена была soit versée par les titulaires des com- вносима членами командорствъ въ каmanderies dans la caisse du chapitre значейство провинціальной думы, отъ provincial, lequel devra ensuite nommer которой затыть назначается депутать, un député, qui fera le pavement de la конмъ уже представлена будеть вся сумtotalité directement dans les mains du ма непосредственно министру финансовь курфиршества.

> Такимъ же образомъ, въ случав утденскихъ имуществъ и вносъ ихъ въ казначейство курфиршества будеть производиться тымъ же способомъ, какъ н десятины.

## Статья 2.

Такъ какъ мъстныя повинности, десятина и чрезвычайные налоги. назначенные съ упомянутыхъ имфній поглощають большую часть ихъ доходовь и такъ какъ доходы сіи сверхъ того сокращаются вследствіе другихъ тягостей. оброковъ и контрибуцій для содержанія гостинницы, капеллы и подлежащихъ взносовъ въ казначейство капитула, для покрытія расходовъ внутренней администраціи великаго пріорства. а также для расходовъ, проистекающихъ изъ ея новаго устройства и реорганизаціи, вся сумма респонсій подлежащая къ поступленію въ общую кассу ордена, не будетъ столь велика, какъ того желалъ бы Его Свътлость.

Вследствіе чего постановляется, что лица въ настоящее время назначенныя на должности и командорства Е. Св. курфирстомъ будуть вносить респонсіи revenu net.

Dans le cas d'une imposition établie par le chapitre général de l'ordre, et общей думою ордена и вообще что каpour tout ce qui concerne les dites res- сается до различныхъ респонсій налаponsions et autres impositions mises par гаемыхъ самимъ орденомъ, великое баl'ordre sur lui-même, le grand Prieuré варское пріорство будеть пользоваться de Bavière sera traité sur le pied de правами пріорствъ наиболье благопрі-Prieurés plus favorisés.

Les pensions payés au ci-devant jésuites payées par la caisse du chapitre.

#### ARTICLE 3.

Les sujets nés dans les Duchés de Bavière, Soulzbach, Neubourg et dans варскомъ, Зульцбахъ, Нейбургъ и верхle haut Palatinat, et de familles pos- немъ Пфальцъ и владъльческія фамиліи sessionés dans les dits pays pourront въ упомянутыхъ странахъ, могутъ одни seuls se faire recevoir et être admis только быть допускаемы и принимаемы dans les grades ci-dessus mentionés des въ званія кавалеровъ юстиціи и конвенchevaliers de justice et chapelains con- туальныхъ капеллановъ. ventuels.

### ARTICLE 4.

Quiconque veut être reçu dans l'ordre, doit faire les preuves prescrits, qui pour le grade de chevaliers seront entièrement semblables à celles qui se font pour la reception dans le grand Prieuré d'Allemagne, en ce qui concerne les seize Quartiers.

Mais comme une partie de la noblesse de ces pays est alliée à des familles étrangères, jusqu'à à ce que S. A. S. Electorale Bavaro-Palatine en ait ordonné autrement, cette circonstance ne doit point apporter d'obstacle à son admission dans l'ordre. Les canditats seront seulement obligés alors de prouver leur будуть только доказать свое дворянство noblesse jusqu'à leurs trisaïeuls et tri- до ихъ прапрадъдовъ и прапрабабокъ saïeules inclusivement dans la forme включительно, въ формъ, установленной

le pied de deux et demie pour cent du два съ половиною процента съ чистаго дохода.

> Въ случай налоговъ, установляемыхъ ятствуемыхъ.

Пенсіи, выплачиваемыя бывшимъ і езуиleur vie durant continueront d'être тамъ, будутъ производиться въ продолженіе ихъ жизни изъ кассы капитула.

### Статья 3.

Лица, родившіяся въ герцогствахъ Ба-

### Статья 4.

Каждый желающій быть принятымъ, въ орденъ, долженъ представить установленныя доказательства, которыя для кавалерской степени совершенно сходны съ тъми, которыя требуются при принятім въ великое пріорство Германіи въ отношеніи шестнадцати покольній.

Но такъ какъ часть дворянства сихъ странъ принадлежить къ фамиліямъ иностраннымъ, пока Е. Св. курфирстъ Баваро-Пфальцскій не постановиль иначе, обстоятельство сіе не должно ни мало служить препятствіемъ къ ихъ допущенію въ орденъ. Кандидаты обязаны prescrite par les lois de l'ordre relati- законами ордена относительно пріорствъ vement aux Prieurés dont ils tirent leur котораго они достигають. origine.

Ceux à qui par grâce spéciale S. A. S.

Les chapelains conventuels devront faire les preuves prescrites par les sta- дуть представлять доказательства, предtuts de l'ordre spécialement dans l'ordon- писанныя въ статутахъ ордена, спеціnance 53 sous l'article de la réception ально въ постановленіи 53 вь стать в pour les langues de Provence, Auvergne, приняти для отдъловъ Прованса, Оверь-France et Italie. Il ne pourra être reçu ни, Франціи и Италіи. Въ эту степень dans ce grade que 4 diacots, lesquels могуть быть приняты только 4 діакоты, seront remplacés à mesure que les an- которые будуть замъщаемы по мъръ ciens parviendront à la commanderie, того, какъ прежніе достигнуть команn'excède jamais celui de quatre.

Les chapelains d'obédience sont tenus conventuels.

### ARTICLE 5.

La dispense de la minorité tant pour les chevaliers que pour les chapelains какъ для кавалеровъ, такъ и для конconventuels ne pourra jamais s'accorder вентуальныхъ капеллановъ не можетъ qu'à la recomandation du chapitre ou de быть иначе разръщаема, какъ по рекоl'Assemblée provinciale, et celle-ci ne мендаціи капитула или провинціальнаго pourra point avoir lieu, sans que pré- собранія, а сіе посл'єднее не можеть alablement le souverain du pays n'y ait имъть мъста безъ предварительнаго на donné son consentement.

### ARTICLE 6.

Le passage de chevaliers qui se feront recevoir de majorité, ou comme pages какъ совершеннолътніе или же какъ de Son Altesse Eminentissime le grand- пажи Е. Св. высокопреосвящени в шаки Mattre, sera de soixante cinq doublons гроссъ-мейстера, будеть оплачиваемо d'Espagne ou d'une valeur équivalente. | шестидесятью изтью испанскими дуб-

Тъ, которымъ особою милостію Е. Св. Electorale accordera l'indigénat, seront курфирста Пфальцскаго предоставлены susceptibles d'être recus dans le grand | будуть права уроженцевь, могуть быть Prieuré de Bavière, en remplissant принимаемы во всякое баварское пріd'ailleurs toutes les conditions requises. орство, по выполнени при этомъ всъхъ требуемыхъ условій.

Конвентуальные капелланы должны буde sorte pourtant, que leur nombre дорства, такимъ образомъ однакожъ, что число ихъ никогда не превысить четырехъ.

Капелланы послушники будуть подaux mêmes preuves que les chapelains чинены твиъ же доказательствамъ, какъ и капелланы конвентуальные.

## Статья 5.

Льгота на основаніи малолетства, то согласія государя страны.

### Статья 6.

Вступленіе кавалеровъ, принимаемыхъ Mais celui qui se fera recevoir avec la лонами или же равною суммою. Но

de passage la somme prescrite par les той въ Statuts de l'ordre. Les mêmes Statuts serviront également de règle pour le payement du droit de passage de diacots ou chapelains conventuels à quelqu'âge qu'ils soient reçus.

Toutefois S. A. S. Electorale désire, que le droit de passage stipulé dans le présent acticle, ainsi que les resposions, mortuaires, vacances, annates, ne soient versés dans la caisse du commun trésor de l'odre que lorsque le siège du dit ordre aura été irrévocablement fixé, jusqu'à cette époque les sommes en provenantes seront déposées dans la caisse de la récette du grand Prieuré.

S. A. S. Electorale Bavaro-Palatine, en qualité de nouveau fondateur, se reserve le droit de présenter dix huit nouveaux candidats du grade des chevaliers, et quatre de celui des chapelains conventuels à l'agrément de S. M. l'Empereur comme Eminentissime grand-Maître. Les dits candidats seront reçus comme membres du grand Prieuré de Bavière, auront en conséquence toutes les qualités requises par les statuts, mais seront exempts de tout droit de passage ou autres frais de réception quelconques.

## ARTICLE 7.

L'ancienneté entre les chevaliers et chapelains sera déterminée et fixée пелланами будеть опредвлено и назнаd'après les statuts de l'ordre. S. A. S. чено на основании орденскаго статута.

dispense de minorité exprimée en l'ar- тоть, который будеть принять по льгоticle précédent, payera pour son droit тв для совершеннолътнихъ, упомянупредыдущей статьв, вносить при своемъ вступленіи сумму, назначенную статутами ордена. Тъ же статуты будутъ служить правиломъ для взносовъ при вступленіи діакотовъ и капеллановъ конвентуальныхъ, въ какомъ бы возрасть они не были принимаемы.

> Его Св. курфирсть Пфальцскій во всякомъ случав желаетъ, чтобы взносы при пріем' опредъленные въ настоящей статьв, а также чтобы респонсіи, пошлины платимыя по случаю смерти и опорожненія, аннаты были бы вносимы въ казначейство общихъ доходовъ ордена только въ такомъ случав, когда установленіе сказаннаго ордена будеть непреложно назначено, до того же времени суммы оть сего получаемыя будуть вносимы въ приходную кассу великаго пріорства.

> Е. Св. курфирстъ Баваро-Пфальцскій, въ качествъ новаго учредителя, сохраняеть за собою право представить 18 новыхъ кандидатовъ на степень кавалеровъ и 4 въ конвентуальные капелланы на соизволение Е. В. Императора, какъ преосвященнъйшаго гроссъ - мейстера. Упомянутые кандидаты будуть приняты какъ члены великаго баварскаго пріорства, будуть вследствіе того удовлетворять всёмъ качествамъ требуемымъ по статутамъ, но будутъ освобождены отъ вступительныхъ взносовъ и всякихъ другихъ издержекъ при пріемъ.

## Статья 7.

Старшинство между кавалерами и ка-

Electorale fixera elle même l'ordre d'an- Е. Св. курфирстъ опредълить самъ поcienneté entre les 22 candidats qu'il lui plaira de présenter, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent.

En attendant que les preuves d'ancienneté puissent se faire en langue et en couvent, elles se feront en chapitre provincial ou du Prieuré, et il en sera donné connaissance à S. M. l'Empereur Eminentissime grand-Maître et à son conseil.

### ARTICLE 8.

Tous les membres du grand Prieuré qui seront portés sur le tableau du dit grand Prieuré seront tenus de faire leurs caravannes, dès que le siège de l'ordre sera irrévocablement fixé.

En attendant S M. l'Empereur Eminentissime grand-Maître et le chapitre de concert avec S. A. S. Electorale se concerteront sur les moyens de remplacer le service des caravannes, par un autre également analogue aux intérêts de l'état ou de l'ordre.

### ARTICLE 9.

Relativement à la résidence de cinq et respectivement de dix années en couvent et à l'ancienneté de 5 et respectivement de 15 années pour parvenir aux dignités et commanderies, les Statuts de l'ordre serviront de règle, et les chevaliers du grand Prieuré de Bavière se conformeront à leurs dispositions dès que le siège du couvent sera définitivement fixé.

Il est néanmoins entendu que les

рядокъ старшинства между 22 кандидатами, которыхъ ему угодно будетъ представить, какъ сіе было упомянуто въ предшествующей статьъ.

Ло того времени когда доказательства старшинства могутъ быть разсматриваемы въ отдълв и въ собраніи, они будуть представляемы въ провинціальный капитулъ или въ канитулъ пріорства и о семъсообщаемо будеть до свъдънія Е. В. Императора гроссъ-мейстера и его совъта.

## Статья 8.

Всѣ члены великаго Баварскаго пріde Bavière qui se feront recevoir ou орства, которые будуть приняты и внесены въ списокъ великаго пріорства. обязаны будуть участвовать въ походахъ, какъ только учреждение ордена будеть окопчательно установлено.

> До того же времени Е. В. Императоръ преосвященнъйшій гроссъ-мейстеръ и капитуль, по соглашенію съ Е. Св. курфирстомъ, условятся относительно средствъ замънить походныя обязанности другими, въ равной степени соотвътствующими интересамъ государства и ордена.

### Статья 9.

Относительно пребыванія 5 или 10 лъть въ монастыръ и относительно старшинства 5 или 15 лъть для достиженія степеней и командорствъ, статуты ордена будуть служить правиломъ и кавалеры великаго баварскаго пріорства будутъ примъняться къ его постановленіямъ, когда м'встопребываніе думы будеть окончательно опредвлено.

Разумъется однакожъ, что кавалеры

chevaliers du grand Prieuré de Bavière великаго баварскаго пріорства будуть jouiront à cet égard de la faculté qu'ont пользоваться въ этомъ отношеніи праles chevaliers des autres langues d'ob- вомъ, предоставленнымъ кавалерамъ друtenir du l'ape et du grand-Maître des гихъ отдёловь, получать отъ папы и веbrefs de dispense.

#### ARTICLE 10

Chaque membre du grand Prieuré sera tenu de faire ses voeux aux termes ства обязанъ будеть дать свой объть, prescrits par les Statuts. Nul ne pourra въ срокъ предписанный статутомъ, но les émettre avant l'âge de 21 ans никто не можетъ совершить сего об'вта accomplis. Les chevaliers et chapelains conventuels bavarois pourront demander et obtenir dans les formes usitées des brefs de prolongation pour l'émission de leurs voeux, mais ils seront généralement astreints aux dispositions des Statuts à cet égard.

Les chevaliers et chapelains conventuels bavarois pourront obtenir des dispenses pour faire leurs voeux hors du couvent, mais ils ne peuvent obdispense, que lorsqu'ils auront prouvé qu'ils ont obéi aux règles prescrites pour leur noviciat, et que lorsqu'ils auront obtenu pour cet effet les deux tiers des voix de l'assemblée du chapitre provincial, ainsi qu'il est prescrit par les Statuts de l'ordre pour les professions qui ont lieu en couvent.

Ainsi sous peine de nullité d'une pareille faveur ou dispense et de la profession qui aurait eu lieu, le chapitre doit observer exactement la marche suivie en couvent par le conseil de l'ordre.

### ARTICLE 11.

S. A. S. Electorale nommera aux différentes dignites et commanderies ceux ныя степени и командорства техъ лицъ,

ликаго гроссъ-мейстера разрѣшительныя грамоты.

#### Статья 10.

Каждый изъ членовъ великаго пріорранъе достиженія 21 года. Баварскіе кавалеры и конвентуальные капелланы могуть въ установленныхъ формахъ просить и получать разржиненія на отсрочку произнесенія ихъ об'втовъ, но вообще они въ этомъ отношеніи будуть подчинены постановленіямъ статута.

Кавалеры и конвентуальные кацелланы могуть получать разрышенія на исполненіе ихъ об'втовъ вні монастыря, но они могуть получить таковое разръшеніе только тогда, когда они представять доказательства въ исполнении правилъ предписанныхъ для новиціатовъ и когда они получать, съ этою цёлію, две трети голосовъ въ собраніи провинціальнаго капитула, какъ это предписано орденскимъ статутомъ для обътовъ, сдълапныхъ въ монастырф.

Такимъ образомъ капитулъ долженъ въ точности соблюдать порядокъ, установленный для монастыря совытомъ ордена подъ опасеніемъ уничтоженія подобной милости или разръщенія и совершившагося объта.

# Статья 11.

Е.Св. Курфирсть назначить на различqui les ont possédés au moment de son которыя въ нихъ состояли при его вступavènement, et cela en suivant l'ordre du | леніи, слёдуя вмёстё съ тёмъ порядку tableau et conformément à l'article II de la convention préliminaire jointe au présent traité, lequel article est censé être inséré ici mot à mot.

L'ordre de succession aux dites dignités et commanderies sera ponctuellement observé selon les règles prescrites par les Statuts de l'ordre.

Les titulaires des dignités et commanderies devront également se conformer дорствахъ равнымъ образомъ должны exactement à ce que prescrivent les Statuts relativement à la bonne admi- что предписывается статутомъ относиnistration des biens, a leur amélioration, à la confection des cadastres ou pieds-terriers (Cabrei), ainsi qu'il est brei), какъ это постановлено 44-мъ орétabli par l'ordonnance 44 du titre des донансомъ главы о командорствахъ, подъ commanderies et cela sous les peines опасеніемъ наказаній, установленныхъ prescrites par les dits Statuts.

### ARTICLE 12.

Le droit qu'ont les grands-Maîtres de derie par Prieuré sera maintenu. Mais на командорства по пріорствамъ сохраpour fournir au Souverain fondateur et няется; но для доставленія державному l'ordre, S. M. l'Empereur Eminentissime дать тёхъ, которые оказали заслуги гоgrand-Maître s'engage pour lui et ses successeurs à ne nommer à la dite преосвященнъйшій грост-мейстеръ объcommanderie de grâce que le sujet qui lui sera présenté par S. A. S. Electo-

списва и соображаясь съ II статьею предварительной конвенціи, приложенной къ сему трактату, каковая конвенція считается включенною сюда отъ слова до слова.

Порядокъ последовательности въ упомянутыхъ должностяхъ и командорствахъ будетъ въ точности соблюдаемъ сообразно правиламъ, предписаннымъ статутомъ ордена.

Состоящіе въ должностяхъ и команвъ точности сообразоваться съ темъ, тельно управленія имуществами, ихъ улучшенія, составленія кадастровь (савъ упомянутомъ статутв.

## Статья 12.

Право, предоставленное гросъ-мейстеnommer tous les 5 ans à une comman-рамъ назначать чрезъ каждыя пять л'ятъ donateur du présent Prieuré un moyen основателю и одарителю настоящаго d'exciter l'émulation parmi ses sujets, пріорства средствъ къ возбужденію соet le mettre à même de recompenser ревнованія между его подданными и ceux qui auront bien servi l'état ou дабы дать ему возможность вознагражсударству и ордену, Е. В. Императоръ щается, за себя и за своихъ преемниковъ, назначать въ упомянутое команrale et ses successeurs, bien entendu que дорство только лицъ, которыя будуть le dit sujet aura d'ailleurs toutes les представлены Е. Св. Курфирстомъ или qualités requises par les Statuts. Les его преемниками, разумъя, что упомяchevaliers qui auraient rendu des ser- нутое лицо будеть притомъ имъть всъ vices signales à l'ordre, ou se seraient con-качества требуемыя по статуту. Каваstitués en faits personnels, en qualité de леры, которые оказали бы замъчатель-

généraux ou capitaines de galères ou ныя услуги ордену или возведены былъ autres fonctions pour le service de l'ordre, seront choisis de préférence dans les dites présentations.

# ARTICLE 13.

La commanderie magistrale telle qu'elle a été donnée à l'époque de la première fondation, sera laissée à la disposition du grand-Maître dans les formes prescrites par les Statuts.

De leur côté les grands Prieurs de Bavière jouiront du droit de conserver la commanderie dite de quinta Camera en remplissant les devoirs prescrits par les Statuts.

### ARTICLE 14.

Le droit des dépouilles sera maintenu conformément aux Statuts de l'ordre. Chaque membre du grand Prieuré pourra disposer du quint de tous ses bien meubles en faveur de qui bon lui semblera, lorsqu'il en aura requis la permission du grand-Maître que S. M. Eminentissime a d'après les Statuts le droit d'accorder.

Cette permission doit être accordée à quiconque la demande, quand même il serait simple novice.

Seront exempts du droit de dépouilles les premiers dignitaires et commandeurs nommés par S. A. S. Electorale.

Il est entendu que le dit droit de dépouilles ne peut s'étendre sur propriétés foncières ou immeubles des membres de l'Ordre de Malte possessionés en Bavière. Les dites propriétés или на движимость членовъ Мальтійскаго devant après decès passer à qui de droit ордена, владъемыхъ въ Баваріи. Упоsuivant les lois du pays. Le grand Prieuré имянутыя имущества послъ смерти вла-

за личные подвиги въ званіе генераловъ капитановъ галеръ или другія должности, будутъ преимущественно избираемы изъ упомянутыхъ представленій.

## Статья 13.

Гросъ-мейстерское командорство, въ томъ видъ какъ оно было дано въ эпоху перваго основанія, оставлено будеть въ распоряжении гросъ-мейстера въ формахъ предписанныхъ статутомъ.

Съ своей стороны великіе пріоры баварскіе будуть пользоваться правомъ пожалованія командорства именуемаго quinta Camera, исполняя вев обязанности предписанныя статутами.

### Статья 14.

Право наслидованія сохраняется согласно статутамъ ордена. Каждый членъ великаго пріорства можеть располагать пятою частію всей своей движимости въ пользу тъхъ кому ему угодно, если онъ получить на сіе позволеніе гросъмейстера, давать которое по статутамъ предоставляется Его преосвященнъйшему Величеству.

Позволеніе сіе выдается испрашивающему оное, хотя бы онъ быль просто вновь принятый.

Исвлюченія въ отношеніи сего права касаются только старшихъ должностей и командорствъ назначенныхъ Е. В. Курфирстомъ.

Разумѣется, что упомянутое право по насл'ядованію не можеть распространяться на поземельную собственность de la personne qui en est revêtue.

en sera exempt à raison de la qualité дъльца должны переходить къ наслъдникамъ по законамъ страны. пріорство изъ сего исключается по личным в качествамъ лица его носящаго.

### ARTICLE 15.

Le chapitre du grand Prieuré s'assemde la manière prescrite par les Statuts, pour signer les affaires, qui d'après les dispositions de ces mêmes Statuts sont de sa compétence.

Il pourra en outre être convoqué des assemblées aussi souvent, qu'on le jugera nécessaire, principalement à l'effet de surveiller la pureté des moeurs et la bonne conduite des religieux et novices. et de prendre les mesures convenables pour le maintien de la discipline.

En conséquence tout chevalier soit novice ou profés, s'il est au service Bavaro-palatin sera tenu d'envoyer ou présenter tous les ans au chapitre un certificat de sa bonne conduite, lequel sera délivré par le chef du corps, dans lequel il servira, et ceux qui seront au couvent, seront obligés à leur retour de remettre au chapitre ou à la première assemblée un semblable certificat délivré par le pilier de la langue ou le maître des novices.

### ARTICLE 16.

Tout chevalier devra avant de se rendre au couvent pour y faire son service dans l'Ordre, le déclarer au grand Prieur ou à son lieutenant. Celui-ci lui donnera les instructions nécessaires pour la direction il lui recommandera surtout et cherchera à lui inculquer les princi- водству; въ особенности онъ ему реко-

### Статья 15.

Капитуль веливаго пріорства будеть blera une fois par an dans les formes et собираться одинъ разъ въ годъ въ порадкв и способомъ предписанными въ статутв, для обсужденія двль предоставленныхъ его компетенціи на основаніи тъхъ же статутовъ.

> Кромъ того собравіе можеть быть созываемо и чаще, какъ то окажется необходимымъ главитими образомъ для наблюденія за чистотою нравовь и и добрымъ повеченіемъ чляовнихъ п послушниковъ и для принятія соотвътственныхъ мфръ къ поддержанію диспиплины.

> Вследствіе сего каждый кавалеры. новиціать или посвященный, если онъ состоить на службъ въ Баваріи, обязанъ посылать или представлять ежегодно въ кацитулъ свидътельство о хорошемъ поведеніи, которое должно быть выдаваемо начальникомъ учрежденія, въкоторомъ онъ состоитъ; тв же, которые будуть въ монастирѣ въ свою очередь, обязаны представлять подобное же свидътельство, выдаваемое главою отдъла или начальникомъ новиціатовъ, въ капитулъ или же въ первое собраніе.

# Статья 16.

Каждый кавалерь предъ отправленіемъ своимъ въ монастырь для исполненія тамъ своей службы по ордену, обязанъ объявить о томъ Великому Пріору или его нам'встнику. Сей последній дасть ему необходимыя инструкціи къ рукоpes d'une conduite sage, l'exactitude мендуетъ и постарается внушить принdans le service de la religion, et surtout l'oeconomie et une attention particulière à ne pas dépenser au delà de la pension qui lui aura été assignée

Et pour empêcher que les chevaliers ne soient tentés de dépenser au delà des revenus, qui leur auront eté assignés, S. A. S. Electorale Bayaro-palatine déclare solemnellement, que non seulement les parens ne seront pas tenus de payer les dettes, que les chevaliers auraient contractées, mais même qu'elle les en empêchera, à moins que les parens de concert avec le chapitre n'y eussent donné leur consentement préalable.

En conséquence le tribunal établi par le dernier chapitre général ne pourra ni ne devra accorder à aucun chevalier la permission de faire des dettes avant d'être légalement informé du double consentement ci-dessus exprimé, et cela sous peine de nullité de la dite permission. Les présentes dispositions seront communes aux chevaliers et diacots ou chapelains conventuels, et elles auront vigueur même dans les Etats de S. A. S. Electorale, où les chevaliers ne pourront contracter aucunes dettes exigibles qu'aux conditions ci-dessus.

### ARTICLE 17.

Pour éviter que les familles nobles, qui ne sont point en état de payer pour фамилін, которыя не въ состояніи плаleurs enfants les frais de réception et тить за своихъ дътей издержки по de passage, ceux des voyages pour aller пріем'ь и вступленію, по по'вздк'в въ en couvent et en revenir, ou ceux de монастырь и обратно, а также расходы

ципы благоразумнаго поведенія, точность въ исполнении религіозныхъ обязанностей и главнымъ образомъ экономію и тщательное стараніе не издерживать свыше пенсіона, который ему будеть назначенъ.

И дабы воспрепятствовать кавалерамъ въ искушеніи издерживать свыше ихъ доходовъ, каковые имъ будутъ ассигнованы, Е. Св. курфирсть Баваро-Пфальцскій объявляеть торжественно, что не только родственники не обязаны будутъ платить долговь, сдёланных в кавалерами, но что даже Его Свётлость будеть въ томъ имъ препятствовать, развъ только родственники съ разрѣшенія капитула не дали ихъ предварительнаго согласія.

Вследствіе сего трибуналь, учрежденный цослёднимъ общимъ капитуломъ. не имъетъ права и не долженъ давать кавалерамъ позволенія ділать ДОЛГИ прежде полученія установленным в порядвомъ свъдъній о выпісупомянутомъ дво**йн**омъ согласіи, подъ опасеніемъ уничтоженія сего позволенія. Настоящія постановленія распространяются на кавалеровъ и діакотовъ или конвентуальныхъ капеллановъ и они будуть имъть силу также въ владеніяхъ Е. Св. Курфирста, гдв кавалеры ордена не могуть заключать какихъ либо подлежащихъ взысканію долговъ иначе какъ на вышеизложенныхъ условіяхъ.

### Статья 17.

Во избъжание того, чтобы дворянския leur entretien pendant leur séjour dans по содержанію во время бытности ихъ

des avantages que l'institut peut leur сти пользоваться выгодами, présenter. S. A. S. Electorale entend могли бы имъ быть предоставлены симъ manderies une imposition qui sera déterminée par le chapitre, laquelle les Prieurs, Baillis et Commandeurs paieront tous les ans au chapitre, qui aura une caisse particulière pour cet objet.

Les familles qui se trouveront dans le cas exposé ci-dessus, présenteront leur requête au chapitre, qui après les informations nécessaires prononcera, si effectivement elles méritent la grâce demandée. Dans le cas de l'affirmative il tirera de la caisse susdite les sommes nécessaires, et ce qu'il faudra pour la dépense du couvent, il les fera par la voie de la recette priorale passer au commun trésor de l'Ordre, dont les chevaliers ainsi gratifiés pourront alors les recevoir. Cependant comme il s'agit ici d'une fondation faite par le Souverain principalement pour l'avantage des pauvres, et que le Gouvernement est plus à même que qui que ce soit de connaître l'état des familles, ses sujets, que S. A. S. Electorale ou ses successeurs recommanderaient, seront admis de préférence et sans difficulté.

### ARTICLE 18.

Comme chaque chevalier qui entre dans l'Ordre, doit en même tems conserver le caractère indélébile de sujet de l'Etat, et s'impose dès lors la double obligation de servir l'Etat et l'Ordre, en

le couvent, se trouvent par la privées въ монастыръ, лишены были возможноqu'il soit établi sur les dignités et com- учрежденіемъ, Е. Св. Курфирсть требуетъ, чтобы на должностныхъ лицъ и командоровъ назначенъ былъ капитуломъ налогъ, который пріорами, баллы и командорами будеть вносимъ ежегодно въ капитулъ, гдв будеть особая касса. назначенная для этой цёли.

> Семейства, которыя окажутся въвышеупомянутыхъ условіяхъ, представять свое прошеніе въ капитуль, который, по полученіи необходимыхъ свёдёній, різшить, действительно ли они заслуживають испрашиваемой милости. Въ случав утвердительнаго решенія капитуль заимствуеть изъ вышеупомянутой кассы необходимую сумму и то, что будеть следовать на расходы по монастырю, онъ отошлеть, чрезъ посредство пріорства, въ общее казначейство ордена, оть коего такимъ образомъ пожалованные кавалеры могуть получить сіи суммы. Такъ какъ въ этомъ случав речь идетъ объ учрежденін основанномъ Монархомъ главнымъ образомъ для вспомоществованія б'яднымъ и такъ какъ правительству болбе чемъ кому либо можеть быть извёстно состояніе фамилій, то лица, рекомендуемыя Е. Св. Курфирстомъ и Его преемниками, будуть по преимуществу и безъ затрудненій допускаемы.

### Статья 18.

Тавъ какъ каждый изъ кавалеровь вступающихъ въ орденъ долженъ въ то же время неизмённо сохранять за собою качества подданнаго государству и несеть съ того времени двоякое обязаconséquence, quiconque sera reçu en тельство служить государству и ордену,

l'Etat. De cette manière tout chevalier étant obligé de servir l'état ou l'ordre ne pourra abandonner ce service sans une permission expresse du souverain, ou du chapitre, s'il se trouve au service de l'ordre, sous peine d'incapacité aux dignités et commanderies.

### ARTICLE 19.

Pour rendre l'institut de l'ordre de Malte en Bavière encore plus utile au pays, ôter jusqu'au moindre prétexte aux reproches que l'on pourrait élever contre l'emploi des biens qui lui sont affectés, et soulager le trésor public, sans diminuer en la moindre chose les revenus de l'ordre, il est convenu et arrêté ce qui suit:

1. Conformément à l'article précédent tout chevalier sera tenu de servir l'Etat ou l'ordre.

On entend par service de l'ordre ou une résidence en couvent reconnue utile ou nécessaire et certifiée telle par le grand-Maître ou le chapitre de Prieuré, ou un service effectif dans les forces de terre пріорства, или же д'явствительная служба

qualité de chevalier, devra servir S. то всявдствие того всякій принятый въ A. S. Electorale dans le civil ou le качествъ кавалера обязанъ службою Е. militaire. Néanmoins S. A. S. Electo- Св. Курфирсту или гражданскою или rale consent, qu'ils abandonnent ce ser- военною. Не смотря на cie Е. Св. vice, pour se consacrer à celui de l'ordre. Курфирсть изъявляеть согласіе на то, soit qu'il concerne la marine, la guerre, что они освобождаются отъ сей службы, ou les affaires publiques, et Elle regar- дабы посвятить себя службъ ордену или dera le service des chevaliers ainsi по морской части, по военной или же employés, comme s'il avait lieu envers по общественнымъ дъламъ и Его Свътлость будеть считать службу кавалеровъ такимъ образомъ назначенныхъ, какъ бы состоящими въ государственной службъ. Такимъ образомъ каждый кавалеръ, обязанный службою государству или ордену, не можеть оставить сей службы безь особаго последовавшаго на то разрешенія оть Государя или капитула, если онъ находится на службъ ордена, опасеніемъ лишенія права на степени и командорства.

### Статья 19.

Дабы сдёлать учрежденіе Мальтійскаго ордена въ Баваріи еще болве полезнымъ странв, и уничтожить всв малвишіе поводы къ нареканіямъ, которыя могли бы возникнуть противъ употребленія им'вній ему присвоенных и облегчить государственное казначейство безъ малъйшаго сокращения доходовъ ордена, принято и постановлено нижеслѣдующее:

1. Согласно вышеприведенной стать в каждый кавалерь обязань будеть службою государству или ордену.

Службою ордену считается пребываніе вь монастырь, признанное полезнымъ или необходимымъ и удостовъренное въ томъ гроссъ-мейстеромъ или капитуломъ ou de mer ou dans les affaires publi- въ сухонутныхъ или морскихъ силахъ

ques intérieures ou extérieures l'Ordre.

Une résidence surnuméraire et volonà celui du Souverain.

- Jusqu'à ce que les chevaliers 'employés par le Souverain soient pourvus de bénéfices de l'Ordre, ils toucheront comme tout autre serviteur de l'Etat la totalité des appointemens affectés aux places, dont ils sont revêtus.
- 3. A compter du moment où ils entreront en jouissance de revenus de commanderies ou dignités du grand Prieuré, le trésor électoral ne leur payera plus qu'une cinquième des appointemens de leur place, si ceux-ci sont moindres que les revenus de la commanderie, dont ils sont pourvus.

Si les appointemens de la place excèdent au contraire le montant des revenus de leur commanderie, le trésor de l'Etat déduira de la totalité des appointemens quatre cinquième du montant du revenu net de la dignité ou commanderie du fonctionnaire, de manière qu'il jouisse d'un cinquième du revenu net de sa dignité ou commanderie au-delà de la totalité des appointemens attachés à la place dont il sera revêtu.

4. Après trente années de service revolucs dans le civil ou le militaire, il sera libre à tout chevalier de demander sa retraite. Il jouira alors de la totalité des revenus des dignités, commanderies пользоваться тогда всей суммой дохо-

de или же въ дълахъ ордена государственцыхъ, внутреннихъ или внѣшнихъ.

Добровольное и сверхкомплектное taire en couvent ne sera point réputée пребываніе въ монастыр'в не будеть service. et les titulaires qui seront dans считаться службою и лица находящіяся се cas, seront astreints aux dispositions въ подобныхъ условіяхъ, будуть подчиétablies dans le § 5 du présent article, нены распоряженіямъ, установленнымъ jusqu'à ce qu'ils soient véritablement en § 5 настоящей статьи до тыхъ поръ. пока activité, soit au service de l'Ordre, soit они не будуть состоять действительно въ службв ордена или Государя.

- 2. Ло тёхъ поръ, пока кавалеры. находящіеся на служб' государственной. будуть снабжены бенефиціями ордена. они будуть получать вполив жалованые. присвоенное мъстамъ ими занимаемымъ.
- 3. Считая съ того срока, когда они вступять вь пользование доходами командорствъ или должностей великаю пріорства, казначейство курфиршества будеть производить имъ только пятую часть жалованыя по ихъ должности, если сія посл'єдняя меньше чімь доходы по командорству, которые имъ представлены.

Если же жалованье по должности превышаетъ напротивъ сумму доходовъ по ихъ командорству, государственное казначейство уменьшить сумму жалованья на четыре пятыхъ всей суммы доходовъ отъ должности или командорства служащаго, такъ что онъ будеть пользоваться пятою частію чистаго дохода отъ должности или командорства сверхъ полнаго жалованья, присвоеннаго должности имъ занимаемой.

4. По истеченім полныхъ тридцати лъть въ гражданской или военной службъ, предоставляется каждому кавалеру просить объ отставкв. Онъ будеть ou bénéfices, dont il sera pourvu, et il довъ по должности, командорству или ajouter d'autres bienfaits.

5. Tout chevalier titulaire de commanderie, qui pour une raison quelcon- глав в командорства, который по какой que voudra se dispenser de servir, sup- либо причинъ пожелаетъ устраниться portera une diminuation du tiers du re- отъ службы, сдълано будеть уменьшение venu net des commanderies dont il sera трети чистыхъ доходовъ командорства pourvu. Il appartiendra toutefois au emy предоставленнаго. Во всякомъ слуpour se dispenser du service, et il rendra мыхъ упомянутыми лицами для освоainsi que des motifs sur lesquels elle тула, представленъ будетъ Государю отsera fondéc.

Le tiers du revenu net de la comdu précédent.

6. Comme la volonté du Souverain doit toujours faire la première loi relativement au choix de ceux, qu'il jugera les plus propres à le servir, si S. A. S. Electorale, sans alléguer d'ailleurs aucun motif de mécontentement ou de reprobation jugeait à propos d'écarter de son service un titulaire du grand Prieuré, le dit titulaire conservera la totalité des bénéfices dont il sera pourvu.

sera libre à S. A. S. Electorale d'y бенефиціямь, ему предоставленнымь и Е. Св. Курфирстъ присоединитъ къ сему и другія милости.

5. Каждому кавалеру, состоящему во chapitre de prononcer sur la validité des чав капитулу предоставлено будетъ ръraisons alléguées par les dits titulaires шеніе о законности причинъ, приводиcompte de sa décision au Souverain, божденія ихъ отъ службы и отъ капичеть по сему решенію, а также и мотивы. на которыхъ онъ будеть основанъ.

Третья часть чистаго дохода отъ manderie ou dignité ainsi supprimé sera командорства или должности, такимъ versé dans la caisse du chapitre, qui le образомъ удержанная, будеть вносима tiendra à la disposition du Souverain, вы казначейство капитула, который съ lequel pourra l'affecter seulement au нею поступить въ распоряжение l'ocypayement des honoraires d'un autre che- даря, но вол'я котораго она можеть быть valier employé au service de l'Etat et предоставлена въ жалованье другому non titulaire des dignités ou comman- кавалеру, состоящему въ государственderies. A la mort du titulaire qui pour ной службь, непользующемуся званіями cause d'inactivité aurait ainsi été réduit и командорствомъ. Посл'я смерти лица. aux deux tiers du revenu de sa comman- которое по причинъ неслуженія своего derie, son successeur rentrera dans tous уменьшило до двухъ третей доходы ses droits en se conformant d'ailleurs съ командорства, его преемникъ встуaux dispositions du présent article et пить во всв его права, соображаясь при томъ съ постановленіями настоящей и предшествующей статьи.

> 6. Такъ какъ воля Государя должна всегда быть первымъ правиломъ относительно выбора твхъ, которыхъ онт. признаеть наиболее способными для его службы, то если Его Св. Курфирстъ. безъ приведенія однакожъ какого либо мотива къ неудовольствію или порицанію, признаеть необходимым в устранить оть своей службы должностное лицо великаго пріорства, то упомянутое лицо

7. Ceux, que pour cause d'incapacité, d'inaptitude, ou pour quelqu'autre défaut ности, бездарности или по de movens ou d'exactitude dans le ser- педостаткамъ въ исполненіи служебныхъ vice, le Souverain voudra mettre hors обязанностей, будуть устранены Госуd'activité, seront traduits devant une даремъ оть дъятельности, будутъ отданы assemblée capitulaire. Leur conduite у на судъ собранію капитула. Поведеніе sera examinée avec toute la rigueur ихъ будеть здёсь разсмотрёно со всею prescrite par les statuts, et tout délit строгостію, предписанною статутами, и ou négligence dans le service del'Etat, такъ какъ всякое преступленіе и неétant reputé infraction aux règles de la брежность въ государственной службь discipline de l'ordre, le prévenu sera считается нарушениемъ постановлений iugé d'après les règlemens de l'ordre самаго ордена, то подсудимый подчиmême. Le chapitre appliquera la peine инется въ этомъ случав постановленіямъ convenable, et en donnera connaissance самого ордена. Капитулъ назначитъ ему au Souverain età l'Eminentissime grand- соотвътствующее наказаніе и сообщить des prohibitions et des peines.

rien altérer les droits légitimes du Sou- чемъ нарушать законныхъ правъ Госуcomme il est des délits, qui par leur немъ дъйствують или будуть дъйствоnature, ou les détails des procédures né-вать, что наконець, такъ какъ есть cessaires excluent la publicité, le Sou- преступленія, которыя по свойству ихъ peine.

8. Les présentes dispositions n'auront

сохранить за собою всю сумму бенефицій ему предоставленныхъ.

7. Тѣ, которые вслѣдствіе неспособ-Maître conformément au statut premier объ этомъ къ сведенію Государю в гроссъ-мейстеру, согласно первому статуту о запретахъ и наказаніяхъ.

Il s'entend de soi-même, que les dis- ¡ Само собою разум'вется, что постановpositions du présent § ne peuvent en ленія настоящаго § не могуть ни вы verain sur ses serviteurs, que ceux-ci даря въ отношении его служащихъ, что seront en conséquence soumis comme сін носл'ядніе всл'ядствіе сего будуть tous les autres sujets à la justice du подлежать, наравит съ прочими подданpays, et aux formes prescrites par les lois, ными, суду государства и порядкамъ qui y sont ou y seront en vigueur, qu'enfin предписаннымъ законами, которые въ verain se bornera, à donner connaissance природы или по необходимымъ подробau chapitre du résultat des procédures ностямъ производства не подлежать et des sentences qui s'en seraient suivies гласности, то Государь ограничится légalement, et alors le chapitre procédera сообщеніемъ капитулу о результатахъ d'après ses lois à l'application de la процесса и о приговорахъ, которые последують законнымъ порядкомъ, и за симъ капитулъ поступить въ примвненіи наказанія на основаніи своихъ законовъ.

8. Настоящія постановленія не будуть point d'effet rétroactif. Les chevaliers имъть обратнаго дъйствія. Кавалеры 30 ans revolus, et qui se trouvent sans ложенныхъ условіяхъ. emploi.

- 9. Il sera accordé autant que faire assemblées capitulaires.
- 10. Le chapitre du grand Prieuré tiendra la main à l'exacte observance приложить стараніе къ точному соблюdes dispositions des articles précédents, et en général de tout ce qui concerne la discipline et la bonne conduite des membres du Prieuré, et il fera exécuter avec la dernière rigueur et sans aucune exception ni égard particulier pour les individus, les lois et les Status de l'ordre pour tout ce qui tend à la meilleure administration du grand Prieuré, soit ордена во всемъ, что касается паилучdans le réel, soit dans le personnel.

## ARTICLE 20.

S. M. l'Empereur comme Eminentissime grand-Maître voulant de concert преосвященнъйшій гроссъ - мейстеръ, avec S. A. S. Electorale consolider de по соглашенію съ Е. Св. Курфирстомъ, plus en plus l'établissement de l'ordre желая болье и болье утвердить учрежde Malte en Bavière, en confondant les деніе Мальтійскаго ордена въ Баваріи, intérêts de la maison régnante avec ceux посредствомъ слитія интересовъ царde l'ordre,

déià inscrits sur le tableau n'y seront уже внесенные въ списокъ не будутъ point astreints. Néanmoins on regardera имъ подчинены. Однакожъ будуть счиcomme une preuve de patriotisme et de таться доказательствомъ натріотизма и dévouement envers le Souverain et преданности къ l'осударю и ордену всъ l'ordre les démarches que feront pour д'ыйствія, которыя сділаны будуть должobtenir du service aux conditions ci des- ностными лицами имъющими менъе 30 sus exprimées notamment dans le mili- льть и находящимися не у дъль, taire, les titulaires qui ont moins de для вступленія на службу на вышенз-

- 9. Каждогодно, на сколько это окаse pourra, surtout hors le tems de guerre, жется возможнымь, въ особенности вы un congé de trois mois tous les ans aux не военное время, предоставляемъ буtitulaires, pour qu'ils puissent se rendre деть должностнымъ лицамъ трехмъсячdans leurs commanderies, veiller à leur ный отпускъ, дабы они имъли возможbonne administration, et assister aux ность отправиться въ ихъ командорства. наблюдать за надлежащимъ ихъ управленіемъ и присутствовать на собраніяхъ капитула.
  - 10. Капитулъ великаго пріорства денію постановленій, изложенныхъ въ предпествующихъ статьяхъ и вообще всего, что касается дисциплины и добраго поведенія членовъ пріорства и заставить, съ крайнею строгостію и безъ всякихъ изъятій и соображеній по отношенію къ отдёльнымъ лицамъ въ частности, исполнять законы и статуты шаго образа управленія великимъ пріорствомъ по отношенію къ имуществу или къ персоналу.

## Статья 20.

Его Императорское Величество, какъ ствующаго дома съ интересами ордена,

il est convenu que le grand Prieuré régnant.

Les dits princes puînés ne seront pas assujetis aux voeux que les Statuts de принцы будуть подчиняться тымь объl'ordre prescrivent. Sa Majesté Impé- тамъ, которые предписаны статутами riale de toutes les Russies s'engage à ордена. Е. В. Императоръ Всеросemployer de la manière la plus efficace сійскій об'вщается употребить вс'в наиà l'effet de faire obtenir à la Maison болье дъйствительныя мъры къ тому, Palatine une fois pour toutes les dispen- чтобы единожды навсегда предоставить ses nécessaires à cet effet.

En conséquence S. A. S. Electorale Bavière, devenue essentiellement vacante пріора, сдѣлавшееся дѣйствительно ваtant par la résignation qu'en a faite le кантнымъ, какъ всл'ядствіе передачи онаnentissime grand-Maître et de S. A. S. fils.

11. Lorsque les membres du Prieuré de Bavière voudront prendre service ailleurs que chez eux, ils seront obligés, службу, nentissime grand-Maître.

призналъ, что великое пріорство du dit ordre dans les pays de la domi- упомянутаго ордена во владъніяхъ Курnation électorale désignés dans le présent фирста, указанныхъ въ настоящемъ traité sera donné au second fils de S. трактать, предоставлено будеть второму A. S. Electorale actuellement régnante сыну Е. Св. Курфирста нып'в царствуюprésent donateur, et sera toujours et à щаго и покровителя и на будущее perpétuité possédé par un Prince de la время всегда будеть принцу изъ дома maison palatine au choix du Souverain пфальцскаго по избранію царствующаго Государя.

> Упоминатие несовершеннол втные Курфиршескому дому всв необходимыя въ этомъ отношении разръщения.

Вследствіе сего Е. Св. Курфирсть nomme à la dignité de grand Prieur de назначаеть възваніе великаго баварскаго ci-devant grand Pricur dans les mains го бывшимъ великимъ пріоромъ въ руки de S. A. Sérén-me Electorale, que par E. Св. Курфирста, такъ и вследствіе la démission qu'a donnée le Baron de уступки барономъ Флаксланденъ принад-Flachslanden de ses droits acquis entre лежащихъ ему правъ, въ руки Его Веles mains des Sa Majesté Impériale Emi- личества, преосвященнъйшаго великаго Магистра и Его Свътлости курфирста Electorale, Charles Théodor, son second Пфальцскаго, его втораго сына Карла Теодора.

11. Если члены баварскаго пріорства пожелають вступить въ иноземную они обязываются d'obtenir préalablement le consentement предварительно согласіе Его Импераde Sa Majesté Impériale comme Emi- торскаго Величества, какъ преосвящен-Pendant la нъйшаго гроссъ-мейстера. Во время minorité du prince grand Prieur, S. A. малолетства принца великаго пріора, S. Electorale, entrant dans tous les droits Е. Св. Курфирстъ, вступая во всв права de son fils, nommera un Lieutenant pris своего сына, назначить нам'встника изъ parmi les membres les plus anciens du среды старъйшихъ членовъ пріорства. Prieuré, lequel exercera en son nom les который отъ имени его будетъ исполfonctions religieuses et capitulaires de нять всв религіозныя обязанности и по

cette place éminente, et veillera parti- капитулу и въ особенности будетъ наculièrement à l'exécution du présent блюдать за исполненіемъ настоящаго traité, conformément au Statut XII du трактата, сообразно XII статуту главы titre des prieurés.

## ARTICLE 21.

Dans le cas ou la Maison Palatine s'éteindrait faute d'héritiers mâles, ou dans celui où il n'y aurait qu'un seul héritier, l'ordre rentrera dans ses droits. mais dans le dernier cas le prince régnant ou son fils venant à avoir plusieurs enfans mâles, il en diposera de nouveau à sa volonté au decès du chevalier qui s'en trouverait en possession, bien entendu que les augmentations que S. A. S. Electorale ou ses Augustes Successeurs auraient pu faire, par des donations particulières ou spéciales en faveur du grand Prieuré, dans l'intention d'augmenter l'apanage d'un prince de la Maison pourraient dans le cas ou un prince palatin ne serait plus grand Prieur de Bavière, être rétirés par le Souverain régnant pour en faire l'usage et l'emploi qu'il jugerait convenable.

### ARTICLE 22.

S. A. S. Electorale ayant disposé de la maison prieurale de l'Ordre, ce dernier, en vertu de la présente fondation, rentre dans tous ses droits à la possession et jouissance du bâtiment des Jésuites, mais celui-ci se trouvant occupé par des établissements qui ne pourraient en être ôtés sans préjudice pour l'état, S. A. S. Electorale, en compensation de l'abandon que l'ordre fait de ses droits отказъ ордена отъ своихъ правъ на

о пріорствахъ.

## Статья 21.

Въ случав, если домъ Курфирста Пфальцскаго угаснеть за неимъніемъ наследниковъ мужескаго пола или въ томъ случав, когда останется только одинъ наследникъ, орденъ вступить въ свои права, но въ последнемъ случав царствующій принцъ или его сынъ; могущій им'ть н'ескольких д'етей мужескаго пола, сдълаеть снова распоряженіе по своему желанію на случай смерти кавалера владъющаго, разумъя, что всъ увеличенія, каковыя E. Cв. Курфирстомъ и Его августвишими преемниками могли быть сделаны частными или спеціальпыми дареніями въ пользу пріорства въ видахъ увеличенія уділа принца этого дома, могли бы въ случаъ, если бы принцъ изъ дома Пфалыцскаго не быль болве великимъ пріоромъ баварскимъ, взяты обратно царствующимъ Государемъ для употребленія по назначенію, какое онъ за благо признаетъ.

#### Статья 22.

По сделаніи Е. Св. Курфирстомъ распоряженій о пріоратскомъ дом в ордена, сей последній, въ силу настоящаго установленія, вступаеть во всё права по владенію и пользованію зданія і взуитовь; но такъ какъ сіе зданіе занято учрежденіями, которыя не могуть быть оттуда выведены безъ ущерба государству, то Его Свътлость, въ вознаграждение за sur l'église et les bâtimens de Jésuites перковь и зданія Іезуитскаго ордена и y attenant, et en échange desdits églises въ замёнъ сказапныхъ церкви и зданій, et les bâtimens, assure à l'ordre de S. предоставляетъ ордену Св. Іоапна Іеру-Jean de Jérusalem la mise en possession салимскаго владение и пользование перet la jouissance de l'église et des bâti- ковью и зданіями театинцевъ, находяmens de Théatins existants dans la ré- щимися въ резиденціи Мюнхенъ, каковые sidence de Munich, lesquels serviront будуть служить, какъ для религіозныхъ tant à célébration du culte d'après les цълей по обрядамъ ордена, такъ и для rits de l'ordre, qu'au logement du grand Prieur, de son Lieutenant, et en général à l'établissement du chef-lieu du главнаго м'встопребыванія капитула. chapitre.

S. A. S. Electorale nommera à cet effet une commission cumulative composée de commissaires électoraux et du chapitre, pour traiter du dit échange et обмъна и сдъланія окончательныхъ расprendre des arrangements définitifs. pourvoir au sort des individus, et généralement faire tout ce qui est convenable et nécessaire pour la légitime exécution de l'engagement pris dans cet article par S. A. S. Electorale.

### ARTICLE 23.

Les Statuts prescrivant la résidence des grands Prieurs dans les limites de leurs grands Prieurés et cette disposition pouvant difficilement désormais s'appliquer aux Princes grands Prieurs de Bavière, les Lieutenants qui les remplaceront seront attachés rigoureusement à la dite résidence, de sorte que leur absence ne porte point préjudice aux intérêts de l'ordre. Le grand Bailli de Neubourg et les commandeurs de l'ordre, à moins de dispense particulière du Souverain, seront toujours tenus de résider dans les états de S. A. S. Electorale, ou en couvent et en cas d'absence l'administration du baillage et des commanderies surveillée par le sera chapitre.

жительствъ великаго пріора, его намъстника и вообще для устройства

Е. Св. Курфирстъ назначитъ съ этою цълію соединенную коммисію, составленную изъ коммисаровъ курфирпіества и канитула для обсужденія упомянутаго поряженій, для заботь о судьбѣ отдѣльныхъ личностей и вообще для сдёланія всего что потребно и необходимо для законнаго исполненія обязательства принятаго на себя Е. Св. Курфирстомъ въ этой статьф.

# Статья 23.

Такъ какъ статутами предписывается резиденція великихъ пріоровъ въ предълахъ ихъ великаго пріорства и такъ какъ распоряжение это на будущее время ометь быть съ трудомъ применяемо къ принцамъ великимъ пріорамъ баварскимъ, - то намъстники, заступающіе ихъ мъста, будутъ всегда находиться въ упомянутой резиденціи, такъ что отсутствіе первыхъ не будеть причинять ни малъйшаго ущерба интересамъ ордена. Великій бальи Нейбургскій и командоры ордена, за исключениемъ особыхъ разрвшеній Государя, будуть обязаны всегда пребывать во владеніяхъ Е. Св. Курфирста или въ монастыръ, а въ случав отсутствія, управленіе округомъ и командорствами будетъ соблюдаемо капитуломъ.

#### ARTICLE 24.

S. A. S. Electorale, pour le maintien et l'exécution pleine et entière des articles ci-dessus, et généralement de tous les statuts, ordonnances, capitulaires, lois, décrets, privilèges, us et coutumes de l'ordre souverain de St. Jean de Jérusalem, en tant qu'ils ne sont point contraires aux articles du présent traité, et aux dispositions générales ou particulières de la convention préliminaire, qui y est jointe, promet tout secours, appui, soutien et faveur, aussi souvent que l'ordre ou le chapitre du vénérable grand Prieuré de Bavière reclameront son intervention.

## ARTICLE 25.

L'intention de S. A. S. Electorale étant que l'ordre de St. Jean de Jérusalem jouisse effectivement et réellement de tous les biens et avantages de la fondation, telle qu'elle a eu lieu en vertu du premier acte de donation de 1781 renouvellé et confirmé par le présent traité, garantit au dit ordre l'intégrité de la dite fondation, et interposera son intervention efficace en cas de réclamations, qui auraient lieu en vertu de titres quelconques au détriment de l'Institut de Malte, pour porter les parties à un accomodement à l'amiable ou à des transactions équitables.

S. A. S. Electorale prend d'autant l'ordre, par un abandon volontaire de plu- что орденъ добровольною уступкою ивsieurs parties importantes de la fondation которыхъ важныхъ статей учрежденія, mône d'or, 3) la maison de retraite, 4) милостыня; 3) домъ убъжища; 4) фонды

#### Статья 24.

Курфирсть, для укръпленія и полнаго и всесторопняго исполненія вышенздоженныхъ статей и вообще всъхъ статутовъ, постаповленій капитула, законовъ, декретовъ, привилегій и обычаевъ ордена Св. Іоанпа Іерусалимскаго—на сколько они не противоръчатъ статьямъ настоящаго трактата, а также и частнымъ постановленіямъ предварительной конвенціи, къ сему приложенной, - объщаетъ всякую помощь, содъйствіе и поддержку, какъ только орденъ или капитулъ почтеннаго великаго баварскаго пріорства потребуеть его посредничества.

## Статья 25.

Такъ какъ памъреніе Курфирста состоить въ томъ, чтобы орденъ Св. Іоанна Герусалимскаго действительно и основательно пользовался всёми имуществами и выгодами учрежденія, каково оно было въ силу перваго акта даренія 1781 года, возобновленнаго и подтвержденнаго настоящимъ трактатомъ, то Его Свътлость гарантируетъ упомянутому ордепу неприкосновенность сего учрежденія и предложить свое дъйствительное вмішательство въ случай требованій, заявленныхъ на какихъ либо основаніяхъ къ ущербу Мальтійскаго ордена, съ цълію привести стороны къ дружественному соглашенію и къ справедливой мировой сделкъ.

Е. Св. Курфирсть принимаеть на себя plus volontiers cet engagement, que твиъсъбольшею охотою сіе обязательство, tels que 1) les capitaux des Missions, 2) l'Au- ˈкаковы: 1) каниталы миссій; 2) золотая les fonds de la communauté supprimée упраздненной общины Ридлера, назнаde Riedler destinée à compléter la fonda- ченной къ пополненію учрежденія, въ tion, ainsi qu'il conste (sic) par le rescript томъ видъ какъ они опредълены рескрипdu 24 Jany. 1783, a témoigné son amour томъ 24 января 1783 г., доказалъ свою pour l'état, et s'est libéré de toutes pré- любовь къ государству и освободилъ tentions qui l'on aurait pu ou pourrait себя оть всъхъ претензій, каковыя могли faire sur toutes et chaques parties de бы быть предъявлены на какую - либо la dotation de l'Institut.

## ARTICLE 26.

Le présent traité posant entièrement St. Siège.

# ARTICLE 27.

Sa Majesté Impériale Eminentissime tutions de l'ordre souverain de Malte всъ привилегіи и всъ учрежденія дерtant à l'égard du libre exercice de la жавнаго Мальтійскаго ордена, какъ въ religion romaine, que pour la jurisdic- отношении свободнаго исповъдания римtion de l'ordre et du grand Prieuré de ско-католической въры, такъ равно юрис-Bavière.

Elle ne cessera point à l'avenir d'em-

часть изъ собственности учрежденія.

## Статья 26.

Такъ какъ настоящій трактать имфетъ sur les mêmes bases que celui passé sous тъ же самыя основанія, какъ и прежній feu l'Electeur palatin Charles Théodore трактатъ покойнаго курфирста Пфальцde glorieuse mémoire, et étant essentiel- скаго Карла-Теодора, блаженной намяlement le même, sauf les modifications ти, и по существу представляющій то же que les circonstances et le plus grand самое, за исключениемъ изкоторыхъ изbien de l'ordre et de l'Etat ont rendu мѣненій, оказавшихся необходимыми в nécessaires, les brefs accordés par Sa виду обстоятельствъ и наибольшаго бла-Sainteté pour la validité de l'ancien rogenerais opgena и государства, то и traité seront censés être joints à celui-грамоты, дарованныя Его Святьйшеci, et lui donner toute la force et sanc- ствомъ Паною къ утвержденю прежняго tion nécessaire, jusqu' à ce que le dit трактата, будуть считаться приложенtraité actuel puisse être porté à sa con- ными къ сему трактату и предоставять naissance, et revêtu de l'approbation du ему всю силу и необходимую санкцію до того времени, пока настоящій трактать можеть быть доведень до Его свадвнія и получить одобреніе папской власти.

### Статья 27.

Его Императорское Величество, преgrand-Maître s'engage à conserver intacte освященнъйшій гроссъ-мейстеръ объtous les privilèges et toutes les insti- щаеть сохранять неприкосновенными дикціи ордена и великаго баварскаго пріорства.

Его Величество не оставить на буployer ses sollicitudes pour le rétablisse- дущее время употребить свои старанія ment de l'ordre dans l'état respectable, къ возстановленію ордена въ почетномъ qui convient au but salutaire de son состоянія, которое соотв'єтствуєть спаinstitution, à sa solidité, à son activité. сительной цѣли его учрежденія, его

Elle déclare en outre, qu'Elle ne prétes les Russies à aucun droit ni avantamment à la Bavière, mais qu'au contraire Elle se prêtera avec une satisfaction particulière à toutes les mesuses liaisons amicales avec elles.

S. M. I. Eminentissime grand-Maître bons offices près du interposera ses Pape et du Chef de l'Empire et des Cours ses Alliées, ainsi que son influence dans le traité de paix générale, pour donner une consistance irrévocable à tous et chacun des arrangemens pris entre Elle et S. A. S. Electorale Bavaro-palatine relativement à l'ordre de St. Jean de Jérusalem, soit par le présent traité, soit par les conventions et autres actes, qui y sont et seront joints et annexés.

Le présent traité sera porté à la rasouverain de St. Jean de Jérusalem.

Fait à Munich, le 29 Juillet 1799.

- (L. S.) Baron de Montelas.
- (L. S.) Flachslanden.

прочности и его двятельности.

Его Величество, сверхъ того, объявtendra jamais comme Empereur de tou- ляеть, что онъ, какъ Императоръ Всероссійскій, не заявить никогда претензій tage pouvant porter atteinte ou préjudice къ какому-либо праву или выгодъ, моaux autres puissances, Ses amies et no- гущимъ нанести ущербъ другимъ дружественнымъ державамъ и въ особенности Баваріи, но что, напротивъ, онъ съ особеннымъ удовольствіемъ приметъ res, qui pourraient tendre à raffermir всь мьры, которыя могуть вести къ укрвиленію Его дружественныхъ съ ними союзовъ.

> Е. И. В. преосвященный гроссъ-мейстеръ предложитъ свои услуги у папы и главы имперіи, у союзныхъ дворовъ, а также свое вліяніе къ заключенію трактата объ общемъ миръ, дабы дать ненарушимое утверждение каждому изъ постановленій принятыхъ между пимъ и курфирстомъ Баваро-Пфалыцскимъ относительно ордена Св. Іоанна Герусалимскаго, какъ настоящимъ трактатомъ, такъ и конвенціями и другими актами, которые здёсь приложены или будутъ присоединены.

Настоящій трактать будеть представtification de sa Majesté Impériale et ленъ на ратификацію Его Величеству Eminentissime grand-Maître de l'Ordre преосвященнъйшему гроссъ - мейстеру державнаго ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго.

Въ Мюнхенъ, 29 іюля 1799 года.

- (М. П.) Баронъ Монтела.
- (М. II.) Флаксланденъ.



|   |   | <br>• | · • |            |
|---|---|-------|-----|------------|
|   |   |       | ,   | ·          |
|   |   |       | ·   |            |
| · |   |       |     | ·          |
|   |   |       |     |            |
|   |   |       |     |            |
|   | · |       |     | •          |
|   |   |       |     |            |
|   |   |       |     |            |
|   |   |       |     |            |
|   |   |       |     | *          |
|   |   |       |     | • •        |
|   |   |       |     | <b>-</b> ¶ |

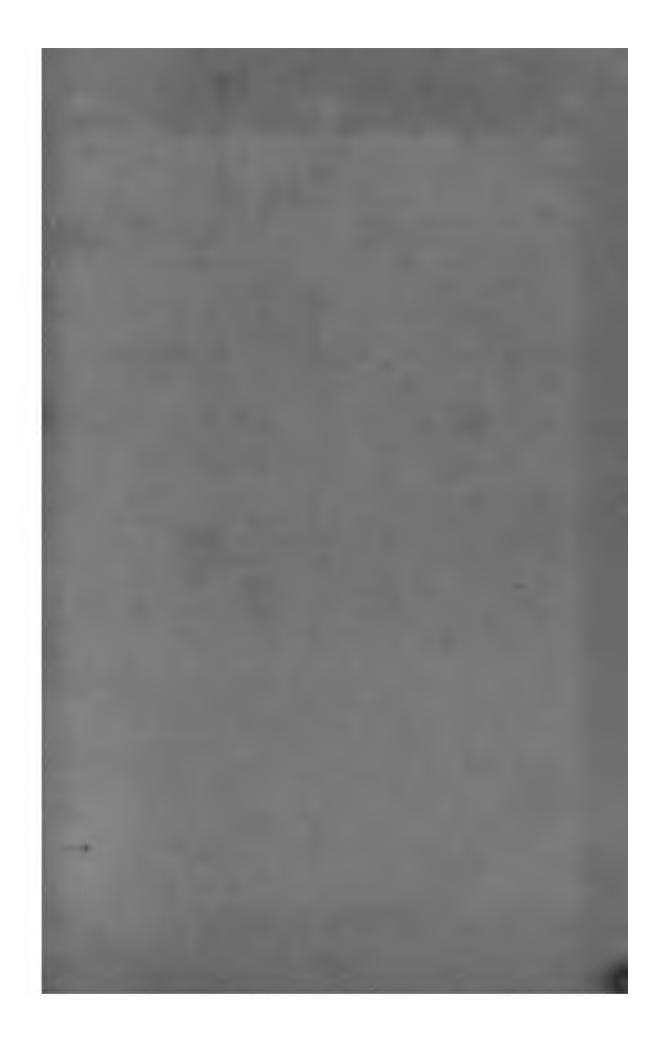

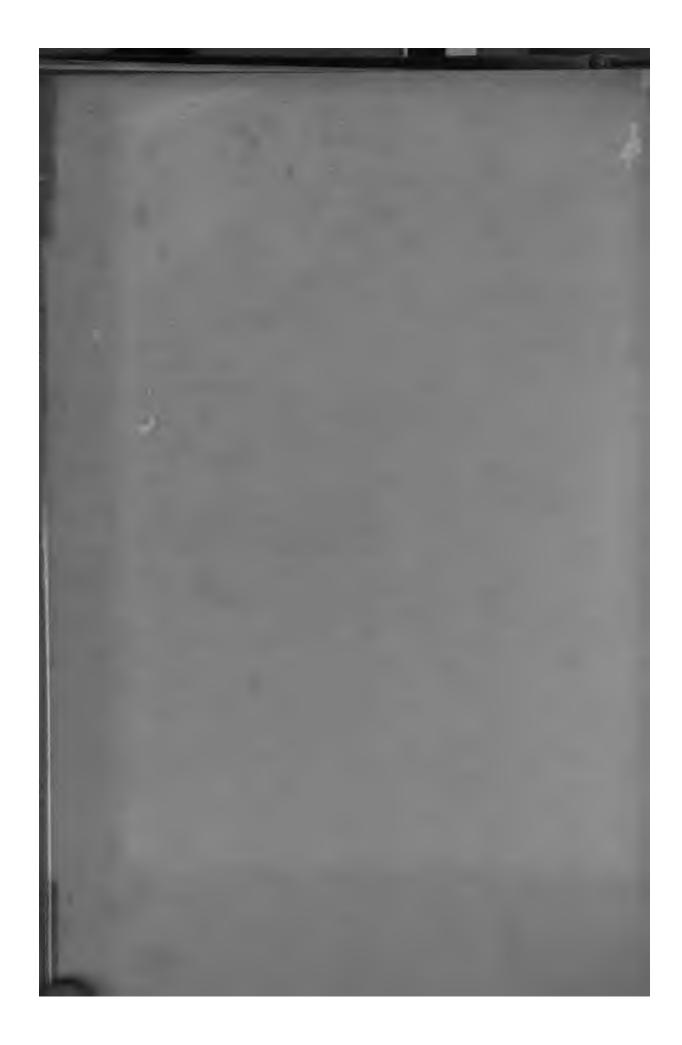

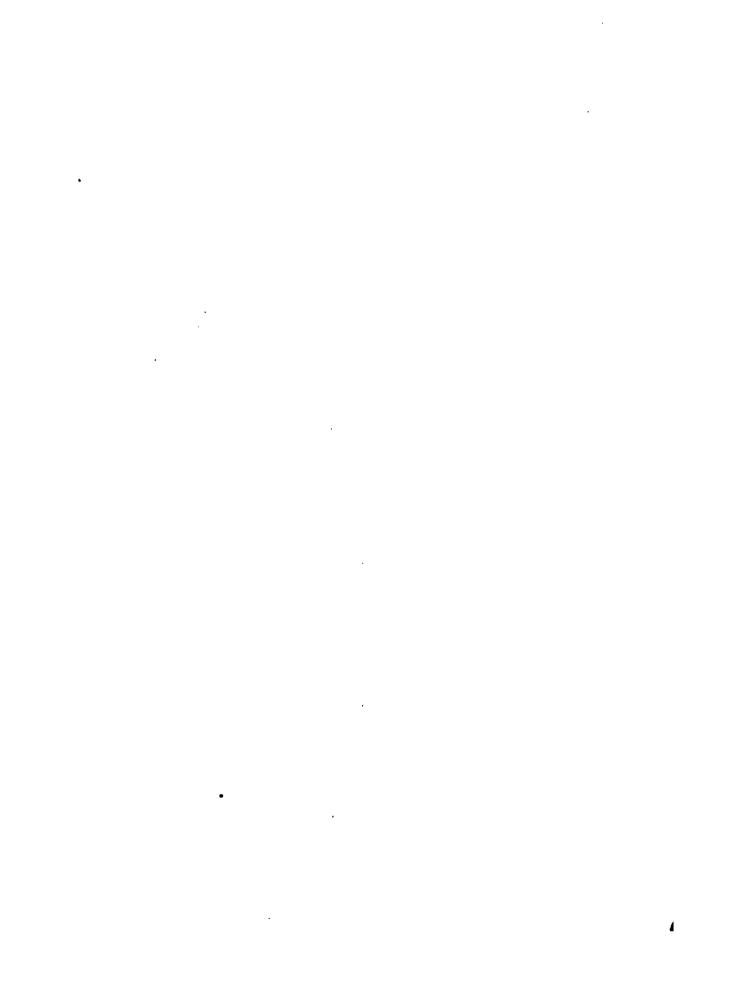

|           | ٠, |  |  |  |
|-----------|----|--|--|--|
|           |    |  |  |  |
|           |    |  |  |  |
|           |    |  |  |  |
|           |    |  |  |  |
|           |    |  |  |  |
|           |    |  |  |  |
|           |    |  |  |  |
|           |    |  |  |  |
| A company |    |  |  |  |
|           | _  |  |  |  |
|           |    |  |  |  |

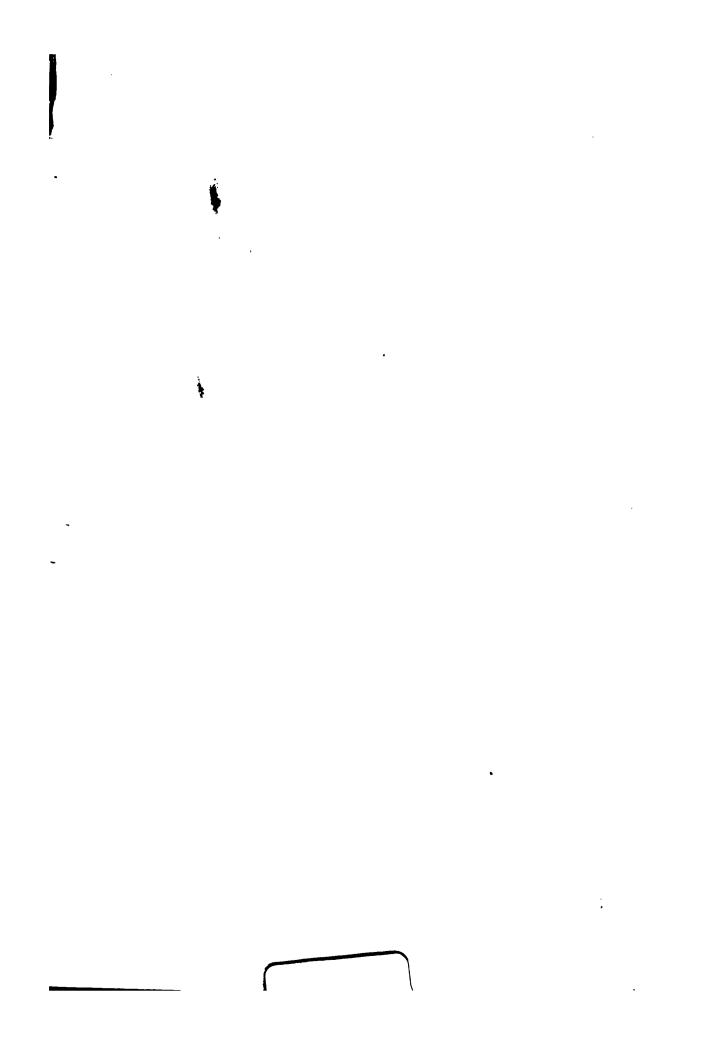

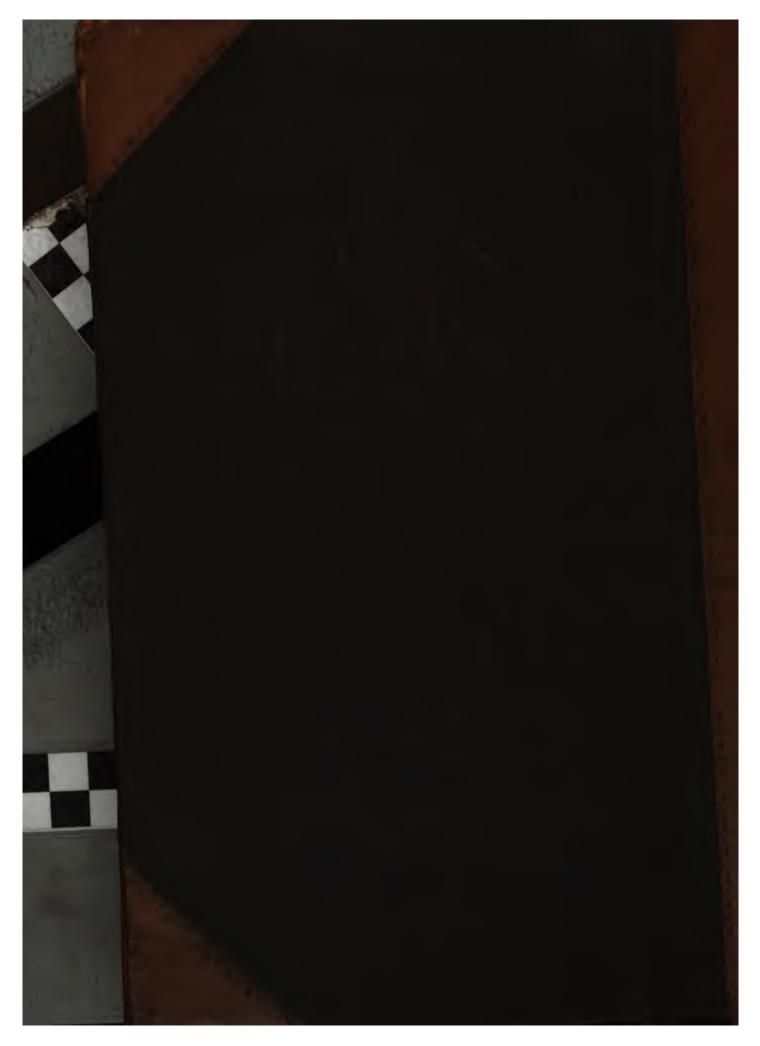